





11. 1. 10.5

6-13-15.5.

# NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

Jeu - Mauv.





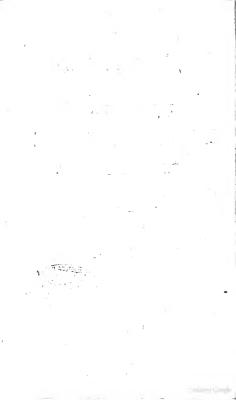

#### NOUVEAU

## DICTIONNAIRE

### HISTORIQUE,

## HISTOIRE ABRÉGÉE

De tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, des Vertus, des Forfaits, des Erreurs, &c.

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'À NOS JOURS.

Et dans laquelle on expose avec impartialité ce que les Écrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les mœurs & les Ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres :

AVEC

Des Tables Chronologiques pour réduire en Corps d'Histoire les Articles répandus dans ce Dictionnaire.

Par une Société de Gens-de-Lettres.

Sixieme Édition, revue, corrigée, & confidérablement augmentée.

Mihi Galba, Otho, Vitellius, nec beneficio, nec injurià cogniti.

TACIT. Hist. lib. I. S. I.

#### TOME



#### À CAEN,

Chez G. LE ROY, Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-Rue Notre-Dame.

M. DCC. LXXXVI.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

Control

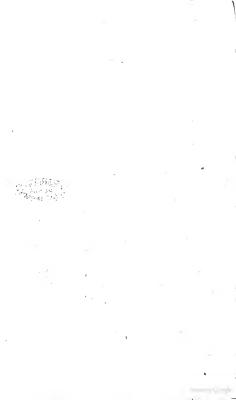



NOUVEAU

## DICTIONNAIRE

HISTORIQUE.

JEU



EUNE. ( Jean le ) naquit à Poligni en Franche-Comté , l'an 1592, d'un pere conseiller au parlement de Dole. Il renonca à un canonicat d'Arbois , pour entrer dans la congrégation naiffante de l'Oratoire. Le cardinal de Berulle eut pour lui les bontés, qu'a un pere pour un enfant de grande espérance. Le P. le Jeune fe confacta aux miffions, pendant 60 ans que durerent fes travaux apoftoliques. Il perdit la vue en prêchant le Carême à Rouen, à l'àge de 35 ans. Cette infirmité ne le contrifta point, quoiqu'il fût naturellement vif & impétueux. Le P. le Jeune ent d'antres infortunes. Il fut deux fois taillé de la pierre, & on ne l'entendit jamais laiffer échapper ancune parole d'impatience. Les plus grands prélats avoient tant d'estime pour la vertu, que le cardinal Bichi le fervit à table durant tout le Tom V.

cours d'une mission. La Fayette, évêque de Limoges , l'engagea en 1651 à demeurer dans fon diocèfe. Le P. le Jeune y paffa toute fa vie, & y établit des Dames de laCharité dans toutes les villes. Dans sa derniere maladie qui fut longue, il reçut fouvent la vifite des évêques de Limoges & de Lombez. On lui avoit permis de dire la messe, quoiqu'il fût aveugle; mais il ne voulut jamais user de cette permission. dans la erainte de commettre quelqu'irrévérance en célébrant les faints mysteres. Il mourut à Limoges le 19 août 1672 , à 80 ans . en odeur de fainteté. Son humilité étoit admirable. Plusieurs seigneurs de la cour , étant venus à Rouen où il prêchoit le Carême, le prierent de leur prêcher fon plus beau Sermon; mais il se contenta de leur faire une inftruction familiere , touchant les

JEW devoirs des grands. & touchant l'obligation de veiller fur leurs familles & lears domestiques. Les conversions que ce directeur, fagement févere, opéroit, étoient folides & perfévérantes. Sa réputation étoit fi grande, qu'on venoit de fort loin pour se mettre sous sa conduite. On a de lui des Sermons . en dix gros volumes in-8°, Touloufe , 1688. Ils furent traduits en latin. & imprimés à Mayeuce fous cc titre : Johannis JUNII Delicie Paftorum , five Conciones , in-4°. Le célebre Massillon puisa dans l'étude de ce prédicateur, non cette facilité, cette onction, cette chaleur qui le caractérisent : ( car ce sont des talens qu'on ne doit qu'à la nature; ) mais il y trouva des matériaux pour plutieurs de fes discours. Ce Sermonaire , disoit-il , est un excellent répertoire pour un Prédicateur, So i'en ai profité. Le P. le Jeune eft fimple, touchant, infinuant; on voit qu'il étoit né avec un génie henreux & une amc fenfible. Si fon style étoit moins furanné, j'oferois le mettre à côté de quelques orateurs de ce fiecle. Le recueil de fes Sermons est devenu peu commun. On a encore de lui une Traduction du Traité de la vérité de la Religion . vol. in-12 . imprimé en Hollande.

JEWEL, (Jean) Ivellus, écrivain Anglois, fe fit Protestaut fur la fin du regne de Henri VIII. & fut exclus du college d'Oxford fous la reine Marie: Après la mort de cette princesse, il quitta l'Italie, où il s'étoit enfui, & retourna en Angleterre. Il fut alors gratifié de l'évêché de Salisbury. On affure qu'il avoit beaucoup de mémoire : mais fes variations ne prouvent pas qu'il eût autant de jugement. Il laiffa quelques écrits : I. Une Hifsoire de faréformation. II. Celle des regnes de Charles II & de Jacques II.

JÉZABEL, fille d'Ithobai roi de Sidon, & femme d'Achab roi d'Ifraël. Ce fut elle qui porta le roi fon époux à abolir entiérement dans fes états le culte du vrai Dieu. pour y fubstituer celui de Baal. Elie, le seut qui cut ofé réfister à cette reine impie, fut contraint de prendre la fuite, & de fe retirer fur la montagne d'Horch. Le même roi, avant euvie de posséder la vigne d'un nommé Naboth, qui la lui refusa ; Jézabel suscita de faux témoins, & le fit condamner à être lapidé. Achab demoura en possession de la vigne; mais Dieu, pour punir Jézabel, éleva fur le trône de Samarie Jéhu. Ce prince la fit jetter du haut d'une fenêtre, & les chiens dévorerent tellement fon corps . qu'ils ne laifferent que le crane . les pieds, & l'extrémité des mains. l'an 884 avant Jefns Chrift ... Il eft parlé dans l'Apocalypfe d'une JEZA-BEL, qui faifoit la prophiteffe, & fous ce faux titre préchoit des erreurs. Elle v eft menacée d'une maladie mortelle, fi elle ne fait pénitence de ses péchés, comme tous ceux qui participeront à ses erreurs. Il est affez difficile de dire qui étoit cette Jézebel : c'étoit apparemment quelque princesse puissante qui protégeoit les Nicolaites.

JEZID Ier, se calife, on fucceffeur de Mabomet, & le fecond de la race des Ommiades, régna après la mort de fon pere Monvia, l'an 680; mais il n'en imita pas le courage & les grands desfeins. Son unique plaisir étoit de composer des vers d'amonr. La feconde année de fon regne, les Arabes de Cufa élurent pour calife Huffein, fccond fils d'Ali. Jézid leva une puissante armée, & fit tuer Huffein en trahison, comme ils étoient prêts de se donner bataille dans la plaine de Cazaballa . aux environs de Cufa , Jézid perfécuta enfuite toute la race

d'Ali, & fit mourir une partie de la mobielfe d'Arbie. Ces exécutions cuelles le rendirent odienx à tous les panyles. Après la mort de Huffrin, Abballah, fils de Zoboïr, qui toto de la famille d'Ali, font pégnit comme un homme plus capable d'être poète que d'être roi. Le rèque de ce liche prince ne dura que trois aux 8 neuf mois s'il mourut Pan de J. C. 683.

IOAB, fils de Survia fœur de David, frere d'Abifaï & d'Azacl . fut attaché au fervice de David, & commanda ses armées avec succès. La premiere occasion où il se signala, fut le combat de Gabaon, où il vainquit Abner , chef du parti d'Ishofeth , qu'il tua enfuite en trahifon. Il monta le premier fur les murs de Jérnfalem, & mérita par fa valeur d'être confervé dans l'emploi de général qu'il possédoit déjà. Il marcha contre les Syriens qui s'étoient révoltés contre David , les mit en fuite, & s'étant rendu maître d'un quartier de la ville de Rabbath fur les Ammonites, il fit venir David, pour qu'il ent la ploire de cette conquête. Joab le fignala dans tontes les guerres que ce monarque eut à fortenir; mais il fe déshouora en affaffinant Abner & Amaja. Il réconcilia Abfalon avec David, & ne laiffa pas de tuer ce prince rebelle dans une bataille, vers l'an 1023 avant J. C. David, en confideration de fes fervices, & par la crainte de fa puissance, toléra ses attentats; mais en mourant il commanda à fon fils Salomon de l'en punir Ce jeune prince, ministre de la vengeance de son pere, fit tuer le coupable qui avoit pris parti contre lui pour fervir Adonias, aux pieds de l'autel où il s'étoit réfugié , croyant y trouver un aiyle, l'an 1014 avant Jefus-

Christ.

I. JOACHAZ, roid 'llfraël, fuscéda à fon pere 'fiberlan 98, octava la J.C., & régna 17 ans. Le Seigneur, J.C., & régna 17 ans. Le Seigneur, ririté de ce qu'il avoit adoré les Dieux étrangers, le liera à la fiureur d'Azai de Bénada, le liera à la fiureur d'Azai de Bénada, le rest de Syrie, qui ravagacent cruellement fes étais. Ce prince, dans certifice, des Vécouts favorablement. Jost prince, dans fils & fon fuceeffeur, rétablit les affires d'fired, & remporta du nant fon rèque pluficurs victoires fur les Syrieur

II. JOACHAZ, fils de Jofias, roi de Juda, fut élu roi après la mort de fon pere , l'an 610 avant I. C. Il avoit 23 ans loifiu'il monta fur le trône. Il ne régna qu'environ 3 mois à Jérus lem , & se fignala par fes impiétés. Néchao , roi d'Egypte , au retour de fon expédition contre les Babylonieus, rendit la Judée tributaire; & pour faire un acte de fouveraineté, fous prétexte que Joachaz avoit ofé fe faire déclarer roi fans fa permiffion, au préjudice de son frere aîné, il donna le fceptre à celui ci. Le roi détrôné mourut de chagrin en Egypte, où il avoit été comené.

I. JOACHIM on ELIACIM, filst de Jósia & Freret de Josabas, filst de Jósia & Freret de Josabas, filst mis für letténe de Juda par Nichon, rot d'Egypie, l'an 610 avant juris de Jordine, & trait avec crusuft le Virie. Il fut détroié par Nichotelonofie de mis à morta Nichotelonofie de mis à morta Nichotelonofie de mis à morta par Nichotelonofie de mis à morta de Jérudiem, de le aiditem, de le aiditem, de le producte d'année fortune de Jordine de Nichotelonofie de Nichotelonofi

II. JOACHIM, fils du précédent. Voyez JECHONIAS, c'est le même.

III. JOACHIM, (St.) fur, selon une pieuse tradition, époux de Ste Anne, & pere de la Ste Vierge. On ne sait sien de sa vic, & l'Ecriturefainte ne fait aucune mention de S. Joachim. Le feul livre ancien qui en parle, est traité d'apocryphe par S. Augustin. L'Eglife grecque a fait la fête de S. Jonebim des le vite fiecle; mais elle n'a été introduite que fort tard dans l'Eglise latine. On prétend que ce fut le pape

Jules II qui l'inftitua. IV. JOACHIM, natif du bourg de Celico, près de Cofenza, voyagea dans la Terre-Sainte. De retour en Calabre, il prit l'habit de Cîteaux dans le monastere de Corazzo, dont il fut prieur & abbé. Jeachin quitta fon abbaye avec la permission du pape Luce III, vers 1183, & alla dementer à Flore, où il fonda uue célebre abbaye dont il fut le premier abbé. Il eut fons sa dépendance un grand nombre de monasteres, qu'il gouverna avec favesse. & auxquels il donna des conftitutions approuvées par le pape Céleftin III. L'abbé Joachim fit fleurir daus son ordre la piété & la régularité. & mourut en 1202, à 72 aus , laiffant nu grand nombre d'Ouvrages, Venise 1516, in-folio, dont quelques propositions furent condamnées dans la fuite au concile général de Latran en 1215, & au concile d'Arles en 1260. Voici, (fuivant M. l'abbé Piaquet, ) quelles étoient fes crreurs." Pierre Lombard n avoit dit qu'il y a une chose inmenfe,infinie, fouverainement par-, faite , qui eft le Pere , le Fils & le St. Efprit. L'abbé Jouchim préten-, doit que cette chofe fouveraine. , dans laquelle Pierre Lombard réu-3) niffoit les trois perfonnes de la , Trinité, étoit un Etre fouverain & distingué des trois personnes. , felon Pierre Lombard; & qu'ainfi , il faudroit, felon les principes , de ce théologien, admettre quan tre Dieux. Pour éviter cette erreur, l'abbé Joachim reconnoissoit

, que le Pere , le Fils , & le St.

" Efprit faifoient un feul Etre , non , parce qu'ils existoient dans une , fubstance commune; mais parce " qu'ils étoient tellement unis de " consentement & de volonté . " qu'ils l'étoient auffi étroitement , que s'ils u'enficut été qu'un feul " être. C'est sinfi qu'on dit que plusieurs hommes font un seul peuple. L'abbé foachim tàchoit e de prouver fon fentiment par les paffages dans lefquels J. C. dit: " qu'il veut que ses disciples ne faf-, fent qu'un , comme fon Pere & hui , ne font qu'un; par le passage de " St. Jean , qui réduit l'unité des personnes à l'unité du témoignap ge. L'abbé Joachim étoit donc " Trithéite, & ne reconnoissoit que , de bouche, que le Pere, le Fils " & le St. Esprit ne faisoient qu'u-" ne effence & une fubstance.... " L'abbé Joachim erroit non-feulement fur la Trinité; mais il étoit ontré fur la pratique de la morale, & il trouva des disciples qui allerent encore plus loin que leur maitre. Ces enthoufiastes, appellés Jo A-CHIMITES , prétendoieut qu'il ne falloit pas se borner aux préceptes de l'Evangile, parce que le Nouveau-Testament étoit imparfait. Ils affiroient que la loi de J. C. feroit fuivie d'une meilleure loi, qui feroit celle de l'esprit & qui dureroit éternellement. Ces réveries . fondées fur une interprétation myftérieuse de quelques passages de l'Ecriture-Sainte, furent développées dans un livre intitulé : l' Evangile éternel, attribué à un fanatique nommé JEAN de Rome , & condamné par le pape Alexandre IV. Les ouvrages les plus counus de l'abbé Joachim , font les Commentaires fur Ifaie, fur Jérémie & fur l'Apocalapfe. On a encore de lui des Prophéties, qui de son vivant le sirent admirer par les fots & méprifer par les gens fenfés. On s'en tient au-

jourd'hui à ce dernier fentiment. L'abbé Joachim étoit, ou bien imbécile , ou bien presomptueux , de fe flatter d'avoir la clef des choses dont Dien s'eft reservé la connoisfance. Dom Gervaife a écrit la Vie, 1745, 2 vol. in- 12

IOACHIM. Voy. GIOACHINO. V. JOACHIM II, électeur de Brandebourg , fils de Joachim I , né l'an 1505, fuccéda à fon pere en 1532. Il embraffa la doctrine de Luther en 1539. On ne fait pas les circonftances qui dounerent lieu à ce changement; on fait feulement que fes courtifans, & l'évêque de Brandchourg fujvirent fon exemple. L'électeur Joachim acquit par ce changement les évêstiés de Brandebourg, de Havelberg & de Lébus , qu'il incorpora à la Marche. Il n'entra point dans l'union que les Protestans firent à Smaltalde ; & il maintint la trauquillité dans fon électorat, tandis que les guerres de religion défoloient la Saxe & les pays voifins. L'empereur Ferdinand II lui vendit le duché de Croffen dans la Silélie ; & fon beaufrere Sigismond-Auguste, roi de Pologne, lui accorda, en 1569, le droit de succéder à Albert - Fréderic de Brandebourg , duc de Pruffe , au cas qu'il mourût fans héritiers. Le regne de Joachim II fut doux & paifible. On l'accufa d'être libéral julqu'à la prodigalité, & d'avoir le foible de l'astrologie. Il mournt en 1571, du poifon qu'un médecin Juif lui donna

VI. JOACHIM, (George) fut furnommé Rhatius , parce qu'il étoit de la Valteline, appellée en satin Rhatia, Il enseigna les mathématiques & l'aftronomie à Wittemberg. Dès qu'il fut instruit de la nouvelle hypothèse de Copernic, il l'alla voir, & embrassa son systême. Ce fut lui , qui , après la mort de cet aftronome, publia fes

ans. On a de lui des Ephémérides, felon les principes de Copernic; & plufieurs autres ouvrages fur la phyfique, la géométrie & l'astronomie : ils ont en du cours autrefois.

JOACHIM ! TES. Voyez JOACHIM, nº. IV.

JOANNITES: C'eft ainsi qu'on appella les hommes généreux qui resterent attachés à S. Jean-Chryfoftome , dans le tems qu'il étoit perfécuté par l'impératrice Eudoxie, & qui le fuivirent dans fon exil. Vovez

l'article de ce Saint.

JUANNITZ. V. CALO-JEAN. JOAPHAR OH ABOUGIAFAR. philolophe Arabe, contemporain d'Averroës , est le même , selon quelques-uns, qu'Avicennes, Il compola dans le XIIe fiecle le roman philosophique de Hai fils de Jockdban, dans lequel il regne une fiction ingénicule. L'auteur y montre, dans la personne de son heros, par quels degrés on peut s'élever de la connoissance des choses naturelles à celle des furnaturelles. Edouard Pocoke . le fils . a donné une bonne verfion latine de cet ouvrage, fons le titre de : Philosophus autodidactur- on le Philofophe fans études , Oxford 1671 , in - 40. Cet anteur eft appelle par quelques-uns Jaaphar ben Tophail. I. JOAS, fils d'Ochofias, roi de Juda, échappa, par les foins de Jefabeth fa tante , à la fureur d'Athalie fa grand'mere, qui avoit fait égotger tous les princes de la maifon royale. Il fut élevé dans le temple fous les yeux du grand prêtre Jouda, mari de Jofabeth. Quand le jeune prince eut atteint fa 7e anuée , Joiada le fit reconnoitre feerettement pour roi par les principaux officiers de la garde du temple. Athalie , qui avoit ufurpé la couronne, fut mife à mort l'an 883 avant J. C. Jons , conduit par le pontife Jajada, gouverna avec

fagesse; mais lorfque ce saint hommc fut mort , le jeune roi , féduit par les flatteurs, adora les idoles. Zacharie , fils de Joïada , le reprit de ses impiétés; mais Joas, oubliant ce qu'il devoit à la mémoire de son bienfaiteur, fit lapider son fils dans le parvis du temple. Dieu . pour punir ce crime, rendit la fuite de la vie de ee prince aussi trifte que le commencement avoit été heureux. Il suscita contre lui les Syriens, qui, avec une petite poignée de gens, défirent son armée, & != traiterent lui même avec la derniere ignominie. Après être forti de leurs mains , accablé de cruelles maladics, il n'eut pas même la confolation de mourir pailiblement; trois de fes ferviteurs l'affafficerent dans fon lit: ainfi fut vengé le fang du fils de Joïada qu'il avoit répandu. Ce prince régna 40 ans, & périt l'an 843 avant J. C.

II. JOAS, fils de Joachaz roi d'Ifraël, fuccéda à fon pere dans le royanme qu'il avoit dejà gouverné deux ans avec lui Il imital'impiété de Jéroboam. Elifée étant tombé malade de la maladie dont il monrut, Joas vint le voir, & parut affligé de le perdre. L'homme de Dieu, pour le récompenser de ce bon office, lui dit de prendre des fleches & d'en frapper la terre. Comme il ne frappa que trois fois, le prophéte lul dit que s'il fut allé julqu'à la feptieme, il auroit entiérement ruine la Syrie. Joas gagna contre Bénadad trois batailles, comme Elifee l'avoit prédit , & reunit au royaume d'Ifrael les villes que les rois d'Affyrie en avoient démembrées. Anafias, ( Voyez ce mot. ) roi de Juda, lui ayant déclaré la gnerre, Joas le battit, prit Jeiufalem . & fitte roi lui meme prifonnier. Il le laiffa libre , à condition qu'il lui payeroit un tribut; & il rewint triomphant à Samarie, chargé d'un butin confidérable. Il y mourut en paix, peu de tems après cette victoire, & après un regne de 16 ans, l'au 826 avant J. C.

I. JOATHAM, te plus jeune des fils de Gélém, échappa au caurel de gu Abbudech, fils naturel de Gédém, it de les autres frece à Dubaut d'une moutagne, il prédit aux Sichmites les auxres frece à Sichmites les auxres frece à Michaires de auxres frece à Michaires de la constant de miche l'an 1523 avant J. C. Hifervit, pour leur rendre leur ingratitude plus fenfible, de l'ungénium Apologne du figuier, de la vigne, de l'oblivée & du buillen.

II. JOATHAM, file & fuccefter d'Oziar, sutrement Azoriar, 759 ans avant J. C. prit le maniement des affaires, à caufe de la lèpre qui féparoit fon pere de la compagnie des autres hommes. Il ne voulut pas preudre le nom de roi, tant que fon pere véent. If his fort aimé de fes fujets, pieux, magnifique, & bon guerrier. Il remporta de la compagnie des autres de la compagnie de la

JOB, célcbre patriarche, uaquit dans le pays de Hus, entre l'Idumée & l'Arabie , vers l'an 1700 avant J. C. C'étoit un homme jufte, qui élevoit les enfans dans la vertu , & offroit des facrifices à l'Etre-fuprême. Pour éprouver ce faint homme, Dien permit que tous fes biens lui fuffent enleves , & que fes enfans fussent écrafés lous les ruines d'une maifon, tandis qu'ils étoient à table. Tous ces fléaux arriverent dans le même moment, & Job en recut les nouvelles avec une patience admirable. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a oié, ditil ; il n'est arrivé que ce qui tui a plu : que son faint nom foit béni ! Le

Demon, à qui Dieu avoit permis

de tenter fon ferviteur, fit an dé-Sespoir de la constance que Job opposoit à sa malice. Il crut la vaincre, en l'affligeant d'une lèpre épouvantable qui lui couvroit tout le corps. Le faint homme .fe vit réduit à s'affcoir fur un fumier, & à racler avec des morceaux de pots cassés le pus qui sortoit de ses plaies. Le Démon ne lui laissa que la femme, pour augmenter la douleur & tendre un piege à sa vertu. Elle vintinsulter à sa piété, & traiter la patience d'imbécilité; mais son époux se contenta de lui répondre: Vous avez parlé comme une femme infenfée; puifaue nous avons recu les biens de la main de Dieu , pour quoi er'en recevrious - nous pas auffi les maux? Trois de ses amis, Eliphaz, Baldad & Sophar, vintent auffi le viliter, & furent pour Job des confolareurs importuus. Ne diftinguant pas les manx que Dieu envoie à ses amis pour les éprouver, de ceux dont il punit les méchans, ils le soupçonnerent de les avoir mérités. Job, convaincu de son innocenee, leur prouva que Dicu châtioit quelquefois les juftes pour les perfectionner, on pour quelqu'autre raison inconnue aux hommes. Le Seigneur prit enfin la défense de son fidele serviteur . & rendit à Job ses enfans, une parfaite fante, & plus de biens & de richesses que Dicu ne lui en avolt ôié. Il mournt vers l'an 1 500 avant J. C. à 211 aus. Ouelques-uns ont douté de l'existence de Job , & ont prétendu que le livre qui porte fon nom, étoit moins une histoire véritable, qu'une parabole; mais ge fentiment oft contraire, 1°. à Ezéchiel & à Tobie, qui parlent de ce faint homme comme d'un homme véritable : 2°. à S. Jacques, qui le propose aux Chrétiens comme an modèle de la patience avec laquelle ils doivent fouffrir les maux : 3°. au torrent de toute la tradition des Juifs & des Chrétiens. D'ailleurs le nom de Job est marqué dans cette hiftoire, comme le nom propre d'un homme. Sa qualité y est marquée; il est représenté comme le plus riche des Orientaux. Son pays v eft défigné par son nom : Il y avoit un bomme dans le pays de Hus, appellé Job; cet bomme étoif simple of craignant Dieu. Le nombre de ses enfans & la quantité de ses biens y sont spécifiés. Les noms & la patrie de ses amis y sont rapportés; & quoique la plupart de ces noms puissent avoir des fignifications mystiques, cela n'empêche pes que ce ne foient des noms véritables & réels, puisqu'il en est de même de presque tous les noms hébreux. Il n'y a rien d'ailleurs dans toute fon histoire, qui puisse prouver que Job foit une personne romanefque. " Ce feroit done, (dit Dapin, ) une espèce de témérité, de s'é-, loigner du leutiment commun des Peres & des Chiétiens fur la vé-

auffi reconnoître de bonne foi. n que ce n'eft pas une fimple nar. ration d'un fait. La maniere dont elle est contée, le style dont elle , est écrite, les conversations de " Dieu & du Démon, la longueur , des discours des amis de Job. m font voir elairement une c'est n une narration que l'auteur à em-" bellie, ornée & amplifiée, pour , donner un exemple fenfible & plus tonehant d'une patience " achevée, & des inftructions plus 30 fortes & plus étendues fur les n fentimens que l'homme doit avoir n dans la prospérité & dans l'adversité., Quelques uns attribuent le livre de JOB à Moyfe, d'autres à lui-même, d'autres à Isaïe, & il eft difficile de décider cette queftion. Il est écrit en langue Hébraïque, mêlée de pluficurs expressions Ara-

n rité de cette hiltoire. Mais il faut

bes, ce qui le rend quelquefois obleur. Il est en vers, & l'antiquité ne nous ossire point de possite plus riche, plus relevée, plus touchante que celle-ci. On ne connoit pas quelle est la cadence des vers; mais l'on y remarque aisement le style poétique, & les expressions nobles & hardies, qui sont l'ame de la possite d'impresse de Frigile.

JOBERT, (Louis ) Jélüite Parifien, littérateur & prédicateur, mort dans sa patrie en 1719, à 72 ans, est célebre par sa Science des Médailles, téimprimée en 1739, en vol. in-12, par les foits de M. de la Baßie, mort en 1742, qui l'a enrichie d'un grand nombre d'observations. Le P. Jobert a fait anssi que guesse Livers de piété.

JOCABED, femme d'Amran, fut mere d'Aaron, de Moyfe & de Marie. JOCASTE. Voyez EDIPE.

JOCONDE ou JUCONDE. Voyez GIOCONDO.

JODELET. Voyez JOFFRIN. JODELLE, (Etienne) fieur de Limodin, né à Paris en 1532, fut l'un des poètes de la Pleyade, imaginée par Ronfard. Sa Cléopâtre eft la premiere de tontes les tragédies Frangoifes, Elle eft d'une fimplieité fort convenable à fon ancienneté. Point d'action , point de jeu; grands & mauvais discours par-tout. Il y a toujours fur le théâtre un chœur à l'antique, qui finit tous les actes & qui est ordinairement fort embrouillé. La Cléepâtre fut jouée à Paris devant Henri II. à l'hôtel de Rheims, & ensuite au college de Boncour. " Tontes les fenetres, (dit Pafquier, ) étoient tapiffées d'une inlinité de perfonnages d'honnenr. Les entrepar-, leurs fur la scène étoient tous n hommes de nom. Remi Belleau & 3) Jean de la Pérife jouerent les principaux rolles. " Il eft un pen entraordinaire, (felon Fontencile,)

que des auteurs diftingués dans leur tems, alent bien voulu fervir à représenter & à faire valoir, aux yenx du roi & de tout Paris . l'ouvrage d'un autre. Quelle fable, par rapport à nos mœurs! Si les tragédies , ( ajoute Fontenelle , ) étoient alors bien fimples, les poètes l'étoient bien auffi... Didon suivit Cléopâtre & fut auffi applaudie, quoiqu'elle ne valut pas mienx. Il donna encore des Comédies , un peut moins mauvaifes que fes Tracédies. Henri II l'honora de fes bienfaits : mais ce poète, qui faisoit consister la philosophie à vivre dans les plaifirs & à dédaigner la grandeur . négligea de faire fa cour, & mourut dans la mifere en 1573, à 41 ans, . Le Recueil de les Poélies fut imprimé à Paris en 1574, in-4°, & à Lyon en 1597, in-12. On y trouve : I. Deux tragédies , Cléopatre & Didon. II. Eugène, comédie. III. Des Sonnets, des Chanfons, des Odes. des Elégies, Sc. Quoique ces Poéfies françoifes aient été estimées de fon tems, il faut avoir aujourd'hui beaucoup de patience pour les lire. Il n'en est pas de même de ses Poélies latines. Le style en est pur, plus coulant, & de meilleur goût. Jodelle s'étoit rendu habile dans les langues grecque & latine; il avoit du goût pour les arts . & l'on affure qu'il entendoit bien l'architecture . la peinture & la sculpture.

JODOCE. Poyre II. Josse.
JOEL, fils de Pbatuel, & le fecond des XII petils Prophetes,
prophétia vers l'an 789 avant J. C.
Sa Prophétie, écrite d'un fivle véhément, exprefiif & figuré, roule
fur la Capiroit de Baylone, la Defcente du St. Efpris fur les Apôtres,
& le Jugement dernier.

JOFFRIN, (Julien) acteur de la troupe du Marais, passa en 1634 à l'Hôtel de Bourgogne. Il monrut en 1660. C'est lui qui jouoit les tôles de Jodelet, que Scarron a tant fait valoir.

I. JOHNSON, (Benjamin) poète Anglois, fils d'un maçon de Westminfter , cultiva les Mules en maniant la truelle. Ses talens lui firent des protecteurs. Shake pear . avant en occasion de le connoître, lni donna son amitié, & bientôt après toute son estime. Le jeune poère faisoit humblement sa cour aux comédiens, pour les engagerà joner une de fes pieces ; la troupe orgueilleufe refuloit : Shakespear voulut voir cet ouvrage; il en fut fi content, & le vanta à tant de personnes, que non - seulement il fut représenté . mais applaudi. C'est ainfi que Moliere encouragea l'illuftre Racine, en donnant ap public fes Freres ennemis, Behn Johnson fut Le premier poète comique de fa nation , qui mit un pen de régularité & de bienfeance fur le theatre. C'est principalement dans la comédie qu'il réuffissoit. Il étoit forcé dans la tragédie, & celles qui nous restent de lui sont affez peu de chose. Ses pieces manquent de goût , d'élégance , d'harmonie & de correction. Servile copifte des anciens, il traduifit en mauvais vers Anglois, les beaux morceaux des auteurs Grecs & Latins. Son génie stérile ne savoit les accommoder, ni à la maniere de fon fiecle, ni au goût de fa patrie. Ce poète mourut en 1637, à 65 ans, dans la pauvreté. Ayant fait demander quelques secours à Charles I, ce prince lui envoya une gratification modique. Je fuis logé à Pétroit ; dit-il à celui qui lui remit la fomme; mais je vois , par l'étendue de cette faveur , que l'ame de Sa Majefté n'eft pas logée plus au large. On ne mit que ces mots fur fon tombeau: O'! rare Behn JOHNSON! Le recueil de ses Ouvrages parut à Londres , 1716, en 6 vol-in. 8°, & 1756, 7 v. in. 2°... If ant le diffingur de Thomas JONHSON, Anglois comme le premier. C'étoit un bon philofophe & un très-bon literatur. Il a donné plufieuris ouvrages dans cette partie, entr'autres et Notes aflez eftimées für quelques Tragédies de Sophoele. Il mourut vers l'an 1730.

II. JOHNSON , (Samuel) né dans le comté de Warwick en 1649 . fut condamné à une amende de 500 marcs, & à la prison jusqu'au paiement de cette fomme . ponr avoir compofé un libeile furienx contre le duc d'Yorck , fons le titre de JULIEN L'APOSTAT; mais le roi Guillaume cassa cette sentence, le fit elargir; & lui accorda de fortes pensions. Il faillit à être affaffiné en 1692, & il n'échappa aux coups des affaffins qu'à force de prieres. Ses Ouvrages out été recueillis en 2 vol. in fol. à Londres. Ils roulent for la politique & fur la jurifprudence Angloife. Son Traité fier la grande Charte, qu'on trouve dans ce recueil, est curieux.

JOHNSON. Veyez BEHN.
JOIADA, grand - prêtre des
Juifs, fit mourir la reine Athaile,
& donna le feeptre 3 Josa l'an 832
avant J. G. If fut inhumé, en confidération de fes fervices, dans le
fépulchre des rois de Jérufalem.
Veyez L. Joaks, roi de Juda.

JOINVILLE, ( Jean fire de; feinéale de Champagne, d'une des plus anciennes maifons de cette province, étoit fils, de Jimos, fire de Joisveille & de Vaucouleurs; & de Butrogne, fille de Elstariz de Bourgogne, il fut un des principsus (eigneurs de la cour de S. Losis, qui le ful-virent dans toutes fee expéditions militaires. Comme il ne favoit pas moins fe fervir de la plume de l'épée, il écrivit la Vise de conorarque. Nous avons un grand ouprague.

nombre d'éditions de cet ouvrage , entr'autres une excellente par les foins de Charles du Cange, qui la publia avec de favantes obfervations en 1668. (Il faut confulter à ce fujet 19 Differtation du baron de Bimard de la Baflie, fur la VIE de S. Lores écrite par Joinville , dans le tome X v des Ménsoires de l'Académie des Inscriptions, page 692; & l'addition du même à cette Differtation . dans les mêmes Ménsoires . pag. 736 & fuiv. ) On a recouvré depuis quelques années un manufcrit de la Vie de S. Louis , par le fire de Joinville, plus authentique & plus exact que ceux qu'on a connus julqu'ici. Ce manuserit est à la bibliothèque du roi. M. l'abbé Sailier l'a fait connoître dans une curienfe Differtation qu'il lut à ce fuiet à l'académie des belles-lettres, le 12 Novembre 1748; & on l'a fuivi dans l'édition de 1761. Le rei S. Louis fe fervoit du fire de Joinville pour rendre la justice à fa porte. Joinville en parle inimême dans la Vie de ce monarque. " IL avoit de contume, dit-il, de nous envoyer les fieurs de Nesle, . de Soiffons & moi , ouir les plaids , de la porte; & puis il nous en-, voyoit querir & demandoit comme tout le portoit, & s'il y avoit aucune affaire qu'on pût dépêcher , fans Ini? & plusieurs fois, selon notre rapport, il envoyoit quen rir les plaidoyans & les conte-, noit, les mettant en raison & n droiture. , On voit par ce passage tiré de l'ancienne édition, que le françois de l'Histoire de Joinville n'est pas le meme que celui que parloit ce leiguenr. On l'a fans altération dans la nouvelle édition de 1761 in.fol. de l'imprimerie royale, donnée par Mélot, garde de la bibliothèque du roi. ( Voyez I. ME-NARD.) Jeinville mourut vers 1318 âgé de près de 90 ans, avec la ré-

putation d'un courtifan aimable, d'un militaire courageux, d'un feigneur vertueux. Il avoit l'esprit vif, l'humeur gaie, l'ame noble, les sentimens élevés. Voy. SORBON

JOLLY, (N..) ne à Troyes en Champagne, fe forma & travailla long-tuns fous l'illustre Grandon. La Statue équettre de Leuis XI Fqui décore la place de Peironà Monspellier, est fou auvrage. Il s'était liéé en cette ville, eû il jouisfoit d'une pension de 3000 livres que lui faifoient les Bats du Languedoc. Il vivoit encore en 1740. Il vivoit encore en 1740.

I. JOLY, (Claude) né à Paris en 1607, chanoine de la cathédrale en 1631, fit deux voyages, l'un à Munfter & l'autre à Rome. De retour à Paris , il fut fait official & grand-chautre. Il parvint jufqu'à l'âge de 93 ans , faus avoir éprouvé les infirmités de la vicilleffe , lorfqu'il tomba dans un trou fait dans l'églife de Notre Dame pour la conftruction du grand-antel. Il mourut de cette chute en 1700, après avoir légué sa nombreuse bibliothèque à fon chapitre. Les agrémens de fon caractere , la candeur de fes mœurs. fon exacte probité, & fes autres vertus, le tirent long-tems regretter. It dut fa longue vicitleffe à un régime exact, & à fon enjouement tempere par la prudence. Ses principaux ouvrages font : I. Traité des restitutions des Grands, 1680, in-12- Ce livre eft très-initiudif,& fi quelques grands le trouvent trop févere, les gens lages en adopteront la morale. 11. Traité historique des Ecoles Episcopales , 1678, in-12. III. Voyage de Munfter en Westphalic, 1670, in-12. IV. Recueil des Maximes véritables Simportantes pour l'institution du Roi , contre la jaufe & pernicieufe politique du Cardinal Mazarin, 1652 in-12. Cet onvrage, qui fut reimprime en 1663, aver deux Leteres

JOL apologétiques de l'ouvrage même, qui d'ailleurs est plein de mauvaise humeur . & écrit avce vivacité & avec hardieffe, fut brûlé par la main du bourreau en 1665. Il faut à la fin la sentence du châtelet & la réponfe de Joly; elles fc trouvent toujours dans l'édition de 1663. L'auteur fit imprimer un autre livre relatif à celui-ci; il est intitulé : Lodicile d'or. C'est un recueil de maximes pour l'éducation d'un prince Chrétien , tirées d'Erafine & d'autres auteurs. V. De reformandis Horis Canonicis , ac rite conflicuendis Clericorum muneribus . Confuitatio, auct. Stelia , 1644-1675, in-12. Joly, qui s'est caché dans cet ouvrage sous le nom de Stella, y recherche l'origine de l'ufage de réciter l'office divin en partisulier. Quoiqu'il n'eut jamais manqué à cette obligation Secrette, & qu'il fut trèsaffidu à l'office publie , ( dit Niceron , ) il ne semble pas faire un crime aux eccléfialtiques, qui avant d'autres occupations indispensables, omettroient de réciter leur bréviaire en particulier. VI. Traditio antina Ecclesiarum Francia circa Af-Sumptionem MARIÆ; Senonis, 1672 in-12. VII. De verbi Ufuardi Allumptionis B. M. Virginis . Senonis, 1669, in-12, avee une Lettre apologétique en latin, pour la défense de cet ouvrage. Rouen 1670, in-12. Joly rapporte dans ces deux ouvrages tout ce que les anciens & les modernes ont éorit pour & contre l'Affomption corporelle de la Vierge. Presque tous les livres de ce pieux chanoine font & curicux & peu communs. Il avoit principalement étudié les auteurs du moyen & du bas-âge, fur-tout les historiens françois. Il fait un mélange agréable de l'érudition eccléfiattique & de la profane , de

l'hiftoire & de la theologie, Mais

fon ityle čit un peu dur; &, s'il eft

fans affectation , il est ausli fans ornement.

II. IOLY . (Claude) né à Buri dans le dioeèle de Verdun, d'abord euré de Saint Nicolas des-Champs à . Paris, enfuite évêque de S. Paul-de-Léon . & enfin d'Agen mourut en 1678, à 68 ans, après avoir occupé ave diftinction les principales chaires des provinces & de la capitale. Les huit volumes in 8°. de Prônes & de Sermons qui nous restent de lui. furent rédicés après la mort par Richard avocat. Ils font écrits avec plus de folidité que d'invagination. Le pieux évêque ne icttoit for le papier que son exorde, son deffein & fes preuves, & s'abandonnoit pour tout le reste anx mouvemens de son cœur. On a encore de lui les Devoirs du Chrétien , in 12 , 1719. Ce fut Ini qui obtint l'Arrêt celebre du 4 mars 1669, qui regle la discipline du royanme fur l'approbation des Réguliers pour l'administration du faerement de Pénitence.

III. JOLY, (Gui) confeiller du roi -au Châtelet fut nommé, en 1652, fyndic des rentiers de l'hôtel-de ville de Paris. Il fuivit long-tems le cardinal de Retz, & lui futattaché dans fa faveur & dans fes difgraces; mais l'humeur bizarre, soupçonneuse & inconstante de ce fameux intriguant, l'obligea de le quitter. Il laissa des Mém. depuis 1648 jufqu'en 1665. qui font à ceux du cardinal, ee que le domestique est au maitre, pour nous fer vir de l'expression de l'auteur du Siecle de Louis XIV. Si l'on en excepte la fin , ils ne font proprement qu'un abrégé de ceux de son maitre, qu'il peint avec affez de vérité. Joly y paroît plus fage dans les discours, plus prudent dans sa conduite, plus fixe dans fes principes. plus conflant dans les resolutions. Ses Mémoires , qui forment 2 vol. in-12. ont été réunis avec ceux du cardinal de Retz. On a encore de lui : I. Ouelques Traité, compolés par ordre de la cour, pour la définité des droits de la Reine, contre Pierre Stockmans, célèbre lurilconfullet. Il. Activité de la Paix, & les Négociations faites à la cour par les amis de M. le Prince, depuis la retraite en Guieune; in-folio, 1652. III. Une Suite de ces mêmes intrigues, 1652, in 4°, &c. &c.

IV. JOLY, (Guillaume) lieutenant général de la connétablie & maréchauffés de France, mort en 1613, est auteur: l. D'un Traité de la Justice militaire de France, in-8°. II. De la Vie de Guy Comille, célebre jurisconfulte.

V. JOLY, (François-Autoine) cenfeur royal, né à Paris en 1672. mourut dans cette ville en 1753 . débuta par quelques pieces de théàtre peur les comédiens Italiens & pour les François. La plus estimée eft l'Ecole des Amours. Il fe fit connotire enfuite plus avantageufement par des éditions : de Moliere . in-4°; de Corneille , in-12; de Racine, in 12; & de Montfleury, in-12. Il a laiffé un ouvrage manufcrit confidérable, intitulé: Le nouveau & grand Cérémonial de France . gros in-fol, déposé à la bibliotheque du roi. Joly étoit d'un caractere doux, modefte & officieux.

VI. JOLY DE FLEURY , (Guillaume - François ) né à Paris en 1675, d'une ancienne famille de robe, fut requavocat an parlement en 1695, devint avocat-général de la cour des Aides en 1700, & avocat-général au parlement de Paris en 1705. Il fit briller dans ces différentes places les qualités du cœur & de l'esprit. Ses plaidoyers, ses harangues, fes antres discours publics. respiroient par tout une éloquence à la fois brillaute & naturelle. L'ilhuftre d'Agueffenu avant été fait chancelier de France en 1717, Joly de Fleury le remplaça dans la charge

de procureur-général. Il falloit un tel homme pour calmer les regrets des bons citovens. Le nouveau procureur général remplit tous les devoirs de fa place avec une activité d'antant plus louable, que sa fanté étoit très-délicate. Son zele pour le bien public le porta à faire mettre en ordre les Registres du Parlement. Il tira de l'obscurité plusieurs de ces régistres, ensevelis dans la ponffiere des greffes. Il fut y découvrir mille choses curiouses & utiles. propres à l'éclairciffement de notre Droit, de la pratique judiciaire, & de divers points d'histoire. C'est à lui pareillement que l'on doit le travail qui est commencé, dans le même gout, fur les rouleaux du parlement : pieces dont , avant lui , l'on n'avoit proprement aucune connoissance. Il en a fait faire , sous fes veux, des extraits & des déponillemens. Il a auffi dirigé julqu'à sa mort les inventaires & les extraits que l'on fait des pieces renfermées dans le tréfor des Chartres. Ses infirmités l'obligerent en 1746 de se démettre de sa charge de procoreur-général, en faveur de son ainé, digne fils d'un tel pere. Son cabinet devint alors comme un tribunal où se rendoit le pauvre comme le riche . la veuve & l'orphelin. La Francele perdit en 1756, dans fa 81me année, laiffant trois fils : l'un procureur - général , l'autre préfident à mortier . & le ame consciller-d'état. Il avoit été employé en 1752 à calmer les différends qui déchiroient alors l'Eglife de France. Il refte de lui plusieurs manuscrits, monumens de fes connoissances . de la fagacité de son génie, de la précition & de l'élégante fimplicité de fon style. On trouve dans ces manuscrits : I. Des Mémoires qui font tout autant de Traités sur les matieres qu'ils embraffent. II. Des Observations , des Remarques & des

Wots für différences parties de notre Droit public III. Les tomes VI & VII du Journal des Audiences, offirent quelques extraits de ces, plientapeurs. L'homme privé ne fur pas moins effimable dans ce celebre magiftrat, que l'homme publicis on carachere écuit doux de hienifant, fon abord ouvert, fes mœurs pures. La vivacté de fes yeux anonquoit celle de fon efprit, fans donner de mavuales imprefilous donner de mavuales imprefilous

fur les qualités de fon cœur. VII. JOLY. Voyez CHOIN, n°. 1 & II.

VIII. JOLY, (Jean-Pierre de) avocat au parlement de Paris, & doyen du confeil de M. le duc d'Orden, naquit à Milhau en Rouerg l'an 1697, & mour at l'obieneme à Paris eu 1774. Citoyen vertueux, jurificonfulte éctairé, philofophe vrai, anis famas affiche, & favant Laffir manis s'en donner l'air. In the laffir manis d'en de l'appreur d'aller l'angreur d'aller l'angreur d'est l'Appreur d'auc-d'artie, de l'Empreur d'auc-d'artie, de l'Empreur d'auc-d'artie, de les Parifies de la Parifies de la Parifie de la Parifie

JON. (Du) Voyez II. JUNIUS. JONADAB, fils de Recbab, defcendant de Jethro beau-pere de Movie, se rendit recommandable par la fainteté & l'auftérité de fa vie. Il prescrivit à ses descendans un genre de vie très-dur, & des privations pénibles anxquelles la loi n'obligeoit personne; mais qui tendoient d'elles-mêmes à une plus exacte & plus parfaite observation de la loi. Il leur défendit l'usage du vin , des maifons, de l'agriculture, & la propriété d'aucun fonds; & il leur ordonna d'habiter fous des tentes. Les difciples de Jonadab s'appellerent Réchabites, du nom de son pere. Ils pratiquerent la regle qu'il leur avoit donnée durant plus de 300 ans. La derniere an-

née du regne de Joackim roi de Juda, Nabuchodono for étant venu affiéger Jérusalem, les Réchabites furent obligés de quitter la campagne & de se retirer dans la ville, sans toutefois abandonner leur coutume de loger fous des tentes. Peudant le fiege, Jérémie reçut ordre d'aller chercher les disciples de Réchab. de les faire entrer dans le temple . & de leur présenter du vin à boire. L'homme de Dicu exécuta cet ordre, & leur ayant offert à boire, ils répondirent qu'ils ne bavoient point de viu, parce que leur pere Jonadab le leur avoit défendu. Le prophète prit de-là occasion de faire aux Juifs de vifs reproches sur leur endurcissement. Il opposa leur facilité à violer la loi de Dieu , à l'exactitude rigoureuse avec laquelle les Réchabites observoient les ordonnances des hommes. Les Réchabites furent emmenés captifs après la prise de Jérusalem par les Chaldéens . & l'on croit qu'après le retour de la captivité, ils furent employés au service du Temple; qu'ils y exercerent les fonctions de portiers, & même de chantres, fous les Lévites. I. JONAS , fils d'Amathi , cin-

quieme des petits Prophètes, natif de Géthepher dans la tribu de Zabulon, vivoit fous Joas, Jeroboam II. rois d'Ifrael , & du tems d'Ozias , roi de Juda. Dieu ordonna à ce prophête d'aller à Ninive, capitale de l'empire des Affyriens, pour prédire à cette grande ville que Dicu l'alloit détruire. Jonas , au lieu d'obéir, s'enfuit & s'embarqua à Joppé pour aller à Tharfe en Cilicie. Le Seigneur ayant excité une grande tempête, les mariuiers tircrent au fort pour favoir celui qui étoit cause de ce malheur , & le fort tomba fur Jonas. On le jeta dans la mer, afin que fa mort procurat le faint aux autres ; & auffi-tot l'orage

s'appaisa. Dieu prépara en même tems un grand poitfon pour recevoir Jonas, qui dementa trois jours & trois nuits dans le ventre de l'animal. Le poisson le jeta alors fur le bord de la mer, & le prophête ayant roçu un nouvel ordre d'aller à Ninive, obéit. Les habitans, effrayés de ses menaces, firent pénitence, ordonnerent un jeune public, & le Seigneur leur pardonna. Jonas se retira à l'Orient de la ville, à couvert d'un fenillage qu'il fe fit, pour voir ce qui arriveroit. Voyant que Dieu avoit révoqué fa fentence touchant la deftruction de Ninive , il appréhenda de paffer pour un faux prophête , & fe plaignit au Seigneur, qui lui demanda s'il crovoit que fa colcre fût bien juste ? Pour le défendre encore plus contre l'ardeur du foleil, il fit croitre dans l'espace d'une feule nuit un lierre, ou plutôt ce qu'on nomme Palma christi, qui lui donna beaucoup d'ombre. Mais dès le lendemain, le Seigneur envoya un ver qui piqua la racine de cette plante, la fit fecher, & laiffa Jonas exposé, comme auparavant, à la violence du folcil. Cet événement fut fort fenfible au prophéte, qui, dans l'excès de fa douleur, fouhaita de mourir. Alors Dien, pour l'inftruire, lui dit : que " puilqu'il , étoit faché de la perte d'un lierre, o qui ne lui avoit rien couté, nil ne devoit pas être furpris de y voir fléchir fa colere envers une n grande ville, dans laquelle il y avoit plus de 120,000 personnes p qui ne favoient pas distinguer entre le bien & le mal., Jonas revint de Ninive dans la Judée, & S. Epiphane raconte qu'il se retira avec fa mere près de la ville de Sur, où il demeura julqu'à fa mort. arrivée vers l'an 761 avant J. C. Les Prophéties de Jonas font en hébreu, & contiennent IV Chapitres.

Il y a des mythologistes qui prétendent que la fable d'Andromède a été inventée fur l'histoire de Jonas ; mais les gens fenfés n'adoptent pay des idées fi bizarres. Les favans. ont beaucoup disputé fur le poisfou qui englortit Jonas. Ce n'étoit point une Baleine : car il n'v a point de Baleine dans la mer Méditerrance où ec prophète fut jeté. D'ailleurs le gosier des Baleines est trop étroit pour qu'un homme y puisse passer. Les favans croient que le poisson dont il s'agit étoit une espece de Requin ou de Lamic.

II. JONAS, évêque d'Orléans. mort en 841, laiffa deux ouvrages estimés. Le premier, intitulé : Institution des Laïcs, fut traduit en françois par Dom Mere, 1582, in-12. Le second a pour titre: Inftruction du Roi Chrétien , traduit en françois par Desmarets 1661, in-8°. L'un & l'autre se trouvent en latin dans le Spicilege de d'Acheri. Il y a encore de Jonas un Traité des Miracles dans la Bibliotheque des Peres ; & imprimé féparément . 1645, in-16. Ce prélat fut la terreur des hérétiques de fon tems, le modele des évêques & l'ornement de plufieurs conciles.

III. JONAS, (Jnfte) théologien Luthérien, né dans la Thuringe en 1493, mort en 1555, doyen de l'univerfité de Wittemberg , taiffa ; I. Un Traité en faveur de Mariage des Prêtres , à Holmstadt , 1631 , infol. II. Un de la Meffe privée. III. Des Notes for les Actes des Apotres, & d'autres ouvrages, in 8°. Il fut un des plus ardens disciples

de Luther.

IV. JONAS, (Arnagrimus) aftronome Islandois, difciple de Tracho-Brahé, & co-adjuteur de l'évèque de Hole en Islande, mournt en 1649, à 95 ans, après avoir publié un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font: L L'Histoire

#### JON

Sof la description de l'Islande, Amfterdam 1643, in-4°. avec la Defense de cet ouvrage, estimable pour Pérudition & Jes recherches. Cette Hiftoire est en latin. II. Idea veri Magistratus, Hafnix, 1689, in 8°. III. Rerum Islandicarum libri,tres, Hambourg 1630, iu.4°. IV. La Vie de Gundebrund de Thorlac . en latin . in-4°. &c. Il prétend que l'Islande n'a été habitée que vers l'au 874 de Jésus-Christ & que par conséquent elle n'est point l'ancienne Thulf. Ce prélat se maria à l'age de 91 aus, à une jenne fille.

L JONATHAS, fils de Saül, eft célebre par sa valeur, & par l'amitié constante qu'il eut pour David contre les intérêts de fa maifon. Il defit deux fois les Philiftins, & cut été mis à mort par Saul . pour avoir mangé d'un rayou de miel , ( contre l'édit de fon pere . qu'il ignoroit , par lequel il étoit défendu sous peine de la vic de manger avant le foleil couché) fi le peuple ne s'y fût oppofé. La guerre s'étant de nouveau allumée oucloue tems après entre les Hébreux & les Philiftins , Saul & Jonathus fe camperentfur le mont Gelboé, avec l'armée d'Ifraël.Ils v furent forcés, leurs troupes taillées en pieces, & Jonathus tué l'an 1055 avant Jéfus-Chrift.La nouvelle en avant été porté à David. il composa nu Cantique funebre . où il fait éclater toute sa tendresse pour fon ami. Il l'aima au-delà du tombeau, dans la personne de son fils. que souvent il faisoit affeoir à sa table, quoique peu propre à y figurer, étant tout contrefait. Jonasbas est un modele admirable de la générofité & de l'amitié chrétienne. La gloire de David effacoit la fienne . & il n'en est point jaloux. Quoique héritier présomptif de la couronne, il prend, aux dépens de fes propres intérêts, ceux de l'inpocent perfécuté.

II JONATHAS , fils de Samaa , neven de David, eut la gloire de tuer un Géant de 9 pieds de haut. qui avoit six doigts à chaque main & à chaque pied.

III. JONATHAS, (qu'on nomme auffi Jonathan ou Johannan ) fils de Jouda , & petit-fils d' Eliafib, fuccéda à son pere dans la charge de grand - facrificateur des Juifs, qu'il occupa pendant environ 40 ans. Ce pontife déshonora fa dignité par une action barbare & facrilege. Il avoit un frere nommé Jésus, qui prétendoit parvenir à la fouvernine facrificature par la protection de Bagofe, général d'Artaxercès. Jonathas en conçut de la jaloufic. Un jour que les deux freres fe rencontrerent dans le temple , la dispute s'échauffa si fort, que Jonathas tua lefus dans le lieu faint.

IV. IONATHAS , furnommé Applus, l'un des plus grands généraux qu'aient eus les Juifs, étoit fils de Muthathias & frere de Judas Machabée. Il força Bacchide , général des Syriens, qui faifoit la guerre aux Juifs , d'accepter la paix l'an du monde 161 avant J. C. La réputation de Jonathas fit rechercher fon alliance par Alexandre-Balas & Demetrius Soter. qui fe disputoient le royaume de Syrie. Il embraffa les intérêts du premier , & prit possession de la souveraine sacrificature, en conféquence de la lettre de ce prince qui lui donnoit cette dignité. Deux ans après , Alexandre - Balas avant célébré à Ptolémaide fon mariage avec la fille du roi d'Egypte , Jonathas y fut invité, & parut avec une magnificence royale. Demetrius, qui fuccéda à Balas, le confirma dans la grande facrificature; mais fa bonne volonté ne dura pas long-tems. Jonarbas Ini ayant aidé à foumcttre ceux d'Antioche foulevés contre lui , Demetrius n'ent pas la re.

connoisfance qu'il devoit pour un fi grand fervice : il le prit en averfion, & lui fit tout le mal qu'il put. Diodore Tryphon , ayant refolu d'enlever la couronne au jeune Antiochas, fils de Balas, fongea d'abord à se défaire de Jonathus. Il l'attira à Ptolémaïde, le prit par trahifon, & le fit charger de chaines ; enfuite , après avoir tiré de Simon une fomme confidérable pour la rançon de son frere, ce perfide le fit mourir Fan 144 avant Jéfus-Christ.

V. JONATHAS, Juifd'une naiffance obfeure, fe diftingua par fa bravoure au fiege de Jérufalem. Il fortit un jour de la ville pour défier les Romains & en appeller quelqu'un en duct. Un nommé Pudens courut à lui pour éprouver fes forces; mais comme il s'avancoit précipitamment, il tomba. Jonathas, profitant de fa chute. le tua fans lui donner le toms de fe relever, & le foula aux pieds, l'infultant avec une cruauté impudente. Un autre Romain, nommé Priscus, outré de cette insolence. lui décocha une flèche dont il le tua. Ionathas tomba mort fur le corps de fon ennemi.

VI. JONATHAS, tifferand du hourg de Cyrène. Après la ruine de Jérufalem par Titus, fils de l'empereur Vespasien, il gagna un grand nombre de Juifs & les mena fur une montagne, leur promettant des miracles, s'ils le choififfoient pour chef; mals il fut arrêté par Catulle . gouverneur de Lydie. Ce féducteur dit qu'on l'avoit engagé à cette révolte : & nomma Fluvius Josephe Phistorien entre ses complices. Mais comme celui - ci étoit innocent, on ne s'arrêta point aux accufations du calomniateur, qui fut condamné à être brûlé vif.

IONCOUX. (Françoife - Marguerite de ) naquit en 1668 d'un gentilhomme Auverguac, & mou-

rut en 1715, après s'être diffinguée par fa piété, fes talens, & fon attachement aux religieufes de Portroyal. On lui doit la Tra luction des Notes de Nicole (caché fous le nom de Wendrock ) for les Provinciales. Cette version a été imprimée en 4 vol. in-12. Mile de Joncoux avoit appris le Latin, pour ponvoir affifter avec plus de gout aux offices de l'Eglife. Voyez LOUAIL.

JONES, (Inigo) né à Londres en 1572, mort en 1652, excella dans l'architecture, & fut le Palladio de l'Angleterre, où le vrai gont & les regles de l'art étoient prefqu'inconnus avant lui. Il fut fucceffivement architecte des rois Jacques I & Charles I. C'est fur fes desfins qu'ont été construits la plupart des beaux édifices qu'on voit en Angleterre. On a de lui des Notes curienfes fur l'ARCHITEC-TURE de Palladio, inférées dans une traduction Angloife qui en a été publiée en 1742.

JONGH, (Du) Voyez I. JUNIUS. JONIN, (Gilbert) Jéfuite, né en 1596, mort en 1638, fe diftingua par fon talent pour la poesse grecque & latine, & excella furtout dans le lyrique. On remarque dans ses poésies, de la vivacité, de l'élégance, de la facilité, & quelquefois de la négligence. On a de Ini : I. Des Odes & des Epodes . Lyon 1630 , in-16. II. Des Elégies . Lyon 1634, in-12, III. D'autres Poésies en grec & en latin, 6 vol.

JONSIUS, (Jean) natif de Holftein, mort à la fleur de fon âge en 1659, est auteur d'un Traité estimé , des Ecrivains de l'histoire de la Philosophie , en latin. Dornius , qui en donna une bonne édition en 1716, in-4°. Iène, a continué cet ouvrage julqu'à fon tems.

in-8°. & in-16, 1634 à 1637.

JONSON. Foyez. JOHNSON.

JONS-

JONSTON, (Jean) naturaliste né à Sambter dans la grande Pologne en 1603, parcourut tons les pays de l'Europe, & mourut dans fa terre de Ziebendorf en Silefie l'an 1675. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lefquels on diftinque les Histoires des Poissons, des Oifeaux , des Infectes , des Qualrupèdes, des Arbres, Ede, en cinq vol. in-fol. 1650, 1653 & 1662. Cette édirion, qui eft la rre, eft auffi rare que recherchée. Ce livre est en latin. On a encore de lui un trai é De Arboribus & Fruclibus , à Francfort for - le - Mein , 1662 , in folio. C'est, de toutes les productions de cet infatigable naturaliste, la meilleure & la moins commune, Tous fes Ouvrages ont été réimprimés en 10 tomes in-fol. 1755 à 1768.

Il ne faut pas le confondre avec Guillaume JONSTON, Ecossois, mort en 1609, dont on a un Abrégé de l'Histoire de Sléidan.

I. JORAM , roi d'Ifraël , après fon Frere Ochofias , l'an 896 avant J. C. . étoit fils d' Achab. Il vainquit les Moabites, felon la prédiction du prophète Elisée, & fut dans la fuite alliégé dans Samarie par Renge dad roi de Syrie. Ce fiege rédulfit cette ville à une fi grande famine, que la tête d'un âne s'y vendoit 80 ficles. C'est alors qu'arriva une hittoire tragique, dont il y a peu d'exemples. Une femme, étant con venue avec une autre de manger leurs enfans , & avant d'abord fourni le fien , vint demander justice à Joram contre l'autre mere qui refefoit de donner son enfant. Ce prince, déscspéré d'un accident fi barbare . tourna fa fureur contre Eli-Sie, & envoya des gens pour lui couper la tête. Mais, se repentant bientôt d'un ordre auffi injufte, il courut lui même pour en empêcher l'exécution ; & le prophète l'affura

Tome V.

que le lendemain , à la même heure, la farine & l'orge se donneroient presque pour rien. Cette pré-liction s'accomplit en effet. Les Syriens ayant été frappés d'une fravent divine . prirent la fuite en tumuite. & laiffcrent un très riche butin dans le camp, Tant de merveilles ne convertirent point Joram, il continua d'adorer les Dien étrangers. Enfin, ayant été bleffé dans une bataille contre Azaël, fuccesseur de Benadad, il fe fit conduire à Jezraël. Il y fut percé de fleches dans le champ de Naboth, par Jéhu, général de fon armée, qui fit jetter fon corps aux chiens dans ce même champ, l'an 884 avant J. C. felon la prédiction du prophète Elie.

II. JORAM , roi de Inda, fuecéda à son pere Josuphat l'an 889 avant J. C. Loin d'imiter sa piété, il ne le fignala que par des actions d'idolatrie & de fureur. Il époula Athalie fille d'Achab, qui caufa tous les malheurs dout fon règne fut affligé A peine fut il fur le trône , qu'il le fouilla par le meurtre de fes prapres freres, & des principaux de fon royaume, que Josuphat avoit le plus aimés. Il imita toutes les abominations des rois d'Ifraël : il éleva des autels aux idoles dans tontes les villes de Judée, & excita fes fuiets à leur facrifier. Dieu, irrité de fes impiétés, fouleva contre lui les lduméens, qui , depuis les victoires de Judus, avoient toujours été affiniétis anx rois de Juda. La ville de Lobna se retira de son obéissance, & ne voulut plus le reconnoitre pour souverain. Les Philistins & les Arabes firent une irruption dans la Judée , où ils mirenttout à feu & à tang. Joram fut lui-même attaqué d'une horrible maladie, qui lui caufa pendant deux ans des tourmens incroyables, & qui le fit mourir l'an 885 avant J. C., comme le prophête Elie l'avoit prédit.

JORDAIN, général des Dominicains, né à Borrentrick dans le diocèfe de Paderborn, gouverna fon ordre avec inveffe . & v fit flenrir la science & la piété. Il périt dans la mer, auprès de Satalie, en revenant de la Terre fainte, l'an 1227. C'eft lui qui introduifit l'ufage de chanter le Salve Regina après Complies. On a de lui une Histoire de l'origine de fon Ordre , que le P. Echard a inférée dans son Histoire des Ecrivains Dominicains Elle eft telle qu'on devoit l'attendre d'un homme zélé pour la gloire de fon

JORDAN , ( Raimond ) Voyez

IDIOT. JORDAN , (Charles - Etienne ) né à Berlin en 1700 d'une famille originaire dn Dauphine, montra de bonne heure beaucoup de goût pour les lettres & pour l'étude. Après avoir exercé le ministere . il fut conseiller privé du grand directoire François, curateur des univerfités. & vice-prefident de l'académie des sciences de Berlin, où il mourut en 1745. Le roi de Prusse, qui l'estimoit & qui l'aimoit , lui fit ériger un mansolée, & lui confacra un Eloge dans lequel il en fait un portrait fort avantagenx. " Jordan , .. dit-il . étoit né avec un esprit vif ; pénétiant , & en même teins capable d'application : sa mémoire " étoit vafte, & contenoit, comme , dans un dépôt, le choix de ce que n les bons écrivains dans tous les , fiecles ont produit de plus exquis. , Son jugement étoit fur, & fon n imagination brillante; elle étoit toujours arrêtée par le frein de la , raifon , fans écart dans fes faillies. , fans fechereile dans fa morale : retenu dans fes opinions, ouvert , dans fes discours, plein d'urba-" nité & de bienfaifance, chériffant ... la vérité & ne la déguitant jamais: " humain , généreux , ferviable . , bon citoyen , fidele à ses amis , à , fon maitre & à sa patrie. , On ne peut qu'avoir une grande idée du cœur de Jordan en lifant ce portrait ; mais on en a une affez médiocre de son esprit en lisant ses ouvrages. Les principaux font : I. L'Hiftoire d'un Voyage littéraire en France, en Angleterre & en Hollande; semée d'ancedotes fatyriques , in-12. II. Un Recenil de Littérature , de Philosophie & d' Histoire, iu-12, où l'on trouve quelques remarques favantes & plufienrs minutienfes. III. Une Vie de la Croze:

Vovez fon article.

I. JORDANS, (Jicques) né à Anvers en 1594 , disciple de Rubens, caufa de la jaloufie à fon maître , par fa maniere forte, vraie & fuave. On dit que Rubens, craignant qu'il ne le Surpaffat, l'occupa long-tems à faire en détrempe des cartons de tapifferies, & qu'il affoiblit ainfi son pinceau fier & vigoureux. Jordans excella dans les grands fujets & dans les fuiets plaifans. Il embraffoit tous les genres de peintures , & réufliffeit dans presque tous. On remarque dans ses ouvrages une parfaite intelligence du clair obscur , beaucoup d'expression & de vérité : ils manquent quelquefois d'élévation & de nobleffe. Ses principaux Tableaux font à Anvers & dans quelques autres villes de Flandres. Il mourut en 1678, à 84 ans. Il étoit gendre du célebre Van . Oort.

 JORDANS, (Luc) peintre furnominé FA-PRESTO, à caufe de la célérité avec laquelle il travailloit , naquit à Naples en 1622. Paul Véronèse fut le modèle avanel il s'attacha le plus. Le roi d'Espagne Charles II l'appella auprès de lui. pour embellir l'Escurial. Le roi & la reine prenoient plaifir à le voir peindre, & le firent toujours couvrir en leur présence. Jordans avoit une humeur gaje , & des faillies qui

amnfoient la cour. L'aifance & la grace avec laquelle il manioit le pincean, fe faifoit remarquer de tout le monde. La reine lui parla un jour de sa femme, & témoigna avoir envie de la connoître. Le peintre aussi - tôt la représenta dans le tableau qui étoit devant lui, & fit voir son portrait à sa majesté, qui fut d'autant plus étonnée, qu'elle ne se doutoit point de son intention. Cette princeffe détacha dans l'instant son collier de perles , & le donna à Jordans pour son épouse. Le roi lui montra un jour un tableau du Baffan, dont il étoit faché de n'avoir pas le pendant : Luc peu de jours après en fit présent d'un à sa maiesté qu'on crut être de la main du Baffan; & l'on ne fut défabufé, que quand il fit voir que le tableau étoit de lui-même. Tel étoit le talent de Jordans ; il imitoit à fon gré tous les peintres célebres. Le roi s'attachant de plus en plus à ee savant artifte, le nomma chevalier. Après la mort de Charles II. il revint dans fa patrie, où il mourut en 1705. Ses principaux ouvrages font à l'Efeurial, à Madrid, à Florence & à Rome. Ses Tableaux font en trop grand nombre, your que la plupart ne soient pas incorrects; mais il en a laiffé quelques-uns de très - finis & très-gracieux, & dans tons on admire une grande célérité de pin-

JORDI, Povez MESSEN.

JORNANDES, Goth dorigine, the feerfeit eets rois Goths, on Italie, fous Fempire de Juffriere.

Italie, fous Fempire de Juffriere.

eet qu'on fait de favie. On a de liid deux ouvrages, dont Pun porte pour titre: De rebus Getheir, dans la Bibliotheque des Peres. Il a ét traduit par l'abbé de Mampertor, It et focustorme à l'Hilfeire des Goths par Cuffolore, qu'on croit que ce win est qu'une Abrégé. L'autre ek

initule: De wigine Alandi, de reroin Est temporum fuccessione, 1617, in 8°. & dans la Bibliotheque des PP. On trouve qu'en cet ouvrage formandis a beaucoup pris de Florar inan le citer. Cet auteur est d'ailleurs trop partial, sur-tout dans les endroits où il parle de Goths. JORRY, (Faur de Sr.) Poyez JORRY, (Faur de Sr.) Poyez

FAUR, n°. II.

JOSABETH, femme du grand-

pretre Jorada, fanva Joas du maffacre que faisoit Athalie des princes du fang de David, Vovez 1, Ioas, JOSAPHAT, fils & fuccefleur d'Afa roi de Juda, l'an 914 avant J. C., fut un des plus pieux fouverains de ce royanme. Il détrnifit le culte des idoles, & envoya des Lévites & des dofteurs dans toutes les provinces de fon obéiffance . pour instruire le peuple de ce qui concernoit la religion. La feule chose que l'Ecriture reproche à ce prince pieux , e'cft d'avoir fait époufer à fon fils Joram, Athalie . qui fut la ruinc de fa maifon ; & d'a. voir entrepris la guerre contre les Syriens avec ce même prince. Cette guerre fut malheureuse; le roi d'Israël v fut tué. Josaphat , reconnois. fant la faute qu'il avoit faite en fecourant cet impie, la répara par de nouvelles actions de piété. Les Ammonites, les Moabites & les Arabes l'étant venu attaquer, il s'adreffa an Seigneur, qui lui accorda la vietoire fur ces peuples d'une maniere miraculeuse. Les chantres du temple fe mirent à la tête de fes troupes, & commencerent à chanter les lonanges du Seigneur, Leurs voix avant répandu la terreur parmi les infideles, ils s'entre-tucrent, & ne laiflerent à Josuphat que la peine de recueillir leurs dépouilles. Ce prince continua le refte de fa vie à mareher dans les voics du Seigneur. fans s'en détourner, & il mourut l'an 889 avant Jéfus-Chrift, après

25 ans de règne. Ce prince avoit 1160,000 hommes propres à porter les armes dans les états, telon le té-

mo gnage de l'Ecriture.

I. JUSEPH, fils de Jacob & de Rachel, frere utérin de Benjamin. Ses antres freres, envienx de la prédilection que fon pere avoit pour Ini. & de la supériorité que lui pronicttoient quelques fonges, méditerent sa perte. Un jour qu'il étoit allé de la part de fon pere vifiter fes freres, occupés au loin dans la campaone à faire paître les troupeaux, ils réfolurent de le tuer. Mais, fur les remont:ances de Ruben , ils le jetterent dans une vieille citerne fans eau. à deffein de l'y laisser monrir de faim. A peine fut-il dans la cîterne, que Iudas, voyant paffer des marchands Madianites & Ifmaélites, perfinada à ses freres de le vendre à ces étrangers. Ils le lenr livrerent pour 20 pieces d'argent; & ayant trempé fes habits dans le fang d'un chevreau, ils les envoyerent tout déchirés & enfanglautes à leur pere, eu lui faifant dire qu'une bête féroce l'avoit dévoré. Les marchands qui avoient achcté Joseph, le menerent en Egypte, & le vendirent au général des armées de Pharaon nommé Putiphar. Bientôt il gagna la confiance de fon maître, qui le fit intendant de fes autres domestiques. La femme de Putiphar concut pour Ini une paffion violente. Cette femme voluptueuse l'ayant un jour vonlu retenir auprès d'elle dans fon appartement , le jenne Ifraélite prit le parti de se sanver en lui abandonnant ion manteau par lequel elle l'arrêtoit. Outrée du mépris de Jofeet, elle rapporta à fon mari que l'Hébreu avoit voulu lui faire violence, & que, dans la réfiltance qu'elle avoit faite, fon manteau Îni étoit resté entre les mains. Putiphar indigné fit mettre Joseph en prison. Le jeune Israélite v expli-

JOS qua les fonges de deux prifonniers illustres, qui étoient avec lui. Pharaon, instruit de ce fait, dans un tems qu'il avoit eu un fonge effrayant, que les devins & les fages d'Egypte ne pouvoient expliquer, fit fortir Joseph de prison. Cet illustre opprimé, alors agé de 30 ans, ini prédit une famine de 7 ans, précédée d'une abondance de 7 autres années. Le roi, plein d'admiration pour Jofcob . Ini donna l'administration de fon royaume, & le fit traverfer la ville fur un chariot, précédé d'un héraut, criant que tout le monde eut à fléchir le genou devant ce Ministre La famine ayant amené ses freres en. Egypte pour demander du bled , Jofigh feignit de les prendre pour des espions. Il les renvoya ensuite, avec ordre de lui amener Benjamin, & retint Siméon pour ôtage. Jacob refufa d'abord de laisser aller Benjamin; mais, la famine croisfant, il fut contraint d'y consentir. Joseph avant reconnu fon jeune frere, lifs de Rachel comme lui, ne put retenir ses larmes. Il fit préparer un grand festin pour tous ses freres, qu'il fit placer felon leur age . & cut des attentions particulieres pour Beniamin. Joseph fe fit enfin connoître à ses freres, leur pardonna, & les renvoya, avec ordre d'amener promptement leur pere en Egypte. Jacob cut la confolation de finir fes iours annèes de fon fils, dans la terre de Geffen, que le roi lui donna. : Jofeph, après avoir véeu 110 ans, & avoir vu fes petits-fils jufqu'à la 2me génération, tomba malade. Il fit venir fes freres , leur prédit que Dien les feroit entrer dans la Terre promile, & leur fit jurer ou'ils v tranfporteroient ses os. C'est ce qu'exécuta Moyfe, lorfqu'il tira les Ifraélites de l'Egypte ; & ce corps fut donné en garde à la tribu d'Ephraïm qui l'enterra près de Sichem, dans le champ que Jacob avoit donné en wope à Joseph peu avant fa mort. Ce patriar hie mourut l'un 1635 avant J. C., après avoir gouverné l'Expyre pendant 80 ans. Il laith deux fils. Manafair & Ephraim, de fa fenne Afneth, fill de Putipher gran l-prêtre d'Héliopolis. Tout le monde connoît fon Hiftoire intéreffinte, en profe poéti-

que, par M. Bitoule. II. JOSEPH, fils de Jacob , petit-fils de Mathan , époux de la Ste. Vierge & pere putarif de J. C. , étoit de la tribu de Juda & de la famille de David. On ne fait point quel fut le lieu de fa naisfance; mais en ne peut douter qu'il ne fût établi à Nazareth, petite ville de Galilée dans la tribu de Zabulon. Il est constant par l'Evangile même qu'il étoit artifan , puisque les Juifs parlant de l'ESUS- CHRIST , dilent qu'il étoit Fabri filius. Il étoit fiancé à la Vierge Marie. Le mystere de l'incarnation du Fils de Dieu ne fut pas d'abord révélé à Joseph. Ce faint homme, ayant remarqué la groffesse de son épause, voulut la renvoyer feerettement; mais l'Ange du Seigneur lui apparut, & lui revela le myftere. Joseph n'eut jamais de commerce conjugal avec la Ste. Vierge. Il l'accompagna à Béthléem , lorfqu'elle mit au monde le Fils de Dien. Il s'enfuit enfuite en Egypte avec Jésus & Marie, & ne retourna à Nazareth qu'après la mort d'Hérode, L'Ecriture dit que Joseph alloit tous les aus à Jérufolem avec la Ste. Vierge pour y celebrer la fête de Paques, & qu'il y mena Jéjus Christ à l'age de 12 ans. Elle ne rapporte rien de plus de fa vie , ni de la mort. On croit néanmoins qu'il mourut avant J. C. : car , s'il eût été vivant au tems de la pillion , on pense que le Fils de Dieu, expirant fur la Croix, Ini eut recommandé la Ste. Vierge la

a été long-tems dans l'Eglife Ims rendre un cultie religieux à S. Jo-Sph. Sa fête étoit établie en Oricut long-tems avant que de l'ètre en Occident. On dit que les Carmes font les premiers qui l'ont célébrée en Europe. Sixte IV l'infitus pour Rome, & plutienrs églifes ont depuis fuivi cet exemple.

JOSEPH-BARSABAS, furnome mé le Juite. Voyez BARSABAS.

III. JOSEPH ou Josué, fils de Marie & de Cléopha, étoit frere de S. Jacques le Mineur, de S. Symon & de S. Jude, & proche parent de J. C. Celon la chair. L'Ecriture ne nous apprend rien de plus à fon fuiet.

IV : JOSEPH D'ARIMATHIE . prit ce nom d'une petite ville de Judée, lituée fur le Mont-Ephraim , dans laquelle it naquit. Il vint demeurer à Jérusalem, où il acheta des maifons. S. Matthieu l'appelle Riche; & S. Mare un noble Décurion , c'est-à-dire , conseiller ou fénateur. Cet office lui donnoit eutrée dans les plus celebres affemblécs de la vi'le ; & c'eft en cette qualité qu'il se trouva chez le grand prêtre Caïphe . lorfque I. C. v fut mené: mais il ne voulut point confentir à sa condamnation. L'Evangile nous apprend que c'étoit un homme jufte & vertucux, du nombre de cenx qui attendoient le royaume de Dieu. Il étoit même disciple de J. C.; mais il n'osoit fe déclarer ouvertement, par la crainte des Juifs. Après la mort du Sauveur, il a la hardiment trouver Pilate . & lui demanda le corps de Jefus-Christ pour l'enfévelir; il l'obtint, & le mit dans un fépulere neuf qu'il avoit fait creufer dens le roc d'une grotte de fon jardin. L'Ecriture ne dit plus rien de of ph d'Arimathie; mais on croit qu'il fe joignit aux Disciples, & qu'après avoir paffé le refte de la vir dans la fer



miere . & non pas à St. Jean. On

veur des premiers Chrétiens, il mourut à Jérufalem.

V. JOSEPH , beau-frere d'H&rode le Grand , par Salomé la fœur qu'il avoit époulée. Ce roi , en partant pour aller fe juftifier auprès d'Antoine , fur la mort d'Ariflobule grand facrificateur, le chargea du gouvernement de fes états pendant fon abfence, 11 lui ordonna en même tems, fous le sceau du secret, de faire mourir Marianne fa femme . s'il ne pouvoit se disculper. L'imprudent Joseph découvrit fon fecret à Marianne. Celle-ci le reprocha à Hérode , qui de dépit fit mourir Jofiph , fans (conter fes juftifications.

VI. JOSEPH, on plutot JOSE-PHE, (Flavius ) né à Jérufatem , l'an 37 de J. C., de parens de la race facerdotale, montra de bonne-heure heaucoup d'esprit & de pénétration. Dès l'âge de 14 ans, les pontifes le confuttoient. Il fut l'ornement de la fecte des Pharifiens dans laquelle il entra. Un voyage qu'il fit à Rome , perfectionna les talens & augmenta fou crédit. Un comédien Juif. que Néron aimoit, le fervit beautoup à la cour de ce prince. Cet zeteur lui fit concoître l'impératrice Poppée, dout la protection lui fut très utile. De retont dans la Judée, il eut le commandement des tronnes . & fe fignala au fiege de Jotapat , qu'il foutint pendant fept femaines coutre Vefpafien & Titus. I espafien avant résolu d'employer le bélier pour battre la place (dit Dom Cainet), Josephe , pour diminver l'effet de cette machine, fit fulpendre quantité de facs pleius de paille. & les fit tomber par des cordes à l'endroit où le belier devoit frapper; mais les Romains avec des faulx couperent ces cordes, & rendirent inutile la précaution de Jofepbe. Au point du jour it y eut une brêche confidérable; mais les affiégés réparerent le mur avec une di-

ligence incrovable, avant que les Romains euffent dreffé un pont . pour aller de leurs machines fur les murs de la place. Le jour même. Vespafien fit donner un affaut général par trois endroits , & fit envelopper tout le tour de la place. afin que tiul des affiégés ne put échapper. Josephe s'attacha principalement à la défense de la brêche, qui étoit l'endroit le plus dangereux : & après avoir foutenu avec beaucoup de vigueur les efforts des ennemis, voyant qu'il alloit succomber à la multitude des affiégeans , il fit jetter fur eux plufieurs chaudieres d'huile houillante, ce qui les obligea de fe feparer & de foretirer. Cependant Vefpafien fit averti par un Juif transfuge, que les afliégés étoient accablés de fatigue & que l'heure la plus propre pour livrer l'affaut scroit vers le point du jour, lorsque épuisés par la veille & les travaux de la nnit, ils preadroient un pen de repos. Vefpafien profita de cet avis. & fans faire de bruit, il fit avancer le tribun Domitius Sabinus, & quelques foldats choifis, qui tue rent les fentinelles . & entrerent dans la ville faus trouver la moindre réliftance : ils furent fuivis par leurs camarades, & la ville étoit prisc long-tems avant que les affiégés fussent éveillés. On tua tout ce qu'on rencontra, fans diftinction. La place fut emportée le premier de iniliet de l'an 69 de J. C. après 47 jours de fiege. On y compta 40 mille Juifs de rués, fans parler de 1200 prilonniers. Joseph s'étoit fauvé dans une caverne creufée à côté d'un puits fort profond, où il trouva quarante des fiens, qui avoient des provisions pour plufieurs jours. Il y demeuroit caché tout le jour ; mais la nuit il fortoit, pour voirs'il pourroit trouver quel-

que moyen de se fanver. Le 3e jonr

une femme le découvrit à Vefpa-

fien, qui lui fit proposer de fe rendre; mais Josephe en fut empêché par les compagnons, quile menacerent de le tuer s'il y confentoit. Ces furieux, pour ne pas tomber entre les mains de leurs ennemis, propoferent de sc donner la mort; & Josephe ne réuffit qu'avec peine à leur perfuader de ne pas tremper leurs mains dans leur propre fang. mais de recevoir la mort par la main d'un autre. Ils tirerent donc au fort , pour favoir qui feroit tué le premier par celui qui le fuivoit. Josephe eut le bonheur de refter avec un autre, à qui il perfuada de fe rendre aux Romains. Vefpafien, vouloit garder fon prisonnier pour l'envoyer à l'empereur Néron. Josephe l'ayant fu, demanda une audience particuliere, qui lui fut accordée. Vespajien étant seul avec Titus & deux de fes intimes amis . Jusephe lui prédit qu'il seroit élevé à l'empire après Néron & après quelques autres. Pour le convaincre de la vérité de cette prédiction, il affura qu'il avoit annoncé anx habitans de Jotapat le jour précis auquel cette place devoit être prife : prédiction qui avoit été suivie de l'effet. selon le témoignage des prisomiers Juifs. Quoique Vefpatien ne fit pas alors grands fonds fur les promeifes de Josephe, l'événoment les justifia. Quelque tems après, il tint une affemblée à Béryte, où après avoir loué publiquement le courage de son captif. il fit brifer les chaines dont il avoit été lié jufqu'alors, & lui rendit l'honneur & la liberté. Josephe ayant accompagné Titus au ficge de Jérufalem, essaya plusieurs fois de faire rentrer ses compatriotes en cux-mêmes. & les engagea à recourir à la elémence des Romains. Les Juifs ne répondirent à scs lages remontrances que par des injures & des malédictions. Un jour même, com-

me il leur parloit affez près des murailles, il recut un coup de pierre qui le fit tomber évanoui. Il seroit tombé entre les mains de ccs furicux, fi les Romains n'étoient accourus pour l'emporter & le panser. Le péril qu'il avoit couru augmenta l'estime & l'affection du général Romain. Après la prife de Jérufalem. il obtint la liberté de plusieurs de fcs compatriotes, & Titus lui donna les livres facrés qu'il lui avoit demandés. Titus retournant en triomphateur à Rome, mena Josephe avec lui, l'an 71 de Jef. Chr. Vespafien , alors empereur, le logea dans la maifou qu'il occupoit avant qu'il fût parvenu à l'empire. Il le fit citoyen Romain, lui affigna une penfion, & lui donna des terres en Judée. Titus ne lui marqua pas moins de bonté, & ce fut en reconnoissance des faveurs dont ces princes l'avoicnt honoré, qu'il prit le nom de Flavius, qui étoit celui de la famille de Vefpafien. Dans le loifir où Josephe se trouva à Rome , il compola on continua la plupart des ouvrages qui nous restent de lui. I.. L'Histoire de la guerre des Juifs, en 7 livres. L'auteur l'écrivit d'abord en syriaque, & la traduifit en grec. Cette Histoire plut tant à Titus, qu'il la figna de sa main, & la fit dépofor dans une bibliothèque publique. On ne pent nicr que Josephe n'ait l'imagination belle , le style animé, l'expression noble ; il fait peindre à l'esprit & remner le cœue. C'est celui de tous les historicus Grees, qui approche le plus de l'ite-Live ; aufli St. Jérome l'appelloit-il le Tite Live de la Grèce. Mais , s'il a les beautés de l'historien Latin, il en a ansti les défauts. Il est lonz dans les harangues, & exagérateur dans ses récits. Il. Les Antiquités . Judaiques, en 20 livres : onvrace écrit avec autant de noblesse que le précedent; mais dans lequel l'an-B iv

teur a déguifé, affoibli ou anéanti les mira les atteftés par l'Ecriture. Il corrompt par-tout ee qui pouvoit bleffer les Gentils. Il paroit que Jofephe étoit encore meilleur politique que bon Ifraél te. L'intérêt le dirirea dans fes écrits comme dans fa conduite. Il ne craignit pas d'appliquer les prophéties fur le Meffie, à l'empereur l'espasien, tout paien qu'il étoit. III. Deux Livres contre Apion, grammairien Alexandrin . un des plus grands adverfaires des Juifs. Cet ouvrage est précieux, par divers fragmens d'anciens hiftoriens que l'auteur nous a confervés. IV. Un Difcours fur le martyre des Machabés, qui est un chefd'œnvre d'éloquence : Josephe eût pu étre un des plus grands orateurs. comme il est un des plus grands hiftoriens. V. Un Traité de favie. La meilleure édition de fes Ouvrages eft celle d'Amfterdam, 1726, en 2 yol, in-fol, en grec & en latin, par les foins du fayant Havercamp. Il y en a une autre par Hudfon , Oxford 1720, 2 vol. in fol. moins estimée. Nous en avons deux traductions en notre langue; la premiere par Arnauld d'Andilly; la seconde par le Pere Gillet : celle-ci elt faite avce plus d'exactitude, l'autre est ecrite avec plus de force : ( Voyez leurs ar-

VII. JOSEPH BEN-GORION, we GORIONIDES, & céch-àdire, fils de Gorion, ) lameux historien Juif, aque les Rabbins confondent mal-à-propos avec le célebre historien. Juif-pipe, vi vivot vers la fin du 12c licele, on su commencement du NC. Il mous refie de lui une Historie der la latin, Oxford 1706, in 4°. Il y en a une déliron behraique & latine, de Gotha, 1707, in 4°. Ouvoltpar ce livre même, que l'antenré étoit, felon toutes les apparence; , un Juif du Langueque, Le premier écti-

ticles. )

vain qui a cité cet ouvrage, est Saadias Gaon, rabbiu célebre, qui vivoit au milieu du ve ficele

vivoit au milieu du xe fieele. VIII. JOSEPH Ier, 15e cmpcr. de la maifon d'AUTRICHE, fils ainé de l'empereur Léopeld, naquit à Vienne en 1678, fut couronné roi héréditaire de Hongrie en 1687, élu roi des Romains en 1690 , & monta fur le trône impérial après la mort de son pere en 1705. L'efprit du fils étoit vif & plus entreprenant, plus éloigné des finclies & de la politique Italienne, plus propre à brufquer les événemens qu'à les entendre, confultant fes ministres & agissant par Ini-même. Ce prince foutint le système que fon pere avoit embraffe. Il engagea le due de Savoie, les Anglois & les Hollandois dans fes intérêts contre la France, & voulut faire reconnoître l'archiduc, roi d'Efpague. Il forca Clément XI à lui donner ce titre, en déclarant dépendans de l'empire beaucoup de fiefs qui relevoient jufqu'alors des papes. ( Voycz BARRE. no. v.) Après avoir ranconné le pape, il fit mettre en 1706, les électeurs de Baviere & de Cologite au ban de l'Empire , pour les punir d'avoir pris le parti de la France. Il les dépouilla de leur électorat; il en donna les fiefs à fes parens & à fes créatures ; il retint les enfans du Bavarois, & leur ôta jufqu'à leur nom. Le duc de la Mirandole lui ayant donné quelque leger mécontentement, il le dépouilla com:ne les électeurs de Baviere & de Cologne. Par ses armes on par les intrigues, il devint maître paifible en Italie. La conquête du royanme de Naples & de Sicile lui fut affurée. Tout ce qu'on avoit regardé en Italic comme foudataire. fut traité comme fujet. Il taxa la Tofcanc à 150 mille piftoles; Mantoue à 40 mille; Parme, Modène, Lucques, Genes, malgré leur li-

positions. Josephe fut heureux partout. Sa fortune le fit encore triompher des mécontens de Hongrie. La France avoit suscité contre lui le prince Ragotzki, armé pour fontenir lesprivileges de fon pays : il fut battu, scs villes prises, son partirniné, & lui obligé de se retirer en Turquie. Au milieu de fes fuscès . Josepho fut attaqué de la petite-vorole, & en monrnt le 17 avril 1711, à 33 ans. Sa mort fut le fa-Int de la France, & rendit la pa'x à l'Enrope. Pinfieurs hittoriens out peint ce prince comme altier & orgneilleux. " Cependant fa conduite , leute & générense à l'égard des .. Hongrois, (dit M. de Hontigny), , les témoignagnes de bonté dont n il combla les Bohémiens, lors de , leur foulevement; l'affection qu'il , marqua tonjowrs pour le corps " Germinique, fon empressement n à combler de faveurs les talens n utiles on le mérite diftingné ; 23 l'accueil qu'il faifoit anx fimples n foldats qui avoient fignalé lenr n bravoure; enfin fon pen d'attao chement pour le vain cérémo-30 nial de la cour, tout cela pronve » au moins que sa fierté étoit plun tôt un effet de fa vivacité na-55 turcile, qu'un trait caractériffi-20 que de son eccur...... On lui a 3) reproché d'avoit gouverné l'Alm lemague avec un ponvoir abfolu. " & d'avoir disposé à son gré des " loix & des fiefs de l'Empire. " Co reproche, fait à presque tous les empereurs Antrichi ns , anroit été mérité vraisemblablement par tout autre prince qui auroit été à leur place. Il est difficile d'avoir des occations de s'acraudir. & de n'en pas profiter. D'ailleurs, en maintenant l'équilibre dans les états de l'Empire, & en bornant l'ambition & l'autorité de certains princes; ils out peut-etre rendu fervice à l'hu-

JOS

berté, furent comprises dans ses im-

manité, autant qu'en maintenant les loix , l'ordre & la fubordination. Joseph laiffa l'empire dans l'état le plus floriffant. Il avoit époufé Guilleimine Amélie, fille de Jean-Fréderic.ducde Brunfwich-Lunebourg, dont il ent en . 699. Marie- Tofephe . mariée an prince électoral en 1719; Léopold-Joseph, qui ne vécut que 13 mois ; Murie-Amélie , éponfe de l'électeur de Baviere, connu depais fous le nom d'empereur Charles 1/11

IX. JOSEPH Ier, roi de Portugal, de la famille de BRAGANCE, né en 1714, monta fur le troue en 1750, & mourut en 1777, à 62 aus & 8 mois. Le tremble nent de terre de 1755, qui engloutit une partie de Lisbonne, la funcite conspiration de 17:8. où ce prince fut attagné près d'une de les muisons de plaifance, & fanvé par le courage de fon cocher : (Voicz AVEIRO.) l'exéention qui en fat la fuite; l'expulfion des Jéfuites & la confifeation de leurs biens; (Voyez MALA-GRIDA. ) les difputes avec la cone de Rome, qui suivirent cet événement mémorable; enfin la guerre avec l'Espagne en 1761, font les événemens les plus remarquables de ce regne, dont les Portugais se fouviendront long-tems.

X. JOSEPH ALBO, favant Juif Espagnol du x ve siecle, natif de Soria, fe trouva en 1412 à la fameule conférence qui se tint entre Jérôme de Ste Foi & les Juifs. Il mournt en 1430. On a de lui un livre célebre, intitulé en hébreu: Sepher Ikkarins, c'est-à dire, le Livre des fondemens de la Foi; Venife 1618, in fol. Pluficurs favaus ont entrepris de le traduire en latin : mais il n'en a encore parn auenne vertion. Joseph y pretend que la croyance de la venue du Mille n'est point necessaire au falut, ni un dogme effentiel. Il avança, dit on, cette

proposition pour raffermir la foi des Juifs, que Jérôme de Ste-Foi avoit ébranlée, en pronvant que le Messie étoit venn.

XI. JOSEPH MEIR, favant rabbin, naquit l'an 1496 à Avignon, d'un de ces luifs chasses d'Espagne 4 aus auparavant par le roi Ferdinand. Il fut emmené depuis par fon perc en Italie, & monrutauprès de Genes en 1554. On a de lui un onvrage très-rare en hébren, intitule: Amales des Rois de France & de la Maijon Ottomane, Venife 1554. in-s°. Il oft divifé en deux parties : dans la premiere il rapporte les guerres que les François ont fontenues, pour la conquéte de la Terrefainte centre les Ottomans. Il prend de-là cecation de faire l'histoire de ces deux peuples. Il commence celle des François par Marcomir , Sunnon & Génésaide. Avant de parler des Ottomans, il donne une idée de Mahomet.d' Almbeker S.d' Omar, Cette premiere partie finit à l'an 1520. Dans la sceonde 1 histoire des Ottomans est précédée de celle de Suladin, de Tamerlan,d'Ifmaei S. phi. &de plufieurs autres Orientaux. Il parle en paffant des princes de l'Europe , & termine cette partie à l'an 1555. Son ftyle, dition, est simple & convenable à Phistoire.

XII. JOSEPH DE PARIS, célebre Capucin, plus connu fous le nom de P. Joseph, naquit à Paris en 1577, de Jean le Clerc, feigneur du Tremblai , préfident-aux-requétes du palais. Le jenne du Tremblai voyagea en Allemagne & en Italie, & fit une campagne fous le nom du Baron de Maftée. Au milieu des espérances que ses talens donnoient à fa famille, il quitta le monde pour se faire Capucin en 1599. Après son cours de théologie, il fit des miffions, entra en lice avec les hérétiques, en convertit quelques-uns, & obtint les

premiers emplois de son ordre. Le eardinal de Richelieu, instruit de la fonplesse de son génie, lui donna toute fa confiance, & le chargea des affaires les plus épineuses. Renfermé dans la cellule, il pouvoit méditer plus profondément fur les projets qu'ils formoient tous deux. Ce fut fur-tout lorique le eardinal fit arrêter la reine Marie de Médicis . que le Capucin fut utile au miniftre. Cet homme, dit un hiftorien, étoit aussi singulier en son genre que Richelieu même; ent'ioufiafte & artificieux à la fois, dévot & politique, voulant établir une croifade contre les Tures, fonder des religienses, faire des vers, négoeier dans toutes les cours. & s'élever à la pourpre & au miniftere. ( Voyez WEIMAR, &" I. RI-CHER. ) Ce Capucin, admis dans un confeil fecret, ne eraignit point de remontrer au roi, qu'il pouvoit & qu'il devoit, fans ferupule, mettre sa mere hors d'état de s'opposer à fou ministre. Le Pere Joseph ne se fit pas plus d'honneur dans l'affaire du docteur \* Richer, duquel il extorqua une rétraction, en partie par intrigue, en partie par violence. Le rufé Capucin envoyoit en même tems des missions en Angleterre, en Canada, en Turquie, réformoit l'ordre de Fontevraud. & établiffoit celui des religieuses Bénédictines du Calvaire: ( Voyez AN-TOINETTE. ) Louis XIII le récompenfa de fes fervices par le chapeau de cardinal; mais il mourut à Ruel, d'une seconde attaque d'apoplexie, le 18 décembre 1638, à 61 ans, avant que de l'avoir recu. Le pape avoit refusé pendant long-tems de le nommer, fous prétexte qu'il ne vouloit pas remplir de Franciscains le sacré college, où il y en avoit déjà trois : mais réellement parce qu'il n'aimoit ni Richclieu, ni ses partifans, ui ses

eréatures. Quoique le Pere Joseph affedat une grande modeftie . ( dit M. de Buri, ) il ne regardoit pas le chapeau avec indifférense, puifque Chavieny mandoit au maréchal d'Estrées, ambaffadeur de France à Rome : Ne manquez pas de mettre dans vos dépêches, que vons preffez la promotion ; cela est nécessaire pour Sutisfaire le P. Joseph. Il défignoit ce Capucin dans fes lettres, tantôt par le nom de Patelin qui marquoit la douceur apparente, & tautôt par celui de Nero pour caractérifer fa riqueur inflexible. Nero, (écrit il au cardinal de la Valette ) m'affure tous les jours qu'il est votre serviteur ; mais je ne fais fi c'est avec autant de vérité que moi.... Ecrivez à Patelin, loi dit-il dans une autre lettre, avec grande amitié. Les miniftres étoient forcés de faire des careffes à ce Capucin , qu'on appelloit l'Eminence grife, s'ils vouloient ne pas déplaire à Richelieu. qui dit en versant des larmes , lorsqu'on lui apprit la mort : Je perds ma consolation, monunique se cours, mon confident & mon ami. Le cardinal avoit été le voir lorfqu'il agopiloit & & tout ce qu'il put faire pour le rappeller à la vie, fut de lui erier à pleine tôte : Courage ! Pere Jo-SEPH , courage! Brifac eft à nous ; mais ni les nouvelles politiques, ni les prieres des courtifans, ne purent ranimer un instant le moribond. Le parlement en corps affilta à fer obsegnes . & un évêque proponça son oraison funebre. L'abbé Richard a publié deux Vies de cet homme fingulier; l'une fous le titre de Vie du Pere Joseph , 2 vol. in 12; l'autre plus fidelle, intitulee : Le véritable Pere Joseph 1704. in-12. Dans la premiere il le peint comme un Saint, & dans la feconde comme un homme de cour. Il étoit l'un & l'antre , ou du moins il tachoit de l'être, alliant toutes les fineffes d'un politique avéc les authérités d'un rigigeux. Les courtifians trouvoient es mèlange finquiter ; mis les perfonnes qui out l'expérience du moude, n'ignorent pas que tout vallie dans certaines têtes. Cré la réflexion de M. Anquetit, qui a peint le P. Ainfépt dans fon hérique du Caline fopu illemi IVE Loni, XIII. précifément counc enous l'avoiro seint.

XIII. JOSEPH, (Pierre de Sr.) Fenillant, ué en 1.954 dans le diocéfe d'Auch, d'une famille appellée Comogere, mort en 1662, publia plutieurs ouvrages de théologie, contre les partifans de Janifenius; mais il ett plus célebre par la quantité des volumes, que par leur folidité.

JOSEPH, (Ange de Sr.) Carme-déchauffé. V. Ange, n°. 11(.

XIV. JOSEPH, (le Pere) moine anoftat, fe mit, vers 1678, dans le tems de la révolte de Hongrie. à la tête de fix mille bandits. Il prit en main la cause des Hongrois, qu'il appelloit le Peuple de Dieu; & fous le nom de Josué, il entra . dans les pays héréditaires de la maifon d'Autriche. Il avoit du courage, de l'habileté, & fur-tout une haine implacable contre la religion catholique. Son fanatifnie paffa à fa troupe, qui exerca les plus horribles brigandages. Semblables à ces fameux icélérats qui défolerent l'Allemagne & la Bohême fous le regne de Wenceslus ; fes foldats pilloient , brûloient , malfacroient , violoient. Les églifes furent démolies, les prêtres paffes au fil de l'épée. Le chef de ces malheureux. voulant, dans un accès de fureur . faire un facrince à Luther , égorgea, dit-on, de sa main deux religieufes, après les avoit abandonnées à la brutalité du foldat. Il fe vantoit de détruire bientôt la folie Romaine en Ailemagne ; mais le Dieu

qu'il avoit abandonné, le frappa de mort fubite. Les complices de fes crimes le voyant fans chef, retournerent dans leur pays, où la plupart peilient matheureufement.

JOSEPH DE LA MERE DE DIFU. Foyez (ASALANZIO.

JOSEPH Voy. ABOU-JOSEPH.
JOSEPHN on JOSEPHIN. Voyez
Appino.

JOSIAS, roi de Juda, fuccéda à lon pere Amon, l'an 641 avant J. C., à l'age de 8 aus. Il renversa les antels confacrés aux idoles, établit de verrueux magifirats pour rendre la justice, & lit réparer le Temple. Ce fut alors que le Livre de la Loi de Moyfe fut trouvé par le grand prêtie Lielcias. Sur la fin de lon regne, Nichao, roi d'Egypte, allant faire la enerre aux Mèdes & anx Bal yloniens, s'avança jufqu'auprès de la ville de Magedo, qui étoit du royaume de Juda. 7. fias s'oppola à fen pullage. & Ini Livra baraitle an nied du Mont-Carmel : il y fut blefie danger cufement, & mourut de fes bleffures l'an 610 avant Jeius-Chrift. Le peuple donna à fa mort les marques de la plus vive douleur. Jérémie composa un Cantigre lugubre à la Jouange. Ce deuil étoit devenu fi celebre, que le prophète Zacharie le compare à celui que l'on devoit faire à la mort du Mestie.

JOSLIN DE VIEZY, évêque de Soiffens, mort en 1155, évoit un des principaux minifires de Jonie III, è cui un des principaux minifires de Jonie III, è cui modele de vertu. Il laiffa une Expojirion du Syndole de l'Orajfo Dominicole, qu'on trouve dans la Colletio Maxima de la Vinario D. Marteura. Il fonda dea abbayes, entr'autres Long-pout, sifinia au concile de Troyes en 11-27, & y mérita l'ettime du pape Englue III & de toute la France.

I. JOSSE, (St.) illustre folitaire, étoit fiis de Juthuel, qui re-

prit letitre de roi de Bretagne. Son frire Judical, réfolu de quitre le trône pour fe donner à Dieu, pria Jufie de le charger du gouverneut de les charger du gouverneut de les charges du gouverneut de les charges de le charges du continue de les charges de les grandeurs mondainer, fortit, déguife en péterin, de la Betragne, é alla fe cacher dans le Pouthien, où il bâtit un mondairer, ce un lieu appellé à préfent Rey, Il y mourant finitement en Gés. Il y a l'aris une paorifle qui porte fon nom, en mémoire du léjour que ce Si tinty avoit fait.

II. JOSSE en JODOCE DE LUXEMBOURG, marquis de Moravie, fut déclaré empereur après la mort de Robert en 1410; mais fon regne fut fi court, que les hiftoriens n'en parlent prefque pas. Les uns prétendent qu'il fat empoisonné; d'autres , qu'il mourut de vieilleffe. Quoi qu'il en foit, on n'a laissé de ce prince qu'une idée très - defavantagenfe , foit pour les qualités de l'efprit, foit pour celles de l'ame. 11 eft à présumer que l'empire ne perdit rien à sa mort, arrivée à Brin en Moravic, le 8 janvier 1411, trois meis huit jours après fon élection. Il étoit âgé de 60 ans , & ne laiffe point de postérité. Il étoit coufin de Sigifmond , roi de Hongrie , qui , dans la meme diete où Joffe fut choifi, avoit eu le suffrage de trois électeurs. Dès qu'il ent appris l'élection du marquis de Moravie; il lui écrivit pour favoir s'il accepteroit l'empire, & s'il comptoit aller à Francfort? Joffelin lui répondit que c'étoit fon intention. Et moi . repliqua Sivifmond , je vais es Moravie. Eneffet, il alloit entres en armes dans cette province, torfqu'il apprit la mort de son rival. auquel il fuecéda.

JOSSELIN. Voy. NORABIN.
 JOSSELIN, evêque de Soiffons, fut un des ministres de Louis

JOS VII. roi de France, dont il fe fit aimer par fes vertus, & fes lumieres. Il mourut en 1152. Il avoit affifté au concile de Paris tenu contre Gilbert de la Porée en 1142.

II. JOSSELIN , médecia Anglois dans le XVIIC fiecle, fous le rezne de Charles II , laiffa une Hiftoire naturelle des poffefiens Angloises en Amérique. Il rapporte ce qu'il y a de plus rare, avec les remedes dont se servent les habitans du pays, pour guérir les maladies,

les plaies & les ulccres. 1. JOSUÉ, étoit fils de Nun, de la tribu d'Ephraim. Dieu le choifit, du vivaut même de Mosfe, pour gouverner les Ifraélites, & il vainquit fons lui les Amalécites: ( Voy. I. MOVSE. ) Josué succeda à ce divin législateur, l'an 1451 av. J. C. Il envoya d'ábord des espions our examiner la ville de Jéricho. Des qu'ils lui eurent fait leur rapport, il paffa le Jourdain avec toute fon armée. Dien suspendit le cours des eaun, & le fleuve demeura à fec dans une étendue d'environ deux lieues. Peu de jours après ce miracle , Josué fit circoncire tous les mâles qui étoient nés pendant les marches du défert. Il fit ensuite célébrer la Pâque, & vint alliéger Jéricho. Suivant l'ordre de Dien , il fit faire fix fois le tour de la ville par l'armée, en fix jours différens; les prêtres portant l'arche & fonnant de la trompette. Les murailles tomberent d'elles-mêmes au 7e jour. Haï fut prife & faceagée, & les Gabaonites craignant le même fort pour leur ville, se fervirent d'un ftratagême pour faire alliance avec fosué. Adonibifech , roi de Jérufalem , irrité de cette all'auce , s'étant ligué avec 4 autres rois , alla attaquer Gabaon. Josué fondit fur les cinq rois , qu'il mit en déroute. Comme les ennemis fuyoient dans la desecute de Bethoron , le Sei-

gnenr fit pleuvoir fur cux une grêle de groffes pierres, qui en tua un grand nombre. Alors Jojné commanda au soleil de s'arrêter. & cet aftre, foumis à fa voix, prolougea fa demenre fur l'horifon douze heures enticres. Josué poursuivant fes victoires, prit presque toutes les villes des Chananéens en 6 aus. Il distribua les terres aux vainqueurs, conformément à l'ordre de Dieu : & après avoir placé l'arche d'allianec dans la ville de Silo, il mourut à 110 ans, l'an 1424 avant I. C. Il gouverna le peuple d'Ifrael pendant 27 ans. Nous avons fous fon nom un Livre Canonique écrit en hébreu. Plufieurs favans le lui attribuent, mais fans en avoir aucnne preuve

· II. JOSUE. Voyez les articles IOSEPH. nº. III & XIV.

JOTAPIEN, tyran, qui s'étant

foulevé dans la Syrie, fur la fin du regue de l'empereur. Philippe . fut défait fons celui de Dèce, vers l'an 249 Sa tête fut portée à Rome.

I. JOUBERT, ( Laurent ) favant medecin, profesienr-roval & chancelier de l'université de Montpellier, naquit à Valence en Dauphiné l'an 1529, & mourat de la dyffenterie à Lombez en 1582, médecin ordinaire du roi de France & da roi de Navarre. Henri III, qui defiroit passionnément d'avoir des enfaus, l'avoit fait venir à la conr, espérant qu'il leveroit tous les obstacles qui rendoicut fon mariage ftérile; mais les soins du médecin furentinutiles au monarque. Il laissa un Traite contre les erreurs populais res, 1578 , in-8°. Il fit beaucoup de bruit , parce que Joubert eut la hardielle de dédier à Marguerite , reine de Navarre femme de Henri IV. ce Traité, où il découvroit avec une liberté lic ntienfe, les fecrets de la nature & les parties du corps humain les plus cachées. Il fentit lui-

même l'indécence de sa dédicace; & dans la 2de édit. de 1579, in 8° .. il dédia fon Livre à Pibrac. Un Louis Bestsavan, docteur en médecine, orna cette édition d'un Epitre, où il tache de justifier Joubert le mieux qu'il peut. Barthélemi Cabrol , chirurgien de Montpellier . donna une 2de partic des Erreurs Populaires, qui fut corrigée par Jonbert , Paris 1580 , in - 80. 1 & Gafpard Bachot en ajouta nne 3mc touchant la Médecine & régime de fanté. Lyon, in-8° 1626. Ce livre, dont l'idée étoit bonne, ponvoit être micux exécuté, & par Joubert, & par ses continuateurs. II. Un Traité des Ris 1579, in 8°, trois parties; avec la cause morale du Ris de Démocrite . expliquée par Hippocrate. Il y a des chofes curieufes dans ce Traité; mais les raisonnemens de l'auteur ne font pas toujours concluans, ni fondés sur la bonne physique. III. Un Dialogue fur la Cacographie francoife, à la fuite du précédent. L'auteur y releve les défants de l'orthographe ordinaire, IV. De Balneis antiquorum. V. De Gymnafiis & generibus exercitationum apud antiquos celebrium. &c. La plupart de fes écrits latins ont été recueillis en 2 vol. in-fol. à Lyon 1582. Ils roulent presque tons fur la médecine. On en trouve la liste dans les Notes de Teffier fur les Eloges de Thou. & dans le tome 35 de Nicéron.

Laur. Joubert laiffa un fils , nommé Isaac Joubert, qui a fait une Apologie de l' Orthographe Françoife, & qui a traduit quelques ouvrages de fon pere.

II. JOUBERT, (Joseph) Jéfuite de Lyon, connu feulement par un Dictionnaire François - Latin , in-4°. Il n'a guere été en ufage que dans les colleges de Provinces, où ses confreres l'avoient mis en vogue. Il n'est pourtant pas mauvais pour des écoliers; mais il ne vaut pas celni du P. le Bren. L'auteur mourut vers 1724.

III. JOUBERT, (François) prêtre de Montpellier, né 1689, mort le 23 décembre 1763, réunit à des connoiffances étendnes la fimplicité & la modeftie. Il étoit fils du fyndic des Etats de Languedoc. & avoit lui-même exercé cette charge avant que d'être élevé au facerdoce. Son attachement aux disciples de Jansénius, le fit reufermer à la Bastille pendant fix femaines. Il eft anteur d'un bon Commentaire fur l'Apocalyse, imprimé en 1762, en 2 vol. in-12, fous le titre d'Avignon. On a encore de lui divers autres ouvrages, dont quelques-uns roulent fur les affaires du tems. Les principaux font: I. De la connoissance des tems par rapport à la Religion, in-12. II. Lettre sur l'interprétation des Ecritures, in-12, III. Explication de l'Histoire de Joseph . in-12. IV. Eclaircillement fur le Discours de Job, in- 12. V. Traité du caractere effentiel à tous les Prophètes, in-12. VI. Explication des Prophéties de Jérémie , Ezéchiel , Daniel , 5 vol. in-12. VII. Consmentaires sur les douze petits Prophetes, 6 vol. in-12. VIII. Differtations fur les effets phy/ques des Convulsions, in-12.

JOVE, (Paul) historien célebre, né à Côme en Lombardie l'an 1483, d'abord médecia, fut enfuite élevé fur le ficge épifcopal de Nocéra. Il defira en vain d'être transféré à Côme; Paul III lui refusa constamment cet évêché. François I le traita avec plus de diffinction. Il lui écrivit des lettres flatteuses. & lui accorda une penfion confidérable. Cette pension fut retranché par le connétable de Montmorenci . fous le regne de Henri II. Paul Jove s'en vengea, en déchirant le connétable dans le XXXIe livre de son Histoire. La haine ou

l'intérêt conduisoit toujours sa plume. Il ne faifoit pas difficulté d'avouer " qu'il en avoit deux , l'une n d'or & l'autre de fer , pour train ter les princes fuivant les faveurs ou les difgraces qu'il en rece-, voit. , Il paroit par fes Lettres qu'il avoit l'ame extremement intéreffée. On n'a jamais quêté avec autant d'effronterie & de lacheté : il demande à l'un des chevaux, à l'antre des confitures. Cet historien mcreenaire mourut à Florence en 1552, à 69 ans, Consciller de Côme de Médicis. Confidéré comme évêque, il ne brilla guere par les vertus cccléfiaftiques, & quelques auteurs ont décrié ses mœurs. On peut voir ce qu'en dit Cardan dans le Tom. 25 des Mémoires de Niceron... On a de lui: I. Une Histoire en XLV livres, qui commence à l'an 1494, & qui finit en 1544; (Florence, 1550 & 1552, 2 vol. infol. ) Il y en a une vieille Traduction françoife . Lyon 1552, in fol. La variété & l'abondance des matieres la font lire avec plaifir. La scène est tour-à tour en Europe, en Afie, en Afrique. Les principaux événemens de 50 années, décrits avee beaucoup d'ordre & de clarté, mais quelquefois avec emphase, forment un corps d'histoire qui pourroit être très-utile, fi la fidélité de l'hiftorien égaloit la beauté de la matiere. Penfiounaire de Charles-Quint, & protégé par les Médicis, il ne parte de ces princes qu'avec la plus baffe flatterie. Paul Jove, (dit Godin,) n'a pas voulu dire la vérité lorfqu'il l'a pu , fur les événemens passés en Italies & il ne l'a pas pu dire lorfqu'il l'a voulu, quand il parte des affaires étrangeres. Quoique l'Histoire de Paul Jove renferme XLV livres, il y a une lacune confidérable depuis le 19me jufqu'au 24c inclufivement. Ces fix livres dont nous n'avons plus que les fommaires, s'étendoient depnis la mort de Léon X, julqu'à la prife de Rome en 1527. Jove perdit au fae de cette ville ce qu'il avoit composé sur ectte partie de l'Histoire : & il ne voulut pas la refaire, pour deux raifons : 1°. It craignoit le ressentiment de cenx que la fidélité historiq. bleffe: 2°. Il ne vouloit pas exercer la plume fur une matiere injuriense à l'Italie. Paul Jove, à l'imitation de quelques anciens a fait entrer diverses harangues dans fon Histoire; maisil v a dans ses discours peu de précifion . & plus de brillant que de naturel, du moins dans quelquesuns. II. Les Vies des Hommes ittuftres. III. Les Eloges des Grands-Hommes. On reproche à ces deux ouvrages , ainfi qu'à fa graude Hiftoire, un flyle trop oratoire, un ton trop enflé; mais ils font utiles pour la connoissance des faits & dits des hommes célebres. IV. Vies des douze VISCONTI, Souverains de Milan. V. Proficurs autres Ouvrages, dans lefquels ou remarque de l'esprit, mais peu de goût & peu de jufteffe. On a recueilli toutes fes Œnvres à Bale en 6 vol. in-fol., relies ordinairemeut en trois. C'eft l'édition la plus complete : elle eft de l'au 1578 ...

Son frere, Benoit JOVE, compola pinficurs ouvrages, entr'autres une Histoire des Suifes; & fon petitneveu , Paul JovE, morten 1582, cultiva avec fuecès la poéfie Italieune.

JOUENNE, (François) né à Gonaeville, diocele de Contances. alla de bonne henre à Paris pour tenter une fortune qu'il ne trouvevoir pas dans le fein de fa famille. Il s'appliqua à la librairie, & fe rendit fort habile dans cette partie. C'eft à lui qu'on doit l'invention des Etreines mignonnes, qui parurent pour la premiere fois en 1724. Il a travaillé aussi plusieurs années à la biblio heque du roi, & est mort

en 1741. JOUFFROI, JOFFREDI, ou GÉOFFROI, ( Jean ) naquit à Luxeud, dans Franche - Comté, d'une famille si obscure qu'il ne la conneilloit pas lui même. Il prit l'habit de religieux dans l'abbaye de S. Pierre de Luxeuil , & en devint abbé. Cette place ne fit qu'irriter fon ambition. I paffa au fervice de Philippe le Bon duc de Bourgogne, & il avoit 60 ans qu'il n'étoit qu'aumônier du commun chez ce prince. Lorfque le duc inftitua la Toifon d'or , il l'envoya à Rome pour folliciter l'approbation de cet ordre de chevalerie. Il n'v trouva aucune difficulté , le pape étant bien aife qu'on s'adreffat à lui dans les affaires memes où l'on pouvoit s'en paffer. Jouffroi eut à fon retour l'évêché d'Arras, & fut employé dans diverses négociations. Le duc le fit fon premier fecrétaire; mais ce prélat n'étant pas encore fatisfait de sa fortune, il s'attacha au dauphin pendant qu'il ctoit en Brabant. Ce prince, devenu roi fous le nom de Louis XI, lui donna toute fa confiance, & follicita pour lui un chaneau de cardinal. Fie II le promit, à condition que le prélat engageroit le roi à supprimer la Pragmatique · Sauction. Jouffroi , foupirant après la pourpre , obtint de ce monarque, à force d'intrigues & de faux expolés, une déclaration telle que le pape la fouhaitoit. Il avoit fait au roi les plus belles promesses; mais il les oublia des qu'il ent le chapeau tant defiré. Louis XI, reconnoissant qu'il avoit été trompe dilgracia l'eveque d'Arras. Pour remédier aux manx que sa déclaration pouvoit occasionner en France, il fit de nouvelles ordonnances touchant les réferves & les expectatives, qui étoient presque le feul avantage que l'abolition de

la Pragmatique avoit procuré au fouverain pontife ; & julqu'au tems du Concordat , la cour de Rome ne unt avoir la fatisfaction qu'elle defireit. Cependant Jouffroi recueillit le fruit de ses artifices. Le pape ajouta au chapeau de cardinal, l'éveché d'Alby; mais il n'en junit pas long - tems, étant mort au priesré de Rulti, diocèfe de Bourges, en

1473.

JOVIEN , ( Flavius Claudius Jo-VIANUS ) fils du comte Varronien, né à Singidon, ville de la Pannonie , l'an 331 , fut élu empereur par les foldats de l'armée Romaine, après la mort de Julien l'Apostat . en 363. Il refusa d'abord la couronne impériale, témoignant qu'il ne vouloit point commander à des foldats idolatres; mais, tous lui ayant protesté qu'ils étoient Chrétions, il recut la pourpre. Les affaires étoient en très mauvais état; il tâcha d'y mettre ordre, & commença par faire la paix avec les Perfes. Quelques auteurs ont blamé, peut - être inconsidérement. cette démarche; puisque, fans ce traité de paix , il ne pouvoit retirer ses troupes du pays où Julien les avoit engagées. Il est vrai qu'il parut sacrifier son intérêt partienlier à l'intérêt de l'état. Il craigneit un concurrent dans Procope, général d'une armée de 40 mille hommes. Cette erainte étoit fondée . puilqu'il se révelta deux ans après. Dès que l'élection de Jovien eut été confirmée par le fénat, il commanda de fermer les temples des Idoles. & défendit leurs facrifices. Il eut fur-tout un foin extréme de rappeller les prélats exilés. & de témoigner aux hérétiques qu'il no vouloit point fouffrir de discorde. Cependant il ne jouit pas long-tems de l'autorité dont il se servoit si dignement. Il mourut à l'âge de 33 ans, dans un lieu appellé Dadasta-

ne.

ne, entre la Galatie & la Bithynie, en 364, n'avant tenu l'empire que fept mois & 20 jours. On le trouva étouffé dans fon lit, par la vapeur du charbon qu'on avoit allumé daus sa chambre pour la fécher. Jovien avoit été capitaine de la garde Prétorienne, du tems de Julien; & ce fut dans ce tems que ce prince voulnt le faire renoncer à la foi, ce qu'il refusa généreusement. Son règne fut trop court, pour qu'on puisse connoître s'il auroit été glorieux; mais l'on ne peut donter que Jovien, étant bon Chrétien, n'eût été bon prince. Il avoit époulé Cariton, qui lui furvécut piulieurs années, avec fon fils le jeune Parronien , qui , n'ayant point été créé Céfar , n'avoit aucun droit à l'empire. Il devint sufpect an gouvernement, & , par me barbarie politique, on lui fit crever un æil. Il vivait encore en 380. L'abbé de la Bletterie a éctit la Vie de Jovien, en 2 vol. in-12.

jOUI. Voyez JOUY.

JOUIN, (Nicolas) né â Chartee, fut bauquier à Paris, & y
mourul le 22 Evrier 1757, à 73
ans. On a de lui : 1. Les Precis coys,
se les Jojuiers (Ambroile Coys,
se les Jojuiers (Ambroile Coys,
se les Jojuiers (Ambroile Coys,
se les Jojuiers), (Ambroile Coys,
se les Josephis (Ambroile Septembro), (Ambroile Coys,
se les Joyes, (Ambroile Coys, (Amb

JUVIN, noble Gaulois, & capitaine plein de bravoure, fut déclaré empereur à Mayence l'an 411, dans le terms qu'on affisçentile tyran Conftantin à Arles. Il dut ce dangereux honneur à la brique de Gaor, Alain, & de Guindicaire, theff des Bourguignons. Il afficia à cette dignité fou frere Schaftien; Teme V.

mais ils ne jouirent pas long-tems de la pourpre. L'an 413, Ataulphe, roi des Visigoths, qui suivoit le parti de Jovin, l'ayant délaiffé, cet usurpateur fut tué dans le tems qu'on le conduisoit à l'empereut Honorius , qui étoit alors à Ravenne, & qui reçu auffi la tête de Sébuftien. Jovin avoit porté le nom d'Auguste près de 2 ans. Né aves un eforit léger & un caractere inconstant, il abandonna la vie tranquille & agréable que ses richeiles & fa naissance pouvoient lui faire mener, pour prendre la pourpre ; & il n'éprouva depuis que des chagrins & des malheurs.

JOVINIEN, moine de Milan. infecta plusieurs monasteres de ses erreurs , après être forti du fien. où il avoit vecu très-austerement. ne mangeant qu'un peu de pain buvant de l'eau , marchant nuds pieds , portaut un habit noir & travaitlant de ses mains. Il pulla de Milan à Rome , & porta plusieurs vierges à se marier, en leur infinnant que l'état du mariage étoit aulli parfait que celui de la virginite, & qu'elles ne valoient pas micux que Sara, Sufanne, & les autres femmes de l'antiquité facrée. Les erreurs qu'il soutint encore , fn. rent : Que la Vierge Marie n'étoit pas demeurée vierge après l'enfantement ; que la chair du Sauveur n'étoit pas véritable, mais fantafa tique; que les jeunes & les autres œuvres de pénitence n'étoient d'aucun mérite; qu'on pouvoit faire bonne chere & manger de toutes fortes de viandes, pourvu qu'on en usat avec actions de grace. Ce moine fe conduifoit fuivant ces principes. S. Augustis & S. Jérôme, qui combattirent ses impiétés & fee relachemens, lui reprochent fou luxe, la molleffe, & fon gout pour le fafte & les plaifirs. Jovinien fut condamné à Rome par le pape Syg rice, & à Milan par St. Ambroife, dans un concile tenu en 390. Les empereurs Théodofe & Homorius l'exilercat; le premier dans un défert, & l'autse dans une isle, où il mourut oomme il avoit vécu, vers l'an a12.

JOURDAN. Voyez GIORDANI. JOURDAN, (Raimond) vicomte de St. Antoine dans le Ouercy . parut à la cour de Raimond Bérenger comte de Provence, & s'y fignala par fes talens. Il fit pluficurs pieces de vers pour Mabille de Riez dont il étoit devenu amoureux. Cette illuftre & vertueuse dame pareiffant infenfible à fes feux, il prit le parti de s'éloigner, & le croifa contre Raimond , comte de Touloufe. Le bruit ayant couru qu'il avoit été tué dans cette expédition. Mabille en fut fi touchée, qu'elle en mourut de douleur. Le vicomte, de retour, lui fit dreffer une flatue coloffale de marbre dans l'abbaye de Mont-majour à Aries, Il prit enfuite l'habit de religieux, renouça à la poélie, & mourut vers 1206. Avant fa retraite , il avoit fait un traité de : Lou Fontaumaryde las Donnas. Son entrée dans le cloître parut d'antant plus méritoire, qu'il avoit dans le monde la réputation d'un homme qui favoit unir les lauriers de Mars à ceux d'Apollon.

JOUSSE, (Daniel) conscilier au prefaisi d'Oriens, sia patrie, né en 1704, morter 1781; fut un des plus célèbres juriconsultes de France. Peu d'auteurs out été plus cides de leur visuat, out-tout dans les des contemporains de Leskier, aufit imple dans les meurs, bon parent, ami fidèle, chrétien éclaries, magiftat intègre : ils ont faitout deux l'honneur de leur patrie. Les principaus ouvrages de Jenje font: l. Coulsme d'Orleun, par L'ernier, avec les Notes de L'ebier & de

Jouffe, 2 vol. in-12. II. Commentaire fur l'Ordonnance criminelle, in-4°, & 2 vol. in-12. III. Commentaire fur l' Ordonnance civile , in-4°. & 2 vol. in- 12. IV. Commentaire fur l' Edit du mois d'avril 1695, concernant la jurifdiction eccléfiaftique , in-4°. & 2 vol. in-12. V. Traité de la Jurifdiction des Présidiaux in-12.VI. Commentaire fur l'Ord n ance du commerce , in-12. VII. Praité des fonctions of des droits des Commiffaires . in-12. VIII. Traité du gouvernement Spirituel & semporel des Paroiffes . in-12. IX. Traité de la jurisdiction des Officiaux , in- 1 2. X. Traité de la Justice criminelle de France , 4 vol. 4°. XI. Traité de l'administration de la Justice , 2 vol. in-4°. XII. Commentaire fur l'Ordonnance des Eaux & Forets dumois d'août 1669, in-12. XIII. De la invisdiction des Trésoriers de France , 2 vol. in-12.

JOUVENCY, (Joseph ) Jéfuite Parifien, naquit en 1643; professa les humanités à Caen , à la Flèche & à Paris , avec un fuocès peu commun; & mourut en 1719à Rome , où fes supérieurs l'avoient appellé pour y continuer l'Histoire de la Société, L'historien, oubliant qu'il étoit François, l'écrivit en Jésuite Italien. Il eut la témérité de faire l'apologie de fon confrere Guignard, pendu fous Henri IV . à l'occasion de l'attentat de Jean Chatel , que ses écrits féditieux avoient occasionné. Jouvency regarde l'arrét du parlement qui condamna ce Jéluite, comme un ju-gement inique. Il loue fur-tout ce Martyr de la vérité , ce Héros Chrétien , cet Imitateur de la charité de J. C., de n'avoir jamais voulu demander pardon au roi & à la justice, lorfqu'il fit amende honorable. Les juges qui le condamnerent font à fes yeux des persécuteurs, & il ne craint pas de comparer le premier prélident de Harlai à Pilate , & le Parlement aux Juifs. L'ouvrage du Pere Jouvency forme la ciuquieme partie de l'Histoire des Jéfuites, depnis 1591 jufqu'en 1616, in-fol. imprimé à Rome en 1710. Il fut condamné par denx Arrets du parlement de Paris , l'un du 22 février, & l'autre du 24 mars 1713. Ce dernier arrêt fupprime l'ouvrage, & contieut la déclaration des fentimens des Jésuites Francois a touchant la souveraincté du roi. Toutes ces raisons font rechercher ce livre, qui par-là est devenu peu commun & cher. L'ouvrage du P. Jouvency méritoit certainement cette flétriffure, quoiqu'estimable à plufieurs égards. Il est écrit avec autant de purcté que d'élégance. Le ton en est trop oratoire, & il y a trop peu de circonfpection dans le choix des miracles. Ses récits ont pu perfuader quelques Jéfuites crédules; mais ils ont fait rire tout le refte. En 1713 on imprima à Liege un Recueil, in-12, de PIECES touchant cette Histoire. Ce recneil n'eft pas commun. ( Voyez l'art. MAI-GROT. ) On a encore du Pere Jouvency: I. Des Harangues Latines , prononcées en diverles occasions. en 2 vol. in-12. II. Un traité De Arte discendi & docendi , bon , mais fuperficiel; réimprimé in 12, 1778, A Paris, chez M. Barbou. III. dopendix de Diis & Heroïbus poeticis. C'eft un excellent abreie de Mvthologie. IV. Des Notes, pleines de clarté & de précision , fur Térence, Horace, les Métamorpholes d' Ovide , Perse, Juvenal, Martial, & fur quelques ouvrages de Cicéron. V. Une verfion latine de la premiere Philippique de Démosthènes , que l'abbé d' Olivet a inférée dans fa traduction françoife des Philippiques & des Catilinaires ; Paris, Barbou, 1771, in - 12. On reconnoît dans tous ces écrit: un homme qui s'eft nourri des bounes productions des

ancien. La pureté, l'élégance, la facilité de fon flyle, la richeffe de expréfions, l'égalent prefque aux meilleurs écrivains de l'antiqué. Il ferolt à foundater qu'es faifant attention aux mots, il en cit fâit un peu plus aux choies. Ses ouvrages renfermeroient plus de penfées, de lis platiotent aux philofophes, sutant qu'ils plaifent aux littérateurs.

JOUVENET , (Jean ) peintre, né à Ronen en 1644, mort à Paris en 1717, regut le pinceau de la main de ses peres. Le tableau du Mai, qu'il fità l'age de 19 ans. & dont le fujet eft la Guérison du Paralytique, annonça l'excellence de fes talens. Le Brun préfenta ce maltre à l'académie, où il fut requen 1675. On le romma depuis directour & redeur perpetuel. On connoit les IV morceaux qu'il compofa pont l'églife de St. Martin-des-Champs. Le rei voulnt les voir, & en fut fi fatisfait , qu'il ordonna à Jouvenet de les recommencer , pour être exécutés en tapifferies. Jonvenet peiguit dong les mêmes fujets; mais en homme de génie , fans s'attacher fervilement à fes premieres idées. Il fe furpalla lui-même dans ees derniers tableaux, qui font aux Gobelins. Le czar Pierre I, avant vu les tapifieries qui étoient exécutées d'après lui , en fut frappé, & les choisit pour la tenture que le roi lui avoit offerte. Louis XIV counciffoit le rare mérite de Jouvenet; il le chargea de peindre à fresque les XII Apôtres , an - deffous de la coupole de l'églife des Invalides , & l'illustre artiste l'exécuta de la plus grande maniere. Son pinceau fut auffi employé dans la chapelle de Verfailles. Un travail excessif altera sa sante: il eut une attaque d'apoplexie , & demenra paralétique du côté droit. Cependant il dellinoit encore de la fuain

36 droite, mais avec beaucoup de difficulté. Enfin il s'habitua à le fervir de la main gauche. On voit plufigurs magnifiques ouvrages qu'il a exécutés de cette main , entr'autres , le tableau appellé le Magnificat, dans le chœur de Notre-Dame de Paris. Ce peintre avoit une imagination vive, beaucoup d'enjonement dans l'esprit, de franchise & de droiture dans le caractere. Sa mémoire étoit des plus heurenfes. Il peignit un jour fur le parquet, avec de la craie blanche, un de fes amis absent depuis quelque tems ; la ressemblance étoit frappante: on fit enlever la feuille du parquet , qui devint un tableau d'autant plus précieux, que l'amitié l'avoit tracé. Jean Jonvenet ue vit point l'Italie, ayant été arrêté par une ma-ladie, lorfqu'il étoit fin le point de partir. Cependant il fe forma , par la feule étude de la namre, un gout de deffin , fier , nervoux , correct & favant. Il donnoit du relief & du mouvement à ses figures; ses expressions font vives, ses attitudes vraies, fes draperies bien jettées, fes figures heureulement contraffées. Il réuffiffoit fur - tout dans les grandes machines a il traitoit avec heaueonp de succès l'Histoire, la Fable, l'Allégorie & l'Epifode. Il a fait encore des Portraits fort estimés. Son pinceau ferme & vigoureux, la richeffe de la composition, fa grande maniere, charment & étonnent le spectateur, saus le séduire par le coloris, qu'il a peutêtre un peu trop négligé. Lorfqu'il se trouvoit de l'architecture dans les tableaux , il la faisoit peindre par d'autres mains. On doit mettre au rang de ses chef-d'œnvres, la Descente de Croix qui est dans une des salles de l'académie de pcinture à Paris: ce tableau réunit les plus belles parties de l'art ... Voyez Du-CHANGE.

JOUY , (Louis - François de ) avocat au parlement & du clergé de France, né à Paris le 2 mai 1714. mort dans la même ville le 6 février 1771, le livra particuliérement aux matieres eccléliastiques. Il fut chargé des affaires du clergé, & s'en acquitta avec honneur. On a de lui : I. Principes fur les droits & obligations des Gradues, in - 12. II. Suplément aux Loix Civiles, dans lenr ordre naturel ; in - fol. III. Arrêts de Réglement recueillis & mis en ordre, 1752, in-40. IV. Conférences des Ordonnances Ecclifiaftiques , 1753 , in-40. V. Après fa mort on trouva chez lui, manufcrits : Principes & Ufages concernant les Dixmes, 1776, in-12; & la Contume de Meaux, ouvrage qu'il avoit déjà mis au jonr , & dont il avoit préparé une nouvelle édition , qu'on fe propose de donner incessamment au public.

I. JOYEUSE , ( Guillanme ) vicomte de ) étoit fils puiné de Jean de Joyeuse, gonverneur de Narbonne . d'une famille illustre. On le destina à l'église, & il eut même l'éveché d'Aleth du vivant de Jean-Paul, fon frere ainé; mais comme il n'étoit pas lié par les ordres facrés, il embrassa depuis la profesfion des armes, & succéda à son frere. Il servit utilement le roi Charles IX dans le Languedoc, durant les guerres civiles de la religion, & fut fait maréchal de France par le roi Henri III. Il mourut fort âgé en 1592.

II. JOYEUSE , (Anne de) fils du précédent, duc & pair, & amiral de France, premier gentilhomme de la chambre, & gouverneur de Normandie, fut un des principaux favoris du roi Henri III, qui lui fit époufer Marguerite de Lorraine, fœur puinée de la reine Louise son épouse : ( V. BALTHAZARINI. ) Ses noces coûterent au roi plus de douze cents

mille écus. Quelques courtifans . trouvant cette dépense excessive, prirent la liberté de le dire à ce prince, qui répondit : Je ferai fage & bon ménager , quand j'aurai marié mes trois enfans. C'étoient le duc de Joyeufe , le duc d'Epernon & le marquis d'O. Joyeuse commanda en 1586 une armée dans la Guienne contre les Hugnenots. Il y remporta quelques avantages, & ne voulut faire aucun quartier à un détachement qu'il surprit au Mont St-Eloi. Cette barbarie fut punic bientôt après par une autre barbarie; car ayant été vaincu à Contras le 20 octobre 1587, les Huguenots le tuerent de fang-froid, en criant le Mont St. Eloi ! quoiqu'il offrit 100 mille écus pour racheter sa vie. Le maréchal de Joyense, si cruel les armes à la main, étoit doux & généreux dans la fociété. Un jourayant fait attendre trop long-tems les deux fecrétaires d'état dans l'anti-chambre du roi, il leur en fit fes excuses, en leur abandonnant un don de 100 mille écus que le roivepoit de lui faire. On prétend que, quelque tems avant sa mort, sa faveur à la cour avoit bien diminué. Davila rapporte que le duc d'Epernon, qui aspiroit à posséder feul les bonnes graces de Henri III, le deffervit auprès de ce prince, qui dans un moment d'humeur lui dit qu'il ne paffoit à la cour que pour un poltron, of qu'il feroit bien de fe laver de cette tache. Mais cette anecdote. aut quelques historions contestent . prouve seulement que le rôle de fa-, vori a ses épines comme les autres profcffious.

III. JOYEUSE, (François de) cardinal, frere du précédent, né en 1562, fut successivement archevêque de Narbonne, de Toulouse & de Rouen. Il sut chargé des affaires les plus difficiles & les plus importantes, par les rois

Henri III. Henri IV & Louis XIII. Il s'acquit tous les fuffrages , par fa prudence, par fa fageffe, & par sa capacité dans les affaires. Il mourut à Avignon, doyen des cardinaux, en 1615, à 53 aus, après s'être illustré par plusieurs fondations, I. D'un Séminaire à Rouen. II.D'une Maison pour les Jésuites à Pontoife. III. D'une autre à Dieppe pour les PP. de l'Oratoire ... Il y a eu un troisieme JOYEUSE de Saint-Dizier (George) frere des deux précédens, favori de Henri III, qui avant affisté nuds pieds, la nuit du vendredi au famedi faint, à une procession des Flagellans avec le roi . v contracta une maladie dout !! mournten 1583.

IV. JOYEUSE du BOUCHAGE . (Henri de) né en 1567 de Guillaume vicomte de Josense, porta d'abord les armes avec diftiuction , jufqu'en 1587. La perte de sa femme, & une vision qu'il crut avoir, le déterminerent à faire profession chez les Capucins, fous le nom de Frere ANGE. L'année d'après, les Parifiens avant réfolu de députer à Henri III, pour le prier de revenir habites la capitale. Frere Aure fe charves de la commission. Il partit processionnellement à la tête des députés, qui chantoient des Pfaumes & des Litanies; &, pour présenter Notre-Seigneur montant au Calvaire, il se mit fur la tête une Couronne d' Epines & une groffe Croix de bois fur les épaules, & se fit accompagner de tous les personnages qu'on cmplovoit en ce tems-là pour repréfenter la Pallion du Sauveur. Tous les autres députés étoient en habits de pénitens. Le roi étoit à Vépres, lorfque cette finguliere députation arriva. Il fut touché de compassion en voyant entrer dans l'églife le Frere Ange, nud julqu'à la ceinture, que deux Capucins frappoient à grands coups de discipline. Cette

C iii

picuse farce ne produisit que de mauvailes plaifanteries... Frere Ange refta dans fon ordre julqu'en 1592. Le grand-prieur de Touloufe, son frere, s'étant noyé dans le Tarn vers ee tems-là, les Ligueurs du Languedoe l'obligerent de fortir de fon cloitre pour se mettre à leur tête. ( Voyez. H. CHAT. ) Le guerrier Capucin combattit vaillamment pour le parti de la Ligue jusqu'en 1596, qu'il fit fon accommodement . avec le roi Henri IV.Ce prince l'honora du bâton de maréchal de Frantrouvé avec lui a un balcon au-deffous duquel beaucoup de peuple regardoit , il lui dit : Mon coufin , ces gens-ci me paroi fent fort aifes de voir ensemble un Roi apostat & un Moine décloitré. Cette plaifanterie le fit rentrer en lui . même , & il reprit tout de fuite fon ancien habit. Le cloitre ne fut plus pour lui qu'un tombeau. Livré aux jeunes, aux veilles, & à la plus rigoureufe pénitence, il ne peusa plus au rôle qu'il avoit ioué fur le théâtre brillant & fragile du monde, que pour répandre des larmes ameres. Il mourut à Rivoli près de Tarin een 1608, à 41 ans.Il avoit époufé la fœur du duc d' Epermon. qui ne lui donna qu'une fille. Henriette- Catherine, laquelle époufa en 1599 le duc de Montpenfier , & eu 1611 le duc de Gnife. Elle mourut en 1656 à 71 ans. M. de Callieres a écrit la Vie de Fr. ANGE de Joyeuse: elle oft édifiante, à quelques petitefses près.

V. JOYEUSE, (Jean-Armand marquis de ) maréchal de France. étoit le second fils d'Antoine - Frangois de Joyense, comte de Grandpré. Il se distingua par sa bravoure en divers fieges & combats, depnis 1648 julqu'en 1697, & commanda l'aile gauche à la bataille de Nerwinde,où il fut bleffé. Sa valeur fut récompenfée par le gouvernement

de Metz. Toul & Verdun . en 1712. Il mourut à Paris le premier juillet 1710,à 79 ans , fans poftérité.

IOZABAD, fils de Somer, fe ligna avec quelqu'autres pour fe défaire de Jons, roi de Juda; & ils affaffinerent ce prince l'an 84 cavant Jefus-Chrift.

JOZABETH. Voyez JOZABETH. I. JUAN D'AUTRICHE, (Dom) fils naturel de l'empereur Charles-Quint, qui déclara ce secret en mourant à Philippe II fon fils, naquit à Ratishonne en 1547. Sa mere a touceimais quelque tems après, s'étant , jours été inconune, & c'est témérairement qu'on a affuré que Charles l'avoit eu de sa propre sœur Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays Bas. Le jeune prince fut élevé sccrettement à la campagne par la femme de Louis Quixada, grandmaltre de la maifon de l'empereur. Après la mort de Charles - Quint . Philippe II l'appella à Va'ladolid où il étoit alors. Dom Juan le mit à genoux devant ce prince, lorfqu'il lui fut préscuté par Quixada .... Savez-vous bien , lui dit Philippe en le faifant relever & en fouriant, quel eft votre pere ? Vous êtes fils d'uns homme illustre: Charles-Quint est votre pere [ le mien. Il le fit enfuite élever à fa cour, où il fe diltingua de bonne heure par fa politeffe & fa grandeur d'ame. Philippe II l'envoya en 1570 contre les Maures de Grenade, qu'il réduisit. La haute réputation qu'il acquit dans cette guerre, le fit choifir pour généralissime d'une flotte de près de 300 voiles, que l'Espagne & l'Italie avoient préparée con-

tre les Tures , vers le golphe de Lé-

pante, proche de ces mêmes lieux

autrefois pour l'empire du moude.

( Voyez MAUROLICO. ) Les Chré-

tions & les Musulmans eu viurent

aux mains le 7 octobre 1571, avec

un acharnement fans exemple.Dom

Juan par fa valeur forca la victoire

où Antoine & Auguste combattirent -

a le déclarer pour lui ; il s'empara de la capitane ennemie, & obligea les Turcs à prendre la fuite. Les vainqueurs prirent 130 galeres, en brûlerent ou coulerent à fond 55. tuerent 25,000 Tures, parmi lefquels étoit Hali-Bacha, leur général ( Vevez ce mot ) firent 10,000 prisonniers , & délivrerent 15,000 elclaves chré: iens. Cette victoire infigne, qui lui fit appliquer ce mot heureux : FUIT HOMO MISSUS A DEO CUI NOMEN ERAT JOANNES, dont on avoit déja honoré un empereur d'Orient; coûts re,000 hommesaux Espagnols. Dom Juan donna le combat malgré Dom Louis de Requesens, qu'on avoit chargé de modérer l'ardeur de ce prince intrépide. Il vouloit aller droit à Constantinople : c'étoit le seul parti qu'il avoit à prendre : son conseil s'v oppola. Dans la consternation où étoient les Musulmans, on pouvoit non-entement fe rendre maitre de la capitale de leur empire; mais encore chaffer de la Thrace & de la Grèce ces fiers ennemis des Chrétien. Dom Juan & Autriche fe fit tout-d'un coup la plus grande réputation dont jamais capitaine ait joui. Chaque nation moderne, (dit un historien ) ne compte que les héros, & néglige ceux des autres peuples : Dom Juan , comme vengeur de la Chrétienté, étoit le héros de toutes les nations. On le comparoit à l'empereur Charles Quint son pere, dont il avoit la figure, la valeur, l'activité & le genie, & pardeffus lui l'humanité , la générolité, qui fouvent achevent & affurent les conquêtes. Il mérita fur tout d'être l'idole des peuples, lorfque denx ans après il prit Tunis, comme Charles-Quint . & fit comme lui un roi Africain tributaire d'Efpagne. Dom Juan fe couvrit d'une nouvelle gloire en 1576, lorfqu'il eut été nommé gonverneur des Pays - Bas

révoltés : il se rendit maître de Namur, de diverfes places, & defit entierement les rebelles dans los plaines de Gemblours en 1578. Les ennemis perdirent 6000 hommes dans cette journée, qui , au rapport de Ferréras, ne coûta la vie qu'à deux foldats Espagnols, Leur géneral Goirnes fut pris avec l'artillerie, les bagages & les drapeaux ; le vainqueur profita de la victoire, en foumettant rapidement Louvain . Dieste, Nivelle , Philippeville , Limbourg, Harlem. Une mort prématurée enleva ce héros au milieu de ses conquêtes. Il expira le sept Ootobre de la même année, (jour marqué par sen triomphe de l'année précédente, ) à 32 ans ; dans les convulsions qu'excita en lui, suivant les uns, la douleur d'avoir perdu fon ministre Escovedo, lachement affaffiné ; & fnivant les autres , un poison lent que lui fit denuer Philippe II, jaleux de sa gloire, & dans la crainte qu'il n'épousat Elizabeth . reine d'Angleterre. Ce font du moins les motifs que lui ont attribués divers historiens. Mais on fait combien le peuple croit facilement les crimes, & combien les autres aiment à répéter & à faire valoir les bruits populaires, fur-tout lorfque par leur atrocité ils peuvent exciter quelque intérét. Dom Juan laiffa deux filies naturelles , qui moururent presque toutes les deux dans le même jour au mois de Février 1630.

1630.

II. JUAN D'AUTRICHE, (Don)
fils maurel de Philippe III, & de
Marie Calders comédienne, né en
1629, fiu grand prieur de Caffille,
& commanda en 1647 les armées
dur oi d'Efoagne en Italie, où il réduit la ville de Naple. Il le rendit
encore maître de Barcelone en 1652.

Don Juan commanda entite
Flandres, & devint généralifime
des armées de terre & de mer contre

les Portugais. Cette derniere expédition ne fut pas heureufe. Dom Juan fe flattoit qu'il n'auroit qu'à fe présenter, & que le Portugal se soumettroit. Il se croyoit si affuré de le fubjuger, qu'il fit afficher dans Madrid l'état des troupes , de l'artillerie , des munitions de toute espece qu'il avoit préparées pour cette conquête. Il trouva en 1663 la punition de fa vanité prefemptueule à Estremeros, où il fut entierement defait. Dom Juan ent la principale administration des affaires à la cont du roi Churles II , & mourut à Madrid en 1679, à 50 ans, Marie Calderona, fa mere, avoit d'abord été maîtreffe du due de Medina . & ne cella point de voir leerétement son premier amant. Pbi-Hope avant été instruit de leurs entrevues, exila le due . & envoya la Calderona dans un couvent. Elle y prit le voile des mains du nonce Apostolique , qui fut depnis pape fous le nom d'Innocent X. Quoique eette femme ne fut pas belie, elle plaifoit infiniment, par fes graces, fon clorit & fa voix. Ouclques auteurs prétendent que la retraite dans un monastere fut volontaire, & qu'elle n'ent jamais d'autre inclination one celle que lui infpira Philippe,... Voy. la Vie de cette favorite . Geneve 1686.

III. JUAN (D. George) Elpagol ; chevalier de Malte , commandeur d'Aliaça , mort à Mairid
n 1773 ; de diffugua par fes connoillances dans les mal-pentilentes,
conflictue de Cademic de Utola,
capitaine de Cademic fen François,
revoyés l'an 1725 au Péron pour
déterminer la figure de la Terre;
il publia en Crisgnol à fon retour
les Objervations aftronomiques fuir
Polité dece voyage , dans un grand
gwrage, dont la partie hilônique,
redige par D. Admenie de Utola, a

paru traduite en François à Amfleré dam , 1752 , en deux vol. in-4°. Il fut agyrégé à Pucadémie des Leiences de Pa is, où il vint en 1745 , & à celle de Berlin en 1750. On a de lui plufieurs onvrages fur la marine , en espagnol , très-inftruck.fs.

1. JUBA ler, roide Mauritanie & de Numidie, funccida ât on sere Himpfal, & fuivitle parti de Pomer pet contre Julies - (Jar. A prês la unort de Pompée, al fur défait, par (Jar. A prince, la fieravant la bataille, se vitréduit à demander la bataille, se vitréduit à demander la bataille, se vitréduit à demander la braille ver sunsi ansenne ville ne voulant le recevoir, il fie fit donner la la fui d'un repas, par Petrénu. à la fiu d'un repas, par Petrénu compagnand efon malheur, l'an 42

avant J. C. II. JUBA II, fils du précédent, fut mené à Rome , & fervit à ornce le triomphe de Céfar. Il fut élevé à la cont d'Auguste, qui lui fit éponfer Ciéopaire la jeune , fille d'Antoine & de la fameufe Cléopâtre, & lui donna l'an 30 avant J. C., le royaume des deux Manritanics & d'une partie de la Gétulie. Il se figrala par les agrémens de son caractere & les connoillances de fon esprit. Cct avantage le rendit p'us illustre, que celui que la conronne lui donnoit. Juba , par la donceur de fon regne, gagna le cœur de tous fes fujets Senfibles à fes bienfaits , ils le mirent au nombre de leurs Dieux. Paufanias parle d'nne statue que les Athénieus lui avoient érigée. Il étoit bien juste qu'une ville de tout tems confacrée aux Mufcs, donnât des marques publiques de fon eftime à un roi qui tenoit un rangillustre parmi les favans. Sui las attribue à ce prince plusieurs ouvrages . dont aujourd'hui il ne nous reste que des fragmens. Il avoit ecrit fur l'histoire d'Arabie , fur les autiquités d'Affyrie, fur fes anti-

quités Romaines, fur l'hiftoire des Théâtres, fur celle de la Peinture & des Peintres, fur la nature & les propriérés de différens Animaux, fur la Grammaire, & fur d'autres matières femblables.

JUBAL, fils de Lamech & d'Ada, & frere de Jabel, inventa les infrumens de Musique. ( Genèse,

c. 17 , 7. 21.)

JUEÉ, (Jaques) né à Vanvee prie de Paris en 1674, cultivafue de la langues favantes, & fis fix et timer par fon érndition. Son attachment aux Anti Conflitutionmires renaplit fa vie de foins & d'amertames. Il voyagea dans une partie de l'Europea, & mourue à Paris en 1743; Ona de l'abbé finés, les formaux de fix l'opogre autante les formaux de fix l'opogre autante les formaux de fix l'opogre autante tout à marquer l'état de la religion dans les différentes contrées auvil a parcouracs.

JUCUNDUS & TYRANNUS. étoient deux gardes d'Hérode le Grand. Ce roi de Judée les affectionnoit particuliérement, à cause de lour grandeur & de leur force extraordinaire. Mais en ayant requ quelque mécontentement, il les éloigna. Alexandre , fils d'Hérode , les regut dans la compagnie de ses gardes, & parce que c'étoient de trèsbraves gens, il tâcha de fe les attacher. Hérode en étant informé, en concut du foupgon, & leur fit donner la question. Ils la souffrirent d'abord affez conftamment : mais enfin succombant à la violence de la douleur, ils déposerent qu'Alexandre les avoit follicités à tuer le roi. lorfqu'il iroit à la chaffe , quoiqu'il n'y cut rien de plus faux. Cette déposition fut, en partie, la cause de la mort d'Alexandre ; & nous avons cru que cet exemple célèbre des injustices que la torture a occafonnées, méritoit d'être cité.

I. JUDA, 4e fits de Jacob & de Lia, naquit l'an 1755 avant J. C. Lorfque les fils de Jacob voulurent mettre a mort Joseph leur frere , il leur conseilla pintôt de s'en défaire en le vendant, & cet avis lui fauva la vie. Juda époula la fille d'un Chananéen , nommé Sué , & il en ent trois fils , Her , Onan & Sela. Il eut aussi de Thamar , ( Voyez ce mot, ) femme de l'ainé de fes fils. dont il jouit fans la connoître, Phares & Zara, Lorfque Incob b nit fes enfans, il dit à Juda: " Le o Sceptre ne Sortira point de Juda . " ni le Législateur de sa posterité, , jufqu'à la venue de CELUI qui doit , être envoyé , & à qui les peuples " obeirout. " Cette prédiction s'accomplit en la personne de J. C. Juda mournt l'an 1636 avant l'ère volgaire, âgé de 119 ans. Satribu tenoit le premier rang parmi les autres ; eile a été la plus puissante & la plus nombreufe. Au fortir de l'Egypte, elle étoit compofée de 74 m. 600 hommes, capables de porter les armes. Cette tribu occupoit toute la partie méridionale de la Paleftine. La royauté paffa de la tribu de Benjamin, dont étoient Saul & Ishofeth , dans la tribu de Inda . qui étoit celle de David & des rois ses successeurs. Les dix tribus s'étant féparées, celle de Juda & celle de Benjamin demourerent attachées à la maison de David . & formerent un royaume qui se soutint avec éclat contre la puissance des rois d'Ifraël. Après la disposition & la destruction de ce dernier royaume, celui de Juda subfifta, & fe maintint même dans la captivité de Babylone. An retour, cette tribu vécut lelon fes loix, ayant fes chefs ; les reftes des autres tribus fe rangerent fous fes étendards. & ne firent plus qu'un peuple que l'on nomma Juif. Les tems où devoit

JUD

s'accomplir la promeffe du Meffer dant artivés, la Puifflance Romaine, à qui rien ne réflôrdt, afficiett ce puelpe, lni dat le droit de feshoifr un chef, & lui donna pour 10 Hérole, étranger & iduméen. Aind cette tribu, après avoir confervé le dépôt de la vraie reigion, & l'exercie public du facerloce des cérémonies de la Loi dans le temple de Jérufalem, fortune de la conferencia de la Loi dans le temple de Jérufalem, fortune de la conferencia de la Loi dans le temple de Jérufalem, fortune de la conferencia de la Loi dans le temple de Jérufalem, fortune de la conferencia de la latrica tribus, dispersée de desembrés comme el control de la conferencia de la latrica tribus, dispersée de de membrés comme el de la conferencia de la conferenci

II. JUDA-HAKKADOSCH, c'effà-dire le Saint , rabbin célèbre par fa science, par ses richesses & par fes talens, fut, felon les Juifs, ami & précepteur de l'empereur Autonin. Il recneillit , vers le milieu du He fiecle , les conflitutions & les traditions des magistrats & des docteurs Juifs qui l'avoient précédé. Il en composa un livre, qu'il nomma Mischna, & qu'il divisa en 6 parties. La prem. traite de l'agriculture & des femences ; la 11e, des jours de Fêtes: la 111e, des mariages, & de ce qui concerne les femmes; la Ive, des dommages, intérêts, & de toutes fortes d'affaires civiles ; la ve, des facrifices, & la vie, des purctés & impuretés tégales. Surrbensifius a donné une bonne édition de ce livre en hébreu & en latin avec des Notes, 1698, 3 vol. in-fol. Il feroit à fouhaiter que le Talmud, qui est un commentaire de la Mischne, & que l'on appelle la Gémare , fut auffi tradnit en latin.

III. JUDA-CHIUG, célèbre rabbin, natif de Fez, & furnommé le Piènce des Grammairiems Juffs, vivoit au xie fiecle. On a de lui divers ouvrages manuferits en arabe, qui font très-eftimés : entr'autres, un Dictionnaire arabe, qui pourreit être fort utile pour l'intelligence de l'Ecriture-fainte, s'a étoit imprimé.

IV. JUDA, (Léon) fils de Jean

IV. JUDA, (Léon) lis de Jeon Juda, prêtre de Germoren en Alface, & d'une concubine, entra dans l'ordre celchârdique, & embrafia depuis les erreurs de Zuingte. Engle en lui ayant reproché fon laber en lui ayant reproché fon laber de signe i de part de ces apoltet. Juda signe i de la cesta de la cesta de la signe de la cesta de la Bible, el celle qui el joine de la Bible, el celle qui el joine de la Bible, el celle qui el joine de la cesta de la cesta de la cesta de la d'aucrea ouvrages, qui prouvent fon éruitifon o

JUDA. Voyez xxvi. LÉON de. . . JUDACILIUS , citoyen d'Afcoli. fe diftingua par une belle action . tandis que Pompée affiégeoit la patrie. Il étoit à la tête d'une troupe de rebelles : il réfolut de s'en servir pour donner du fecours à la ville affiégée. Dans ce deffein . il avertit ses compatriotes, que des qu'ils le verroient aux prifes avec les Romains, ils fiffent une fortie pour le foutenir. Quelques bourgeois d'Afcoli détournerent les autres de seconder Judacilius, & lorsqu'il se préfenta devant la ville , aucun des affiégés ne remua. Il ne laiffa pas de se faire jour , l'épée à la main, & d'arriver à la porte de la ville , qui lui fut ouverte. Dès qu'il fut entré dans Afcoli, il fit égorger ceux qui avoient empêché qu'on ne se joignit à lui. Puis, ayant invité ses amis à un grand repas; quand la bonne chere & le vin l'eurent un peu échansié, il se fit apporter une coupe pleine de poifon, & l'avala, pour n'être pas témoin de la profanation des temples de sa patrie & de la captivité de ses compatriotes. Il se fit porter ensuite dans un temple, où il avoit fait préparer son bûcher funèbre : il v mourut au milieu de

fes amis, & fon corps fut réduit en cendres. Bientôt après Ascoli Se rendit à Pompée.

I. JUDAS, dit MACHABÉE, fils de Mathathias, de la famille des Afmonéens , fuceéda à fon pere dans la dignité de général des Juifs l'an 167 avant Jefus-Chrift. Mathathias le préféra à ses autres enfans. & le chargea de combattre pour la défense d'Ifrael. Judas ne trompa point ses espérances; secondé de fes freres, il marcha contre Apollonius, général des troupes du roi de Syrie, le défit & le tua. Il tourna fes armes contre Séron, autre eapitaine, qui avoit une nombreuse armée , qu'il battit également, quoiqu'avec des troupes fort inférieures en nombre. Antiochus, ayant appris ces deux victoires, envoya contre Judas trois généraux de reputation, Ptolomée , Nicanor & Gorgias. L'armée prodizionse qu'ils firent marcher en Judée, épouvanta d'abord ceux qui accompaguoient Judas : mais fon courage ayant ranimé celui de fes gens, il tomba fur cette multitude, & la diffipa. Lyfias, régent du royaume pendant l'absence d'Antiochus, défespéré de ce que les ordres de son prince étoient fi mal exécutées, crut qu'il feroit mieux par lui-même. Il vint donc en Judée avec une armée nombreuse;mais il ne fit qu'angmenter le triomphe de Judas , qui l'obligea de retourner en Syrie. Le vainqueur profita de cet intervalle pour rétablir Jérusalem; il donna fes premiers foins à la réparation du Temple, détruisit l'autel que les idolatres avoient profané, en batit un autre, fit faire de nouveaux vafes , & l'an 165 avant Jesus-Chrift , trois ans après que ce Temple ent été profané par Antiochus, il en fit célébrer la Dédicace. Peu de tems après cette cérémonie, Judas defit encore Timothée & Bacchides :

JUD deux capitaines Syriens, battitles Iduméens, les Ammonites, tailla les nations qui affrégeoient ceux de Galaad, & revint chargé de riches dépouilles. Antiochus Eupator, qui avoit succédé à Epiphanes , irrité des mauvais fuceès de fes généraux, vint lui-même en Judée, & affiégea Béthfure. Judas marcha au fecours de ses freres. Du premier choc, il tua 600 hommes des ennemis; & ce fut alors que fon frere Eléazar fut accablé fous le poids d'un éléphant .. qu'il tua croyant faire périr le roi. La petite armée de Judas ne pouvant tenir tête anx troupes innombrables du roi, ce général se retira à Jérusalem. Eupator l'y vint affiéger; mais, averti de quelques monvemens qui se tramoient dans fes états, il fit la paix avec le général Hébreu, qu'il déclara chef & prinec du pays. Il retourna enfuite en Syrie, où il fut the par Demetrius qui régna en fa place. Le nouvcau roi envoya Bacchides & Alcime, avec la meilleure partie des troupes. Les deux généraux marcherent contre Indas, qui étoit à Béthel avec 3000 hommes. Cette petite armée fut saisie de frayeur à la vue des troupes ennemics : elle fe débanda, & il ne refta que 800 hommes au camp. Julas, fans perdre le cœur, exhorta ce petit nombre à mourir couragenfement, fondit fur l'aile - droite, & fut tué dans la mélé , l'an 161 avant Jéfus-Christ. Simon & Jonathas , fes freres, enleverent fon corps & le firent porter à Modin, où il fat enterré avec magnificence dans le fépulchre de fes peres. Les Juifs enrent à pleurer un héros & un libé-

ratcur. II. JUDAS Esséen, se méloit de prophétifer. Il prédit qu'Antigone , premier prince des Afmonéens , périroit dans la Tour de Straton: Cependant, le jour même qu'il avoit affuré que le roi mourroit, il parut douter da fuceès de fa prédiction, parce qu'il favoit que ce prince étoit à Jerutalem, cloigné de la tour de Straton d'environ 25 lieues. Il fut furpris, peu de tems après, d'apprendre que le roi venoit d'être tué dans une chambre du palois, qu'on appelloit la Tour de Straton il endoit qu'il avoit nommé fans le connoltre, trompé par la reflemblance des nons. C'étoit un faiut homme. Quelques fa vans penfent que ce Judiag s'la vans penfent que ce Judiag s'la la mème que l'auteur du IIe Livre dei Marchable.

III. JUDAS, fils de Sarriphée, s'étant joint à Matthius fils de Margalotte, docteur de la Loi, persuada à ses disciples & à quelques autres Juifs , d'abattre l'aigle d'or qu' Hérode le Grand avoit fait pofer fur le plus haut du Temple en l'honneur d'Auguste. Ce prince cruel le condamna à être brûlé vif. Après la mort d'Hérode, le peuple qui aimoit Judas, demanda à fon fucceffeur Archelaus la punition des anteurs d'un fupplice fi inhumain; & fur le refus qui en fut fait , il s'alluma une fédition, qu'on ne put éteindre que par le fang de 3000 hommes.

IV. JUDAS, chef de voleurs, après la mort d'Hérode le Grand, affembla une troupe de déterminés avec lesquelles il pilla les refors du roi, & ferendit affez redoutable pour pouvoir aspirerà la couronne. (Jofephe, Antiq. l. 17. c. 12.)

Y. JUDA'S ISCA ILOVE, ainfi applea parce qu'il étoit d'une ville de ce nom dans la tribu d'Ephraim, fut choifi par Jd'au-Cerlif pour être run des donze Apôtres; mais il répondit mal aux choix & aux banicé de l'Homme-Dieu. Son avanicé lui fit cenfurer l'action de la Madeline, qui répandoit des aromates précieux lur les pieds du Sauveur,

& luf ist lwrer aux Juifs le Fils de-Dieu pour 30 deniers. Il reconnut enfinte l'horreur de fa trahifon, rendit aux pettres l'argent qu'il avoir requ' d'eux, & se pendit de défeipoir. Les favans ne font pas d'acord entr'eux fur la valeur des 30 deniers que reçut Judas. Les histiques Cérinthiens l'honoroient d'une maniere particuliers, & se fervoient d'un Evangile qui portait le nom de cet apôtre indicte.

VI. JUDAS DE GAULAN, chef d'une fecte parmi les Juifs, s'oppola au dénombrement que fit Cyrinus dans la Judée, & excita une révolte. Il prétendoit que les Juifs étant libres, ils ne devoient reconnoître aucune autre domination que celle de Dien. Ses fectateurs aimoient mieux fouffrir toutes fortes de supplices, que de donner le nom de Maitre ou de Seigneur à quelque homme que ce fût. Le même Judus cft nommé le Galiléen dans les Actes des Apôtres, parce qu'il étoit de la ville de Gamala dans la Gaulanite, petit pays de Galilee.

JUDAS ou JUDE, furnommé Barfabas: l'oyez ce dernier mot.

JUDE , (St) Apôtre, uommé auffi Lebbee, Thadee, ou le Zele, frere de St. Jacques le Mineur, & parent de Jéfus-Christ selon la chair, fut appellé à l'avostolat par le Sauveur du monde. Dans la derniere Cene, il lui dit : Seigneur , pourquoi vons manifesterez-vous à nous . Et non pas au monde ? Jefus lui répondit : S' quelqu'un m'aime, il gardera ma parole; & mon Pere l'aimera; & nous viendrons à lui , & nous ferons en lui notre demeure. Après avoir reçu le Saint-Efprit avec les autres Apôtres, Jude alla précher l'Evangile dans la Méfopotamie, l'Arabie, la Syrie. l'Idumée & la Libve. On pretend qu'il reçut la couronne du martyre dans la ville de Béryte, vers l'an 80 de J. C. Nous avons de lui une Epitre, qui est la derniere des VII Epitres Catholiques. Il l'écrivit après la prife de Jérufalem, principalement pour les Juifs convertis au Christianisme. Il v attaque les Nicolaires , les Simoniens, les Gnofliques, & les autres hérétiques , qui combattoient la nécessité des bonnes œuvres. On avoit d'abord fait quelque difficulté de mettre cette Epître dans le canon des Ecritures, à cause de la citation du livre apocryphe d'Enoch; mais elle y est reque communément , dès avant fa fin du quatrieme fieele. St. Jude a pn citer un livre célebre & estimé de son tems, pour faire impression fur les elprits , & donner plus d'horreur des hérétiques contre lesquels il écrivoit. Le faint Apôtre dépeint ces imposteurs avec des traits fort vifs. C'est avec raison qu' Origène dit de cette Lettre , " qu'elle ne p contient que très-peu de paroles , mais qu'elles font pleincs de la n force & de la grace du Ciel. ..

JUDEX (Matthieu) Yun des principsus Kertvains des Centuries de Magdebourg (publiées à Bâle, 555 à 1574, 8 vol. in fol.) Jaquit à Tippollwalde en Mifnie l'an 1524 à 1574, 500 km fol. fol. paquit à Tippollwalde en Mifnie l'an 1524 peutition dans fon parti, & ne laigra dans fon ministere. Il mourut à Roflock let 15 moirut à tohorieux & favant, On a de lui plusieurs ouvrages, dont on peut voir le cata-logue dans le Dictionn. de Bata-logue dans le Dictionn. de Sata-

I. JUDITH. Voyez HOLO-FHERNE. Nous nous contenterons de dire qu'il est difficile de fixer le tems suquel cette hiltoire est arrivée, & il est presqu'impossible, quelque parti qu'on prenne, de satufaire à toutes les objections. L'intufaire à toutes les objections. L'in-

certitude du tems ne doit pas faire recourir à la supposition gratuite de Scaliger & de Grotius, qui prétendent que le livre de Judith n'eft qu'une parabole, compolée pour confoler les Juifs dans le tems qu'Antiochus Epiphane vint en Judée. L'authenticité du livre de Judith a été fort contestée; mais tous les doutes doivent être fixés par l'antorité du concile de Trente . qui l'a confirmé dans la possession où il étoit de paffer pour inspiré. St. Jérôme nous affure qu'il a été reconun comme tel par le concile de Nicée. L'auteur, qui est tout-à-fait inconnu, a écrit son ouvrage en hébreu, & il fut traduit en grec par les LXX. Quelques-uns venlent que ce foit Judith elle-meme : d'autres , le grand prêtre Eliacim, dont il eft parlé dans ce livre; mais tout cela eft fans aucune preuve.

II. JUDITH, fille de Charles le Chauve, avoitété d'abord mariée à Etulphe , & ensuite à Ethelrède I , rois Anglois. Celui ci , las de la tyrannie qu'elle vouloit exercer fur lui, la chaffa de fon lit & de fon trone. Revenue en France, elle fe fit onlever par Baudoin Foreftier de Flandres, qu'elle épousa. Charles le Chauve fit fon gendre comte de Flandres vers l'an 870 . & ce fut la fouche de tous les autres princes de ce nom. Judith étoit galante & impérienfe ; ses époux n'étoient que ses premiers esclaves... On connoît une autre JUDITH ( de BA-VIERE) sieufe de celle-ci, & femme de l'empereur Louis I , dont elle eut Charles le Chauve : Voyez LOUIS I.

JUELLUS. Poyee Jawel.

JUENNIN, (Galpard) prêtre
de l'Oratoire, ne à Varenbon en
Breffic, mort à Paris en 1713, à
63 aus, prefefil iong-tems la théologic dans plusieurs maisons de sa
coagrégation, & cur-tout ausséminaire de 8t. Magloire. Sa piété &

fon érudition le firent effimer. On a de lui : I. Institutiones Theologica ad usum Seminariorum, en 7 vol. in-12. On n'avoit pas encore vu de meilleure Théologie scholastique ; mais l'auteur y avant gliffé avec beaucoup d'art quelques erreurs nouvellement condamnées, fon ouvrage fut proferit à Rome & par quelques évêques de France. II. Commentarius historicus Ed dormaticus de Sacramentis , à Lyon 1696 , en a vol. in-fol., dont l'auteur tira 3 vol. in-12, fous le titre de Th/orie pratique des Sacremens. III. Un Abrégé de les Institutions , à l'ulage de ceux qui se préparent aux cxamens qui précedent les ordinations, un vol. in-12, en latin. IV. Théologie Morale, 6 vol. in-12. V. Cas de conscience sur la vertu de suftice &f d'émité, 4 vol. in-12. Ces deux derniers ouvrages font pleins de décisions appuyées sur l'Ecriture & fur les Peres, & écrits avec clarté & avec méthode. On ne l'accusera pas d'être au nombre des cafuiftes relachés . & on pourroit quelquefois lui reprocher un peu trop de févérité.

JUGURTHA, file de Manastabal roi de Numidie, né avec les graces de l'esprit & de la figure, fut élevé à la cour de Micipla fon oncle. Celui - ci avant démêlé daus son neveu beaucoup d'ambition , lui donna le commandement d'un'détachement qu'il envoyoit à Scipion, qui faisoit alors le siege de Numance. Micipsa espéroit qu'il ne reviendroit pas de cette expédition; mais il fut trompé. Jugurtha, courageux fans être téméraire, fit éclater sa valeur, & échappa à la mort. Son oncle l'adopta dans son testament , & le namma heritier avec fes deux fils , Adberbal & Hiempfal : espérant que les bienfaits du pere l'attacheroient aux enfans. Il fe trompa encore. Qu'é-

toit-ce que le tiers d'un royaume pour un ambitieux tel que son neveu ? L'ingrat, le perfide Jugurtha fit mourir Hiempfal, livra la guerre à Adherbal, l'obligea à s'enfermer dans Cirthe fa capitale, I'v réduifit par la famine à se rendre à compo-fition, & le fit périr dans les plus cruels tourmens, contre la foi du traité. Adherbal avoit en recours aux Romains : il étoit venu luimême se plaindre au sénat; mais l'or de Jugurtha lui en avoit fermé toutes les avenues. Ce prince corrompit les fénateurs & les généraux qu'on envoya contre lui; ce qui lui fit dire; que Rome n'attendoit pour fe vendre qu'un acheteur . & qu'elle périroit bientot , s'il s'en trouvoit un... Cacilius Metellus, plus généreux, ne se laissa gagner ni par les promeffes , ni par les présens. Il vainquit Juzurtha. & le réduifit à quitter fes états pour aller mendier du secours chez les Gétrales & les Maures. Marius & Sylla , qui continnerent la guerre après Metellus . la firent avec le même fuccès. Eoc. chus, roi de Mauritanie, beau-pere de Jugurtha, le livra à Sylla l'an 106 avant I.C. Le monarque cantif, après avoir été donné en spectacle au peuple Romain, depuis la porte triomphale iufqu'au Capitole . attaché au char de triomphe de Marius, fut jetté dans un cachot, où il mouret au bout de fix jours . de faim & de maladie.

JÜIGNÉ BROISSINERR, (D.
de Jicuré de Maier, genilhoute
Angeviñ & avocat en parlement, eft
auteur d'un Distimanier Théologique, Hijferique, Potitque, Cofinegraphiper & Cornocalegius; Pairs 16-4,
in 4. Rouen 1668, &c. L'auteur
a beaucoup profité d'un ouverage
du même genre de Chorlet Elizieme;
mais il y a 3 jouté un grand ombre d'articles nouveaux. 

ne Prefque
toutes les additions, faites ficho
re toutes les additions, faites ficho

les connoissances qu'il nouvoit avoir, sont tirées des ouvrages w de Magin & de Sébastien Munster, 30 qui sont des auteurs peu estimés

pour avoir trop donné dans les n fables. Aiufi ce nouveau Diction-30 naire est peu utile pour les jeunes-, gens qui ne favent pas faire la m différence de ce qui est vérita-

a ble d'avec ce qui ne l'est pas. .. C'est la consure que fit de ce livre Moréri dans la préface de son Dictionnaire : censure qui lui a été rendue au centuple, & souvent avec raifon. Quelques fautes qu'on trouvat dans le livre de Juigné, on ne laissa pas d'en voir paroître en moins de trente ans une douzaine d'édltions. Le défaut de critique, les erreurs fans nombre , l'incorrection & la làcheté du style, n'arrêtoient

pas les lecteurs auxquels une pareille compilation manquoit. JULES CESAR, Voy. I. CESAR.

I. JULES-CONSTANCE, pere de l'empereur Julien , & fils de l'empereur Constance-Chlore & de Theodora la 2de. femme , étoit un prince doux & modéré, qui vit fans jaloulie le diadême înr la tête de fon frere Conftantin. Il fut le particulier de son fiecle le plus illustre, par sa naiffance, par ses richesses, par son crédit ; & pent-être le premier fénateur de Rome, qui ait fait profession publique du Christianisme. Il avoit été engagé dans le parti du tyran Maxence; mais Constantin victorieux respecta, dans ce grandhomme, des talens supérieurs, & une vertu encore fupérieure aux talens. Il le fit conful, prefet, &c. Jules Conftance perit l'an 337, dans le maffacre que les fils de Conftantin firent de leur famille après la mort de leur pere.

II. JULES, (St) foldat Romain. fervit long-tems avec valeur dans les armées des empereurs, & eut la tête tranchée vers l'an 302 , par erbaffe Mæsie. (PAPES.)

III. JULES Jer. (St.) Romain . fuccesseur du pape S. Mare le fix Février, 337, foutint avec zele la cause de S. Athanase, envoya ses légats au concile de Sardique en 347, & mournt le 12 Avril 352. On a de lni 11 Lettres dans les Œuvres de Suint Athanafe . & dans les Epitres des Papes de D. Coustant. qui font , au jugement de Tillemont , deux des plus beaux monumens de l'antiquité eccléfiastique. Les autres envrages que l'on attribue à

S. Jules, font supposés.

IV. IULES II. ( Julien de la Rovére) né au bourg d'Albizale près Savone, fut élevé successivement fur les fieges de Carpentras, d'Albano , d'Offic, de Boulogne, d'Avignon. Le pape Sixte 1V, fon oncle, l'honora de la pourpre en 1471. & lm confia la conduite des tronpes eccléfiaftiques contre les peuples révoltés en Ombrie. Le cardinal de la Rovere, no avec un genie guerrier, dompta les rebelles. Ses exploits & fes entreprifes Ini acquirent beauconp de pouvoir dans Rome. Après la mort d'Alexandre IV, il empêcha que le cardinal d'Amboife ne fût place fur le trône pontifical, & v fit monter Pie III, qui mourut au bout de 22 jours, & anquel il fuccéda en 1502. L'argent, répandu à propos, lui avoit affuré la tiare, même avant qu'on fût entré dans le conclave. Le nouveau pape fe fit appeller Jules. Comme il avoit les inclinations guerrieres, ses ennemis répaudirent qu'il avoit pris ce nom en mémoire de Jules César. Son premier foin fut de faire rendie par le duc Céfar de Borgia les places qu'il avoit ufurpée. Ayant enfuite conqu le deffein de faire construire l'Eglise de S. Pierre, il en pola la premiere

pierre en 1506. Cet édifice , un des plus beaux que les hommes aient élevés à la Divinité, fut bât fur le Vatican, à la place de l'Eglife construite par Constantin. Des idées plus vaftes l'occuperent bientôt. Jules II, qui, comme ses prédécesfeurs, auroit vouln chaffer tous les étrangers de l'Italie, cherchoit à renvoyer les François au-delà des Alpes; mais il vouloit auparavant que les Vénitiens lui remissent les villes qu'Alexandre VI avoit prifes fur eux. & dont ils s'étoient reffails après la mort de ce pontife. Ces républicains voulurent garder leurs conquêtes : Jules 11 s'en vengea, en liguant toute l'Europe contre Venife. Cette lique , connue fous le nom de Lieue de Cambrai, fut fignée en 1508, entre le pape, l'empereur Maximilien ( Voyez ce mot) le roi de France Louis XII, & le roi d'Arragon Ferdinand le Cathotique. Les Vénitiens, réduits à l'extrémité, excommuniés par le pontife Romain , & battus par les autres Puissances, demanderent grace. & l'obtinrent à des conditions affez dures. Juies 11 leur donna l'abfolution le 25 Février 1510; abfolution qui leur coûta une partie de la Romagne. Ce pontife n'ayant plus besoin des François, qu'il n'aimoit pas d'ailleurs, paree qu'ils avoient traverfé fon élection au pontificat, fe liqua contre cux la même année, avec les Suiffes, avec le roi d'Arragon, & avee Henri VIII roi d'Angleterre. Il n'étoit pas de l'intérêt des Anglois de faire la guerre à la France ; ils y furent entrainés par une galéasse chargée de vins grecs, de fromages & de jambons, que le pape envoya à Londres précisément à l'ouverture du parlement. Le roi & les membres des Communes & de la eliambrehaute , à qui l'on diffribua ces préfens, furent si charmée de l'atten-

tion généreuse de Jules Il , qu'ils s'empresserent tous de servir fon reffentiment. Ce trait eft une note velle prenve, que les motifs les plus petits produifent fouvent les plus grands événement. Le pape, ne trouvant aucun prétexte de rupture ouverie avec Louis XII. fut demander à ce priuce quelques villes fur lesquelles le faint fiege prétendoit avoir des droits : Louis les refufa , & fut excommunié. La guerre eommença vers Bologne & vers le Ferrarois. Le pape affi-gea la Mirandole en personne, pour donner de l'émulation à ses troupes. On vit ee pontife septuagénaire, le casque entête & la eniraife fur le dos, vifiter les ouvrages, preffer les travaux. & entrer en vainqueur par la brêche le 20 janvier 1 511. Sa fortune changea tout à coup. Trivulce, général des troupes françoifes, s'empara de Bologne. L'armée papale & celle des Vénitiens furent mises en déroute. Jules II, obligé de fe retiter à Rome, eut le chagrint : de voir en passant à Rimine les placards affichés pour intimer l'indiction du concile général de Pife. Louis XII, excommunié, en avoit appellé à cette affemblée, qui inquiéta beancoup le pape. Après diveiles citations, il fut déclaré fufpens par contumace, dans la 8me. feffion tenue le 21 Avril 1512. Ce fut alors que Jules, ne gardant plus aucune mesure, mit le royaume de France en interdit, & delia les fujets du ferment de fidelité. Louis XII irrité fit excommunier à fon tour Jules 11, & fit battre des pieces de monnoie qui portoient au revers : PERDAM BABYLONIS NOMEN : Je détruirai jufqu'au nom de Babylene : démarene qu'on ne fauroit louer , parce que le roi confondoit témérairement l'Eglife & le pontife. Il falloit mortifier le pape, mais respecter Rome & le

faint

faint-fiege. Jules opposa au concile de Pife celui de Latran, dont l'ouverture fe fit le 3 Mai 1512; mais il n'en vit pas la fin. Une fievre lente, occasionnée ( dit on ) par le dépit de n'avoir pas pu porter les Vénitiens à s'accommoder avec l'empereur , jointe au chagrin que lui caufa fon neveu le due d'Urbin ("), l'emporta le 2 1 Février 1513. Il pardouna en mourant aux cardinaux du concile de Pife, avec cette restriction, qu'ils ne pour-roient assister à l'election de son fucceffeur, Comme Julien de la Rovére, dit-il, je pardonne aux cardinaux schismatiques; mais comme Pape ie juge qu'il faut que la justice se faffe ... JULES II avoit dans le caractere, ( dit M. l'abbé Raynal, ) un fonds d'inquiétude qui ne lui permettoit pas d'erre fans projets , & une certaine audace qui lui faifoit préférer les plus hardis. S'il cut l'enthousialme propre à communiquer fes passions à d'autres Puisfances, il manqua de la probité qui rend les alliances finceres, & de l'esprit de conciliation qui les rend durables. Il étoit très peu efclave de fa parole, encore moins des traités. Il dit un jour aux ambassadeurs de Madrid & de Venise . que leurs maîtres ne devoient point être allarmés de la paix qu'il avoit faite avec la France. Mon but , ajouta-t-il , eft d'endormir cette Couronne, afin de la prendre au dépourvu. Saus la majesté de son siege, & les disfentions qui de fon tems partageoient l'Europe, fon ambition & la mauvaile foi l'auroient précipité dans les plus grands malheurs. Le sublime de sa place lui échappa: il ne vit pas ee que voient fi bien aujourd'hui fes fages fucceffeurs: que le pontife Remain est le Pere commen, & qu'il doit être l'arbitre de

la paix , & non le flambeau de la guerre. Tout entier aux armes & à la politique, il ue ehercha dans la puiffance spirituelle, que le moyen d'accroître la temporelle. Il n'eft pas vrai pourtant qu'il jetta un jour dans le Tibre les clefs de S. Pierre . pour ne se servir que de l'épée de S. Paul , comme tant d'historiens Proteftans & Catholiques l'affurent . d'après les témoignages d'un mauvais poète fatyrique. Ce qui a pu donner lien's cette ancedote , eft un trait historique rapporté dans la Vie de Michel-Auge. Le pape l'avoit chargé de jetter en fonte sa flatue. L'artifte la modela enterre. Ne fachant que mettre dans la main gauche du poutife, il lui dit : Voulezvous , faint Pere , que je vous faffe tenir tot livre ? --- Non , ( répondit le pape, une épée: je la sais mieux munier. Les papes n'ont pas confervé tont ce que Jules /I leur avoit donné. Parme & Plaifance . detachés du Milanez, furent joints par ce pape au domaine de Rome, du confentement de l'empereur, & ont été féparés depuis. Si fon pontificat efit été moins agité; & fi les plaifirs de la table & de la chaffe l'eussent moins occupé, il auroit été favorable aux favans. Les Lettres , disoit-il , font de l'argent pour les Roturiers, de l'or pour les Nobles , & des diamans pour les Princes. Il encouragea la peinture, la fculpture ,l'architecture ; & de fon tems les beaux-arts commencerent à fortir des décombres de la barbarie Gothique. Le pape Jules II fut le premier qui laiffa croître la barbe. pour inspirer par cette fingularité un nouveau respect aux peuples. François I, Charles-Quint & tous les autres rois suivirent cet exemple, adopté à l'instant par les courtisans & ensuite par le peuple.

<sup>(\*)</sup> Il avoit affaffiné en pleine rue, l'an 1511, Frang Aledofi, card. de Pavie. Tome V.

V. JULES III, (Jean-Marie du Mont ) né dans le diocèle d'Arezzo , fe fit estimer de bonne-beire par ses conno ffances en littérature & en juriforudence. Il eut succesfivement l'administration de plufieurs évêchés l'archeveché de Siponte, le chapeau de cardinal en 1536, & la tiare en 1550. Il avoit préfidé au concile de Trente fons Paul III: il le fit rétablir dès qu'il fut souverain pontife, & le suspen dit ensuite par une Bulle. Il prit les armes avec l'empereur contre Octave Farnefe duc de Parme, & no fut pas heureux dans cette courte guerre. Ce pontife établit , en 1553, une nombreule Congrégation de cardinaux & de prélats, pour travailler à la réforme de l'Eglise; mais cette congrégation n'eut aucun fincès. Il monrut le 23 Mars 1556. dans la 68me année. Les médecins Ini ayant fait changer fon régime de vie, pour le foulager dans la goutte qui le tourmentoit beaucoup. la fievre le failit & le conduifit au tombeau. "D'autres difent, qu'étant pressé par son frere Baudouin , de ni céder la ville de Camérino. , à quoi les cardinaux ne vouloient n pas confintir, il feignit d'être malade pour ne pas tenir le conn fiftoire, & d'uler de régime com-, me s'il l'eût été réellement : ce 39 qui rendit la maladie férieule. & lui caula la mort. Trois che-, fes , entr'autres , ont pu ternir fon pontificat : la malheureule expém dition de Parme, la diffolution u du concile de Trente, & le trai-, té de Postaw. Panvini prétend , qu'avant fon élévation, il avoit , agi avec tant de féverite dans n toutes les affaires, que les cardinaux ne le mirent qu'avec peine , fur le trône de St. Pierre, & 20 qu'on le vit depuis changer de so conduite & s'abandonner au luxe & aux plaifirs. Ce jugement eft 39 contredit par d'antres auteurs " qui prétendent au contraire . , qu'aurant il avoit été ami des , plaifirs, autant parut il modéré, modefte & appliqué au gouvernement , quand il fut devenu pa-" pe : ce qui fit dire à Charles Q. , " qu'il s'étoit également trompé n dans ce qu'il avoit prédit au fu-" jet de deux papes: Qu'il croyoit " Clément VII un pontife d'un ef-" prit paifible , ferme & conftant, " & qu'il s'eft trouvé d'un efprit " inquiet, brouillon & variable : " au contraire , qu'il s'étoit ima-39 giné que Jules III négligoroit n toutes les affaires , pour ne pon-" fer qu'à fe divertir ; & que ce-, pendant on n'avoit jamais vu de n pape plus diligent n'ayant au-" tres plaifirs que ceux qu'il trou-, voit dans les affairer. [FABRE . Histoire Ecclefiaftique, liv. 150, nº 88. 7 Cependant il fut peu respecté de fa cour , (dit le P. Bertier) parce qu'il n'avoit pas affez de gravité dans les manieres; peu regretté de ies fujets, parce qu'il les accabla d'impôts. L'ambiffadeur de France à Rome marquoit au connétable de Montmorenci : Le pape a été plenré par le peuple, tout ainsi qu'il est accoutumé de faire à Carême prenant. Ce fut du refte ( ajoute le P. Bertier ) un pontife zele pour l'Eglife, un prince qui ne manquoit ni de talens, ni de vues. Trop d'affection pour la famille, trop peu de dignité dans la conduite, firent douter fi les défauts ne l'emportoient pas dans lui fur les vertus. Quelques historiens lui ont reproché d'avoir élevé au cardinalat un jeune aventurier, fon domeRique; qui n'avoit d'autre talent que celui de divertir le finge du pape; ce qui le fit appeler par les malins le Curdinal Simia. Quand les autres cardinaux se plaignirent au pontife de la promotion de cet homme de néant, Jules répondit: Je ne fais pas auff moi même quel mérite vous

m'aviez trouvé, pour me faire Chef de l'Eglise. Mais la vie déréglée de Simia dut faire repentir Jules d'avoir élevé un tel homme.

JULES-PAUL, (Julius-Paulus) jurisconsulte célebre qui floriffoit vers l'an 193 de J. C., fut conseiller-d'état avec Ulpien & Papinien. Les Padouans, voulant honorer le famenx médecin Apon, firent choix de Julius - Paulus avec Tite - Live pour accompagner le bufte de leur concitoyen fur la porte du fénat : ce qui luppole une grande estime pour ce juritconsulte. On a de lui quelques ouvrages de Droit, enti 'autres les Recepta Sententia, dont Sichard a donné une bonue édition.

JULES - POLLUX, grammairien, de Naucrate en Egypte, vers l'an 180 de J. C., devint profesfeur de rhétorique à Athènes. On a de Ini un Onomasticon, ou Dictionnaire Grec, Venise 1502, & Florence 1520 . in fol. La meilleure édition est celle d'Amsterdam 1706, in-fol. 2 vol. en grec & en latin , avec des Notes de Jungerman & de divers autres favans.

JULES. Voyez les JULIUS.

JULES AFRICAIN. Voy. APRICAIN.

JULES ROMAIN. Voyez Ro-MAIN. n°. VII.

JULIA DOMNA. P VI. JULIE. JULIARD , ( Guillau ne ) prévot de la cathédrale de Toulouse . neveu de la célebre Madame de Mondonville , institutrice des Fit-LES de l'Enfance, défendit a mémoire de sa tante contre Keboulet . auteur d'une Histoire fatyrique de cette congrégation. Il publia deux brochures à ce fuict : I. L'Innocence justifite. II. Le Mensonge confondu. L'abbé Juliard mourut en 1737, à 70 ans, après avoir fait condamner au feu, par le parlement de Touloufe, l'ouvrage de son adverfaire. V. MONDONVILLE (Jeanne de ).

JUL I. JULIE, (Ste.) vierge & martyre, de Carthage, Cette ville avant été prife & faccagée en 429 par Genseric, roi des Vandales. Julie fut vendue à un marchand Paien, & monée en Syrie. Quelques années après, ce marchand'éstant embarqué avec elle pour transporter des marchandises en Provence, le vaiffeau s'arrêta au Cap-Corfe, pour y célébrer une fête en l'honneur des fausses divinités. Iulie, qui n'y prenoit aucune part. fut citee devant le gouverneur Felix comme Chré ienne . & elle recut la conrenne do martyre.

II. JULIE, fille de l'éfar & de Cornelie , paffoit pour la plus belle & la plus vertueuse femme de Rome. Son pere la maria d'abord avec Cornelius Capion; mais il Pengagen enfoite à faire divorce, pour lui faire épouler Pompée. Céfar vouloit fe l'attacher par ce tien. Julie fut le nœnd de l'amitié de ces deux grands hommes; mais étant morte en couches l'an 53 avant J. C., on vit bientot naitro ces querelles funelles qui finirent par la ruine de la rapublique. Fomple avoit aimé tendrement Julie. Tont entier à fon amour, il oublia, tant qu'elle véent, les armes & les affaires, pour les chaftes plaifirs de l'hymen... Il ne fant pas la confondre avec JULIE, époule de Marc - Antoine le Crétique . & mere de Mare - Antoine le Triumvir. Celle ci montra, pendant les fangiantes exécutions du timmvirat , autant de nobleffe d'ame, que fon fils fit paroitre de baffeffe & de cruauté. Marc-Antoine avoit laiffé mettre fur la lifte des proferits Lucius C'Sar , son oncle. Julie , sœur du proferit, le cach i dans fa maifon. Un centurion ayant des foldats à fa tête veut en forcer l'entrée. Julie le prefente à la por e , & étendant fes bras pour empecher les affaffins d'entrer : Vous ne tuerez point , leur ditelle, Pencle de votre Gehral, que vont vayes tu dappravant celle qui lui adamt lu vie. Ces mots arctierent ces forieux, Alors Julie fe rendit à la place où Marc-Anteine, son 
fils, étois affix fur fon tribunal avec 
fes deux collegues. Jr viens, ( tui 
dicelle, ) me démoner comme recétont dicelle, ou démoner comme recétont dicelle, de démoner comme recétont dicelle, de démoner comme recétont de la grande contre ceux 
qui fauvent les Proferies. Ces paroces ayant défanté Auteine, L. Céfarjoint d'une entière furêté. Nous 
ignorons l'anné de la mort de cette

femme generenfe. III. JULIE, fille unique d'Augufte, recut une éducation digne de fanniffance. Son pere ne détonrnoit les yeux des affaires du gouvernement, que pour les fixer sur fa fille. Elle le méritoit, par sa beauté, par ses graces, par la légéreté & la délicateffe de fon eforit. Elle époufa Marcellus. Son rang lui fit des courtifans, & fa figure des adorateurs. Loin de les dédaigner . elle s'abandonna avec eux aux plaifirs de la débauche la plus effrénée. Devenue veuve, elle épousa Agrippa, & ne fut pas plus fage. Son mari étoit vieux ; elle s'en indemnifa, en se livrant à tous les jeunes gens de Rome. ( Voyez 11. GRACCHUS , & OVIDE. ) " C'6n toit affez , fuivant ce monftre "d'impudicité, qu'elle fut fidelle a fon époux tant qu'elle n'étoit 30 pas enceinte, & qu'elle ne lui donnat point d'enfant étranger ... .. Après la mort d'Agrippa , Auguste la fit depuis épouler à Tibere, qui ne voulaut être ni témoin, ni dénonciatent des débauches de la femme, quitta la cour. Sa lubricité augmenta tous les jours ; elle pouffa l'impudence julqu'à faire mettre fur la statue de Mars autant de couronnes, qu'elle s'étoit proftituée de fois en une nuit. Auguste, instruit

de se excès, y exita dans l'iste Pandataire sur la côte de Campanie, a près avoir fait défense à tout l'emme libre ou esciave d'aller la voir de la companie de la contraction de la contraction de terre, devenu empreure, l'y laisse mourit de faim, l'en 14 de J. C. ains que le disent les deux petits Dietentionnaires Hispériques. ) Just des simmaires Hispériques. ) Just des fille, semme de Lepisus, fut aussi exilée pour les débanches.

xilée pour les débauches. IV. JULIE, fille de l'empereur

Titus , fut mariée à Sabinus son coufin-germain. Sa beauté étoit parfaite, fon cœur tendre, & fon tempérament voluptueux. Domitien . fon frere , en devint amoureux , & elle répondit à la paffion. Ce prince étant parvenu à l'empire, fit affaffiner Sabinus, pour jonir de fon épouse avec moins de contrainte, & répudia en même tems la femme Domitia. Julie s'étant retirée dans le palais impérial, devint publiquement fa concubine. Mais ayant voulu se faire avorter, pour cacher le fruit de ses amours; le breuvage que Domitics lui fit donner. agit d'une manicre si violente . qu'elle en mourut l'an 80 de J. C: quoiqu'elle fût, dit-on, accoutuméc à ce crime. Domitien la plaça au raug des Divinités; il en falloit de telles à ce tyran... Voyez SABINE.

V. J. Ú. Í. E., furinommée L.;
VILLE, f. Julio Junior ) ag fille dé
Germanicas & d'Agrippine, née dans
Picle de Lebos Pian 17 de J. C. Fut
mariée à l'àge de 16 ans alfensteur
Marcus Pinusins. Elle jouit d'abord
d'une grande faveur fous l'empeeur Calignia fon frere, qui ayant
été, dié-on, fon premier corrupteur,
gons de fes débunches. Mais ce
prince s'étant imaginé qu'elle étoit
entrée dans une configration coatre fui, l'exilé dans l'isle de Ponce. Rappellée à Rome par Cinsile

son oncle, l'an 41, elle ne jouit pas long-tens des délices de cette capitale. Mefaitne, jaloufe de fon crédit, la fit exiler de nouveau, fous préexte d'adultere, & smalfacer peu de tens après par un de fes frellites. Elle n'avoit pas enoue tout pas enoue fouein trèspe de la comment de la comment de la comment de la commentation de la

VI. JULIE DOMNE, femme de l'empereur Septime-Sévere, naquità Emesse dans la Phénicic. Son pere étoit prêtre du Soleil. La nature lui accorda la beauté, l'esprit, l'imagination, le discernement. Elle augmenta ces rares avantages par l'étude des belles lettres, de l'histoire, de la philosophie, de la géométrie, & de quelques sciences qu'elle cultiva pendant toute fa vie. Ses lumieres la rendirent extrêmement chere aux favans. Julie vint à Rome pont parvenir à la fortune ; elle la trouva . en époufant Septime . Sévere . vingt ans avant fon élévation à l'empire. Les conseils qu'elle donnoit à son époux. & qu'il fuivoit presque toujours, contribuerent à lui mériter la haute réputation qu'il avoit parmi les troupes, quand l'armée d'Illyrie le proclama empereur l'an 193. Julie, qui s'étoit livrée depuis fon mariage à la galanterie, continua, après être montée fur le trône à fuivre fon penchant à la volupté; elle se plongea même dans les plus grands défordres, fans que Severe ofat l'en reprendre, quoiqu'il fût d'un caractere faronche & violent, & qu'il condamnât, par des édits rigoureux, les crimes qu'il toléroit dans sa femme. On prétend que cette princesse, après avoir deshonoré publiquement fon époux, ajouta la barbarie aux affronts dont elle l'avoit couvert . & qu'elle entra dans une conjuration formée contre lui. Quoi qu'il en foit de ce fait, Julie parut rentrer en elle-même; &, pour effacer en quelque façon les taches de fa vie, elle s'attacha plus que jamais aux sciences. Elle ne paroiffoit plus dans tous les lieux qu'elle fréquentoit, qu'environnée de favans, qui ne la regardoient qu'avec admiration. La postérité lui doit la Vie d'Apollonius de Thiane, qu'elle fit écrire par Philostrate. Après la mort de Septime-Sévere, cette impératrice employa tous ses foins à maintenir en bonne intelligence fcs deux fils Caracalla & Géta, qui régnoient ensemble; mais elle ne put y réuffir , & elle vit affaffiner dans fes bras Géta qu'elle aimoit tendrement. Caracalla, fon mentrier, la bleffa même à la main. comme elle embrassoit Géta pour tâcher de lui fauver la vie. Quelque touchée qu'elle fût de cette mort, le defir de gouverner lui fit prendre le parti de la dissimulation, & elle ne pleura point fon fils. Caracalla lui laiffa une ombre d'autorité, quoiqu'il ne la confultat gueres fur l'administration. Après la mort de ce prince, elle aspiroit à s'emparer de l'empire; mais Macrin, qui connoissoit son ambition, la fit fortir d'Antioche. Son désespoir fut extrême. Elle avoit un cancer, qu'elle irrita, & se laissa périr de faim l'an 217. Ses déreglemens lui attirerent une répartie bien vive de la part d'une dame Bretonuc, qu'elle railloit fur le peu de pudent des femmes de fon pays. Vous autres Romaines, (lui dit cette Dame , ) vous n'avez rien à nous reprocher à cet égard : Nous recevons fans bonte la compagnie d'bommes estimables par leur courage, afin d'avoir des enfans qui leur ressemblent; mais, vous, c'est furtivement que vous vons luisez corrompre par les plus Ďij

làches & les plus méprifables des bommes !... Quelques historicus ont prétendu que Julie n'étoit que belle-mere de Caraçalla; & , d'après cette idée qui est fausse, ils ont adopté le conte de son mariage inceftueux avec ce prince. Spartien . qui le rapporte, dit que Caracalla ayant vu Julie toute découverte , dit: Je le voudrois bien , fi cela m'étoit permis ; qu'elle répondit : Cela vous est permis, si vous le voulez ; & que Caracalla l'époufa bientôt après. Mais ce fait eft faux , puisque Dion & Hérodien, qui n'ont point épargné Caracalla, n'auroient pas manqué

de lui reprocher ce crime.

JULIE. Voyez DRUSILE, nº. II... GONZAGUE, nº. V... & SOE-

MIAS.

I. JULEN, (St.) premier vieue du Mans & Papare du Mans & Papare du Meine fur la fin du 111e ficele, doit être diffingué de N. Jul IEN maryle, fois Discellèire. Quoiqué on ne puille contelle à M. Julies la gloire d'avoir préché l'Evanglie dans le Maine, on n'a aucun monument, ni du tems auquel il a vécnt, ni des aélions qui figanterent fon épifopat.

II. JULIEN, (Saimyllinfire anchevejue de Tolède, mort es 600, laiffi : 1. Un Traité contre les Jujs, dans le livre intitule : l'edjamentam XII Prophetarum, Hagenox, 1522, lifferia l'Ambé, dans les Hiforiens de France du Duch Jin. IV. D'autres Errits fivans & Guide. Il avoit l'edprit affe, fécond, agreable, & les neurum douces & pures.

JULIEN, (Didju Severus Julia-

JULIEN, (Aurclius Julianus)
Vov. 1. MAXIME, au commencem.

III. JULIEN, dit l'APOSTAT, fameux empereur Romain, fils de Jules Constance (frere du grand Corf-

tantin , ) & de Bafiline fa deuzieme femme, naquit à Constantiople l'an 331. Il penfa périr avec fon frere Gallers, dans l'horrible maffacre que les fils de Conftantin firent de fa famille : maffacre dans lequel fon pere & fex plus proches parens furent enveloppés. Eu èbe de Nicomédie, chargé de l'éducation de Julien & de Gallus, leur donna un gouverneur nommé Mardonius, qui leur inspira de la gravité, de la modestie, & du mépris pour les plaifirs des fens. Ces deux icunes princes entrerent dans le clerge , & firent l'office de lecteurs, mais avec des fentimens bien différens fur la religion. Gallus avoit beaucoup de pieté, & Julien avoit en feeret du penchant pour le culte des faux Dieux. Ses dispositions éclaterent lorsqu'il fut envoyé à Athènes à l'âge de 24 ans. Il s'y appliqua à l'oftrologie. à la magic. & à toutes les vaines illufions du Faganifine. Il s'attacha fur-tout au philosophe Maxime, qui fiattoit fon ambition en lui promettant l'empire. C'eft principalement à cette curiofité facrilege de connoître l'avenir, & au defir de dominer, que l'on doit attribuer l'apostasie de ce prince. Conflance le fit Céfar l'an 355. Il eut le commandement général des troupes dans les Gaules . & se signala dans cet emploi par sa prudence & fon courage. Il remporta une victoire fur 7 rois Allemands auprès de Strasbourg , vainquit plufieurs fois les Barbares, & les chaffa des Gaules en très peu de tems. Conflance, auquel il étoit devenu fuspect par tant de succès, lui envoya demander, pour l'affoiblir, pue partie confidérable de fes tronnes. Jous prétexte de la guerre contre les Ferfes. (l'oyr zURSULE.) Mais les foldats de Julien fe meitinerent, & le déclarerent empe, reur maleré sa réfistance. Il étoit alors à Paris, où il avoit fait batir

un palais, dont on voit encore les reftes. L'empereur (onflunce , indigné contre lui , fongeoit aux moyens de le fonmettre, lo fqu'il morrit le 3 de Novembie 361. Juli nalla auffi-tot en Orient, où il fut recomu empereur, comme il l'avoit été en Occident. Le luxe, la molleffe, une foule de maux défoloient l'empire; Julien y remédia avec zèle. Sa mailon fut réformée, & les courtilans devinrent modeftes. Un jour que l'empereur avoit demandé un barbier, il s'en présenta un superbement vetu. Le prince le renvova. en lui difant : C'est un barbier que je demande, & non un Sénateur. Son prédécelleur avoit près de mille de ces baigneurs; Julien n'en garda qu'un : C'eft encore trop, difoit-il, pour un bomme qui lai se croitre sa barbe. Le palais renfermoit autant de cuifiniers que de barbiers. Un jour qu'il en vit paffer un magnifiquement habiilé, avant fait paroitre le fien vêtu fuivant fon état, il demanda à ceux de la fuite : Qui des deux étoit officier de cui fine ? .- C'est le votre, répondirent les courtifans. Alors Julien congédia le cuifinier faltueux & tous fes camarades, en leur difant : Vous perdriez tous vos talens à mon fervice. Il chassa antis les eunuques, dont il déclara n'avoir aucun befoin , puifqu'il n'avoit plus de femme. Il avoit perdu fon époule Hélène, fœur de Conftance, Avant que d'être proclamé empereur, & filele à la mémoire d'une épouse qu'il aimoit, il ne voulnt pas fe remarier. Les curiosi, efficiers qui, fous piétexte d'informer l'empercur de choles utiles, étoient des espions dangerenx & le fléau de la lociété, furent supprimés. Ce retranchement de tant de charges inutiles tourna au profit du peuple : il lui remit la ce partie des impôts. Il ne regardoit le souverain pouvoir que comme un moyen, de plus, de faire du bien aux hommes. Voici ce qu'il écrivoit étant empereur. .. On'on me montre un homme qui " fe foit appanyri par fes aumônes; , les miennes m'out toujours enri-, chi, malgré mon peu d'économie. " J'en ai fait fouvent l'épreuve. " lorfque j'étois particulier. Don-, reis done à tout le monde, pius 33 liberalement aux gens de bien ; mais fans refuser le nécessaire à " personne, pas même à notre en-, nemi : car ce n'eft pas aux mœurs ni au caractere, c'est à l'homme " que nous donnons... " Ceux qui s'étoient déclarés contre lui, quand il étoit fimple particulier, n'eurent qu'à se louer de son indulgence. lo fan'il fut ceint du diademe impérial. Julien avoit témoigné publiquement fon mécontentement à un magistrat, nommé Thalassus, Différens partientiers qui plaidoient contre ce magistrat, profiterent de la conjoncture. Ils abordent l'empereur en lui dilant : Thalaffins, l'ennemi de votre piété, nous a enlevé vos biens; il a commis mille violences. L'empereur, craignant qu'on ne voulut abufer de la difgrace d'un malheureux, répondit aux accufateurs : Pavoue que votre ennemi eft auffi le mien ; muis c'est précisément ce qui doit suspendre vos poursuites contre lui , jufqu'à ce qu'il m'ait fatisfait : je mérite bien la préférence. En meme tens, il défendit au préfet de les écouter, julqu'à ce qu'il eut randu fes bonnes graces à l'accufé; & il les lui rendit bientôt après... Pendant son séjour à Antioche, étant forti de fon palais pour aller facrifier à jupiter for le Mont - Caffius, un homme vint lui embraffer les genoux, & le supplier humblement de lui accorder la vie. Il demanda qui c'étoit ? C'eft , lui répondit-on , Théodote , ci devant chif du confeil d' Hiéraple ; & quelqu'un ajouta méchamment : En reconduifant. Conftance , qui se préparoit à vous attaquer , il le complimentoit par avance fur la victoire ; & le conjuroit , avec des gémissemens & des larmes, d'envoyer promptement à Hiéraple la tête de ce rebelle , de cet ingrat : c'eft ainsi qu'il vous appelloit. ... Je sapois tout cela il y a long-tems, dit l'empereur : puis adressant la parole à Théodote qui n'attendoit que son arrêt de mort : Retournez chez vous fans rien craindre. Vous vivez fous un Prince , qui , suivant la maxime d'un grand Philosophe , cherche de tont son cœur à diminuer le nombre de ses ennemis , & à augmenter celui de fes amis. -- Julien méprila toujours les délateurs, comme des ames viles, qui couvroient leurs inimitiés perfonnelles du prétexte du bien général. Un de ces miférables étant venu lui déuoncer un de fes concitovens comme prétendant à l'empire , il ne fit pas attention à cette acculation ridicule. Le délateur continuant de fe présenter à son audience, pour intenter les mêmes accusations , l'empereur lui demanda : Quelle est la condition du coupable que vous dénoncez? - C'eft , dit-il , un riche bourgeois. . - Quelle preuve avez vous contre lui ? ajouta le prince en fouriant. -- Il fe fait faire un habit de foie couleur de pourpre... Julien n'en wouldt pas écouter davantage; & comme le délateur infiftoit, il dit au grand-tréforier : Faites donner à ce dangereux babillard une chauffure couleur de pourpre, afin qu'il la porte à celui qu'il accuse , pour affortir fon babit ... Les philosophes , au lieu de perfectionner un naturel fi heureux , le corrompirent. Ils lui persuaderent d'anéantir le Christianisme , & de faire revivre l'Idolà-Julien , trop fuperlitieux ou trop faeile, ordonna par un Edit général d'ouvrir les temples du Paganisme. Il fit lui-même les fonotions de fouverain pontife, avec

toutes les cérémonies Païennes ; s'efforçant d'effacer le caractere de son baptême avec le sang des sacrifices. Il affigna des revenus aux prêtres des idoles ; dépouilla les églises de tous leurs biens, pour en faire des largesses aux soldats, ou les reunir à fon domaine; révoque tous les privileges que les empereurs Chrétiens avoient accordés à l'Eglife ; & ôta les pensions que Constantin avoit données pour nourrir les cleres, les veuves & les victures. Plus adroit que ses prédéceffeurs, il ne crut pas d'abord devoir employer la violence pour. abolir le Christianisme : il savoit qu'elle aveit donné à l'Eglise une plus grande fécondité. Il affecta même beaucoup de douceur envers les Chrétiens, & rappella tous ceux qui avoient été exilés fous Conftance à cause de la religion. Son but étoit de les pervertir par les careffes , les avantages temporels & les vexations colorées de quelque prétexte étranger. S'il enlevoit les richeffes des églifes . c'étoit . difoit-il . pour faire pratiquer aux Chrétiens la pauvreté Evangélique : il leur defendit de plaider , de fe défendre en juffice, & d'exercer les charges publiques. Il fit plus; il ne voulut pas qu'ils enseignaffent les belles - lettres, fachant les grands avantages qu'ils tiroient des livres profanes pour combattre le Paganisme & l'irréligion. Quoiqu'il témoignat en toutes occasions un mépris souverain pour les Chrétiens, qu'il appelloit toujours Galiléens, cependant il sentoit l'avantage que leur dounoient la pureté de leurs mœurs & l'éclat de leurs vertus : il ne ceffoit de propofer leurs exemples aux prêtres des Païens. Tel fut le caractere de la perfécution de Julien a la douceur apparente, & la dérision de l'Evangile. Il en vint néanmoins à tolérer ouvertement les moyens

JUL violens, quand il vit que les autres étoient inutiles. Il donna les charges publiques aux plns cruels ennemis des Chrétiens, & les villes furent remplies de troubles & de féditions. Il y eut un grand nombre de martyrs dans la plupart des provinces. On dit même qu'il fit mourir à Chalcédoine les deux ambaffadeurs de Perfe . Manuel & Ismaël, parce qu'ils étoient Chrétiens. Maris, évêque de cette ville, qui étoit avengle, lui ayant reproché publiquement fes impiétés , Julien lui répondit en fouriant, " que fon Galitéen ne le p guériroit pas de la perte de fa p vue. - Je loue le Seigneur , (répondit Maris, ) d'être aveugle pour n'avoir pas les yeux souillés par la rue d'un Apostat tel que toi ... Julien ne répliqua point . & affecta un air de clemence & de modération : [Voy. II. BONOSE ... I. CÉSAIRE ... DELPHIDIUS ... & l'art. fuivant. ] Il vonint convaincre de faux la prédiction de Notre - Seigneur fur le Temple de Jérufalem . & entreprit de le faire rebâtir par les Juifs, environ 300 ans après fa démelition par Titus; mais tous leurs efforts ne servirent qu'à vérifier la parole de JESUS-CHRIST.Les Juifs, qui s'étoient raffemblés de tous côtés à Jérusalem, en ayant creusé les fondemens, il en fortit des tourbillons de flammes, qui confumerent les ouvriers & l'ouvrage commencé. Les maçens s'opiniàtrerent, à diverses reprises, à conftraire les fondemens du Temple; mais tous cenx qui oferent y travailler, périrent par les flammes. Ce faitest constaté par Ammien Marcellin , auteur Païen très-estimé , & par un grand nombre de témoins anthentiques. Le même historien ie moque de la superstition, qui lui fit dépendier le monde de boufs . par le grand nombre de facrifices

qu'il offrit; & Eutrope, qui le compare à Marc-Aurèle , dit pourtant qu'il étoit nimius Religionis Christiana insectator. L'emp. Julien, résolut d'éteindre le Christianisme, vouloit auparavant terminer la guerre contre les Perfes. Ce prince ne respiroit que la gloire de veuger l'empire Romain des pertes que ces peuples lui faisoient souffrir depuis 60 aus. Ses premieres armes furent heurenfes. Il prit plufieurs villes aux ennemis , & s'avança julqu'à Ctéliphon. Il fit paffer le Tigre à son armée au-deffus de cette ville, & , par une extravagance que le succès même ne pourroit excuser, il fit bruler fa flotte & tontes fes provilions. Il voulut pénétrer dans le cœur de l'Affyrie; mais, an bout de quelques jours de marche, ne trouvant ni grains ni fourrages, parce que les Perfes aveient fait par-tout le plus grand dégât, il fut contraint de revenir fur fes pas & de fe rapprocher du Tigre. Dans l'impoffibilité de le repaller, faute de hateaux. il prit ponr modèle de sa retraite celle des Dix mille, & réfolut de gagner comme eux le pays des Carduques, appellé de ion tems la Carduenne. Supérieur dans tous les petits combats aux lieutenans de Sapor, roi de Perfe, il avançoit toujours, lorique, le 26 Juin 262 . il fut bleffé dangereusement. Comme il levoit le bras pour animer fes troupes, en criant : Tour A Nous ? il fut frappé d'un dard. Théodoret dit, qu'il prit alors dans fa main du fang de fa bleffure, & qu'il s'écria, en le icttant contre le Cicl: Tu AS VAINCU, GALILÉEN! Quoi qu'il en foit de ce bruit populaire & affez peu vraifemblable , Julien parut regretter pen la vie. JE nie foumets , dit-il , avec joie aux décrets éternels , convuincu que celui qui est attaché à la vie, quand il faut mourir , est plus lache que celui qui von-

droit mourir quand il faut vivre. Ma vie a été courte, mais mes jours ont été pieins. La mort, qui est un mal pour les méchans, est un bien pour Phomme vertueux;c'eft unedettequ'un Suge doit payer Suns murmure. J'ai été Particulier & Empereur; & dans ma vie privée So fur le trone, je n'ai rien fait , je pense , dont j ale lieu le me repentir. Il employa fes derniers momens à s'entretenir de la nobleffe des ames avec le philosophe Maxime ; & expira la muit fuivante, à 32 ans. On Ini fit cette Epitaphe : " Ci git JULIEN, qui perdit la vie " fur le bord du Tigre; il fut un n excellert roi & un vaillant Guerricr. Avant tonjours fu fe défendre de l'amort des plaifirs , il difoit . fouvent, après un poète Grec, que la Chufteré est en fait des mœurs . ce que la tête est dans une belle Statue. Ef que l'incontinence suffit pour déparer la plus belle vie. Dans la guerre qu'il fit contre les Perles, il s'abstint, à l'exemple d'Aiexandre le Grand, de voir des vierges captives dont on lui avoit vanté les charmes. Dans cette même expédition, ayant apperca à la fuite de l'armée plufieurs chamcaux chargés de vins exquis, it défendit aux chameliers de puffer outre. Emportez deur dit-il. ces fources empoifonnées de volunté ef de débauche:un foldat ne doit pas boire de vin s'il ne l'a pris fur l'ennemi . Es moi-même je veux vivre en foldat. Il n'y a guere de prince dont les auteurs aient parle plus diverfement, parce qu'ils l'ont regarde fous différens points de vue, & qu'il étoit lui meine un amas de coatradiction .. Il y avoit en lui , (dit Flenry,) un tel melange de bonnes & de manvaifes qualités, qu'il étoit facile de le touer ou de le blamer , fans altérer lu vérité. D'un côté, favant, libéral, tempérant, fobre, vigilant, iufte, clément, humain: D'un autre côté, leger, insouftant, bizarre,

donnant dans le fanatisme & les superstitions les plus extravagantes; courant après la gloire; voulant etre tout à la fois Platon, Marc-Aurèle & Alexandre; estimant, par un gout faux, ce qui pouvoit le fingu'arifer; debuant des calomnies contre la famille de Conftantin . & refu aut fouveut aux Chrétiens de répondre à leurs requêtes. On peut dire qu'il étoit plutôt fingulier que grand, & qu'il avoit tout le ridicule des philosophes, sans avoir tontes les qualités qui font les grands princes. Julien avoit une taille médiocre ; le corps bien formé, agile & vigourcux des épaules larges, qui fe hauffoient & fe baiffoient tour-i tour; la tête toujours en mouvement; la démarche pen afturée; les fourcils & les veux parfaitement beaux; le regard plein de feu, mais qui marquoit de l'inquictude & de la légéreté : l'air railleur; une barbe heriffée en pointe : Il parloit & rioit avec excès. Il nous refte de lui pluf. Discours ou Harangues , des Lettres, une Satore des Cé-Jurs; un Traité intit. Mifopogen, qui est une Satyre des habitans d'Antioche : & quelques autres pieces qui ont été publiées en grec & en latin par le P. Pétau en 1630 . in-4° . Ezéchiel Spanbeim en donnaen 1696 une belle édition , in-fol. M. l'abbé de la Bletterie en a traduit une partie avec autant de fidélité que d'élégance, dans sa Vie de Jovien en 2 vol. in-12. Il n'y a personne qui ne connoiffe & qui n'admire la Satyre des Céfars , à quelques plaisanteries près, qui font un peu froides. Un jugement critique de ceux qui ont été atlis fur le premier trône du monde, par un phitosophe auftere qui v a été affis lui-même , a de quoi

plaire; mais cette censure eit elle

digne d'un fage? Non, faus doute, Son Alifopogen eft plein d'elprit &

de vanite. Il déprime étrangement

## JUL

les habitans d'Antioche, & ne s'épargue pas les louanges. Les connoisseurs ont jugé, par les différens ouvrages qui nous restent de Julien, que cet empereur avoit un beau génie , un esprit vif , aisé , fécond; mais ils lui reprochent de s'être trop abandonné au goût de fon fiecle . où la déclamation tenoit lieu d'éloquence : les antithèses de penfées, & les jeux - de - mots de plaifanteries. "( l'oyez LIBA-NIUS. ) Nous devous une partie de cet article à l'excellente Histoire de Julien par M. l'abbé de la Bletterie. Cette Hiftoire, reimprimee à Paris en 1746, in-12, eft la feule dans laquelle on puiffe apprendre ce qui regarde la conduite, le caractere & les écrits de cet empereur. Ajoutez-y ce qu'en dit M. Thomas dans le XXe chapitre de fon Effai fur les Eloges. " Que penfer douc de Jun lien? n ( demande cet éloquent & fage académ cien. ) " Qu'il fut , beaucoup plus philosophe dans n fon gouvernement & fa condui-" te , que dans fes idées; que son " imagination fut extrême, & que " cette imagination égara fouvent " fes lumieres; qu'ayant renoncé » à craire une révélation genérale " & unique, il cherchoit à chan que inftant une foule de petites , révélations de détail; que fixé , for la morale par les principes. n il avoit fur tout le refte l'inquién tude d'un homme qui mauque " d'un point d'appui; qu'il porta, , fans y penfer , dans le Paganisme " même, une teinte de l'auftérité " Chrétienne où il avoit été élevé; , qu'il fut Chrétien par les mœurs, , Platonicien par les idées, fuperfn titieux par l'imagination, Païcu p par le culte, grand fur le trône " & à la tête des armées, foible & p tit dans fes temples & fes " myfteres. Qu'il eut en un mot n le courage d'agir, de penfer, de

, gouverner & de combattre; mais , qu'il lui manqua le courage d'i-" guorer. Que malgré ses défauts, " (car il en eut plufieurs)les Parens udurent l'admirer, les Chrétiens

n durent le plaindre, &c. n

IV. IULIEN, oncle maternel de l'empereur Juien, comte d'Orient, haiffoit les Chréticus autant que fon neveu; mas il cachoit bea: coup moins fa haine. Altéré de leur fang, il faifitfoit tontes les occafions de leur faire subir le dernier fupplice. It fit fermer toutes les églifes d'Antioche. N'ayant jamais pu obliger le prêtre Théoloret, éconôme d'une églife Catholique, à renier Jéfus-Christ, il le condamna à perdre la tête. Le même jour il se rendis à l'églife principale, profana les vales facrés, & donna un fonffletà un évêque qui vouloit l'en empêcher. Qu'on croie mai ne ant, dit ce facrilege, que DIEU fe mêle des affaires des Chrétiens ! L'empereur ayant apprit la mort du prêtre Théadoret . la lui reprocha avec chaleur. Eft-ce ainfi, lui dit-il, que vous extrez dans mes vues? Tandis que je travaille à ramener les Galiléens par la raison, vous fuites des Martires sous mon regne , & fous " es yeur! Ils vont me flétrie, comme ils ont flétri leurs plus odien'e perfécuteurs. Je vous défends d'ôter la vie à personne pour caufe de Religion . Ef vous charge de faire favoir aux autres ma volonté. Ces reproches furent un coup de fondre pour le comte, qui mourut pen de tems après, dans une affi enle alternative de fureur co tre les Chrétiens, & de ces remords infruetueux produits par la crainte & le

défefoort. V. JULIEN, gouverneur de la province de Vénétic en Italie. prit le titre d'empereur après la mort de Nem rie" en 284. Comme il avoit de la bravoure, il se maintint pendant quelque tems en Italie contre les troupes de l'empereur Carin. Mais les deux concurrenx à l'empire s'étant rencontrés dans les plaines de Vérone, Julien fut vaincu. Les uns difent qu'il périt dans la bataille; d'autres, qu'il le tua luimême après. Il n'avoit porté la pourpre impériale qu'environ 5 d's mois.

VI. IULIEN D'ECLANE, évêque

de cette ville , étoit fils de Mémarius, évéque de Capoue. Il se distingua par fon éloquence, & par les graces de son csprit & de son ftyle. Ses talens lui gagnerent le conr de St. Augustin; mais ils fe brouillerent , lorsqu'il refusa de fouferire aux anathêmes lancés en 418 contre les Pélagiens dans le concile général d'Afrique. Julien fe joignit à 17 autres évéques de sa secte pour faire une confession de foi, dans laquelle ils prétendoient fe justifier. Le pape, fans y avoir égard, le condamna avec ses complices. Ces fanatiques en appellerent à un concile-général; mais St. Augustin , un de plus ardens adverfaires du Pélagianisme, démontra que cet appel étoit illusoire. Julien mourut en 450, après avoir été chaffé de fon églife, anathématifé par les papes, & proferit par les empereurs. On a de lui quelques Ouvrages. 1668 , in-8°. JULIEN, (S.) Voy. ST. JULIEN.

JULIENNE, prieure du monaltere du Mont-Cornillon, prés de Liege, naquite ni 1933, & mourut en 1238 en odeur de faintelé. Une vition qu'elle eut, donna lieu à l'infittution de la Plte du Saint Sorement, qui, célébrée d'abord dama quelques églites particulieres, le fut enfuite dans l'églife univerfelle. (Poyez Usashi N.v.)

JULIUS CANUS, illustre Romain, a rendu son nom célebre par sa contiance. L'empereur Caligula, irrité sans sujet contre lui, l'avertit de se préparer à la mort.

Je vous suis bien oblige, César! tépondit cet homme intrépide, fans paroitre ému. On le conduisit en prison, & lorsqu'on vint le prendre pour le meuer au supplice, on le trouva jouant aux échees. Son jeu étoit plus beau que celui de fon compagnon, & afin que celuiciue se glorifiat pas après sa mort de l'avoir gagné, il pria le centurion d'être témoin de l'avantage qu'il avoit fur lui. Il fe leva enfuite . & fuivit l'exécuteur avec une fermeté qui surprit & toucha tous les spectateurs. ( Voyez Sénèque, De tranquill. animi, cap. 14. )

JULIUS, &c. Voyez BARCO-CHEBAS...I.CELSE..CAPITOLIN.. FIRMICUS... GRECINUS... les derniers JULES...OBSEQUENS... AFRI-

CAIN ... II. SEBINUS.

JUNCKER, (Christian) né à Dresde en 1668, se rendit habile dans la science des médailles. Il fut fuccessivement recteur à Schleusingen, à Eysenach & à Altembourg, où il mourut en 1714, avec le titre d'historiographe de la maison de SAXE-ERNEST, & de membre de la société royale de Berlin. La mort fubite de fa femme, qu'il chérissoit tendrement, accéléra la fienne. C'étoit un favant, ennemi de la pédanterie & du charlatanisme. Il a fait un grand nombre de Traductions allemandes d'Auteurs anciens, & plusieurs Editions d'Auteurs classiques, avec des notes, dans le goût des éditions de Minellins. On a encore de lui : I. Schediusma de Diariis eruditorum. II. Centuria Faminarum eruditione & Scriptis illustrium. III. Theatrum Latinitatis univerfe Rebero-Junckeriamum, IV. Lineæ eruditionis univerfa & Historia Philofopbica. V. Vita Lutheri ex nummis. VI. Vita Ludolphi, &c. Sa pauvreté l'obligeoit de travailler un pen à la hâte. & ses ouvrages se sentent de cette précipitation.

## JUN

JUNCTES, (Les) Voyez JUNTES.

JUNCTIN, qu'on appelloit Giuntino en italien , mathématicien Florentin , avoit été d'abord Carme; il apostasia ensuite. Après avoir mené une vie errante, licenticufe & inquiette, il passa en France, où ilabiura la religion Catholique. S'étant établi à Lyon, A y fut longtems correcteur d'Imprimerie chez les Junities. Il donna enfinite dans la Banque, fit le commerce du papier, & prêta à intérêt. Il amalia par ce moven 60 mille écus, dont on ne trouva cependant rien après fa mort. Il avoit fait un legs de mille écus aux Juncles; mais cette marque d'amitié ne leur fervit de rien, par l'enlevement furtif de tout ce qu'il avoit amassé. On préteud qu'il fut accablé en 1590 . fous les ruines de la bibliotheque, quoiqu'il eut lu dans les aftres qu'il mourroit d'un autre geure de mort. Il avoit environ 68 ans. On a de lui : I. Des Commentaires latins fur la Sphere de Sacrobosco, 1577 & 1578, 2 vol. in 4°. If. Speculum Astrologie, Lugd. 1581, 2 vol. iu-folio. III. Un Traité en frauçois fur la Comete qui parut en 1577, in- 8°. IV. Un autre for la réformation du Calendrier par Grégoire XIII, en latin, in - 8°. Il étoit rentré dans l'Eglise Catholique, fans être plus réglé. Ses mœurs furent très - corrompues, & fou efprit se ressentit de cette corruption.

I. JUNGERMAN, (Godefroi) fils d'un professeur en droit de Leipfick, est connu par une Edition de Pollux; par un autre, fort recherchée, d'une ancienne version grecque des 7 livres De la Guerre des Gaules de Jules Cefar , Francfort 1606, 2 vol. in 4°; & par une traduction latine des Pastorales de Longus, avec des notes, Hanoviz 1605, in-s. On a auffi de lui des

Lettres imprimées. Il mourut à Hanau, le 16 noût 1610.

II. JUNGERMAN , ( Louis ) frere du précédent, cultiva avec fuccès l'histoire naturelle, & s'appliqua particuliérement à la botantque. Il mourut à Altorf en 1653. C'eft à lui qu'on attribue Hortus Exflettenfis. ( V. BESLER. ) Catalogus plantarum que circa Altorfinum nafcuntur , Altorf 1646 , iu-80. Cornucopia Flora Gieffensis, Gieffe

1623 , in - 4°.

JUNIE , ( Junia Calvina ) différente de JUNIA Silana , autre dame Romaine, fameule par fes galanteries , descendoit de l'empereur Augufte en droite ligne. Elle joignoit à l'éclat de sa naissance, une rare beauté, mais qui n'étoit pas relevée par la sagesse. Son intimité avec Silanus fon frere, où il entroit pent-être plus d'indiferétion que de crime. l'exposa à des soupeons odieux. Que l'inceste fût vrai ou supposé, l'empereur Claude exila Junie de Rome ; elle fut rappellée par Néron, & vécut jufqu'au regne de Vefpafien . . . Racine , dans la tragédie de Britannicus, l'a peinte bien autrement que les écrivains anciens. Comme Britannicus étoit un prince vertueux. le poète a sapposé que son amante avoit les mêmes qualités, & a fait de Junie une vestale digue du cœur de fon héros.

JUNIEN, (S.) célebre folitaire . natif de Briou en Poitou, fonda un monastere à Mairé, dont il fut le premier abbé. Il mounut le 12 août 587, le même jour que Ste. Radegonde, avec laquelle il avoit été en commerce de lettres & de myflicité.

IUNILIUS , évêque d'Afrique au vie fiecle. On a de Ini 2 livres De la loi divine, en forme de dialogues, dans la Bibliotheque des Peres. C'eft une efpece d'introduetion à l'étude de l'Ecriture fainte.

I. JUNIUS, (Adrien) DU JONGH,

nes Horn en Hollande l'an rgrt, s'appliqua de bonne hen e à littérature & a ia médecine, & parcourut l'Allemagne & l'Angleterre pour se perfectionner. Appelle en Danemarck pour être précepteur du prince royal, il ne put s'accommoder, ui du climat, ni du génie de la nation. Il revint en Hollande en 1564, & mourut à Armuiden près de Middelhourg en 1575 , de regret d'avoir vu piller sa bibliotheque par les Espagnols. Il laissa: J. Des Commentaires peu connus fur divers autours Latins. II. Un Poème en vers profaï ques , intitulé : La Philippide , Lundres 1554, in-4°. fur le mariage de Philippe II, roid Elpagne. III. Quelques Traductions d'ouvrages grees ; mais elles sont pen fidelles . & dans la feule verfion d'Eunapius il a fait plus de 600 fautes. IV. Six livres d'Adnimadverforum , que Gruter a inférés dans fon TRÉSOR critique. V. Phalli ex fangorum genere Descriptio, Levde 1601 . in-4" ; Dordrecht 1652 , in-8°. On trouve dans cette édition des Lettres de Junius , mais il n'y a pas de figures. VI. Nomenclator omnium rerum, 1567, in-8°. Cet ouvrage est curieux & recherché. Le choix des termes en huit langues , n'y est pas moins une preuve d'érudition de l'auteur, que de sa patience infatigable. Ce n'est pas qu'on n'y trouve des fautes, & même des fautes groffieres; mais c'eft un fort inévitable dans des ouvrages fi étendus & si variés, (olomiès rapporte an fujet de ce livre une anecdote, qui est apparemment un conte. Il dit que J. Sambuc étant allé en Hollande exprès pour voir Junius , apprit chez lui qu'il buvoit avec des charretiers; ce qui lui donna tant de mépris pour lui, qu'il s'en retourna sans le voir. Junius l'ayant appris, s'excuía fur ce qu'il ne s'étoit trouvé avec ces fortes de gens,

que pour apprendre d'enx quelques termes de leur métier , qu'il vonloit mette dans fon Nomenclator. (Vey, le tomc x v me des Mémoires de Nicron , qui donne un satalogue desaillé de fes nombreux écrits.) Ou no peun nier qu'il n'eut un grand éond de litératur un grand sond de litératur un grand fond de litérature.

II. JUNIUS, on DU JON . (François ) né à Bourges en 1545. fe rendit habile dans le droit, dans les laugues & dans la théologie , & fut miniftre dans les Pays - Bas. II fut choifi en 1597 pour enfeigner la théologie à Leyde, où il mourat en 1602 . à 57 ans. Il avoit naturellement une mémoire fort étendue, à laquelle il avoit confié beaucoup de chofes. On a de lui : I. Une Verfion latine du texte hébreu de la Bible, qu'il fit avec Emmanuel Tremelius. E!!e a souvent été imprimée en différentes formes : celle qui a plus de notes, eft d'Herborn 1643 , en 4 vol. in - fol. II. Des Commentaires fur une grande partie de l'Ecriture fainte, &c. publiés à Genève 1607, en 2 vol. in-fol. Ce favant n'avoit d'autres plaifirs que ceux du travail. Il peut paffer, (dit Dupin, ) pour un bon grammairien & un médiocre théologien. Il n'étoit pas Calvinifte rigide. Quoiqu'il crût, fuivant le prijugé vulgaire de fa focte, que l'églife Komaine étoit Meretrix Babylonica, il prétendoit. ( dit Niceron , ) " qu'on pouvoit s'y n fanver, que c'étoit un corps viy vant, mais plein d'ulceres; que 33 c'étoit une proftituée; mais qui ne laissoit pas d'être l'épouse de " J. C. parce qu'il ne l'avoit pas 33 repudiée. " Ce fentiment, quoiqu'exprimé d'une maniere offenfante pour la véritable Eglise . de-

plut aux théologiens de Genève. III. JUNIUS, (François) fils du précédent, né à Heidelberg en 1589, prit d'abord le parti des armes; mais, après la trève conçlue

63

en 1609, il fe livra tout entier à l'étude. li paffa en Angleterre en 1610, & demenra pendant 30 ans chez le comte d'Arundel. Il mourut 3 Windfor, thez Ifaac Voffins ion neveu, en 1678, à 89 ans, laiffant fes manuscrits à l'université d'Oxford. Il se sit extrêmement estimer, non - seulement par sa profonde érudition , mais encore par la pureté de ses mœurs. Ainsi que fon pere, il n'avoit aucune paffion que celle de l'étude; & . ce qui eft bien peu commun, cette pation n'altéra pas la fanté. Il ne fongesit ni aux biens, ni aux dignités de la terre. On mit dans son Epitaphe : Sine querela aut injuria, Musis tentum & fibi vacavit. Sa philosophie fervit à conferver fon enjouement, qui l'accompagna jufqu'à la derniere vieilleffe; & il requt toniours avec affabilité ceux qui le vilitoient, quoiqu'il craignit d'être detourné de son travail. Il aimoit tellement les langues Septentrionales, qu'ayant fu qu'il y avoit en Frise quelques villages où t'ancienne langue des Saxons s'étoit confervée, il y alla demeurer denx ans. On a de lui : I. Un Traité De Pictura Veterum. Il y a peu de chofes dans les anteurs Greca & Latins fur la peinture & fur les peintres, qui aient échappé anx recherches laborieuses de l'auteur. La meilleure édition est de Rotterdam en 1694, in-fol. II. L'Explication de l'ancienne Paraphrase Goibique des IV Evangiles, corrigée lur de bons manuferits, & éclaircie par des notes de Thomas Marichal, 1665, in-4º. III. Un Commentaire fur la Concorde des IV Evangiles par Tatien, manufcrit. IV. Un Gloffaire en 5 langues, dans lequel il explique l'origine des langues Septentrionales. Ce dernier ouvrage a été donné au public à Oxforden 1645, in fol., par M. Edouard Lye, tavant An-

glois. Junius était aussi très versé dans les langues Orientales, ainsi que dans toutes les connoissances qui constituent le profond érudit.

JUNON, frent & f.mme de Jupiter, & la Décife des royanmes & des richeiles, étoit file de Saturne & de Rhée, Elle échanna à la cruanté de Saturne, qui vouloit dévorer tous les enfans. E'le époufa enfuite Jupiter . & en ent Hi bre. Mena & Hebe. Elle devint fi jaloufe , qu'elle l'épioit continuallement, ne ceffant de perfécuter fes concubines, & mome les enfans qu'il en avoit ens. Elle fufcita une infinité de traverses à Europe , Sémélé , Io , Lutone , & aux autres amantes de Jupiter. Après la défaite des Dieux , auxquels elle s'étoit jointe dans leur révolte . Jupiter la fuspendit en l'air ; & par le moyen d'une paire de mules d'aimant, que Vulcais inventa pour fe venger de ce qu'elle l'avoit mis au monde tout contrefait . il lui attacha fons les pieds deux enclumes . après lui avoir lie les mains derriere le dos avec une chaîne d'or. Les Dieux ne purent jamais la délier, & folliciterent Vulçais de le faire, avec promeffe de lui donner Vénus en mariage. Junon joignoit à sa jaloutie un orgueil infinpportable. Ette ne put jamais pardonner à Paris de ne lui avoir " pas adingé la pomme d'or fur le mont Ida, lor qu'elle difputa de la beanté avec Vénus & Pallas: elle fe déclara, de ce moment, l'ennemie irréconciliable du nom Troven-Junon, tonjours attentive aux démarches de Jupiter, ayant appris qu'il avoit mis au monde Pallas fans la participation, & qu'il l'avoit fait fortir de fon cerveau , donna , toute feule auffi , la naiffance à Mars. Cette déeffe préfisoit aux miriages & aux sconehemens. Quand tes dames Romaines ne ponvojent avoir d'enfans, elles alloient dans fon Temple, où s'étant dépouillées de leurs vétemens & couehées contre terre, elles recevoient plufieurs coups de fouet, avec des lanieres de peau de bouc, par un prêtre Lupercal; aufli repréfente-t-on Junon , tenant un fouet d'une main & de l'antre un fceptre, avec cette infeription, JUNONI LUCINALLES poëtes lui out donné diverses épithètes dans leurs ouvrages. Ils l'appellent Lucina, Opigena, Jura, Domiduca, Cinxia, Unxia, Fluonia. Elle fut nommée LUCINA, (à Luce) de la lumiere, parce qu'elle aidoit les femmes à mettre les enfans au monde & à leur faire voir la lumicre. On la nommoit pour la même raifon OPIGENA & OBSTETRIX, parce qu'elle foulageoit les femmes dans leurs couches: (Voy. GALAN-THIS.) Elle étoit appellée Juga , parce qu'elle préfidoit au joug du mariage, & par conféquent à l'union du mari & de la femme. Elle avoit fous cette qualité un autel dans une des rues de Rome, qui fut nommée vicus Jugarius , la rue des Jongs. On la nommoit DOM1-DUCA, parce qu'elle conduifoit la mariée dans la maifon de fon époux: UNXIA à cause de l'onétion que faifoit la nouvelle mariée an jambage de la porte de son mari en y entrant : CINXIA, parce qu'elle aidoit au mari à délier la ceinture que la mariée portoit. Enfin, en la nommoit FLUONIA, parce qu'elle arréteit les pertes de fang aux femmes dans leurs accouchemens. En un mot, Junon fervoit aux femmes comme d'Ange gardien , de même que le dieu Genius aux hommes : car les anciens croyoient que les Génies des hommes étoient mâles & ceux des femmes femelles. Auffi les femmes juroient par Junon, & les hommes par Jupiter, JUNON étoit honorée d'un culte particulier à

Argos, à Carthage, &c. Les poètes la repréfentent fur un char traîné par des paons, avec un de ces oi-

feaux auprès d'elle.

JUNTES, eclibres impriments d'Italie dans les x & XvI ficeles. Philippe commença à imprimer à Gines, en 14y7, & mournt vers 1519. Il eut pour fiere ou coufin, Permard, qui exerça la même profetiion avec autant de célòrité. Les célotires Greeques de Philippe Jimets, funt infiniment climées. Les Euvers d'Homere, in -8°. 1510, font le dernier livre qu'il imprima. Le Florite; timulièree/forme Epigrammatum, in-8°, fut imprimé par les hértites. I viges JUNCTIN.

JUPITER, le plus grand des Dieux du Paganisme , étoit fils de Saturne & de Rhée. Cette décife s'étant appercue que fon mari dévoroit ses enfans à inclure qu'elle les mettoit au monde, & craignant pour Jupiter & pour honon. elle leur fubstitua un caillou, que Saturne dévora. Jupiter fit élevé an fon des instrumens des Corybantes . & nourri fecrettement du lait de la chèvre Amalthie , laquelle , en récompense de ce fervice , fut changéc en conftellation. Jupiter douna de bonne heure des marques de fa puissance: il attaqua Titan, délivra fon pere, & le remit fur le trône. Saturne ayant appris du Deftin que Jupiter étoit né pour commander à tout l'univers, chercha tous les moyens pour perdre fon fils, qui le chassa du ciel, & le contraignit d'aller se cacher dans le Latium. Jupiter s'étant emparé du trône de son pere, se vit maitre en pen de tems du ciel & de la terre. Ce fut alors qu'il épousa Junon fa fœur, & qu'il partagea la fucceffion de fon pere avec fes freres. Il fe réferva le ciel, donna l'empire des caux à Neptune , & celui des enfers à Pluton. Junon , Pal-

IUP les & les autres Dieux vonlurent ... bientot-après, se soustraire à sa domination; mais il les défit, & les contraignit de se sauver en Egypte, où ils prirent diverfes formes. Il les pourfaivit fous la figure d'un bélier, & fit enfin la paix avec eux. Lorfou'il fe crovoit tranquille,les Géans, enfans de Titan, voulent rentrer dans lenrs droits, entafferent plufieurs montagnes les unes fur les autres, pour escalader le ciel & pour l'en chaffer. Jupiter, qui s'étoit déjà rendu maître du tonnere, les foudroie, & les écrafe fous ces mêmes montagnes. Après cette victoire, il ne fongea plus qu'à s'abandonner à fes plaifirs; il cut une infinité de concubines. Il se métamorphosoit de toutes les manieres pour les tromper. Il se cacha sous la forme d'une pluie d'or , pour firrprendre Danaé, enfermée dans une tonr d'airain. Amourenx d'Europe, fille d'Agenor , il fe métamorphola eu taurean; & cette princesse s'étant mife fur fon dos, il prit la fuite, paffa la mer à la nage & l'enleva. Il prit la figure d'un cygne pour tromper Lida, femme de l'yndare, qui acconcha de deux œufs, d'où fortirent Caftor & Pollex , Hé-Die & Clytemn: ftre. Enfin il fe tranfforma en aig!e pour enlever Ganymede, fils de Pros, & le perta au ciel, où il fe fit verfer le nectar par lui à la place d'Hébé. Voilà les idées que les Parens avoient de la divinité principale qu'ils adoroient. Ils regardoient Jupiter comme le maitre absolu de tout, & le représentoient toujours la foudre à la main, porté fur un aigle,oifeau qu'il prenoit fous fa protection. Le chêne lui étoit confacré, parce qu'à l'exemple de Saturne, il apprit aux hommes à se nourrir de gland. On lui éleva des temples superbes par-tout l'univers ; & en lui donna

des furnoms, fuivant les lienx of il avoit des autels. Les Egyptiens le nommoient Jupiter Ammon , ( Poyez AMMON ) & l'adoroient fous la figure d'un bélier; mais fon principal furnom étoit Olympien, parce qu'il demeuroit, dit-on, avec toute fa cour fur le fommet du mont Olympe, (Voyez PHIDIAS.)On prétend que Varron avoit compté jufqu'à 300 Jupiters, dont les auteurs de l'antiquité, & fur-tout les poètes, ont réuni tous les traits pour n'en faire qu'un feul. En style familier ou buriefque, les poètes François le nomment fouvent Jupin.

JURET, (François) natif de Dijon, chanoine de Langres, mort en 1626, à 73 ans, cultiva l'étitde & les belles-lettres avec beancomp d'atliduité. On a de Ini: I. Quelques Pieces de Poéfie, qu'on tronve dans Delicie Poëtarum Gullorum. II. Des Notes fur Symmaque, Paris 1604. in-4°; & fur Tves de Chartres, 1610, in-8°. Elles fent remplies d'érudition.

JURIEU, (Pierre) fils d'un miniftre de mer, dans le diocèfe de Blois , & neven des fameux Rivet & du Moulin , naquit en 1637 , & fuccéda à fon perc dans son ministerc. Sa réputation le fit choifir pour professer la théologie & l'hébreu à Sédan. L'académie de cette ville ayant été ôtée aux Calviniftes en 1691, il fe retira à Rouen . & de là à Rotterdam , où il obtint. une chaire de théologie. Jurieu , homme d'un zele ardent & emporté, s'y fignala par fes extravagances. Il fe méla de préfages, de miracles, de prophétics. La révocation de l' Edit de Nantes avoit affoibli le Calvinisme en France. Les reftes de ce parti, dispersés dans les différentes provinces, & obligés de se cacher, ne voyoient aucune reffource humaine qui not les remettre en état de forcer Louis

XIV à leur aecorder les privileges & la liberté de confeience dont ils avoient joui fous ses prédécesfeurs. Il falloit, (dit M. l'abbé Pluquet , ) pour soutenir la foi de ces restes dispersés, des secours extraordinaires, des prodiges; ils éclatereut de toutes parts parmi les Réformés, pendant les quatre premieres années qui fuivirent la révocation de l'Edit de Nantes. On entendit dans les airs, aux environs des lieux où il v avoit eu autrefois des Temples, des voix si parfaitement femblables aux chants des Pfaumes, tels que les Proteftans les chantent, qu'on ne put les prendre pour autre chofe. Cette mélodie étoit célefte, & ces voix angéliques chantoient les Pfaumes felon la version de Clément Marot & de Théodore de Bèze. Ces voix surent entendues dans le Béarn, dans les Cévennes, à Vaffy, &c. Des ministres fugitifs furent escortés par cette divine pfalmodie . & même la trompette ne les abandonna ou'après avoir franchi les frontieres du royaume, & être arrivés en paysde füreté. Jurieurassembla avec foin les témoignages de ces merveilles, & en conlut que Dieu s'étant fait des bouches au milieu des airs , c'eft un reproche indirect , que la Providence fait aux Protestans de France, de s'être this trop facilement. Il ofa prédire ( dans fon Accompliffement des Prophéties , 1686 , 2 vol. in-12.) qu'en 1689 , le Calvinisme feroit retabli en France. Il fe déchaina contre toutes les Puissances de l'Europe oppofées au Protestantifme, & fit frapper des medailles qui éternifent fa démence & fa haine contre Rome & contre la partie. " Nous irons bientet porter, ( difoit il, ), la vérité jusques fur le n trône du mensonge, & le releyement de ce que l'on vient d'an battre fe fera d'une maniere fi

n glorienfe, que ce fera l'étonnement de toute la terre. "Ce réta. bliffement glorieux des Reformés, devoit, felon Jurieu, fe faire fans effusion de sang, ou avec peu de fang répandu; ce ne devoit pas même être, ni par la force des armes, ni par des ministres répandus dans la France, mais par l'effusion de l'esprit de Dieu. Des ministres Protestans adopterent les idées de Jurieu, les porterent dans les Cévennes, où elles produifirent. quelque tems après, une guerre eivile. C'est avec ce fougueux infenfé , que Bayle eut à fe battre. Ce débat trop fameux eut diverses eauses, & la véritable est , fans doute, la jalousie qu'inspira à Juricu le l'uecès de la critique de l'Hiftoire du Calvinisme de Muimboure . ou'il avoit censurée en même tems que Bayle. L'abbé d'Olivet a prétendu trouver le principe de la haine de Jurieu . dans les liaifons de Bayle avec Made Juriou. Cette femme, de beaueoup d'esprit & de mérite , connut (dit-il) Ba le à Sédan . & l'aima. Son amant vouloit ic fixer en France; mais lorfque Jurieu paffa en Hollande, l'amour l'emporta fur la patrie, & il alla joindre sa maîtreffe. Ils v continuerent leurs liaifons, fans même en faire trop de mystere. Tout Rotterdam s'en entretenoit; Jurieu feul n'en favoit rieu. On étoit étonné qu'un homme qui voyoittant de chofes dans l'Apocalypfe, ne vit pas ee qui fe paffoit chez lui. Il ouvritenfin les yeux. Un eavalier en pareil eas ( dit le même académicien ) tire l'épée, un homme de robe intente un procès, un poète fait une fatyre: Juricu fit des livres. Ce procès occupa long-tems la Hollande, Mais ce qu'il y a de fur, c'est que Made Juricu n'étoit point une femme galante, & que ce roman, imaginé

par quelque faileur d'anecdotes,

n'auroit pas dû être adopté par un homme d'esprit tel que l'abbé d'Olivet. [ Voyez BAYLE. ] La contention & la chaleur avec liquelle Jurieu écrivit jusqu'à la fin de ses jonrs, épuiserent fon efprit. Il s'imaginoit que les coliques dont il étoit tourmenté , venoient des combats que se livroient des cavaliers qu'il croyoit avoir dans le ventre. Il tomba dans l'eufance, & il est fort douteux fi ce qu'il faisnit dans cet état de langueur, ne valoit pas autant que ce qu'il avoit fait dans la force de l'âge. Il mourut à Rotterdam en 1713, à 76 ans. Les Catholiques & les Protestans , du moins ceux qui font capables d'équité , se reunissent aujourd'hui dans le jugement qu'on doit porter de fes écrits & de fa perfoune. Ils convienment qu'il avoit beaucoup de feu & de véhémence , qu'il étoit eapable d'eu impofer aux foibles par fon imagination; mais ils avouent en même tems que son zele alloit jufqu'à la fureur & au délire, & qu'il étoit plus digne de precher à des plirenétiques qu'à des hommes raisonnables. Ses principaux onvrages font : I. Un Traite de la Dévotion. II. Un Ecrit fur la Nécessité die Baptême. III. Une Apologie de la Morale des Prétendus-Réformés , ( contre le livre de M. Arnauld , intitulé : Le Renversement de la Morale par les Calvinifies ); la Have, 1685, 2 vol. in-8° IV. Pré-Servatif contre le changement de Refigion, in-12; opposé au livre de l'Exposition de la Foi Catholique de Boffuet. V. Des Lettres contre l'Hiftoire du Calvinisme de Maimbourg, 4 vol. in-12, & 2 vol. in 4°. Vi. D'autres Lettres de controverse; entre autres selles qui font intitulées : Les derniers efforts de l'Innocence affigle. VII. Traité de la puissance de l' Eglife , Quevilli , 1677 , in-12. Le vrai Syfteme de l'Eglife , 1686,

in 8° ... Unité de l'Eglise, 1688, in-8°. Il y prétend qu'elle cft compolée de toutes les fociétés Chrétiennes, qui ont retenu les fondemens de la Foi; on y trouve une Replique à Nicole, qui avoit réfuté cet ouvrage. VIII. Une Histoire des Dogmes & des Cultes de la Religion des Juifs , Amfterdam 1704 , in-12: livre médiocre. IX. L'Efprit de MI. Arnauld, 1684, 2 vol. in 12: 01vrage rempli d'invectives & de calomuies, & qui fouleva tous les honnêtes gens, même en Hollande & dans les pays Protestans. X. Traité Historique d'un Protestant sur la Théologie Mystique , à l'occasion des démêles de Fénélon avec Boffuet . &c. 1699, in-8°, pou commun. XI. Janua calorum referata, 1692, in-4°, XII. La Religion du Latitudinaire , Rotter lam 1686, in-8°. XIII. La Politique du Clergé de France 1681 , 2 vol. in- 12 : Voyez l'art. OATES. XIV Prejuges legitimes contre le Papisme, 1685 , in 4°.XV. Des Lettres Paftorales , 3 vol. in- 12 , où il fouffloit le feu de la discorde entre les nouveaux Catholiques & les Protestans , &c. &c. Voyez JAC-QUELOT. JURIN, (Jacques) fecrétaire de

la société royale de Londres, & préfilent des médecins de cette ville , mort en 1750 , cultiva avec un succès égal la médecine & les mathématiques. Il contribua beaucoup à rendre les observations méteoro-logiques plus exactes & plus communes ; & fervit infiniment à répandre l'excellente méthode de l'inoculation , par les écrits qu'il publia fur cette matiere. Il eut de violentes disputes avec Michelloti . fur le mouvement des caux courantes; avec Robins, fur la vilion diftiacte; avec Keill & Senac fur le mouvement du cœur; & avec les partifans de Leibnitz, fur les forecs vives. Jurin étoit très - zelf

pour la philosophie de Newton, la fenie qui reste, tandis que tous les autres systèmes philosophiques ont passe comme les modes.

I. JUSSIEU. (Antoine de ) fecrétaire du roi, docteur des facultés de médee, de Paris & de Montpellier, profef. de botanique au Jardinroyal, naquit à Lyon en 1686. La passion d'herhoriser fut très vive en lul dès sa jounesse, & lui mérita une place à l'académic des feiences on 1712. Il parconrut une partie des provinces de France, les istes d'Hiéres, la vailée de Nice, les montagnes d'Espagne, & il rapporta de fes favantes courfes une nombrense collection de plantes. Devenu fedentaire à Paris, il enrichit les volumes de l'académie, d'un grand nombre de Mémoires: fur le Cafe; fur le Kuli d'Alicante; fur le Cucheu; fur le Mucer des anciens, on Simarouba des modernes; fur l'altération de l'ean de la Scine . arrivée en 1731; fur les Mines de Mercure d'Almaden; fur le magnifique Recueil de Plantes & d'animaux peints for velin, qu'on conferve à la bibliothèque du roi ; fur une Fille qui n'avoit point de langne & qui parloit cependant trèsbien ; fur les Cornes d'Ammon ; fur les Pétrifications animales; fur les Pierres appellées Pierres de Tonnerre. C'est lui qui a fait l'Appendix de Tournefort , & qui a rédige l'onvrage du Pere Barrelier fur les Plantes qui croiffent en France, en Efpagne & en Italie, 1714, in fol. On a imprimé son Disconrs sur le progrès de la Botanique , 1718, in-4. A fes occupations littéraires , il joignoit la pratique de la médecine . & il voyoit fur-tout les pauvres de préférence. Il v en avoit tous les jours chez lui un nombre confidérable : il les aidoit non-feulement de ses soins, mais de son argent : car il avoit acquis une fortune confidérable, dont son frere Bernard fut le seul héritier. Antoine mourut d'une espèce d'apoplexie, le 22 Avril 1758, agé de

II. JUSSIEU , ( Bernard de ) frere du précédent, né à Lyon en 1699, fe diftinguz, comme lui, dans la pratique de la médecine . & par fes connoiffbnecs dans la botanique. Ses talens Ini procurerent la chaire de démonstrateur des plantes an Jardin du roi, & une place à l'académie des sciences de l'aris : il fut auffi membre de plufieurs antres célèbres fociétés de l'Europe littéraire. On a dit qu'il avoit pou écrit; mais qu'il avoit parlé , & que d'autres avoient écrit d'après lui. On hii doit l'édition de l'Hifteire des Plantes , qui noiffent aux environs de Paris, par Tournefort. 1725, 2 vol. in-ta. Juffien fut appellé par Louis XV, pour former l'arrangement d'un jardia des plantes à Trianon. Il eut de fréquens entretiens avec le monarque, qui goûtoit également son savoir, sa fimplicité & sa causeur : mais il ne retira de cette cfièce de commerce . ( dit M. de Condercet , ) que , le plaifir toujours piquant, même , pour un philosophe, d'avoir vu 33 de près un homme de qui dépend le fort de vingt millions , d'hommes. Il ne demanda rien. " & on ne lui donna rien , pas " même le rembourfement des dépenfes que fes fréquens voya-" ges lui avoient caufées. Cepen-" dant le roi ne l'avoit pas oublié, " il ceffa au bout de quelques an-" nées de le mander à Trianon, où " fa présence n'étoit plus utile : " mais il parloit fouvent de lui avec , intérêt. Un tel homme devoit en p effet laiffer des traces profondes . n fur-tout dans l'esprit d'un roi " condamné à ne voir pref que jamais que des courtifans. La mo-

a deftie de Juffieu étoit extrême : n fouvent il répondit aux questions 3) qu'on lui proposoit, je ne fais 30 pas, & cette réponse embarrafn foit quelquefois les confultans, n honteux alors de s'être erus plus s favans que lui. Il haiffoit la u charlatanerie, & pardonnoit aux n charlatans. Une gaicté douce, " & des plaifanteries fans fiel que n fa bonhommic rendoit piquann tes, affaifonnoient les convern fations qu'il avoit fur ce fuict , avec fes amis; c'étoit alers qu'il n faifoit à certaines opinions une 39 guerre innocente, & où jamais , le nom de leurs auteurs n'étoit , prononcé..., J. Jieu rapporta dans un de fes voyages le cèdre du Liban qui manquoit su Jardin du roi, & il eut ic plaifir de voir les deux pieds de cet arbre qu'il avoit apportés d'Ang'eterre dans fon chapean, croître fous ces venx & élever leurs eimes au-deffus des plus grands arbres. Le célebre Linné étant venu en France, affista à une de fes herborifations. Les éleves de Jufficu voulant épronver la fagacité de leur maître, lui préfentoient fonvent des plantes qu'ils avoient mutilées exprès pour déguifer leurs caracteres . & Jufficu ne manquoit jamais de reconnoître l'artifice, nommoit la plante, la lieu où elle croiffoit naturellement, les caracteres qu'on avoit eu effacés ou déguifés. Cette fois les éleves de Justieu voulurent tenter la même plaifanterie avec Linné. "Il , n'y a qu'un DIEU, ou votre main tre , (dit-il) qui puiffe vous répondre ; aut DEUS, aut Domi-, nus de Jussieu. " Cet excellent botaniste fut enlevé à l'académie & à ses éleves en 1777, dans la 79c année.

JUSTE ou JUST, (St.) né de parens nobles du Vivarais, pieux & favant évêque de Lyon, quitta ce fiege à l'occasion d'un phrénétique qui fut mis en pieces par le penple. Ce malheur lui fut fi fenfi-ble, qu'il se retira dans les déserts d'Egypte, où il vécut en Saint jusqu'à sa mort, arrivée vers la fin du Ive fiecle. Il avoit affisté étant évêque à deux Conciles, l'un tenu à Valence en 374, & l'autre à Aquilée en 381 .... It. y a en d'autres Saints de ce nom & des perfonnages illustres; un évêque d'Urgel. mort en 540, auteur d'un petit Commentui e fur le Cantique des cantiques, inféré dans la Bibliotheque des P?.; & un archevêque de Tolède dans le VIIe ficele, célebre par fon favoir & fa piété.

## JUSTE LISPSE. Voyez LIPSE.

JUSTEL, (Christophe) Parisien, confeiller & fecrétaire du roi, né en 1580, mort dans sa patrie en 1649, étoit l'homme de son tems le plus verfé dans l'histoire du moven age. Il possédoit parfaitement celle de l'Eglife & des conciles. C'est fur les Recueils de ce favant homme, que Hemi Inftel fon fils, non moins favant que fon pere, mort à Londres en 1692, & Guillaume Voël, publierent la Bibliotheca Juris canonici veteris , en 2 vol. infol. Paris 1661. C'est une collection, très-bien faite, de pieces fort rares fur le droit canon ancien. On v trouve plufieurs canons grees & latins, tirés de manuscrits inconnus jusqu'à lui. Justel étoit en commerce de lettres avectout ce que l'Europe avoit de plus favant, & il en ét it respecté. On a de lui : L. Le Code des Canons de l'Eglife univerfelle, 1628, ouvrage justemen testimé. II. L'Histoire Généalogique de la Maifon d'Anverene. in-fol. pleine de recherches. On v trouve diverfes pieces curicufes, très-utiles pour la connoissance de l'Histoire de France.

I. JUSTIN, (Saint) philosophe Platonicien , de Naplouse en Palestine sut converti à la foi de Jéfus - Chrift , par les perfécutions qu'il vovoit fouffrir aux Chrétiens, Quoiqu'il eut embraffé le Chriftianifme, il garda l'habit de philolophe, nommé en latin Pallium. C'étoit unc espece de mantean. Tertullien remarque que non-feulement les philosophes portoient cet habit, mais tous les gens de lettres. Plufienrs Chrétiens le prirent , non comme philosophes, mais comme failant profession d'une vie plus auftere. La perfécution s'étant allumée fous Antonin, successeur d' Adien, Justin composa une Apologie pour les Chrétiens. Il en présenta dans la fuite une autre à l'empereur Marc-Aurele, dans laquelle il foutint l'innocence & la fainteté de la religion Chrétienne, contre Crefsent philosophe Cynique, & contre quelques autres calomniateurs. 11 fit konneur au Christianisme, par la science, par l'intégrité de ses mœurs, & confirma fa doctrine par sa constance & par la pureté de sa foi. Il fut martyrifé l'an 167. Ce philosophe Chrétien est mis avec raifon au rang des plus illustres docteurs de l'Eglife, à laquelle il foumit sa raison & confacra sa plume. Il étoit extrémement versé dans les différentes erreurs de la philo-Sophic Pajenne. & dans les vérités de la Chrétienne, 11 combattoit l'une par l'autre. Il réfutoit les partifans de l'Idolatric par les écrits des philosophes, & les Juifs par ceux des prophètes, Content d'exposer le vrai, il ne le para point du fard de l'éloquence. Son style est fimple, dénué d'ornemens, & chargé de citations. La méthode qu'il emploie dans sa premiere Apo. logie, est excellente. It y prouve la religion Chrétienne par les nœurs admirables de ceux qui la profes-

foient , par l'accomplissement tout récent des prophéties, & par l'expolition fimple & naïve de ce oui fe passoit dans les affemblées des premiers Chrétiens. Il dit que " le .. Christianitime a existé même avant " Jefus - Chrift, parce que Jefus-" Christ eft le Verbe de Dieu , & la , raison sonveraine dont tout le " genre humain participe; & que " ceux qui ont vécu fuivant la rai-" fon , font Chrétiens. " Ainfi. felon lui, le philosophe Socrate l'étoit. Outre ces deux Apologies , il nous reste de lui : I. Un Dielogue avec le juif Triphon. II. Deux Traites adreffes aux Gentils. III. Un Traité de la Monarchie ou de l'Unité de Dieu. On lui attribue encore d'autres ouvrages. Les meilleures éditions de S. Justin , font : Celles de Robert Etienne, en 1551 & 1571, en grec; celle de Commelin , 1593 . en gree & en latin ; celle de Morel . en 1656 ; & eufin celle de Dom Prudent Marand, favant Bénédictin, en 1742, in - fol. La Lettre à Diognète, qu'on trouve parmi les Œuvres de S Juftin , n'ett pas de lui, mais d'un auteur plus ancien. C'eft un excellent morceau.

II. JUST'IN Ier empereur d'Orient, naquit en 450, à Bédériane dans les campagnes de la Thrace. Son pere étoit un pauvre laboureur. Le fils manquant de pain . s'enréla dans la milioe, & quoiqu'il ne fût " ni lire ni écrire , il parvint de grade en grade, par fa valent & par fa prudence, julqu'au trône impérial. Il v monta l'an 518 & en parut digne Son premier foin fut d'examiner les loix. Il confirma celles qui lui parurent juftes, annulla les autres, accorda au peuple plufieurs immunités, retrancha beaucour d'impôts, fit des heureux & fut l'être. Il sc déclara pour le concile de Calcédoine, rappella tous ceux qui avoient été exilés pour la

JUS foi , demanda un Formulaire au pape Hormifilas , & le fit figner dans un concile tenu à Conftantinople; mais le zele de cet empereur devint funefie à l'Eglife, dans le tems même qu'il vouloit la faire triompher: ear, en perfécutant les Ariens avec trop de chaleur pour réprimer leur andace, il aigrit par cette conduite Théodoric , roi des Oftrogoths , contre les Catholiques d'Occident. Il mouruten 527, à 77 ans, après avoir nommé Justinien, fils de sa fœur , pour lui fuccéder. L'année pré-édente, sa vieillesse avoit été affligee par un horrible tremblement de terre , qui engloutit prefque toute la ville d'Antioche. Cette calamité fut fi fenfible à l'empereur, qu'il se revêtit d'un sac par esprit de penitence . & s'enferma dans fon palais, pour ne s'occuper qu'à gé-

mir, & à Réchir celui qui éleve &

renverse à son gré les villes & les

empires.

III. JUSTIN II , le Jeune , neveu & successeur de Justinien en 565, étoit fils de Vigilantia fænr de cet empereur. La leconde année de son regne fut marquée par un forfait : il fit étrangler Juftin fon parent, petit-neveu du dernier emperenr, & qui ponvoit avoir quelque dreit à l'empire. Il ent la ballecruauté de se faire apporter sa tête & de la fouler aux pieds. Incapable de porter le sceptre , esprit foible , earactere voluptueux, lache & cruel, prince fans politique & fans valeur, il fe laiffa gouverner par Sophie fon époule. Cette princeffe avant raillé fans menazement l'eunnque Nurcès gouverneur en Italie, celui-ci appella les Lombards, qui dès-lors commencerent à y régner. Les Perfes d'un autre côté ravagerent l'Afie, & Juftin n'eppofa à leurs conquêtes que de vaines bravades. Il mourut en 578, après avoir régné près de 13 ans. Il étoit fujet depuis

4 ans à des accès de phrénéfic, qui ne lui laiffoient que peu d'inter valles de raifon.

IV. JUSTIN, historien Latin du deuxieme fiecle felon l'opinion la plus probable, abrégea la grande Histoire de Trogue-Pompée , & par cet Abrégé fit perdre, dit on , l'eriginal. Son ouvrage, instructif & curieux, est écrit avec agrément. & meme avec pureté, à quelques mots près qui se reffentent de la décadence de la langue Latine. On lui a reproché un peu de monotonie. Sa narration d'ailleurs est nette. fes réflexions fages, quoique communes, ses peintures quelquefois très-vives. On trouve chez lui plufieurs morceaux de la plus grande beauté, des paralleles ingénieux, des descriptions bien faites, des harangues éloquentes; feulement il aime un peu trop l'antithese. On le blame auffi de rapporter quelques traits minutienx , & quelques faits absurdes : mais c'eft le défaut d'un grand nombre d'historiens de l'antiquité. Certains maîtres héfitent de le mettre entre les mains des enfans ; tout eltimable qu'il elt, parce que fes expressions ne sont pas toniours modeftes. Les meilleures éditions de Justin font : Celte de Paris en 1677 , in-4º , parle P. Cantel Jéfnite ; celle de Jacques Bongare ; d'Oxford en 1705, in-8°, par Thomas Héarn; de Leyde, 1719 & 1660 . in 80 ; & de Paris chez Barbon , 1770 , in- 12 , fur pluficurs manufcrits de la bibliotheque du roi. Il v en a une d' Ele évir , 1640, in-12. La premiere est de 1470, infolio. M. l'abbé Paul , qui s'est exercé avec fuccès fur Paterculus , a publié en 1774 une bonne traduction de Juftin en 2 vol. in-12, qui a éclipfe ce le de Favier.

JUSTINE, (Flavia Justina) née dans la Sicile, de Juste gouverneur de la Marche d'Ancone, fut mariée au tyran Magnence, mort I'an 255. Sa beaute & fon efprit charmerent Valentinien I, qui l'époula en 368. Elle fut mere de quatre enfans , Valentinien II , Jufta; Galla & Grata. Son fils fut élevé à l'empire en 375, quoiqu'il n'eût que eing ans. L'empereur Gratien confirma cette élection, & après la mort de ce prince , elle ent en 383 la régence des états de lon fils, c'està dire d'une partie de l'empire d'Occident. Son penchant pour l'Ariamilme la rendit ennemie des évêques ortho lexes. Elle fe préparoit à chaffer St. Ambroife de Milan . lorfque le tyran Maxime la chaffa elle même de cette ville en 587. Obligée d'abandonner l'Italie , elle fe retira à Thessalonique, où elle mourut l'année fuivante, dans le tems que Théodofe son gendre, vainqueur de Maxime . alloit rétablir Valentinica dans l'empire d'Occident.

I. JUSTINIANI, (S. Laurent) né à Venise en 1381, premier général des chanoines de Sr. George in Algaen 1424, donna à cette congregation d'excellens réglemens. Le pape Eugène IV le nomma évêque & premier patriarche de Venile en 1451. St. Laurent Justiniari mouruten 1455, à 74 ans, après avoir gouverné fon diocèle avec fageffe. Il fut le modele des évéques; il ne vonlut ni tapifferie, ni vaiffelle d'argent. Quand on lui représentoit qu'il pouvoit accorder quelque chofe de plus à fa dignité & à la naiffauce, il rependoit qu'il avoit dans les pauavres une famille nombreuje à noureir. Un de fes panvres l'ayant prié de contribuer à la dot de fa fille , Il dui répondit : Si je vons donne peu , ce ne fera pas affez pour vous. Si je wous dome beaucoup , il faudra que . pour enrichir un feul, je prive une foule d'indigent de leur nécefaire. Il mourut pénitent, comme il avoit wecu. Il refusa dans fa derniere ma-

ladie tout autre lit que la paillaffe fur laquelle il couchoit ordinairement ; & comme il vit qu'on lui préparoit un lit de plume , il dit: C'est fur un bois dur , & non fur un lit de plume, que J. C. a été couché sur la croix .. Pourquoi plenrez-pous? dit-il à cenx qui l'entonroient. C'est aujourd'hui un jour de ioic . 89 non de larmes. On a de lui plusieurs OUVRAGES de piété, reencilli à Breffe 1506, 2 vol. infolio & à Venise 1755, in-fol. La famille Justiniani en Italic, qu'on écrit auffi & même plus exactement Ginstiani, a produit grand nombre de personnes illuftres.

II. JUSTINIANI, Gernard)
neveu du précident, mort en 1489
à 81 ans, fut élevé ans charges les
plus importantes de Venife. Il cultiva les lettres avec fucest, ék laiffa divers écrits. Le plus confidérable
est une Histoire de Venife depuis lon
rigine salguéen 800, in-fol. à Verigine salguéen 800, in-fol. à Velien. Hécrivit dans la même langue
11475, in-ég. La Fúr de fononcle
de St. Laurents, s'eft un panégriqque, misi c'ét eclui d'um Safir.

III JUSTINIANI, (Augustin) évêque de Nebbio en Corfe , naquit à Gènes en 1470 , d'une maifon illuftre, fe fit Dominicain à Paris en 1488 , es'y requit un nom par fon habileté dans les langues Orientales. Il fut nommé en 1514 évêque de Nebbio, par le pape Léin X. Il affifta au sme concile de Latran, fit fleurir la science & la piété dans fon diocèse, & périt dans la mer en passant de Gènes à Nobbio l'an 1536, avec le vaisseau qui le portoit. Son principal ouvrage est un Pleautier en Hébreu, en Grec, en Arabe & en Chaldéen, avec des Versions latines & de courtes Notes . à Gènes, 1516, in fol. C'eft le premier Pfeautier qui ait paru en diverses langues, L'auteur le fit imprimer à ses dépens. On en tira 2000 exemplaires fur du papier. & 50 lur du parchemin ou du vélin pour les princes. Il espéroit en retirer une fomme confidérable pour le foulagement des panvres; mais peu de personnes achteterent ce livre, quoique tous les favans en parlaffentavec éloge. Le titre de cet ouvrage estimable est : Pfalterium Hebraum , Gracum , Arabicum & Chaldeun , cum tribus Latinis interpretationibus & gloffis. On a encore de lui des Annales de Gènes, en italien : onvrage posthume, publié in - folio, 1537. Il revit le traité de Porchetti , intitulé : Victoria adversus impios fulaos, qui fut imprimé à Paris, in-fol. en 1520, fur papier & fur vélin. Cette derniere édition est recherchée des eurieux & peu commune.

IV. JUSTINIANI, (Fabio) nd & Gensen 15/68, de Léonard Taranchetti, qui fut adopté dans la famille Jufiniani, pour n'avoir pas 
voolu tremper dans la conjuration 
de Fiéghae, mournit l'an 1647. Il 
entra dans la congretgation de l'O. 
ratoire de Rome, & fut en 1616 
nomané évêque d'Ajaccio, où il elt 
enterré dans fon églife ethédrale. 
On a de lui: I. Index univerfait 
retrieums Biblicarum, Rome 1620. 
in foli I. Tobia explanatus, 1620, 
in foli I. I. Tobia explanatus, 1620, 
in foli II. Tobia explanatus, 1620, 
in foli III. Tobia exp

V. JUSTINIANI, (le Marquis Vincent) de la famille illustre de St. Laugent Justiniani, fit graver par Blaëmaërt, Mellan & autres, de Galerie, Rome 1642, 2 vol. in-fol. Il en a ététiré depuis 1750 des épreuves, qui font blen intérieures aux anciennes.

VI. JUSTINIANI, (l'Abbé Bernard) de la famille du précédent, donna en itatien l'Origins des Ortres Militaires, Venife 1692, 2 vol. in folio; dont a été extraite l'Histeire des Oraces Militaires, Amfterd. 1721, 4 vol. in 8°; à laquelle fe joint l'Histoire des Ordres Relicieux. Amft. 1716. 4 vol. in 8°.

I. JUSTINIEN ler , neveu de Justin l'Ancien , naquit à Taurefium, petite ville de la Dardanie . en 483 , de Sabbathius & de Bigleniffe fœur de Justin. Il fut élevé par Théophile, qui tui donna le goût des sciences. L'élévation de son oncle produifit la fienne. Il lui fuccéda en 527. L'histoire lui reproche de s'être onvert le chemin au trône par l'affaffinat infame de Vitalien, favori de Justin, & qui auroit pu être fon successeur. L'empire Grec, foible reste de la puisfance Romaine, ne faifoit que languir. Juftinien le soutint, en étendit les bornes, & lui rendit quelque chose de son ancien éclat. Il mit à la tête de ses troppes le vaillant Béli-Saire. ( Voyez fon article ) qui reliva le courage des légions, & fit rendre compte aux barbares de ce qu'ils avoient enlevé aux Romains. Les Perfes furent vaincus en 528. 542 & 543, les Vandales exterminés. & leur roi Gilimer fait prifonnier , l'Afrique reconquise. La conquête de la Sicil: & des antres isles de l'Italie fuivit celle de l'Afrique. L'Italie fut attaquée à fon tour par les troupes de Justinien , & devint le théâtre d'une guerre longue & cruelle. Rome fut prife & reprife plufieurs fois. Mais malgré la valeur des trois derniers rois des Oftrogoths, qui périrent les armes à la main en se défendant contre Bélifuire & Narfes , l'Italie & Rome passerent sous la puissance de Justinien. Ce prince s'occupa en même tems d'étouffer les dissentions intestines qui déchiroient l'empire. Les Bleus & les Verds . deux factions puissantes , furent réprimés. ( Voyez HYPACE. ) Après avoir rétabli la tranquillité au-dedans & au-dehors , il mit de l'ordre dans

les loix qui étoient depuis longtems dans une confesion extrême. Il chargeadix Jurisconsultes, choifis parmi les plus habiles de l'empire, de faire un nouveau Code, tiré de fes conflittetions & de celles de les prédécesseurs. Ce Code fut divisé en XII livres, & les matieres féparées les unes des autres fous les titres qui leur étoient propres. Terraffon , auteur de l'Histoire de la Juri/prudence Romaine, remarque que Tribovien . le chef des intifconfoites rédacteurs de cet onvrage, fuivit un mauvais ordre dans la diftribution des matieres. Il détaille, par exemple , les formalités de la procédure, avant que d'avoir parlé des actions & des antres chofes qui doivent les précéder. Ce Code fut fuivi: 1. Du Digeste ou les Pandectes : recueil d'anciennes décisions répanducs dans plus de 2000 livres. Il fut imprimé à Florence en 1553. in fol. , qui se partage en 2 ou 3 vol. Il faut qu'il y ait à la fin 8 fenillets non chiffres, cottes ee ee. On a encore l'édition que M. Pothier en a donnée à Paris 1748, 3 vol. in-folio , qui eft eftimée. II. Des Inftitates, qui comprennent en IV livres , d'une maniere claire & précife . le germe de toutes les loix & les élémens de la jurisprudence. III. Du Code des Novelles, dans lequet on recueillit les loix faites depuis la publication de fes différentes collections. Les meilleures éditions de ces ouvrages, réunis fous le titre de Corpus Juris Civilis, font: I. Celle d'Elecvir . 1664 . 2 vol. in - 8°. plus belle que la réimpression de 1681; II. Celle avec les grandes Glofes & l'Index de Daove , Lyon 1627, 6 vol. in. fol. III. Celle avec les notes de Godefroy , Paris , Vitré. 1628, 2 vol. in-fol. IV. d'Amf terdam . Eizevir , 1663, 2 vol. infol ... Juftinien, attentif à tout, forsina les places, embellit les villes,

en bâtit de nouvelles, & rétablit le paix dans l'Eglife. Il éleva auffi un grand nombre de baliliques. & furtout celle de Ste. Sophie à Constantinople, qui paffe pour un chefd'œuvre d'architecture. L'autel fut fait d'or & d'argent fondu, avec une quantité prodigieuse de différentes pierres précienfes. Justinien. contemplant cette mayn fique églife le jour de la dédicace, s'écria : " Gloire à Dieu! Je vous ai vain-, cu, Salomon. , Mais fon malheur, comme celui du roi de Judée, fut de vieiltir fur le trone. Sur la fin de fes jours, ce ne fut plus le meme homme. Il devint avare, méfiant , cruel ; il accabla le peuple d'impôts, ajouta foi à toutes les accufations . voulut connoître de l'affaire des Trois Chapitres, perfécuta les papes Anaclet , Silvere & Vigile, & mourut d'apoplexie dans fa 83me année, en 565, hai & peu regretté, même de les courtifans. Sa femme Theodora , qu'il avoit prife fur le theatre, où elle s'étoit longtems proftituée, & qui conferva

mort. II. JUSTINIEN II, le Joure. furnommé Rhinotmète ou le Nezcoupé, étoit fils ainé de Constantin Pogonat & d'Anastastr. Déclaré Augufte à 12 ans, il monta fur le trône après son perc en 685, à 16. Il reprit quelques provinces fur les Sarrafins , & conclut avec eux pne paix affez avantageufe. Ses exactions, fes cruantés & fes débauches ternirent la gioire de fes armes. Il ordonna à l'eunuque Etienne, qu'il avoit fait gouverneur de Constantinople, de faire maffaerer dans une feule nuit tout le peuple de la ville, à commencer par le patriarche. Cetordre barbare avant transpiré, le patrice Leonce souleva le peuple , & fit détrêner ce nouveau Néron. On lui coupa le

fous la pour pre tous les vices d'une

courtilanne, le gouverna julqu'à la

nez, & on l'envoya en exil dans la Chersonnèse en 695. Léonce fut auffitot déclaré empereur : mais Tibere - Absimare le chaffa en 698. Celui-ci régna environ fept ans, au hout desquels Trebellius , roi des Bulgares, ayant rétabli Justinien en 705 , Léonce & Tibere-Ahlimare furent punis de mort. Juftinien , peu reconnoissant à l'égard de ses libérateurs, rompit bientôt la paix avec les Bulgares, qui après lui ayoir tué beaucono de monde. l'obligerent de s'enfouir honteusement à Confrantinople. L'adverfité adoueit le caractere, elle le rendit plus eruel. Ayant envoyé une flotte contre la Cherfonèse, il ordonna de ruiner le pays & de maffacrer les habitans, qui avoient, dans le tems de ses malheurs, tâché de le faire périr. Cette flotte avant été dispersée par les tempêtes, il en arma une autre, avec ordre d'égorger, fans distinction d'age ni de fexe, tous les habitans de Cherfonne, capitale du pays, L'histoire ajoute, en parlant de cette cruelle expédition , que Justinien ne se mouchoit jamais, qu'il n'envoyât au fupplice quelqu'un des partifans de Léonce. Le fang de tant de victimes eria vengeance. Philipique Bard mes fut proclamé empereur par les Chazares. Justinien fe mit en marche pour le combattre; mais le nouveau fouverain étoit déià en polfession de Constantinople, Bardanes fit partir auffi-tot le general Elie . dont Justinien avoit fait tuer les enfans, pour aller à la pourfuite de ee prince. Elie le joignit dans les plaine de Damatris, & après avoir déterminé ses foldats à l'abandonner, il lui fit trancher la tête au milieu de fon camp, en décembre 711. Sa tête fut envoyée à Conftantinople pour y être expofée. Ce prince étoit alors Acé de 41 ans . dont il avoit régné 16, c'est-à-dire ,

dix avant fon banniffement & für depuis fon recon. En lui für dit éteinte la famille d'Héractine. Juftinien fut le fléau de fes fujets & Horreur du genre humain. Le peuple fous fon regne fut accablé d'impôts, & li-yrê des minifires laches & avares, qui ne fongocient qu'à inventer des calomnies contre les particuliers, pour les faire périr & envahir leur patrimoine

JUVARA, ( Philippe ) célèbre architecte Sicilien, a laiffe, à Turin & dans fes environs, un grand nombre de monumens de fou habileté. En 1734 , le vieux Palais-roval de Madrid fut in endié par je ne fais quel accident. Le roi Philippe V voulant en avoir un autre. & avant oui dire que Invara paffoit pour le meilleur architecte de fon fiecle, le demanda au roi de Sardaigne, au service duquel il étoit depuis pluficurs années. A l'arrivée de Juvara à Madrid, on lui ordonna de deffiner un plan ; tandis qu'il étoit occupé à cet ouvrage, Elizab. Farnefe. 2e. femme du roi, pour qui tous fcs desirs étoient des loix. fe mit en tête d'entreprendre une guerre, par le moyen de laqueile elle espéroit procurer un établissement en Italie à fon 2 fils D. Carlos, Ainfi. au lieu de dépenfer en bâtimens . fuivant l'intention du roi , les millions qu'il y avoit destinées, elle iugea à propos de s'en fervir pour fubvenir aux frais de cette guerre. Juvara étoit bien loin de deviner l'intention de la reine ; il n'étoit pas affez politique pour cela. Il fe hâta de finir fon modele, qu'il ne douta pas un instant qu'on ne mit à exécution, fur-tont la reinc follicitant d'y mettre la derniere main. Ce modele ne fut pas plutôt prêt & présenté au roi , que Patino, alors premier ministre, & initié dans les fecrets de la reine, fe préta à ses vues ; il représenta au roi " que

Juvara avoit donné un plan trop 30 refferré ; que le palais qu'il préso tendoit conftruire ne convenoit point pour l'habitation d'un roi d'Espagne; qu'il falloit qu'il en p fit un autre, plus digne de la grandeur du monarque auquel il 39 étoit destiné. 39 Philippe fut la dupe de ces représentations , surtout quand elles fe trouverent appuyées par la reine. Junara luimême ne fut nollement mécontent, lorfqu'il fut que l'intention de Leurs Maiestés étoit qu'il fit tout ce qui lui feroit poffible, & qu'il penfat à un plan propre à déployer toute la profondent de fes connoiffances en architecture, & proportionne aux richestes du monarque. Dans l'efpace de trois ans , Juvera produifit un fecond modele, fi magnifique, qu'il ne crut pas qu'on pût former la moindre difficulté contre un pareil édifice, relativement à fon étendue & à sa splendeur. Il cut la satisfaction momentanée de s'entendre beaucoup louer par toute la cour pour la richesse de ses idées. Mais lorfqu'il fit voir l'immenfité des dépenfes qu'exigeroit cet onvrage, dont l'état montoit à plus de 300 millions, la reine & fon confident ne manquerent pas d'obiecter que les finances du roi ne pourroient jamais fournir aux frais d'une pareille entreprise. En couféquence on ordonna au pauvre architecte de penfer à un troifieme plan. également éloigné & de la petiteffe du Ier. & du trop d'étendue du 2e. Faire des remontrances contre cette décision, auroit été une absurdité; mais tandis qu'il étoit occupé à ce qu on exigeoit de lui. la guerre, à la quelle on se préparoit depuis longtems, fut déclarée ; les Espagnols fe virent obligés d'envoyer la meiloure partie de leurs piftoles en Italie. Juvara & fes plans furent oubues : à peine lui étoit il permis,

lorfqu'il paroiffoit à la cour, de parler de bâtiment, Patino, parti culiérement, faifoit naître un fi grand nombre de difficultés, toutes les fois qu'il osoit montrer quelques-uns de fes deffins au roi, que cot artiste mourut à la fin de chagrin, fans doute, à la grande fatisfaction du rufé ministre, qu'il l'avoit long-tems leurré pour lui faire étaler toute la profondeur de son génie dans fon fecond plan. Quelque tems après la mort de Juvara, le roi qui pensoit sérientement à faire construire un pa'ais, s'informa si cet artifle n'avoit pas laiffé après lui quelqu'un de fes disciples, capable de profiter des idées de fon maître & de les exéenter ? Il s'en trouvoit deux à la cour du roi de Sardaigne. Sacchetti puffant pour le plus habile, fut euvoyé en Espagne, où il fit le modèle du palais actuellement existant. Il fut approuvé. la guerre touchant alors à fa fin. L'impatient mouarque voulut, malgré les différentes objections de fes ministres, que l'ouvrage se commençat; mais la continuation de la guerre fut caufe qu'on y travailla fi lentement, qu'il feinbloit qu'on craignoit qu'il ne finit. Cependant, dès que la paix fut fignée, la reine mere pouffa l'ouvrace avec tant d'ardeur, one Sacchetti ent la fatisfaction de le voir avancer avec rapidité. Cette anecdote feroit vraisemblablement demenrée enfevelie dans un éternel oubli, fi le roi régnaut ( Dom Carlos ) ne l'avoit pas révélée luimême dans un moment de bennehumeur, à quelques-uns des courtisaus de sa suite, la premiere fois qu'il fut voir ce palais à son retour de Naples. Elle est affez finguguliere, & est propre à donner une idée de l'étendue de la politique de la reine, de la rufe d'un ministre, & de la fimplicité d'un artifte céleJUV

bre. [Extrait du Voyage de Londres à Gènes.]

JUVENAL, (Decius Junius) poète Latin , d'Aquin en Italie , paffa à Rome, où il commença par faire des déclamations. & fini par des Satyres. Il s'éleva contre la paffion de Néron pour les spectacles, & fur-tout contre un acteur nommé Paris, bouffon & favori de cet empereur. Le déclamateur fatyrique resta impuni sous le règne de Néron; mais fous celui de Domitien, Paris ent le crédit de le saire exiler : il fut envoyé, à l'âge de quatrevingts ans, dans la Pentapole, fur les frontieres de l'Egypte & de la Libve. On prétexta qu'on y avoit besoin de lui pour commander la cavalerie. Le poète guerrier eut beaucoup à fouffrir de l'emploi dont on l'avoit revêtu par dérifion ; mais , quoiqu'octogénaire, il survécut à fon perfécuteur. Il revint à Rome après sa mort, & il y vivoit encore fous Nerva & fous Traign. Il mourut, à ce qu'on croit, l'an 128 de I. C. Nous avons de lui x v 1 Satyres. Ce font des harangues emportées. Juvenal, milanthrope furicux . médifoit fans ménagement de tous cenx qui avoient le malheur de lui déplaire : eh ! qui ne lui deplaisoit pas? Le dépit, comme il le dit lui-même, lui tint lieu de génie : Facit indignatio verfum, Son ftyle eft fort, apre, véhément; mais il manque d'élégance, de pureté, de naturel, & fur- tout de décence. Il s'emporte contre le vice. & il met les vicieux tout-nuds pour les faire mieux fentir le fonet de la fatyre. Quelques favans . chargés des grecs & de latin, mais entiérement dénués de coût. l'ont mis à côté d'Horace, mais quelle différence entre l'emportement du Cenfeur impitoyable du fiecle de Domitien, & la délicatesse, l'enjouement, la finesse du Satyrique

de la cour d'Anguste! " Juvenal . , ( dit l'autenr de l' Année littéraire, " année 1779, n°. IX.) n'a qu'un y ton & qu'ime maniere ; il ne connoît ni la variété, ni la grace. " Toujours guindé, toujours em-» phatique & déclamatour , il fati-, gue par fes hyperboles continuelles & fon étalage de rhéteur. " Son ftyle rapide, harmonieux, plein de chaleur & de force, eft " d'une pronotonie affonimante. Il oft prefque tonjours recherche " & ontré dans fes expreffions, & , fes penfées fout fouvent étran-" glées par une précifion dure qui n dégénère en obscurité. Horace, ... au contraire, est toniours aifé . " naturel , agréable , & pour plaire " il se replie en cent façons diffé-" rentes; il sait

d'une voix légére Fasser du grave au doux, du plaisant au sévere.

" Son ftyle, pur, élégant, facile, " n'offre aucune trace d'affectation & de recherche. Ses Satyres ne n fout pas des déclamations éloquentes; ce font des dialogues inp génieux , des feènes charmantes. n où chaque interlocuteur eft peint " avec unc fineffe & une vérité admirables. Ce n'est point un pé-, dant trifte & farouche, élevé n dant les cris de l'école ; un fom-, bre mifanthrope, qui rebute par nne merale chagrine & fauvage . & fait hair la vertu, meme en " la préchant : C'est un philosophe " aimable, un courtifan poli, qui , fait embelir la raifon & adou-" cir l'auftérité de la fageffe. Juwenal eft un maitre dur & fe. were , qui gourmande fes lecteurs: " Horace eft un ami tendre , indul-, gent & facile, qui converfe fami-, liérement avec les fiens. Les , invoctives ameres , les reproches n fanglans de Juvenal irritent les " vicioux fans les réformers les

, traits plaifans, les pointures comiques d'Horace , corrigent les n hommes en les amufant. , Les meilleures éditions de Juvenal font : L du Louvre 1644 , in fol. Il Cum notis Variorum, Amfterdam 1684, in 8º. III. Ad ufum Delphini , 1684, in-4°. IV. De Cafanhon, Levde1695. in 4°. eftimée, V. De Paris . 1717. in-12, fort belle. VI. De Baskerv. 1761, in-4° magnifique Enfin,celle de Sandby, 1763, in 8°, fig dont les exemplaires en grand papier font preferés. La traduction de ce poète par le P. Tarteron étoit la meilleure. avant celle qu'en a publiée M. Duffaulx, à Paris 1770, in-8°.

JUVENCUS, (Caine Precime Apuilium) Vindes premiers poètes Chrétiens, maquiten Efpagned une famille illutter. Il mit en vers lat. La Viede Jésus-Christs en ajuirmoins par la beauté des vers & la pureté du latin, que par l'exactitude. La viete de la constante de de la viete de la Compular de des Pr., & dans le Corpus Poète.

JUVENEL DES URSINS. Voyez URSINS, n°s. I & II.

JUVENEL DE CARLENCAS (Felix de ) naquit à Pézeuas au mois de Septembre 1679. Après avair fait fes études chez les PP. de l'Oratoire de fa ville, il fit un voyage à Paris, où il demeura une an-

née; il revint chez lui, & s'y maria. L'hymen l'ayant fixé à Pezenas, il ne s'y occupa qu'à remplir les devoirs de bon citoyen & de pere de famille. & à fuivre fon attrait pour l'étude de l'Histoire. Il n'avoit d'abord d'autre vue que fa propre instruction; il pensa ensuite à celle de son fils. Il écrivit en sa faveur les Principes de l'Histoire. C'eft un vol. in-12, donné au publicen 1733, à Paris, chez Barthélemi Alix. Carlencas fit enfuite des Effais fur l'Histoire des Sciences; des Belles-Lettres & des Arts ; il y en a eu 4 éditions à Lyon, chez les freres Duplain. La 1re. cft de l'année 1740, en un vol. in 12 ; la 2de. en 1744, 2 vol. ; la 3e. en 1749, 4 vol.; & la 4e. en 1757, 4 volum. in-8°. Cet ouvrage, catalogue affez imparfait des richeffes littéraires des différens fiecles, a eu beaucoup de fuccès. Il a été traduit en allemand & en anglois. Il auroit vraifemblablement été fuivi de plufieurs autres, fi de grandes infirmités, jointes à un âge fort avancé, n'y avoient été un obstacle. L'autenr mourut à Pézenas , le 12 Avril 1760, âgé de 80 ans. Il étoit de l'académie des belles-lettres de Marfeille. La modeftie, la douceur, la politesse, la complaisance, une probité à toute épreuve, un parfait défintéressement , une lincere application à remp!ir tous ses dévoirs. formoient fon caractere.



KAHLER, (Wigand on Jean)

KAHLER, (Wigand en Jean) Arbéologien Luthérien, né à Wolmar dans le Landgravita de Helfe. Caffle en 1649, fut professeur poésse, en mathématique & en thologie à Ritchei, & membre de la fosiété de Gottingen. Il mourut en 1729. On a de lui un grand nombre de Disfertations fur des matieres de théologie & de phisloophie, réunies en 2 vol. in-12, Rinteln 1710 & 1711.

KAIN, (Henri-Louis le) célebre acteur de la comédie Françoise, né à Paris en 1729, a été faussement appellé le Serruier; car il ne l'a jamais été. Son premier métier étoit de travailler en acier les instrumens propres aux opérations de chirurgie. Un tapissier le fit conneitre à Voltaire , qui ayant démêlé fes talens pour la fcuie tragique, à travers une figure peu agréable & un organe peu fonore, le tira de fa boutique , le prit chez lui . & après lui avoir donné des leçons fréquentes, le fit recevoir à la comédie françoife. " Baron (disoit-il ) étoit n plein de nobleffe, de grace & de n fineffe; Beambourg étoit un éner-39 gumène; Du Fresne n'avoit qu'une belle voix & un beau vilage; le " Kain feul a été véritablement 33 tragique. ", Ce poète ne vit pourtant jamais fur le théâtre François celui qu'il appelloit fon grand acteur , fon Garrick , fon enfant chéri. Le Kain ne put y monter que quelques jours après le départ de l'auteur de la Henriade pour la Prusse; &, au moment où Voltaire, agé de 84 ans , rentroit à Paris après une

absence de 27 ans, on lui annonce que le Kum venoit de descendre au tombeau... Cet acteur débuta en 1750 par le rôle de Brutus. Son début, qui dura 17 mois, fut anffi pénible que brillant. On ne l'appelloit que le Convulfionnaire. Tout le moude disoit du mal du nouvel acteur, & tout le monde couroit le voir. Ce ne fut qu'après avoir ioné à la cour le rôle d'Orosinane , qu'il put obtenir fon ordre de récention : il en fut redevable aux fuffrages de Louis XV. On avoit taché de prévenir ce prince contre lui ; mais . après la représentation, il parut étonné qu'on parlât fi mal d'un acteur qui l'avoit ému. Il m'a fait plemer . dit le voi , moi quine pleure guere; & il fut recu fur ce mot-Le Kuin avoit en effet de grands talens. Le feu sombre & terrible de fes regards, le grand caractere imprime fur fon front, la contraction. de tous fcs muscles, le tremble. ment de fes levres, le renverfement de tous ses traits, tout en lui fervoit à peindre les différens accens du déscipoir, de la donleur . de la fenfibilité , & à marquer les différentes attitudes de la grandeur. de la menace, de la fierté. Des études conftantes & réfléchies l'avoient conduit à la perfection de fon art, auguel il confacroit fon tems, fes foins, fes dépenfes. Il eft le premier qui ait en de véritables habits de costume, & il les dessinoit lui - même avec l'exactitude d'un homme qui conneilfoit l'hiftoire & les mœurs des peuples. Cet acteur ne contribua pas peu, par fon jen pathétique, au grand fuccès des Tragédies du grand-homme qui

l'avoit formé . & fur-tout à celui d'Adelaide du Guesclin, qu'il remit au théâtre en 1750. Le Kain portoit dans la société beaucoup de fimplicité. Sa conversation étoit fage . & nourrie de discussions utiles . même fur des fuicts étrangers à la scène tragique. Un sens droit caractérisoit son esprit. Il avoit quelquefois de la gaieté; mais ou appercevoit plus fenvent en lui cette mélancolie , principe & aliment des paffions qu'il épronvoit comme il favoit les peindre. Onelques critiques lui ont cependant reproché de s'être fait une maniere trop péniblement énergique, d'avoir cireonscrit le nombre de ses rôles dans un cercle trop étroit, de n'être pas toujours entré dans l'esprit de fes personnages : on fait , par exemple, qu'il rendoit tout le rôle de Niconside avec une ironie continue, qui n'étois rien moins que théatrale, &c. &c. &c. Il mourut à Paris d'une fievre inflammatoire le 8 février 1778. Voltaire connoissant l'avilissement où étoit parmi nons l'état de comédien . lui avoit d'abord confeillé de jouer la comédie pour son plaisir, mais de n'en jamais faire fon état. Le Kuin se repentit plus d'une fois de n'avoir pas profité de ce conseil. Indépendamment des tracafféries que la jalousie suscite au talent, il effuya des choses désagréables dans la fociété. Un officier s'exhala un jour devantlui en reproches infultans fur la fortune & le luxe des comédiens, tandis que les militaires se retiroient avec une chétive penfion. Eh! comptex-wous pour rien, ( lui dit le Kain , ) le droit que vous provez avoir de me dire en face tout ce que je viens d'entendre ? Il parnt, pen de jours après sa mort, une petite brochure in 8°, intitulée : La Reconnoissance de le Kain envers M. de Voltaire fon bienfaiteur. C'eft un

ceau de tapisserie, dont il n'y a de bon que le canevas... Cet article est tiré, en partie, de l'Eloge de le Kuin par M. de la Harpe.

KALIL. Voyez PATRONA.

KALTEYSEN, (Henri) Dominicain, né dans un château près de Coblens au diocèfe de Trèves, de parens nobles, parut avec éclat au concile de Bâle. Il y réfuta avec force les hérétiques de Bohême, en 1433. Il devint enfnite archeveque de Drontheim en Norwège & de Céfarée. Ce prélat fe retira fur la fin de ses jours dans le couvent des Freres Prêcheurs à Coblens, où il mourut le deux octobre 1464. Il nous reste de lui un Discours qu'il prononça au concile de Bâle, fur la maniere de prêcher la parole de Dien. C'étoit un des hommes les plus laborieux de fon ordre.

KAM-HI, empereur de la Chine, petit-fils du prince Tartare qui la conquit en 1644, monta fir le trône, en 1661, & mourut en 1722 à 71 ans. Son goût pour les arts & les sciences des Européens , l'engagea à fonffrir les missionnaires dans fes états. Ce prince avoit tont l'orgneil & tout le faste des Afratiques. Sa vanité alloit, dit on, jufqu'à ne ponvoir fouffrir que , dans les Cartes géographiques, on ne mit pas fon empire au centre du monde. La plupart de celles qu'ona dreffées fous fon regne, au moinsdepnis qu'il eut fait connoître fon. ambition fur ce point, font conformes à ses defirs. Le Pere Matthicue Ricci , Jéfnite , fut obligé de s'v conformer comme les autres, & de renverfer l'ordre qu'il devoit fuivre, pour plaire à cet empereur, dans la Carte Chinoife du Monde qu'il dreffa à Pekin. La curiofité de Kam-Hi n'avoit point de bornes: il voitloit favoir jufqu'anx chofes qu'il lui convenoit d'ignorer. Un jour

## KAN

1 voulut s'enivrer, pour connoître par lui-même l'effet du vin.

KANDLER . ( Jean- Joachim ) commissaire de la chambre de la cour éléctorale de Saxe, né en 1706 à Sélingstadt en Saxe, mort en 1776, fut lemaltre des modeles de la fabrique de porcelaine de Meissen. Il excella dans ec genre. On a de lui un grand nombre d'ouvrages exéentés par lui ou fur les deffins, & on ne peut rien trouver de plus éléant & de plus moëlleux. Tels sont l'Aporre de S. Paul , de grandeur naturelle; St. Xavier mourant; la Fiagellation du Sauveur ; les XII Apótres; un Carrillon tout de porcelaine; divers Crucifix, &c. Il fit en 1750 un chef-d'œuvre : c'étoit un Cudre avec des guirlandes de ficurs, & diverfes autres figures historićes, en relief,pour entourer un trumeau de gla, e de la manufacture de Drefde, avec la Table à confole qui devoit être placée dessous. Le roi Auguste avoit destiné ce présent à Louis XV. L'artifte en fut le porteur, & il recut les éloges & les récompenfes qu'il méritoit. A l'exception de ce petit voyage en France, Kandler n'étoit jamais forti de fon pays. Il n'avoit point vu ces fameules galeries de statues, dont l'Italie se glorifie. Son maitre fut un Allemand. Il atteignit cependant à la perfection de fon art ; il dut tont à fon génie.

KANOLD, (Jean) médecin de Breslaw, morten 1729, à 49 ans, laissa des Mémoires en altemand, fur la Nature & sur les arts, trèseurieux.

KAPEL. Voyez CAPEL. KAPNION. Voyez REUKLIN.

I. KARA-MEHEMET, bacha Ture, fignala fon courage aux fieges de Candie, de Kaminieck & de Vienne, & fe diftingua au combat donné à Choczin. Après avoir été pourvu du gouvernement de

Tome V.

Bude an 1694, il y fit une vigoureule réfiftance contre les Impériaux; mais il mourut pendant le fiege, d'un éclat de canon, qu'il requi en donnant des ordres fur les remparts. Il avoit, peu de tems auparavant, fiait une 40 effaives Chrétiens, en préfence d'un officier, qui l'Point allé fommer de le rendre de la part du prince Cheurles de Lerriner: attôn horrible, qui termit toute

fa gloire. II. KARA-MUSTAPHA, neven du grand-vifir Coprogli. Son oncle le fit élever parmi les leoglaus, ou jeunes-gens du ferrail. Il fe fit aimer des eunuques , & , en moins de dix aus, il fut mis au nombre des officiers de la chambre du tréfor. Un jour la fultane Vulidé y étant allée avec l'empereur Michomet IV, fut charmée de l'air & de la bonne mine du jeune Mustapha, en lit fon amant & lui accorda fes bounesgraces. Ce fut par la protection de cette princesse qu'il fut élevé, de dignités en dignités, jusqu'à la place de grand-vifir. Le fultau ajouta à ces honneurs, celui de lui faire épouser sa fille. Son ministère auroit étéauffi heureux que brillant. s'il fût moins entré dans les intrigues du ferrail. Amoureux de la princeffe Bafce Cari, fœur de Mabomet, il mit tout en œuvre pour la posséder; mais inutilement. La fultane Valide, indigné des mépris de Mustapha, qu'elle seule avoit élevé, fit avorter tous les deff ins de cc ministre. Mustapha, pour se vonger, fit ôter à la sultane Vulidé la part qu'elle avoit au gouvernement de l'empire. Il n'en fallut pas da. vantage pour l'expofer à l'indignation de cette princesse. Elle appuya auprès du grand-feigneur les murmures qu'excitolent & fa mauvaife conduite dans la guerre de Hongrie, & sa lâcheté au siege de Vienne, qu'il leva honteusement en 1683, après y avoir fait périre les meilleures trouper de l'empire Ottoman. Elle fe fervit enfu de la perte de Gran on Striçonie, pour animer les Janiffaires à la révolte, & pour obliger par ce moyet, et par de Gran de l'etipeur de le factifier à la huire publique Malesset cut d'abord de la peine à y confenuir mais fe vorant contraint, il i un envoya fon arrêt de mort par deux agra des Janiffaires , qui l'étrangierent à Belgrade le 35 décembre 1682. Pérsy PRONAGET.

KARIB-SCHAH, descendoit des anciens rois des Kileks, peuple de la province de Kilan, dans le royaume dePerfe. Né avec de l'ambitiou & du courage, il voulut ôter la possesfion de cette province à Schab Sophi, roi de Perfe fucceffeur de Schah-Abbas, qui l'avoit cunquisc en 1600. Il leva une armée det 4 mille hommes, & prit d'abord la ville de Refeht. Il occupa enfuite toutes les avenues de Kilan; mais le roi de Perse envoya contre lui une armée de 40,000 hommes, qui défirent entiérement la fienne, & fe faifirent de fa personne : il fut mené à Casbin où étoit le Sophi, lequel ordonna qu'on lui fit une entrée magnifique par dérifion, & qu'il fût accompagné de coo courtifance, qui lui firent effuyer mille indiguités dans cette ridicule cérémonie. Lorfau'il eut été condamné à mort, on commença fon exécution par un supplice affez estraordinaire. Il fut ferré aux pieds & aux mains, comme un cheval; & après qu'on l'ent laiffé languir ainfi pendant trois jours, il fut attaché au haut d'une perche dans le Meidan au grand marché, & tué à coups de flèches. Le roi tira le premier coup.

KARMATIENS. Vojez ABUD-

KAUT, fameux hérétique Anabaptifte, qui s'éleva à Wormes vers

l'an 1530, & qui penfa plonger le Pa'atinat dans de nouvelles guerres civiles Il precha avec le même efprit que le fanatique Minicer. Il annonça qu'il falloit exterminer les princes, & qu'il avoit reçu pour cela l'infpiration infaillible du Très-Haut. L'électeur le fit avertir de contenir fon zele. Kant n'en devint que plus infoleut. Il ofa même déclarer au prince, qu'il opposeroit à fes armes le glaive de la parole. La ville de Wormes étoit tellement attachée alors à ce faux pronhête, que le prince crut plus pri dent de ne pas le traiter à la rigueur. On le fit observer, & l'on garda les avenues de la ville, pour empêcher les Anabaptiftes étrangers de s'y introduire, Enfin, pour derniere précaution, on opposa au fanatique deux prédicateurs Luthériens. La faction naiffante étant devenue la plus foible à Wormes, ne fut plus en état de d'fendre fon palteur; mais elle le fuivit dans fon exil. On vit une troupe de personnes des deux fexes courir a la campagne après l'apôtre de la fédition. La prison seule & les supplices délivrerent le Palatinat d'une peste qui recommençoit à l'infecter.

KAYE. Poyez Caïus, no. 111.

KEATING, (Géoffroi) docteur & pretre l'Indois, natifé Tipperari, mort vers 1650, est anteur d'une Uissoire des Peètes de la mation, traduite d'irlandois en amglois. & imprimée magnifiquement à Londres en 1738, in-folio, avec les Génélogies des principales familles d'Irlandois.

KECKERMANN (Barthélemi) profeffeur d'hébreu à Heidelberg, & & de philosophie à Dantzich sa patrie, mournt dans cetto ville em 1609, à 36 ans. On, a de lui pluficurs ouvrages recucillis à Genève, 1614, 2 vol. in-folio, qui ne sonte que de compilations. Les plus connus fort denx Traits fur la Rhétorique; le premier publié d'abord en 1600 fous le titre de Rhetorice Ecelifishie libri duo; & le fecond en 1606, fous le titre de Syfema Rhetorice. Ces deux productions font after méthodiques; mais les réflexions qu'elles renferment ne font ni

neuves, ni profondes. KEILL, (Jean) professeur d'altrenomie à Oxford, membre de la fociété royale de Londres, & déchiffreur fous la reine Anne, naquiren Ecoffe . & mourut en 1721 . à 50 aus. C'étoit un philosophe modere, ami de la retraite & de la paix. Cet habile homme laissa olufieurs ouvrages d'aftronomie, de phylique & de médecine, tous également estimés des connoiffeurs. Le plus connu cft fon Introduction à la Phylique & al' Aftronomie , en latin, Leyde 1739, in 4°. M. le Monnier le fils, célebre aftrenome, a traduit en françois la partie aftronomique de cet ouvrage estimable, Paris 1746 , in-4" ... Jacques KEILL fonfrere, excellent médecin, mort à Northampton en 1719, à 46 ans,

est auteur de plufieurs Ecrits sur

fon art, qui ont été recherchés...

Voyez JURIN & LEIBNITZ. I. KEITH, (George) fameux Quaker, né en Ecoffe d'une tamille obleure, nioit l'éternité des peines de l'enfer, enseignoit la métempsycofe, & plufieurs autres opinions extravagantes. Celle des deux Christs, (l'un terreftre & corporel , fits de Murie, né dans le tems ; l'antre spirituel . célefte & éternel . relidant dans tous les hommes depuis la conftitution du monde, ) lui caula de longues & facheules affaires. Il parcourut l'Allemagne, la Hollande, l'Amérique , femant par - tont les réveries, qu'il méloit avec les vérités les plus augustes. Cet insensé ut plusieurs fois condamné, fans vouloir se foumettre. De retour en Europe, en 1694, il parut au sy-node général de la scéte des Trembieurs, tenu à Londres la même an-de, & y fut condamné maigré son enthousiasme & son babil; mais comme l'opinitatreté est le propre de Phérése, & sur-tout du fanatime, il mourut dans se sereurs.

II. KEITH, ( Jacques ) feldmaréchal des armées du roi de Pruffe , étoit fils cadet de George Keith, comte maréchil d'Ecosse, & de Marie Drummond , fille du Lord Perth . grand-chancelier d'Ecosse sous le regne de Jucques II. Il uaquit en 1698 , à Freterreffa, dans le Sherifsdon de Kincardia. Ayant pris parti pour le Prétendant avec fon frere ainé, & les entreprises de ce prince n'ayant pas été heureufes en 1715, il pall'i avec fon frere en Espagne. Il y fut officier dans les brigades Ir andoiles , pendant dix ans. Il alla enfuite en Mofcovie . où la Czarine le fit brigadiergénéral, & peu de tems après lieutenant-général. Il fignala fon conrage dans toutes les batailles qui fe donnerent entre les Turcs & les Rufses sons le regne de cette princesle ; & à la prife d'Ockzakow , il fut le premier qui monta à la brê-che, & fut bleffe au talon. Dans la guerre entre les Ruffes & les Suédois, il fervit en Finlande en qualité de lieutenant - général. Ce fut lui qui décida le gain de la baraille de Wilmanftrand, & qui chassa les Suédois des isles d'Aland, dans la mer Baltique. A la paix conclue à Abo en 1743, il tut envoye, par l'impératrice, ambaffadeur à la cour de Stockholm , où il fe dif-tingua par sa magnificence. De retour à Pétersbourg, l'impératrice l'houora du baton de maréchal; mais, ses appointemens étant trop modiques , it fe rendit aupres du rei de Pruffe , jaloux de fixer les

F if

talens auprès de lui. Ce prince lui affura une forte pention . & les mit dans la confiance la plus intime. Il parcourut avec loi la plus grande partie de l'Allemagne, de la Pologne . de la Hougric. La guerre s'étant déclarée en 1756, Keith entra en Saxe en qualité de feid - maréchal de l'armée Pruffienne, Ce fot lui qui affura la belle retraite de cette armee après la levée du fiege d'Olmutz en 1758. Il fut tué cette même année, lorfque le comte de Daun furprit & attaqua le camp des Pruffiens à Hockirchem. Le général Keith étoit homme de tête & homme de main. Il avoit médité beaucoup sur l'art militaire. Il poffédoit d'ailleurs d'autres qualités, qui lui mériterent l'estime des honnétes gens. Mylord Maréchal, fon frere, écrivit à Madame Géofrin : " Mon frere m'a laiffé un so bel héritage ! Il venoit de metn treà contribution toute la Bohême, à la tête d'une graude armée;

KEL

& je lui ai trouvé 70 ducats. .. I. KELLER, (Jacques) Cellarins, Jefuite Allemand, ne à Seckinghen en 1568, mort à Munich en 1631, professa avec distinction les belles-lettres, la philosophie, la théologie, fut confesseur du prince & de la princelle de Baviere. & se fignala dans les conférences de controverses. On a de lui divers ouvrages contre les Luthériens & contre les puissances ennemies de l'Allemagne. Il s'y déguise souvent fous les noms de Fabius Herciniamus , d'Aurimantius, de Didacus Tamias, &c. Son ouvrage contre la France, intitulé Myfleria politica. 1625 , in-4° , fut brule par fentence du Châtelet , censuré en Sorbonne, & condamné par le elergé de France. On attribne à Keller le Canea Turturis, pour répondre au Chant de la Tourterelle , de Gravina. ( Voyes I. ESTAMPES. )

II. KELLER, (Jean-Balthafar) excellent ouvrier dans l'art de fondre en bronze , natif de Zusich , jetta en fonte la Statue équeftre de Louis XIV, que l'on voit à Paris dans la place de Louis le Grand. Cette flatue , haute de 20 pieds , & d'un feul jet, fut terminée le rer décembre 1692. Il fut fait infpecteur de la fonderie de l'arfenal, & mourut en 1702. Jean-Jacques KELLER, fon frere, étoit auffi très-habile dans le même art.

KEMNITIUS. V. CHEMNITZ. KEMPIS, (Thomas A) né au village de ce nom , diocèfe de Cologne, en 1380, entra en 1399 dans le monastere des chanoines - réguliers du Mont Ste. Agnès près de Zwol, où fon frere étoit prieur. Ses actions & ses paroles portoient à la vertu. Doux avec fes confreres , humble & fonmis avec les fupérieurs , charitable & compatiffant envers tous, il fut le modele de cette piété aimable qui change en paradis l'enfer de ce monde. Son occupation principale étoit de copier des ouvrages de piété & d'en compoler. Ceux que nous avons de lui , respirent une onction , une fimplicité , qu'il est plus facile de fen'ir que de peindre. Les meilleures éditions que nous en ayons . fout celles de Sommalius Jéfuite . à Anvers, 1600 & 1615, 3 vol. in-8°. La plus grande partie de ces excellentes productions a été traduite en françois par l'abbé de Bellegarde, fous le titre de Suite de l'Imitation de J. C. in-24; & par le Pere Valette , Dectrinaire , fous celni d' Elévations à J. C. fur fa vie & Ses mysteres, in-12. Thomas A Kempis mourut faintement en 1471. à 91 ans. On lui a attribué le livre del'IMITATION de J. C.; & cet ouvrage qui ne prêche que la douceur & la concorde, a été un fujet de querelle entre les Benédictins

de S. Maur & tes chanoines reculiers de Ste. Ganevieve. Voy. les articles NAUDE (Gabriel) . Ef D. QUATREMAIRE ... Les uns l'attribuent à Gersen. & les autres à Thomas A Kempis. Il eft très - vraisemblable que l'Imitation existoit avant ce pieux chanoine. Quoi qu'il en foit, l'auteur de ce chef-d'œuvre d'onction & de pieté prit autant de foin de se cacher, que les autres écrivains s'en donnent pour être conuis. Il pratiqua lui - même le confeil qu'il donne à tous les vrais Carétiens : AMA NESCIEI. Son ouvrage , admirable malgré la négligence du ftyle, touche beaucoup plus que les reflexions pétiliantes de Sénèque , & les froides confolations de Boece. Il charme à la fois le chrétien & le philosophe. Il a été traduie ians tontes les langues, & partout il a été infiniment goûté. On, rapporte qu'un roi de Maroc l'avoit dans fa bib'iotheque, & qu'il le lifoit avec complaifince. La premiere édition latine est de 1492, in-12 . gothique. Il en existoit alors une vieille traduction francoile fous le titre de l'Internelle confolution , dont le françois paroît aussi ancien que Thomas A Kempis : c'est ce qui a fait donter fi ce livre avoit d'abord été compose en latin, ou en françois. L'abbé Lenglet a tiré, de cette ancienne traduction, un chapitre qui n'étoit pas dans les verfions latines. Ce livre de l'Internette confolation a été imprimé plufigurs fois dans le feizieme ficele . in . 8°. M. l'abbé Vallart publia une jufte édition de l'Imitation chez Barbou en 1758, in-12, purgée d'un grand nombre de fautes. Ceile d'Elzevir , in-12 , à Leyde , fans date, avec deux figures au frontifpice , est encore plus recherchée & beaucoup plus chere. Il y en a eu aufli une edition au Louvre, in-fol. 1540, en gros caractere, dont l'im-

preffion est très-belle ; mais elle n'est pas d'un ufage commode, & elle ne peut fervir que pour les grandes bibliotheques. Une des plus bel es éditions, parmi les différentes verfions françoifes qu'on en a faites . eft celle de latraduction de de Beuil . ( Sacy ) in-8°. 1663 , avec figures. Ceux qui defireront une histoire détai!lées des contestations survenues. an fuiet de l'Imitation, entre les Bénédictins & les Génovéfains . peuvent confulter la Relation curieuse que Dom Vincent Thuillier en a donnée, à la tôte du tome Ier des Envres posthumes des PP. Mabillon & Ruinart ... Voyez GONNE-LIEU; CORNEILLE ( Pierre ); & FRONTRAU.

KEN, (Thomas) évêque de Bath en Angleterre, inftreifit fon clergé, fonda des écoles, secourut les panyres, & laissa plusieurs ouvrages de piété estimés par les Anglicans. Il étoit né à Barktamitéad dans la province 'de Hertford en 1647, & il monrut à Longe Léate en 1711, âgé de 64 ans. Quelqu'un l'ayant accufé aumès du roi sur certaines propolitions d'un fermon qu'il avoit prêché à Wittehal, ce prince l'envoya chercher pour se laver de ce reproche ; l'évêque de Bath lui dit, fans s'ebranler : Se Votre Majesté n'avoit pas négligé son devoir, & qu'elle eût assisté ane fermon , mes ennemis n'auroient pas eu occasion de m'accuser. Il justifia ensnite ce qu'il avoit dit dans son fermon , & le roi ne s'offensa point de la liberté. On rapporte que ce prélat avoit un goût très - vif pour la musique & la poésie, qu'il dormoit pen . & qu'il chantoit tous les jours un hymne aux accords de fou luth , avant de s'habiller.

I. KENNE I T, (White) évêque de Péterborough, fonda une bibirotheque d'antiquités & d'histoire dans fa ville épifcopale, précha & écrivit avec (uccès. Les ouvrages qui reftent de lui , prefque tous en anglois . déceleut un homme favant & bon litterateur. Ce prelat mourut en 1728.

II. KENNETT, (Bafile) frere du précédent, autant diftingué par la science que par la pureté de ses mœurs, mort en 1714, laiffa plufieurs ouvrages en anglois, parmi lefquels on diftingue les Vies des Poèces Grecs , les Antiquités Romeines, dos Sermons en 5 vol., & une vertion du Traité des Loix de

Puffendorf. KEPPEL. Voyez ALBEMARLE. I. KEPPLER, (Jean) célebre aftionome , naquit à Weilen 1571, d'une famille illuftre, qui effuya bien des infortunes. Ces infortunes retarderent ses études : mais des qu'il put les continuer fans interruption . il alla au-delà de ce qu'on auroit dû espérer d'un jeune homme. Dès l'âge de 20 ans , il profesta la philosophie s & s'étant attaché enfuite à la théologie, il fit quelques discours an peuple, qui annor coient les plus grands talens pour le ministère. Sa paffion pour l'astronomie le dégoûts de toute antre occupation. Il fe vit bientét en état de remplir la chaire des mathématiques à Gratz. Un Calendrier qu'il fit pour les grands de Stirie, auxquels il devoit fa chaire , lui fit un nom diftingué. Tycho - Brahé l'appella aurrès de lui en Bohême l'an 1600. & , pour qu'il se rendit plus vite à fon invitation , il le fit nommer mathématicien de l'empereur. Depuis, ces deux grands hommes ne fe quitterent plus. Si Tycho - Brabé fut d'un grand secours par ses lumieres à Kappler, celui-ci ne lui fut pas moins utile par les fiennes. La mort lui ayant enlevé cet illustre ami, ce genéreux bienfaiteur, en 1601, Keppler confacta

KEP fes regrets dans ure élégie touchante. L'empereur Rodolphe II, qui le piquoit d'être aftronome, & même aftrologue, fuppléa très - foiblement à ce que la mort de Tycho-Brabe lui faifoit perdre: " Je fuis " obligé, (dit Keppler dans une de 39 les lettres, pour ue pas déshemorer la laerée Majefté impérian le , de faire & de vendre à fa n cour de : Almanachs à prédiction . tes fents ouvrages qu'on y ache-, te & qu'on y life. " Les emperents Matthias & Ferdinand II le traiterent avec plus de générofilé. Ils lui continuerent le titre de Mathématicien Impérial . & lui accorderent différentes gratifications. Il obtint en 1629 une chaire de mathématiques dans l'université de Rostock, mais il n'eut pas le tems de l'occuper. S'étant rendu l'ambée fuivante à la diete de Ratisbonne pour se faire payer d'une somme que l'empereur lui avoit promife . il tomba malade dans cette ville . & y mourutle 15 novembre 1630 . à 59 ans. Il avoit été marié deux fois . & il laiffa des enfans de fes deux épouses. ( Voyez l'artiele fuivant. ) Les études profondes qu'il avoit faites, ne l'avoient rendu ni dur, ni indifférent. Il pleura amérement fa premiere femme, & fut tendrement attaché à la seconde. Comme tons les hommes fentibles. il eut des chagrins dont il fut trèstouché. Sa mere lui en donna en 1620 de fort cuifans. Cette femme acariatie & caustique avoit insulté gravement une amie, à laquelle elle avoit reproché des débauches réelles , mais cachées. Elle fut attaquée en justice comme calomniatrice. Ces procès , auffi dispendieux que délagréable, ne finissoit point. La mere de Keppler, fe livra à l'emportement de lon caractere, reprocha, en termes injurieux, au juge de fon affaire. fa lenteur à la finir. Ces ouvrages avancerent le procès; car ce magistrat la fit arrêter. On produifit de nouvelles accufations. Madame Keppler fut non-seulement accufée d'avoir infulté, mais encore d'avoir enforcelé fon amie. Il n'y avoit, ni ne pouvoit y avoir de témoins d'un tel crime. Le juge ne trouva rien de mieux que de la condamner à la question, & elle n'échappa à la torture que par les instances de fon fils, qui épuisa son crédit pour la faire décharger de cette accusation ridicule. Sa mere fut déclarée innocente; mais ce ne fut qu'après que Keppler se fut donné des mouvemens, qui troublerent la tranquillité de fa vie & interrompirent ses études. Ce savant, confidéré comme mathématicien, mérite une place diftinguée dans l'hiftoire des sciences ; il fut le premier maître de Descartes en optique, & le précurseur de Namen en playsique. On le regarde avec raifon comme un légiflateur en astronomie. Il a eu la premiere idée des tourbillons cé eftes. Il devina, par la feule force de fon génie , les loix mathématiques des Aftres. C'eft à lui qu'on doit la découverte de cette regle admirable, connue fous le nom de Regle de Keppler, felon laquelle les Planètes fe mouvent; mais en trouvant cette loi, il n'en trouva point la raifon. Moins bon philosophe" qu'astronome admirable , il dit que le Soleil a une ame; non pas une ame intelligente, animum, mais une ame végétaute, agiffante , animam: qu'en retournant fur lui-même, il attire à foi les Planètes; mais qu'elles ne tombent pas dans le Soleil, parce qu'elles font aufli une révolution fur leur axe. En faifant cette révolution , dit-il . elles présentent au Soleil tantôt un côté ami, tantôt un côté ennemi; le côté ami est attiré, &

le côté ennemi est repoussé, ce qui produit le cours aunuel des Planètes dans les éclipfes. Il faut avouer, pour l'humiliation de la philosophie , que c'eft de ce raisonnement fi peu philosophique qu'il avoit conclu que le Soleil devoit tourner fur fou axe. L'erreur le conduisit par hafard à la vérité. Il devina la rotation du Soleil fur lui-même, plus de 15 ans avant que les yeux de Galilée le reconnuffent à l'aide des télefcopes. C'est à lui encore qu'on est redevable de la déconverte de la vraie cause de la pesanteur des corps, & de cette loi de la nature dont elle dépend, que les Corps mus en rond s'efforcent de s'éloigner du centre par la Tangente. L'autiquité. n'avoit point fait de plus grands efforts, & la Grèce n'avoit pas été illustrée par de plus belles découvertes. Keppler n'étoit donc pas trop vain , lorfqu'il disoit qu'il préféroit la gloire de ses inventions à l' Electorat de Saxe. Cenx oni vondront les connoître plus en détail, peuvent confulter les nombrenx ouvrages fortis de sa plume. Les principaux font : I. Prodronus differtationum Cosmographicarum, Tubinga, 1596. in-4°. Il donna auffi à ce livre le titre de Mysterium Cosmographicum, II. Paralipomena quibus Astronomia pars Opticatraditur, 1604, in 4°. III. De stella nova in pede Serpentarii, Praguæ, 1606, in-4°. IV. De Cometis libri tres , Augusta Vindelicorum, 1611, in 4°. V. Ecloga Chronics, Francofurti, 1515. VI. Ephemerides nove, Lincii 1616.in-4. VII. Tabula Rodolphina, Ulma, 1627, in-fol.: ouvrage qui lui couta vingt ans de travail. VIII. Epitome Aftronomia Copernican e, 1635, 2 vol. in-8°. IX. Aftronomia nova, 1609. in fol. X. Chilias Logarithmorum, &c., in 4°. XI. Nova Stereometria doliorum vinariorum, &c., 1615 infol. XII. Une Dioperique , in-4°.

XIII. De vero natali anno CHRISTI, in 4°. Keppler ordonna qu'on mit fur fon tombeau cette Epitaphe ;

Mer sus eram calos, nunc terra metior umbras :

Mens calestis erat, corporis umbra jacet.

Voyez fa VIE à la tête de ses Lettres, imprimées en latin à Leipfick en 1718 . in-fol.

II. KEPPLER, (Louis) fils du piécédent, médecin à Konisberg en Prusse, publia l'ouvrage de son pere , intitulé : Somnium , feu De aftronomia Lunari, Francfort, 1634. in-4°. C'elt dans cette production qu'il débite les réveries dont nous avons parlé plus haut. Louis naquit à Prague en 1607, & mourut à Konisberg en 1663. On a de lui quelques Ecrits.

KERCADO. Fovez MOLAC ST SENECHAL.

KERCKRING, (Thomas) célebre médecin d'Amfterdam membre de la fociété royale de Londres, mort en 1693 à Hambourg, se fitun nom par fes découvertes & par fes ouvrages. C'est lui qui tronva le secret d'amollir l'ambre janne, fans lui ôter fa transparence. Ses principales productions roulent fur l'auatomie: I. Spicilegisan Anatomicum, à Amsterdam , 1670 , in-4°. II, Anthropogenie Ichnographia, Amsterdam, 1670. in-4°, où il fontiut que l'on tronve dans le corps de toutes les femmes des œnfs , dont , felon lui , les hommes font engendrés. On lui attribue encore une Anatomie, imprimée en 1671 . in-folio.

KERVILLARS, (Jean-Marin de) Jesuite, ne à Vannes en 1668 . mort en 1745 à Paris , où il professoit la philosophie avoit du goût & de la littérature. Nous avous de lui que affez bonne traduction des Fastes & Elégies d' Ovide , 3 vol,

## KET

in-12, 1724 , 1726 & 1742. Il avolt travaillé quelque tems aux Mémoires de Trévoux.

KESLER, (André) théologien Luthérien , pensionné par Jean Cas fimir duc de Saxe, naquit à Cobonte en 1595 , & mourut en 1643 , avec la réputation d'un bon prédicateur, & Jun affez bon controverfifte. Il laiffa une Philosophie en 3 vol. iu-8°, dont on ne parle plus; & des Commentaires fur la Bi-ble , in-4°.

KETT , (Guillaume )chef d'une rebellion fous Edouard VI roi d'Angleterre, étoit fils d'un tanneur. & tanneur lui-même. Son efprit s'éleva au deffus de sa naissance : il étoit délié, fouple, rufé, plein de hardieffe & de courage. S'étant mis à la tête du peuple de Nortfolck , il s'empara de la ville de Norwick : mais le duc de Warwick avant eu ordre de marcher contre lui, le prit & le fit pendre à un chêne, avec dix des principaux complices de cette révolte.

KETTLEWELL, (Jean) théologieu Anglican, né dans la province d'Yorck, mort de conformption en 1695, est connu dans fon pays par plufieurs ouvrages, dont le plus célebre est intitulé : Les Me-Sures de l'obéiffance Chrétienne. Les Angleis, républicains, ne trouvent pas ces mesures tout - à - fait exactes. L'auteur étoit zélé Royaliste. Il avoit dédié fon livre à Compton. évêque de Londres, partifan de l'autorité royale comme lui; mais ce prélat ayant changé de fentiment, & s'étant mis à la tête d'un régiment de gentils hommes con-

tre leur prince , Kettlewell fit ôter la KEULEN. Poycz VAN-KEULEN. KEYSLER , (Jean-George) ne à Thornau en 1689, yoyagea en France, en Angleterre, en Suiffe, en Italic, en Hollande, en Allema,

dédicace.

KID

gne , en Hongrie , & fe fit eftimer par fon érudition. Il fut trouvé mort dans fon lit en 1743, dans une terre appartenante à M. de Bornftorff , premier ministre du roi d'Angleterre, dans l'électorat d'Hanovre. Il avoit accompagné les petits-fils de ce feigneur dans leurs voyages. La fociété de Londres fe l'affocia en 1718. Son principal ouvrage fut publié en 1720 à Hanovre, fous le titre d'Antiquitates felecte Septentrionales & Celtica, in-80 On y voit une profonde connoissance des antiquités.

KHUNRAT. Voy. KUNRAHT. KIDDER, ( Richard ) né à Suffolck , d'abord ministre à Londres ; doyen de Pcterborough , ensuite évêque de Bath & de Wels, fut écrafé dans fon lit avec la femme, par la chûte d'une cheminée qu'une grande tempête renversa te 26 Novembre 1703. Ce prelat étoit profondément verlé dans la littérature Hebrarque & Rabbinique. On lui doit: I. Un favant Commentaire fur le Pentateuque, avec quelques Lettres contre Jean le Clerc , en 2 vol. in-8°. II. Une Démonftration de la venue du Messe, en 3 vol. in-8°. III. Des Ouvrages de Controverfe. IV. Des Livres de Motale. V. Des Sermons.

KIEN. Voyez LANUZA.

I. KILIAN , (Corneille ) né dans le Brabant, mort dans un âge avancé en 1607, fut pendant 50 ans correcteur de l'imprimerie de Plantin, qui dut une partie de la gloire à son attention scrupplense. Nous avons de ini : I. Une Apologie des Correcteurs d'Imprimerie, concre les Auteurs, II. Etymologicon lingue Teutonice , Antuerpiæ 1509 , in-4°. III. Quelques Vers latins.

II. KILIAN , ( Luc ) graveur Allemand, florifioit vers la fin du avie fiecle. Il mania le buin avec beaucoup d'intelligence , & réuffit principalement dans les Portruits. Sa familie a produit plusieurs perfonnes également habiles dans la

même profession. KIMCHI, (David) rabbin Efpagnol, mort vers 1240, fut nemmé en 1232 arbitre de la querelle furvenue entre les Synagognes d'Efpagne & de France au fujet des livres de Maimonides. C'est celui de tous les Grammairiens Juifs, qui, avcc Jula Ching, a été le plus fuivi, même parmî les Chrétiens, lefquels n'out presque composé leurs Dictionnaires & leurs verfions de la Bible, que fur les livres de ce favant rabbin. On estime particuliérement sa méthode, la netteté & l'énergie de son style : les Juifs mo-dernes le préférent aussi à tous les Grammairiene. It s'eft illuftré par divers ouvrages. I. Une Grammaire hébraique, intitulée Michlol, c'eftà-dire . Perfection . Venife 1545 . in-8°. Lcyde 1631, in - 12. C'eft cette Grammaire qui a fervi de modele à toutes les Grammaires hébraïques. II. Un livre des Racines bébraiques, 1555, in-8° on infol. lans date. III. Dictionarium Talmudicum , Venife 1 506 , in fol. IV. Des Commentaires fur les Pfaumes, for les Prophètes , & for la plupart des autres livres de l'ancien Teltament, imprimés, au moins la plus confidérable partie, dans les grandes Bibles de Venise & de Baste. L'on n'y a pourtant point mis ses Commentaires fur les Plaumes, qui se trouvent imprimés séparément en Allemagne. Dom Janvier , Bénédictin de S. Maur, ena donné une version latine en 1669, in-4°. Ces Commentaires, ainfi que tous les autres de cet illustre raboin. font ee que les Juifs ont produit de meilleur & de plus raisonnable fur l'Ecriture. Génébrard a traduit fes Argumens contre les Chrétiens. 1566, in-8°.

KING. Votes CHING.

I. KING. (Jem) nie à Warnbaile en Angleterre, devint chaplain de la reine Elizabeth, prédicateur du troi Jacques a doyne de érèque de Londres. Il mourtut en 1621, univerfeilement regretté, pour len favoir, lon zole & fa charité, Ou a de lui pluticure ouvrages, par milefquiet on diffusi fes Commentaires (ur Jenue & fes Sermens.

II. KING, (Henri) fits du précédent, mort en 1669, évêque de Coichefter, laiffa différens ouvrages en anglois & en latun, en profe & en vers. Les meilleurs sont des Sermons, une Explication de l'Oraison Dominicule, & une Traduc-

tion des Pfaumes.

III. KING, (Guillaume) né à Antraim en 1650, d'une ancienne famille d'Ecofie, prit des lecons de philosophie & d'histoire sous le fameux Dodmel. Parker, archevêque de Toam , ( fiege qui a été transféré à Gillowai ) inftruit de fon favoir & de la purcté de fes mœurs, lui procura divers emplois & enfin le dovenné de Dublin en 1688. King , peu favorable au parti du roi Jacques , manifesta trop ouvertement fon attachement anx intérêts de Guillaume. Il fut mis en prifon ; mais quand le gendre eut détrôné le beau-pere, il fut nommé à l'évêché de Derby , & enfuite à l'archevêché du Dub'in. Il ne manqua à ce prélat que d'être Catholique. Quoign'engagé dans les erreurs du Protettantisme, il ent toutes les vertus que notre religion infoire, la charité, la bienfaifance, la douceur , la modération , le défintéreffement. Il mourut en 1729 . à 79 ans , fans avoir jamais vouin fe marier. Ses Ouvrages font: I. L' Etat des Protestans d'Irlande, Sous le regne du roi Jucques; ouvrage van-

té par le famenix G. Burnet, mais dont M. Leille a fait la réfitation. Il. Differes fair les inventions des Hommes dans le colte de Dira, foit vent rémprise du mai, en les înterior de l'Orizine du mai, en les în, traduit canaçilois par Édunest Low, 1731, inu4. 8, 1732, 2 vol. in.89. Le traductur a chargie la verfion de longues notes, dans lefquelles il présent centre de l'orizine les objections que Engle & Leibnitz avoient faites contre est trafé l. V. Des. Exiti peld-

miques. V. Des Sermons. &c.

IV. KING, (Guillaume) jurifconfulte Anglois , étoit d'une illuftre famille. La reine Anne le fit son secrétaire, & il accompagna le comte de Pembrock en Irlande. Il acroit pu s'enrichir par les emplois importans qu'il exerca dans ee pays; mais il aima mieux retourner en Araleterre, pour cultiver les feiences & la litterature. L'étude n'affoiblit point sa gaicté naturelle. Il aimoit à dire & à entendre des bons mots. & palloit pour un excellent juge & pour un homme très - picux. Il mourut en 1712 , & fut enterre à l'abbye de Westminster. On a de lui un grand nombre d'Ecriss en anglois, remplis de faillies. Ses Réflexions fur le livre de M. Mole (worth touchant le Danemarck, furent fort goûtées : elles ont été traduites en fran-

V. KING., (Pierre ) né à Excefter dans le Devom hire lan sés, pict edifejné & l'ami du célèbre Locke, qui lui lailla la mellide de la bibliotèque. Ses progrès dans l'étude des loix, & fon mérite, l'élevérems à puticurs dignités, & enfin à celle de grand - chanceller d'Angéterre. Il mourte paralytique en 1734 à Qckam, après avoir public deux couvrages ellimés dans fon pas s; 1. Recherches fur la conditation, difficillem de la portimitive Eglise pendant les trois premiers fiecles , in - 80. II. Histoire du Symbole des Apôtres , avec des Réflexions critiques sur ses différens articles.

KIPPING, (Henri) Kippingius, littérateur Luthérien , ne à Reftock, mourut en 1678, fous-recteur du college de Bremen. Il est connu par pluficurs ouvrages. Les principaux font : I. Un Supplément à l'Histoire de Jean Pappus. II. Un Traité des Antiquités Romaines Leyde 1713, in 8°, en latin. III. Un antre fur les ouvrages de la Création, Francfert, 1676, in-4°. IV. Plulieurs Differtations ou Exercitations lur l'ancien & le nouveau Teftament, &c. KIRCH. Voyez KIRKE.

KIRCH, (Christ-Fried) aftrenome de la société royale des sciences de Berlin , correspondant de l'académie de Paris, acquit de la réputation aux observatoires de Dantzick & de Berlin , & mourut dans cette derniere ville en 1740 . à 46 ans. Godefroi Kirck, fon pere, & Marie-Marguerite Winckelmann, fa mere , s'étoient fait un nom par leurs observations célestes. Cette famille entretenoit un commerce d'érudition astronomique dans toutes les parties de l'Europe. Les ouvrages qui nous rettent d'elle en ce genre, font très - estimables.

1. KIRCHER, (Athanase) Jéfuite de Fulde, bon mathématicieu & profond érulit , profesioit à Wirtzbonrg dans la Franconie, lorfque les Suénois troublerent par leurs armes le repos dont il joniffoit. Il se retira en France, y eut des démêlés avec le P. Maignan :. (Voyez ce mot. ) paffa à Avignou, & de-la à Rome, où il mourut en 1680, à 79 ans. Il ne ceffa d'écrire, qu'en cettant de vivre. Les principaux fruits de la plume laboriense & féconie , font : I. Præluhones

magnetice, Romæ 1654, in-fol. H. Ars magna lucis, & umbra , in fol. Roma , 1646 , 2 vol. III. Primitie Gnomonice Cataprice, in - 4°. IV. Musurgia universalis, 1650. in-fol. 2 vol. V. Obelifcus Pamphilius , 1650, in-fol. VI. Obelsfeus Ægyptiaous, in fol. VII. Elipus Egyptiacus, à Rome, 1652 & 1653, 4 vol. in-fol. C'est une explication d'un grand nombre d'hiéroglyphes; mais explication telle qu'en pent l'attendre d'un favant, qui avoit une facon de voir toute particuliere. Ce livre oft rare. VIII. Iter excuticum -calefte , five Mundi opificium quo Cali fiderumque natura , vires & ftructura exponuntur , a Rome 1656, in-4°. Il donna l'année d'après, Iter extationm terreftre , in-4°. dans lequel il décrit la structure du globe terreftre. IX. Mundu: fubterraneus, 16/8, in-fol. 2 vol. X. Coina illufra a , à Amit. 1667 . in-tol. STRU-VIUS en porte ce jugement: " Kircheri China eft vera auctoris phantafia; fic autem judicatur , eo quod Patres Jefuita , nuper reduces , facta pleraque in illo libro improbent. .. Ce livre a été traduit en françois par d'Alquié . 1670, in fol. fous ce titre : La Chine d'Athan. Kircher , illustrée de plusieurs monumens tant sacrés que profunes . ET de quantité de recherches de la nature & de l'art , avec un Dictionnaire Chinois & François. XI. Arca Noë , in-fol. XII. Turris I ab.1 , in-fol. Amft. 1679. Cette production, peu commune & vraiment finguliere - traite de la conftruction de la Tour de Babel & de la dispersion des peuples. XIII. Phonurgia nova, de prodigiosis sonorum effectibus, & Sermocinatione per machinas fono animatas , 1673 , in fol. XIV. Ars Sciendi combinatoria. 1669 , in-fol. XV. Polygraphia feu Artificum linguarum, quo cum omnibus totius mundi populis poterit quis correspondere . 1663 . m - folio.

XVI. LATIUM, id oft Nova & parallela Latii, tum veteris, tum novi. Descriptio , 1671, in-fol. : ouvrage favant, & qui a coûté berncono de recherches, mais plus corieux qu'exact. Tous les livres du Pere Kircher , fi l'on en excepte quelquesuns , font pleins de reveries , & de cette espece d'érudition qui est de peu d'utage. Le bon homme étoit un pen visionnaire . & Rich. Simon la compare à Postel. Il étoit content , ponrvu qu'il entaffat des choles fingulicres; pen lui importoit qu'elles fussent utiles & agréables. Tout ce qui portoit l'empreinte de l'antiquité, étoit divin à fes veux. Cette manie l'exposa à quelques tours plaifans. On dit que des jonnes-gens avant desfein de se divertir à ses dépens, firent graver fur une pierre informe plufieurs figures de fantaisie, & enterrerent cette pierre dans un endroit où ils favoient qu'on devoit bâtir dans peu. On fonilla effectivement dans ce lieu quelque tems après, & on trouva la pierre , qu'on porta su Pere Kircher comme une chose merveilleufe. L'érudit, ravi de ioie . travailla alors avec ardeur à l'explication des caracteres qu'elle contenoit, & parvint enfin, après bien de l'application, à leur donner le plus beau tens du monde. Mensken raconte du même Jéinite unc histoire qui n'est pas moins anisfante. Un des amis de ce Pere Ini prélenta une fcuille de papier de la Chine, furtuquel il avoit inferit des caracteres, qui parurent d'abord tout à-fait inconnus au P. Kircher. Après bien des veilles inutiles & des pemes perdues, un jour ce même ami vint faire l'aven de son imposture au bon Pere . & ayant auffi-tôt présenté ce papier mystérieux au miroir, le lavant Jéluite y reconnut facilement des caracteres Lombards , qui ne l'avoient fi fort embarraffé, que parce qu'ils étoient écrits à l'envers... Il latifa un riche cal inet de machines & d'antiquités; décrit par le Pere Philippe Bonanni, Rome 1709. in fol.

II. KRUHESI, (Jean) théologien, publia en 1646, en latin, les Motifs de fa converjon du Luthéran lime à la religion Catholique. Les Luthériens ont fait diver les réponfes à cet ouvrage de J. Kircher-

III. KIRCHER , (Contad) theologien Luthérien d'Ausbourg , s'eft rendu célebre par la Concordance Greeque de l'Anvien Testament qu'il fit imprinter à Francfort en 1607, en 2 vol. in-4°. Cet ouvrage peut fervir de Dictionnaire Hebreu. L'auteur met d'abord les noms Hébrenx , & ensuite l'interprétation one les Septante leur ont donnée . & cite les endroits de l'Ecriture où ils fe trouvent différemment interprêtés. Le principal défaut de cette Concordance, fuivant Ladvocat, eft. d'y avoir fuivi l'édition de Alcala de Henards, au lieu de fuivre celle de Kome qui est la meilleure. La Concordance de Trommius a fait tomber celle de Kircher , & lui eft préferee aver raifon.

férée aver raifon.

KIRCHMAN, (Jean) re Geur de

Puniveilire, de Lubeck fa patrie,

genérale de lubeck fa patrie,

rivée cu 1643, 463 ans. Sex sprin
cipaux écrit, but: 1. De fineri
rivée cu 1643, 463 ans. Sex sprin
cipaux écrit, but: 1. De fineri
par Acomaroura, Legda 1672, in
the Acomaroura, Legda 1672, in
grande réputation, & lui procurs

grande réputation, de lui procurs

un riche mariage. II. De ammlif.

liber fingularit; 3 Lubeck, 1623,

in-8, & Legda 1672, in-12: 04.

wrage plus ciriciux qu'utile.
KIRCHMAYER, (George-Gafpard) profeileur a Wittemberg, & membre des fociétés royales de Londres & de Vienne, naquit à Uffeinheim en Frauconie l'au 1635, & moutut en 1700, après avoir public plnsieurs ouvrages d'érrédition & éte phylique. Les principrux fonts: I. Des Commendaires lut Conmiliu-Arpes, Tactie, & d'autres livres chiliques. II. Drs Oraljous & de l'itest de Peffie. III. De coralinbiljous & facebare, 1661. in-4. V. Des riviluis, 1692, in-4. V. Six Differations fous le titre de L'Iveau Alfondaires Zeologicarum. Elles d'ipadaires Zeologicarum. Elles d'ipadaires et l'incompany. L'autres phénix, le béremoth & l'arziquic. V. Pathologica vetus & roca. VII. Philosphia unctallica. VIII. Inflitutiones metallice, & Oc.

KIRCHMAYER. Voyez NAO-GEORGE.

KIRCHMEYER, (Jean-Sigifmond) théologien Procedant, né à Allendorf en Heffe l'an 1674, profeffeur de philosophie & de théologie à Marpurg, mourat en 1749. On a de lui : I. Plusieurs Disfertations Académiques. II. Un Traité eu latin contre les Euleunfighes, pour prouver que l'unique principe de la Foi est la parle de

Dien. Les Protestans en font cas, KIRKE, colonel d'un régiment Anglois, fe fignaia, fous le regne de Jucques II, par des cruautés fans exemple. Il fut employé à pourfulwre les rebelles qui avoient pris part en 1685 à la conjuration du duc de Monmouth; &il s'en acquitta avec la barbarie d'un foldat de fortune , qui avoit vécu long-tems chez les Maures. En entrant dans une ville, il fit conduire au gibet 19 habitans. Enfuite . fe faifant un jeu de sa cruauté, il en sit exécuter pluficurs autres, pendant qu'il buvoit avec fes compagnons à la fanté du roi & de la reine. Il obferva que dans les agonies leurs paroles étoient tremblantes ; & s'écriant auffi - tôt qu'il falloit de la mufique pour leur danse, il donna ordre en effet , que les tambours & les trompettes fe fiffent entendre.

Il lui tomba dans l'efprit de faire pendre trois fois un même bonune . pour s'infereire , disoit-il , par cette bizarre expérience; & chaque fois il-lui demanda s'il ne se repentoit pas de for crime ? Mais ce miferable s'obstinant à protester que, malgré ce qu'il avoit fouff-rt, il étoit toujours dilpofé à s'engager dans la même caufe, Kirke le fir étrangler ... On conte de lui un trait plus horrible encore. Une icune fille demanda la vie de fon frere, en fe jettant anx pieds de Kirke , armée de toutes les graces de la beauté & de l'innocence en pleurs. Le tyran , lentant enflammer fes defirs, promit ce qu'elle demandoit ; mais il y mit des conditions bien duces. tendre fænt fe rendit à la néceffité cruelle qu'on lui imposoit. Le tigre, après avoir paffé la nuit avec elle, lui fit voir le lendemain nar une fenetre fon frere, le cher objet pour qui fa vertu avoit été facrifiée, pendant à un gibet qu'il avoit fait dreffer fecrettement. La rage & le défespoir s'emparerent d'elle à l'inftant . & la priverent pour iamais de fes fens. On ne fait en quelle année ce monstre termina sa dételtable vie .. . Poyez DAIN. I. KIRSTENIUS, (Pierre) mé-

decin, ne à Breslau en 1577, eut la direction des colleges de cette ville, après avoir acquis de vaftes connoiffances par i'einde des langues favantes & par des voyages dans tontes les parties de l'Europe. Son emploi lui dérobant trop de tems, il se dévous entiérement à la médecine, & fe retira en Pruffe avec la famille. Le chancelier Oxenfhern I'y ayant connu , l'emmena en Suède, & lui procura la chaire de professeur en médecine dans l'université d'Upial. Il y mourut en 1640, à 63 ans. Son application avoit accéleré la vieilfelle , & il étoit dejà fort enfle quand il for

Ef Latin, Breslau, 1612, în fol.

II. KIRSTENIUS, (George)
habile médecin & favant naturalifte, néà Stetin en 1613, fit longtems & avec applaudificment des
exercices publics fur la phyfique,
12 médeçine, la botanique, l'anatomie, &c. On fait cas de fer Exercitationes Phytophilologica, à Stetin, 1651, in 4º. Il mouret en

textes Arabe , Syriagne, Egypt. Grec

1660, à 47 ans.

KISKA DE CIECHANOWIECZ, (Jean) chevalier Polonois, à ce qu'on croit , ou plutôt de Lithuanie, fut difciple du famenx Caftalion , à la memoire duquel il fit dreffer up monument après fa mort. Pacyenu à l'age de figurer dans l'administration . il fut président général dans la Samogitie, châtelain ou capitaine dans Vilna, & gouverneur de Breffici. Il devint fi riche & fi puissant, dit Sandius, qu'on Le fait leigneur de 70 villes ou bourgs & de 400 villages. Avec fes richeffes & l'autorité que lui donnoient fes emplois, il protegea les Socipiens en tonte occasion & contre tous leurs ennemis ; il leur bacit & fenda plusieurs Eglises, & mourut fans entare en 1592, laiffant le prince de Ralzivil héritier de tous fes biens & de fon affection pour la fette Sounienne. Quelque zelé qu'il fût pour elle, la crainte qu'on ne le fit paffer après sa mort pour Socinien , l'engages à faire une

profelion de foi contraire, qu'il igna peu de temsa vant que de mourir. On a quelques Lettrer de ce feigneur, adrellées aux Egiffes Socin-, dans lefquelles il les invite à tenir un fynode pour régler les différences qui étoient entr'elles ant ujet de l'élection des magifitats & de l'u-

fage des armes. Voyez ZISKA. KLAUSWITZ, (Benoit Gothlich ) né à Leinfick en 1692, professeur de théologie à Hall, mourut en 1749. Il a donné : I. Plufieurs Differtations Académiques. Il. Des Explications de divers passages de la Bible, III. Un Traité en allem. , eftimé, fur la Raifon & l' Ecriture fainte, & fur l'usage que nous devons faire de ces deux grandes lumieres. KLEIST , (Ewald-Chrétien de) né à Zeblin en Poméranie l'an 1715 . fervoit dans les armées du roi de Pruffe, en qualité de major du régiment de Haussen, lorsqu'il mourut des bleffures qu'il avoit reques à la sanglante bataille de Kuners-dorf entre les Ruffes & les Pruffiens, au mois d'août 1759. Ce poète guerrier étoit bien fait & de hante taitle; il avoit l'air martial . mais lans rudelle. Bon , humain , compatifiant, genéreux, on le vit dans la direction qu'il eut de l'hôpital de Leiplick, on le vit s'ocenper avecardeur du plus petit beloin du dernier des malhenreux entaffés par milliers dans cet aiyle de la mil'ere humaine. Il cul iva l'amitié an milieu des occupations militaires & du tumulte des camps. Ami du célebre M. Gefner , poète Allemand , il marcha fur les mêmes traces. Il a donné aux acteurs de fes Idviles . les mêmes fentimens de vertu & de bienfusance qui diftinguent les bergers de M. Gesner; mais il ne s'est pas borné à des bergers : il a introduit dans l'Eglogue des jardiniers & des pêcheurs ,

l'exemple de Sannazar, de Gra-

KLI

tius & de Théocrite lui-même Kleift avoit auffi compoté des Traités de merale, qui n'ont pas encore été publiés. De ses réflexions sur l'art de la guerre il forma nu Roman militaire , intitulé tiffites , & imprimé au commencement de 1759. Quand le guerrier parle dans cet ouvrage . c'est avec une simplicité héroïquesmais quand le poète prend la parole, il vous transporte au milieu des combats. Il joignoit à une connoissance profonde de son métier, des nations de tontes les sciences, & il parloit avec facilité pluficurs langues, Allemand, Latin, François, Polonois & Danois.

KLING. Voyez. CLING.

KLINGSTET, peintre, natif de Riga en Livonie, mort à Paris en 1734, âgé de 77 ans. Il s'étoit deltiné à la profession des armes, sans négliger les talens qu'il avoit pour la peinture; fon gont & fa bravoure furent également connus. Ce peintre a douné dans des fujets extrêmement libres. On ne pent point dire qu'il ait eu, dans un haut degré , la correction du deffin & le génie de l'invention; cependant on voit plufieurs morceaux de sa composition affez estimables. Ses ouvrages font pour l'ordinaire, à l'entrée de la Chine. Il a excellé dans la Miniature : il donnoit beaucoup de relief & de caractere à s'es figures.

KLOPPENBURG. (Jean) Voyez CLOPPENBURG.

KLOTZIUS, (Etienne) théologien Luthérien, né à Lipflade ni 666, gouverna, en qualité de furintendant général, les Eglifes des duchés de Sleviwick & de Holltein, 8 out beaucoup de crédit auprès de Frie III, roide Danemarch. Il moureu à Fleusbourg en 1668. On de de mesaphylique, peu connus. KNELLER, (Godefroi) excellen peintre dans le Potrata' naquità à Luisecken 1645. Après s'être appliqué quelque tems aux tableaux d'Histoire, il fe livra tout entier an Potrata', & paffia en Augeterre, où il fut combié de bisus & d'honneurs. Il y deviuit premier peinte de Charlt II., fut créé chevalier par le roi Guilsame III., & externe par le roi Guilsame III., & externe d'archiver s'externe d'archive s'externe par vers y atr. Sa touche et fer dure. Ou a gravé d'après ce maitre.

KNORRIUS A RUSENBOTH . (Christian ) favant Allemand du x vii. ficele, connu principalement par un ouvrage qu'on lui attribue . & qui a pour titre : Kahala denudata. L'auteur a approfondi; & l'on peut dire, épuilé la matiere qu'il traite. Parmi les rêveries, les folies & les chimcres qu'il discute, on y trouve d'excellentes recherches for la philofophic des Hebreux, & isr-tout des Rabbins. Cet ouvrage eft en 3 vol. in-4°.Les deux premiers furent imprimés à Sultzbac en 1677; le troisieme à Francfort en 1684 : ce dernier volume est peu commun. Knorrius mourut en 1689, à 52 airs.

KNOT, (Edouard) Jfslite Amglois, natif de Northumberland, auteur d'un livre fur la Hiérardie earliefe par le clergé de Frache par la Sorbonne. Ce livre initulé : Mosthe, 5'e soute d'agression de quelques propplitons du Deierr Keilfjos, par Nicolas Smits, in-12, Anvers 1931, fit du bruit parrai les théologiets, & et aujourd'hui partifologiets, & et aujourd'hui par-

KNOX ou CNOX, (Jean) fameux ministre Ecossos, fut un des apotres du Calvinisme & du Presbytéranisme en Ecosse. Il avoit étudié d'abotd à Paris sous Jean Major.

docteur de Sorbonne, & ensuite à Genève fous Calvin. De retour en Angleterre, le roi Edward l'Ivoulut lui donnet un éveché; mais il le refusa, en disaut que l'Episcopat étoit contraire à l' Evangile. Il paffa en Ecosse l'an 1559, & v répandit fes erreurs par le fer & par le feu. La reine Marie Stuart ayant voulu s'oppofer à ses fureurs, il souleva ses difeiples contre elle, & prêcha le Régicide. Il mourut en 1572, à 57 ans. Sponde , Thevet , & la plupart des écrivains Catholiques, ont dépeint Knex comme un fanatique emporté; mais Bayle & Burnet n'en parlent pas de même , & Beze furtout l'a fort exalté. Cette diversité de sentimens sur Knox, fait juger que s'il avoit de grands défants, il possédoit aussi des qualités. On a de Inides Ouvrages de Controverse. marqués au coin de l'enthousiasme ; & une Histoire de la Réformation de l' Fotife d' Ecoffe, Londres 1644, infol. Ses écrits sont très-rares.

I. KNUTZEN, (Matthias) étoit né à Oldensworth dans le Ducheswich. Après avoir fait ses études à Konigsberg en Prusse, il s'avifa de courir le monde & de s'eriger en nouvel apôtre de l'Atbeifme. En 1674, il répandit dans divers eudroits de l'Allemagne, & fur-tout à lène en Saxe & à Altdorff, une Lettre latine , & deux Dialogues allemands, qui contenoient les princines d'une nouvelle feete qu'il vonloit établir, sous le nom de la lecte des Conscienticux ; c'eft-à. dire, des gens qui ne feroient profession de suivre en toutes choses que les loix de la conscience & de la raifon. Ce chef des Conscientienx nioit l'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame , & par conféquent l'autorité de l'Ecriture fainte : comme fi , ees vérités étant ôtées, il pouvoit rester dans l'homme quelque conscience & quelque principe

de vertu! Cet Athée se vante d'avoir fait un grand nombre de difciples. Il en avoit, dit-il, 700, tant bourgeois qu'étudians, dans la feule ville d'Icne. Jean Mufaus, favant professeur en théologie dans l'université de cette ville, réfuta cette calomnie dans un livre allemand, publić en 1675, contre cet infenfé & contre sa prétendue fecte, qui ne subfistoit que dans son imagination. Ses Dialognes, imprimés en allemand, sont pleins de blafphêmes & d'impertinences. On peut voir sa Lettre toute entiere, en françois & en latin, dans les Entretiens fur divers sujets d'histoire, de littérature, de religion & de critique, par la Croze, in-12. Il la date de Rome. quoiqu'il foit fur qu'il ne fortit iamais d'Allemagne. Les historiens ne nous apprennent pas qu'elle fut la fin de ce fanatique. II. KNUTZEN, (Martin) né à

Konigsberg en 1713, y fut professeur en philosophie & bibliothecaire. Il mourut en 1751. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les uns font en allemand, & les autres en latin. Les principaux de ceux-ci font: I. Syfiema caufarem of. ficientium. II. E.eucuta Philofophia rationalis , methodo mathematico demonfirata III. Theoremata de purahalis infinitis . &c. Celui de fes livres allemands, qui lui a fait le plus d'honneur, est une Défense de la Religion Chrétienne, in-4°.

KOBAD. Voyez CABADE.

KODDE, (Jean, Adrien & Gil. bert Vander-) trois freres de Levde, qui donnerent naiffance à la fecte des Prophites en 1619, lorfqu'il fut défendu aux Remontrans d'avoir des ministres. Les Koddes s'imaginerent qu'en effet on ponvoit bien s'en paffer. Ils déclamerent contre les Pasteurs, travaillerent à se faire des adhérens, & formerent des affemblées dans une maifon parti-

culiere /

enliere, après s'être féparés des Remontrans. Ces affemblées furent bientat honorées du don des miracles. Un des chefs de ces fanatiques , Jean Kolde fe vanta d'avoir vu le St-Esprit comme les Apôtres, & il ajoutoit, pour faire croire ce prodige, que, quand il descendit fur lai, la maison trembla. Les affemblées de ces enthoufiastes étoient curieuses à voir. Un d'entr'eux lisoit quelques chapitres du Nouveau-Testament ; après quoi . le lecteur ou quelqu'autre failoit la priere. On demandort enfuite fi quelqu'un avoit quelque chole à dire pour l'édification du peuple? Alors un de l'affemblée se levoit, lifoit un texte de la Bible fur le quel on avoit médité auparavant; & prenant le ton de Prophète . Faifoit fur ce texte un difcours qui duroit quelquefois plus d'une heure. On laiffoit ainfi oarler un 2m2. un ame , & meme un 4me Prophete .'il s'en préfentoit autant qui vouluffent parler. Les féances duroient quelquefois depuis le foir juf m'au lever du foleil. Après la mort des Koddes, un boulanger de Rinsbrug gouverna cette milice de fous. Ils rejetterent toutes les confessions de foi, introduilirent le baptême par immerfion, & foutinrent qu'aucun Chrétien ne devoit être magistrat. ni faire la guerre.

KORBERGER, (Wencedas peinter Flamand, diselpie de Martin de Vos, perfectionne en Italie fer talens pour la peinture & L'architecture. Il embellit plufeurs égife d'Anvers par fes tableaux d'utiges le bâtiment de l'églife de Norte-Dame de Montaigu, fur le modèle de celle de S. Fierre de Rome. Bon physicien comme bon architecte, il trouva le moyen de Louiserque, de il en fit de ter-se propress shi labourage & au pâta-Tome J.

rage. Cef habile homme mourut' 2
70 ans, vers le milieu du XVII. fiecle.
KOECK. Voyez. COECH.

KOEMPFER ON COEMPSER. (Engelbert) médecin & voyageur célèbre, né en 1651 à Lemgow en Weftphalie d'un ministre, passa en Suèle, après s'être adonné pendant quelques anuées à l'étude de la médecine, de la physique & de l'histoire naturelle. On le follicita vivement de s'arrêter dans ce royaume; mais fa pallion extrême pour les voyages lui fit préférer à tous les emplois qu'on lui offcit. la place de secrétaire d'ambassade. à la fuite de Fabrice , que la cour le Suèle envoyoit au roi de Perse. Il partit de Stockholm l'an 1683. g'arrêta a moi à Moscou. & passa 2 ans à Ispalian, capitale de Perse. Fabrice voulut l'engager à revenir avec lui en Europe; mais son goût pour les voyages augmentant avec les connoissances qu'il acquéroit, il le mit fur la flotte de la compagnie Hollan foile des Indes Orientales, en qualité de chirurgien en chef. Koempfer fut à portée de fatisfaire la enriolité ; il poufla fes courles iufqu'au rovaume de Siam & au Japon. Ce pays, fermé aux étrangers , n'état connu qu'imparfaitement; l'habile vovageur remarqua tout, & graces à ses soins, l'on vit disparoitre dans la géographie mu vuide qu'on défespéroit de poitvoir jamais remplir. De retour eu Europe en 1693, il fe fit recevoir docteur de la faculté de Levde, & revint dans fa patrie. La composition de divers ouvrages, la pratique de la médicine , & l'emploi particulier de médeciu du comte de la Lippe, son souverain, l'occupereut julqu'à la mort, arrivée en 1716. Parmi les ouvrages dont ce lavant obtervateur a enrichi la littérature , on distingue : I. Anunitates exotica, in-4°. 1712 , avec un

grand nombre de figures. Cet ouvrage entre dans un détail curieux & fatisfaifant für l'histoire civile & naturelle de la Perfc, & des autres pays Orientaux que l'auteur avoit parcourus & examinés avec toute l'attention d'un voyageur philofophe. II. Herbarium ultra-Ganreticum. III. Histoire naturelle eccléfiastique & civile de l' Empire du Japon . en al emand . traduite en angiois par Scheuchzer; & en François for cette verfion, en 1729, en 2 vol. in-fol. avec quantité de figures. & en a vol. in-12 avec les cartes feulement. Koëmpfer voit en favant, il écrit de même: il eft un peu fec, & quelquefois minutieux; mais il est fi estimable à tant d'autres égarde, il entre dans des détails fi curioux . il les rend avec tant d'exactitude & de vérité, qu'il mérite bien qu'on lui pardonne onelaue chofc. IV. Le Recueil de tous fcs autres Voyages, à Londres, 1726, en 2 vol. in-fol. avec figures. On v trouve des descriptions plus exactes que toutes celles qui avoient paru avant lui de la cour & de l'empire de Perfe . & des autres contrées Orientales.

I. KOENIG , ( Daniel ) Suiffe de nation, mort à Roterdam en 1727, à 22 ans, des coups qu'il recut à Francker. La populace l'entendant parler François, le prit pour un elpion de la France, & l'eut mis en pieces, fi le fénat accadémique ne l'avoit arraché à cette tourbe mutinée : les bleffures qu'il reçut , le mirent au tombeau quel ques mois après. On lui doit la Traduction latine des Tables que le docteur Arbutbnot mit au jour fur les Monnoies des auciens , 1727 , in-4°. Cet ouvrage ne fut publié qu'en 1756 ,in-4° , par Reitz professeur à Utrecht, qui l'orna d'une préface curieuse & utile.

II. KOENIG, (Samuel) frere du précédent, se fit connoître de bon-

ne heure par ses talens pour les mathématiques. Il demeura 2 ans au château de Cirey, avec l'illustre marquise du Châtelet , qui ent beaucoup à se louer de ses leçons. Il obtint ensuite une chaire de philosophie & de droit naturel à Franeker, d'où il passa à la Haye pour être bibliothécaire du prince Stathouder . & de Madame la princesse d'Orange. L'académie de Berlin fe l'affocia, & le rejetta enfuite de fon fein. On fait à quelle occafion : Koënig disputa à Maupertuis fa déconverte du Principe universel de la moindre action. Il écrivit contre lui , & cita , en le réfutant , un fragment d'une Lettre de Leibnitz , dans laquelle ce philosophe disoit avoir remarqué que, dans les modifications du mouvement , l'action devient ordinairement un maximum, on un minimum. Manpertuis fit fommer fon adverfaire par l'académie de Berlin, de produire l'original de cette Lettre; l'original ne fe tronvant plus , le philosophe Suiffe fut condamné par l'académie. Toute l'Europe a été inftruite des suites de cette querelle. Koënig en appelia au public; & fon Appel , écrit avec cette chalcur de ftyle que donne le reffentiment, mit plufieurs perlonnes de son côté. Ou a de lui d'autres onvrages. Il mourut en 1757 . regardé comme un des meilteurs mathématiciens de ce fiecle. Voici comme le caractérise Voltaire dans une Lettre à Helvetius : " KOENIG " n'a de l'imagination en aucua feas. mais il eft ce qu'on appelle grand " métaphyficien. Il fait à point-" nommé de quoi la matiere est " compofée , & il jure, d'après Leibnitz , qu'il eft démontré que "l'étéudue est composée de monades non-étendues, & la ma-" tiere impénétrable compofée de petites monades pénétrables. Il o croit que chaque monade eft un . miroir de son univers. Quand on

notoit tout cela, on mérite de so croire aux miracles de Saint Paa ris. D'ailleurs il est très-bon géomètre, &, ce qui vaut mieux, n très-bon garcon.

KOERTHEN, (Jeanne) femme d'Henri Bloick, née à Amsterdam en 1650, morte en 1715, donna, dès les premieres années, des marques fensibles de son goût pour les beaux-arts. Elle renfliffoit à ictter en cire des ftatues & des fruits, à écrire, à chanter, à graver sur le verre, à peindre en détrempe ; mais elle excelloit principalement dans la Découpure. Tout ce que le gravent exprime avec le burin, elle le rendoit avec fes cifeaux. Elle exécutoit des paylages, des marines, des animaux, des fleurs & des portraits d'une ressemblance parfaite. Ses ouvrages sont d'un gout de deffin très-correct; on ne pout mieux les comparer qu'à la maniere de graver de Mellon En Ics collant fur du papier noir; le vuide de la coupe représentoit les traits comme du burin ou de la plume. C'elt peut-être l'a l'origine de ces portraits groffiérement découpés, dont la follie a succédé parmi nous à celle des Pantins. Les talensede Madame Koirthen lui acquirent un nom dans l'Europe; plufieurs Têtes couronnées employerent fon art, & lui firent ou des préfens ou des vifites. Pierre le Grand fe fit un plaifir de l'aller voir . & de payer à ses ouvrages le tribut de louanges qu'ils méritoient.

I. KONIG, (George-Matthias) né à Altdorf en 1616, mort dans cette ville en 1699, fut professeur en poefie & en langues Latine & Grecque, & bibliothécaire de l'université de sa patrie. La plupart des favans ne le connoissent gueres que par fa Bibliotheca vetus & nova, gros in-fol. public en 1678.

Cet ouvrage méritoit d'être plus foigné. Ce qu'il dit des auteurs, est ou superficiel ou inexact, & a été relevé en grande partie par le favant Jean Mollerus. Il y a une négligence extrême dans les dates. ainfi que dans tout le reftc. Il attribue aux écrivains des ouvrages qu'ils n'ont pas fait, & ne parle pas de ceux qu'ils ont faits. Son pere George KONIG, natif d'Ambert, morten 1654, à 64 ans, fut profelfeur de théologie à Altdorf. & a laissé un Traité les cus de Conscience, in-4°, 1675, & d'autres livres théologiques.

II. KONIG , (Emmamiel) célebre medcein, professeur de physique & de médecine à Bâle sa patrie, mourut en 1731. à 73 ans, après avoir publié plufieurs ouvrages fur fon art, qui décelent une vaste lecture. Le plus connu est fon Regnum minerale, generale 🗗 Speciale, à Bale 1763, in-4°; qui fut fuivi du Regmon vegetabile,Bale 1708, in-4

KOOREE. Peyez LOL KOOR. KOORNHERT. Voyez CORNE-

KOPHTUS, on CHEOSPES, ou CHEMMI, roi d'Egypte, fit bâtir, fuivant la plus commune opinion. les famentes Pyramides d'Egypte . qui ont passé pour l'une des merveilles du monde. Il y occupa dit-on , 360 mille ouvriers , qui travaillerent pendant 23 années. Pline dit qu'il v fut dépenfé 1800 talons . fculement en rayes & en oignons, les Egyptiens étant grands mangeurs de ces légumes. Ces Pyramides font au nombre de trois, une grande, & deux un peu inférieures. Elles font à deux milles du grand Caire, & distantes de 200 pas l'inne de l'antre. On dit que les doux moindres furent baties parl'un des Pharaons , pour déposer les corps de la reine son éponse & de la prin-Gij

eeffe fa fille. Au refte, ce font des conjectures que nous donnons d'après mille autres écrivains : l'hiftoire n'a pas la vue affez perçante pour plonger dans les ténèbres épaiffies de plus de trente fiecles aocumulés.

KORNMANN, (Harri) junticonfulte Allemad, publis divers livres on commencement du XVIIE feele. I. Templam mature, feu De mirocalii quature Elecunturum, Darmflath, ieli, ins. § III. De miraculii veivorum, Kirchkeim 1614, ns. § III. De miraculii veivorum, Kirchkeim 1614, ns. § III. De miraculii veivorum, Kirchkeim 1614, ns. § III. De miraculii es a dernieris, i font curieux & difficiles à trouver. IV. De Pirgini attifying, 1617 ins. § V. Limes annoris, 1610, ins. § Onoique el livre & le prefedente fuper friedes, il

y a des chofes recherchées. I. KORTHOLT, (Christian) né en 1633 à Burg dans l'ifle de Femeren, professeur de Grec à Roftock en 1662, devint vice-chaneclier perpétuel & professeur de théologie dans l'univerfité nouvellement fondée à Kiell. Il remplit ces denx emplois avec autant d'habileté que d'application. Ce favant mourut en 1694, à 61 ans, avec la réputation d'un homme auffi bon citoven qu'érudit profond. On a de lui : I. Tractatus de calummiis Paganorum in veteres Christianes, & Kiell, 1698, in 4°; ouvrage curieux & intéreffant pour ceux qui aiment la religion.II. Tractutus de origine & natura Christianismi ex mente Gentilium, Kiell 1672, in 4°: livre non moins curioux que le précédent III. Tractatus de perfecutionibus Ecclefie primitive, veterumque Martyrum e neiatibus, Kiell 1689, in-4°. 1V. Tractatus de Religione Etinica Mahanmedana & Judaïca in 4°. Kiell 1665, V. De CHRISTO crucifixo. Ju da is scandalo, Gentilibus stu titià, Kiell 1678, in-4°. VI. De tribus Impoforthus magnithine, Phanedo Helic bert, Thoma Hobber of Brandis Spinofa epoplius; dont in melileure déliton elfe tyro, in-4, par les foins de Sébajien, fils de l'auteu-VII. Plufeurs Yrnisis de controverfe, où les invedives contre le paps ne font pas égargaées. Les titres feuls prouvent l'extréme politelle de l'auteur. Le Papsifue plus soit que te charbon i le Bésicheut Romain; il paps férdimaine; yel et le l'ontilleure de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur l'auteur de l'auteur de

dans ceux d'érudition.

II. KORTHOLT, (Christian) petit - fils du précédent, travailla avec succès au Journal de Leipsiek jusqu'en 1736, & mourut à la fleur de fon âge en 1751, professeur de théologic à Gottingen. Il étoit aussi favant que fon grand-pere. On lui doit : I. Une édition des Lettreslatines de Leibnitz, en 4 vol. des Lettres françoifes du même, en un feul vol. & d'un Recueil de diverses Pieces philosophiques, mathématiques & historiques de ce philosophe, II, De Ecclesiis suburbicariis. III. De enthufiasmo Muhammedis. IV. De fa vantes Differtations. V. Des Sermons . &c.

KORKOU & KOUROM. Voyez GEHAN-GUIR.

KOTTER, (Chriftophe) conroyeur de Sprotaw en Siléfie, fiameux dans le parti Proteflant par fes vifions chimeriques & abfurdes. Ce fut vers l'an 1620 qu'illes mis au jour. En 1635 Comenius ayant fait connoillance avec ce fou, fe rendit promulgateur de fes prophéties. Comme elles annoncoient de grande malieurs à la mailon d'augrande malieurs à la mailon d'augrande malieurs à la mailon d'augrande malieurs, à la mailon d'auteuments, on le mit un pilori à Bref. law en 1627, & on le bannit enfuite des états de l'empereur. Cetto petite correction ne le corrices pass: in fanatique pent - il changer ? Il pasta dans la Luface. & y prophétila julqu'à la mort, arrivée en 1647, à 62 ans. Comenius publia les délires de ce visonnaire, & cenx de Drabiting & de Christine Poniatovia . denx autres fanatiques comme lui, fous le titre impertinent de Lux in tenebris, à Amfterdam, 1665. L'édition de 1657 est beaucoup moins ample.

KOUC, (Pierre) Voy. KOECK. KOULI-KAN, (Thamas) roi de Perfe, appellé auffi Schab-NA-DIR, naquit à Calot, dans la province de Khorasan, une des plus Orientales de la Perfe . & sujette aux incursions des Tartares Ufbecks. Le pere de Nadir , chef d'une branche de la tribu des Afschards, étoit gouverneur de la forteresse que les Afschards avoient bâtie contres les Tartares. Depuis bien des années, ce gouvernement avoit été héréditaire dans cette famille, Cette dignité revenoit donc à Nadir, après la mort de son pere, qui le laiffa mineur. Son oncle s'empara du gouvernement , sous le prétexte spécieux d'en prendre foin jufqu'à la majorité de fon neven. Nadir , né avec une ame élevé & un esprit indépendant, ne voulut pas vivre fous un oncle fi injuste; il s'expatria. Etant allé en pélerinage à Muschade dans le Khorafan, le Beglerbeg le prità son service pour sousmaître des cérémonics. Le gouverneur fut fi fatisfait de fa conduite . qu'il lui donna une compagnie de cavalerie. Sa bravoure & son habileté l'éleverent en peu d'années à un grade supérieur ; il fut fait Min-Baschi, ou commandant de mille chevaux. Il demeura dans ce poste julqu'à l'âge de 32 ans, fe faifant nimer de tous ceux avec qui il fe familiarifoit, & cachantavec foin l'ambition, fa paffion dominante. Il ne put s'empecher de la laiffer tranf-

101 pirer en 1729. Les Tartares Ufbecks firent une irruption dans le Khorafan , avec un corps de 10,000 hommes. Le Beglerbeg n'avoit sur pied qu'environ 4000 chevaux & 2000 fantaffins. Dans un conscil de guerre, où tors les officiers faisoient sentir au gouverneur qu'it y auroit de l'imprudence de se rifquer avec des forces fi inégales. Nadir s'offrit pour cette expédition, en répondant du fuccès. Le gouverneur, charmé de cette propolition, le fit général des troupes. Nadir part, rescontre l'ennemi. le bat, & tue de la main le général des Tartares. Cette victoire donna un grand luftre à la gloire de Nadir. Le gouverneur le reçut comme un homme diftingué, & l'affura qu'il avoit écrit en cont pour lui obtenir la lieutenance générale du Khorafan. Mais le foible Huffein se laissa prévenir contre Nadir, par des officiers jaloux de fes fuccès; & l'emploi fut donné à un autre, parent du gonverneur. Nudir piquéfit des reproches au Begierbee ; & il ponffa l'infolence fi loin , que ce feiguent, quoique naturellement donx. se vit obligé de le casser, après lui avoir fait donner la bastouide fous la plante des pleds, jufqu'à ce que les ougles des orteils lui fusiont tombés. Cet affrout obligea Nadir à prendre la fuite ; il fe ioignit à deux voleurs de grand chemin, eurôla des baudits, & Te vit dans peu à la tête de 500 hommes bien montés. Avec ce corps, il ravagea tont le pays, & brûla les maifons de tous cenx qui refufoient de contribuer. Les Aghwans s'étoient rendus maîtres d'ifpahan, fous la conduite de Maghmad, ou Maghmoud, qui venoit d'envahir la Perle, Les Tures & les Moscovites s'étoient, d'un autre côté, jettés fur divers états de la Perfe ; de forte que Schah-Thamas, legi-G iij

time successeur de Hussein, n'avoit plus que det x ou trois provinces. Un des généraux de son armée. dont il étoit mécontent , se retira fecrettement auprès de Nadir avec 1500 hommes, L'oncle de Nadir, apprehendant alors qu'il ne vint le déponiller du gouvernement à main armée, lui écrivit qu'il obticniroit, s'il vouloit, le pardon de tout ce qu'il avoit fait, & qu'il pontroit entier an service du roi. Il accepta cette offre ; & partit fans differer pour Calot awe le gépéral fugitif & cent hommes d'élite. Il fut bien regu; mais la nuit fuivante il fit investir la place par 500 hommes , & étant monté dans la chambre de son ouele, il le tua en 1727. Schab Thamas, ayant befoin de monde, fit dire à Nadir qu'il lui pardonneroit encore cette faute , s'il venoit le joindre , & qu'il le feroit Min-Balchi, Nadir, ravi de cette proposition, se rendit auprès du monarque, s'excufa, & promit beaucoup de fidélité. Après s'être fignalé en diverses rencontres contre les Tures , il fut fait lientenant - général. Il fut même fi bien s'infinner dans l'esprit du roi, & rendre suspett le général de ses troupes, que, ce dernier ayant en la tête tranchée , Nudir fut fait général au commencement de l'an 1729. Alors il déploya toute l'étenque de ses talens. Le roi se repola fur lui de toutes les affaires mflitaires. Dans le mois d'Août de cette année, Thamas apprit qu'Afchruff , succeffeur de Magbanud , s'avançoit avec 30,000 hommes vers le Khoralan; Nudir marcha contre lui : la bataille se donna , & Aschruff y ayant perdu 12,000 hommes, ferctira à Ispaham avec environ le tiers de son armée. Ce fut alors que Thamas fit à fon général le plus grand honneur qu'un roi de Perle puifle faire. Il lui or-

donna de porter fon nom , de forte qu'il fut nommé THAMAS - KULT ou Kouli, l'Esclave de Tha-1245, en y ajoutant le mot KAN. qui fignifie Seigneur. L'eselave voulut bientôt être le maître; Konli-Kan excita une révolte coutre Thamas . le fit eufermer dans une prifon obscure; & ayant tiré du ferrail un fils de ce prince qui étoit encore au berceau ; il le placa fur le trône. Kouli-Kan fut le premier qui lni prêta l'erment de fidélité, & tous les autres officiers fuivirent fon exemple. Quand ont eut remis ce roi enfant dans le berceau , il fit trois ou quatre cris. Kouli Kun ioua alors une plaifante comédie. II demanda aux affiftans s'ils entendoient ee que vouloit le nouveau roj? & quelques-uns d'entr'eux ne fachant que répondre, il lenr dit: It vais vous l'apprendre. J'ai requ de Dieu le don d'entendre le langage des enfans. Le Prince nous redemande les provinces que les Turcs ont envahies ... Oui, mon Prince, (ajoutat-il en tonchant la tête de l'enfant , ) nous irons bientot tirer rai-Son du Suitan Mahmond , & s'il plait à Dieu, nous vous ferons manger des raifins de Scutari, Es pout être de Confrantinople... KOULI-Kun, déclaré régent pendant la minorité du jeune prince, alla faire la guerre aux ennemis de l'empire. Il gagna plufienrs batailles, dont la plus mémorable fut celle d'Erivan , livrée le 28 Mai 1735. Les Torcs perdirent dans cette journée plus de 50 mille hommes, & le général qui les commandoit. La conquête de plufieurs provinces fut le fruit de tant de succès. La couronne de Perse fut alors déférée au vainqueur par tous les grands de l'empire. Il partit au mois de Décembre, avec une armée de plus de 80,000 hommes, ayant laillé fon

fils Beza-Kuli - Mirla pour com-

mander dans Ispahan pendant fon absence, & il prit Kandahar après un ficge de 18 mois. Quelques ministres de Mahommed-Schab, empereur du Mogol ou de l'Indoftan, ecrivent à Keuli - Kan , pour l'inviter à s'emparer d'un empire, dont le monarque indolent & voluptueux n'étoit pas digne. Dès que le roi de Perse eut pris ses suretés, il ne se refusa pas à cette conquéte, fi conforme à fon inclination. Après avoir pris les villes de Ghorbundet & de Choznaw . il tira droit à Cabul, capitale de la province du même nom, & fronticre de l'Indoitau : Kouli - Kan la prit, & il y trouva d'immenses richeffes. Il écrivit an grand Mogol, que " tout ce qu'il venoit de ", faire, étoit pour le foutien de " la religion de l'empereur. " Mabommed ne répondit à cette lettre , qu'en levant des troupes. Konli-Kan envoya un second ambassadeur, pour demander environ 100 millions de notre monnoie, avec quatre provinces. L'empereur trop nonchalant, & trahi par fes miniftres, ne, fit aucune diligence. Pendant ces tergiversations, le Persan se rendoit devant Phishor, dont il s'empara, après avoir défait un corps de 7000 hommes campés devant cette place, an mois de Novembre 1738. Le 19 Janvier fuivant, il fe vit maitre de Lahor, Eufin l'aimée du grand Mogol s'ébranla, & le monarque partit de Dehli le 18 Janvier. Kouli-Kun alla au - devant de lui. Son armée étoit d'environ 16,000 hommes à cheval. Il alla camper à une petite distance de l'armée ennemie. Le combat fe douna, & le Persan remporta une victoire complete, quoiqu'il n'oût fait agir qu'une partie de ses troupes. La consternation & la terreur se répandirent dans le camp de l'empereur. On tint un con-

feil, & on fit faire des propositions d'accommodement à Kouli-Kan . qui exigea qu'avant toutes chofes le grand - Mogol vint s'entretenir avec lui dans fon camp. L'empcreur fit ce qu'on demandoit de luis & après que le roi de Perse l'eut, fait affeoir à côté de lui dans le même fiege, il lui parla en maître & le traits en fuiet. Il ordonna eufuite à un détachement de cavalerie de s'emparer de toute l'artillerie du gr. - Mogol , & d'enlever tous les tréfors, les joyaux, & toutes les armes & les munitions de l'empereur & des émirs. Les deux monarques se rendirent ensuite à Dehli, capitale de l'empire, & ils y arriverent avec leurs troupes le 7 mars 1739. Le vainqueur enferma le vainen dans une prifon honorable, & fe fit proclamer empereur des Indes. Tout fe paffa d'abord avec beaucomp de tranquillité; mais une taxe que l'on mit sur le bled causa un grand tumnite, & quelques-uus des gens du roi de Perfe furent tués. Le leudemain 11, le tumulte fut plus grand encore. Kouli-Kanmonte à cheval, & envoya un gres détacliement de fes troupes nour appaifer le tumulte, avec permiffion de faire main-balle fitt les féditieux. après aveir employé la donceur & les menaces. Le roi de Perfe s'étant rèadu dans une mofquée, y fut attaqué à coups de pierres; on tira meme fur lui. Ce princc, se livrant alore à tonte sa fureur, ordonna un mystacre général. Il le fit cesser enfin; mais, avant duré depuis 8 houres du matin jusqu'à 3 heures anrès midi, il v ent un fi grand carnage, que l'on compte qu'il y périt au moins 120,000 habitans. Pour se délivrer d'un hôte fi formidable, il s'agiffoit de lui paver les fommes qui lui avoient été promifes : Kouli-Kan cut, pour fa part, des richeffes immenfes en

bijoux, en diamans. Il emporta beaucoup plus de tréfors de Déhli, que les Efpagnols n'en prirent à la conquête du Mexique. Ces tréfors , smaffés par un brigandage de pluficurs fice'es, furent enlevés par un autre brigandage. Le palais feul de l'empereur renfermoit des tréfors ineltimables. La falle du trône étoit revêtue de lames d'or : des diamans en ornoient le plafond. Douze colounes d'or mastif, garnies de perles & de pierres précicufes formoient trois côtés du trône, dont le dais fur-tout étoit digne d'attention : il représentoit la figure d'un paon, qui étendant fa quene & fes ailes convroit c monarque de fon ombre. Les diamans, les rubis. les émeraudes, toutes les pierreries dont ce prodige de l'art éto't composé, représentaient au naturel les conleurs de cet oifeau brillaut. On fait monter le dommage que canfa e-tte irruption des Perfes, à 125 millions de livres fterlings. Un Dervis, touché des malheurs de fa patrie, ofa préferter à Konti-Kan la requête fuivaute. " Si tu es Dien, agis en Dien ; fi tu n es Prophète , conduis-nous dans la voie du falut ; fi tues Roj , rends n les peuples beareux . & ne les dén truis pas .. Kouli-Kon répondit : Je ne Suis pas Dien, pour agir en Dieu; ni prophity, pour montrer n le chemin du falat; ni Roi , pour n rendre les peuples bemeux. Je suis " Celui que Dieu envoie contre les » Nations fur lesquelles il veut faire n tomber fa vengeance. , Le monarque Perfan , qui étoit en droit de tout exiger de Mabommed, finit par lui demander en mariage une princesse de fon fang pour son fils. avec la cession de toutes les provinces fituées au-delà de la riviere d'Ateck & de celle de l'Indus, du côté de la Perfe. Mahommed confentit à ce démembrement, par un acte figné de sa main. Kouli-Kou se contenta de la cession de ces belles provinces qui étoient contigues à fon royaume de Perfe, & les préféra fagement à des conquêtes plus vaftes , qu'il eût confervées difficilement. Il laiffale nom d'empereur à Marommed; mais il donna le gouvernement à un vice-roi. Comblé de gloire & de richesses, il ne fongea plus qu'à retourner en Perfe. Il y arriva après une marche pénible, qui fut traverfée par plufieurs obstacles que sa valeur & sa fortune furmonterent. Ses autres exploits font pen connus. ( Voyez MAHOMET, no. VI. ) Il fut massacré le 8 juin 1747. par Mahommed, converneur de Tawus . de concert avec Ali Kouli-Kan . neveu de Tharas, qui fe fit proclamer roi de Perfe. "Les affaffins ( dit un hiftorien "Ferfan ) firent une balle de panme .. de cette tête . que l'univers peu " de tems anparavant n'étoit pas " capable de contenir. " Ses 3 fils & 16 autres princes du fang royal furent égorgés le même jour. Ainfi mourut ce prince, auffi brave qu' Alexandre, auffi ambitienx, mais bien moins généreux & bien moins humain. ( Foyce BOUGAINVILLE. ) Ses conquétes ne furcut marquées que par des ravages. Point de villes réparées ou bâties ; point le grands établiffemens. Il ne fut enfin qu'un illustre scélérat. Il almoit à l'excès les femmes, fans négliger les affaires, Pendant la guerre, il vivoit comme un fimple foldat; dans la paix il n'étoit pas moins frugal, Sa taille étoit de 6 pieds , fa conftitution fort robuste, & sa voix extrêmement forte. Quant à fa religion , il n'en eut ancune. Son premier acte d'autorité, en montant fur le trône , fut de s'emparer de la plus grande partie des biens des ministres de la religion, Il demanda peu de tems après une traduction

K O U en langue persane, de la Bible & de l'Alcoran. Les missionnaires Européens, les Rabins & les Mollas travaillerent à ces ouvrages. Lorfqu'ils furent achevés, les traducteurs lui en firent la lecture d'une partie. Il plaifanta fur les mysteres de la religion Chrétienne, se moqua de celle des Juifs , tonrna Mabomet & Ali en ridicule. Enquite il fit enfermer les traductions des livres facrés des Chrétiens & des Mufulmans dans une caffette, difant qu'il donneroit bientôt aux hommes une religion beaucoup meilleure. Mais les affaires de Perfe ne permirent pas heureufement à ce despote d'exécuter un projet qui auroit été une source de crurutés & d'erreurs nouvelles. Ce prophête guerrier, ennemi de la contradiction , auroit fans doute fait recevoir ses réveries à coups de fabre. Un des chefs des ministres de la religion de Perfe lui avant voulu représenter qu'il n'appartenoit pas an prince d'innover en matiere de dogme , Konli Kan ne lui répondit qu'en le faifant étran. gler. La crainte qu'il inspiroitétoit telle , qu'à fon retour des Indes , au milieu même de la marche , il ofa commander à fes foldats de remettre dans son tréfer tout ce qu'ils avoient pillé dans cette expédition ; & ses foldats obéirent. Il se contenta de faire distribuer à chacun d'eux cinq cents roupies, & une fomme un peu plus forte aux officiers , qui requirent fans se plaindre cette foible récompense de leurs travaux & de leurs fatigues. Voyez l'extrait historique qui est à la fin de Nadir , tragédie par M. Dubiffon , représentée en 1780. On a une Histoire de Thamas - Kouli - Kan , traduite d'un manufcrit Perfan par M. Williams-Jones , membre du college d'Onford , 1770.

KRACHENINNIKOW, né en 1713, fut du nombre des icunes éleves attachés aux professeurs de l'académie de St. Pétersbourg. Cette compagnic avant envoyé antiquesuns de ses membres au Kameharka par ordre de l'impératrice en 1733, pour donner une relation de ce pays , le jeune Kracheninnikom fuivit le professeur d'histoire naturelle. Il en revint en 1743, avec un grand nombre d'observations. L'académie le nomma adjoint en 1745, & professeur de botanique & d'hiftoire naturelle en 1753. II monrut en 1755; il avoit été chargé par sa compagnie de dresser la Relation des découvertes des aoadémiciens, & de la combiner avec celle de M. Stellert qui étoit mort en 1745. C'est cet ouvrage, écrit avec beaucoup de fincérité & d'exactitude, dont la traduction forme le deuxieme volume du Voyage de Sibérie de l'abbé Chappe d'Auteroche, à Paris 1768, 2 tome en 3 vol. in 4°. avec figures , magnifiquement exécuté.

KRANS. Voyez CRUSIUS. KRANTZ. Voyez FISCHET.

KRANTZ ou CRANTS. (Albert) doyen de l'église de Hambourg , sa patrie, fut employé dans diverfes négociations, & s'en acquitta avec autant d'intelligence que de zèle. Il étoit l'arbitre des différends . la reffource des pauvres, & l'exemple de son chapitre. Cet homme estimable moumt en 1517, laiffant plufigure ouvrages. Les plus connus font : I. Chronica regnorum Aquiloniorum Dania , Suecia , Norwegia ; Argentorati, 1546, in-fol, réimprimec à Francfort dans le même format par les foins de Jean Wolf. II. Saxonia, five De Saxonica gentis vetusta origine, à Francfort, in-fol. en 1575, 1580--81. III. IVandalia, five Historia de Vandalorum origine. Cologne 1600, in fol. réimprimée

avec plus de soin en 1619, à Francfort, in-fol, par IVecbel, IV. Metropolis, fivè Historia ecclesiastica de Saxonia, 1575, 1590 & 1627, à Francfort, in-fol. Elle ne regarde que l'Histoire de Westphalie & de Jutland. Tous les ouvrages de cet auteur offrent beaucoup de recherches; mais il se perd dans les origines des peuples, sinfi que cenx qui avant lui s'étoient mèlés de débrouiller ce chaos. Krantz, plus favant que critique, a beaucoup de penchant pour les fables, & pour les fables les moius vraifemblables. Il est d'ailleurs accusé de plagiat. On dit dans fou Epitaphe qu'il étoit très-éloment ; cela ne paroit guere par fes livres. Voyez-en la lifte détaillée dans le 38e vol. des Mémoires du P. Niceron.

KRAUSEN (, Ulric) labilite graver Allemand, dont nous avons l'ancien & le nouveau 17:8mune trè-élégamment cécnités en trille-douce. La délicuetfe des figures fait exchercher le recueil quoi en ût à lus bourg, en 2 vol. in-fol. 1705. Let Pfitres & Euwagifes fout crasses en la constant de la beauté des gravares.

KRETZCHMÉR, (Pierre) ně dans le Brandebourg vers 1700, cottěiller des domaines du roi de Prufle, mor ten 1764, fe diffingua par fa patieuce laboajeule & fa profonde fagocité en lait d'économie & d'agriculture. Un grand nombre d'exprienees fur ces matieres, l'avoient conduit à des découvertes. La plas utile, et de clie renferuée dans un excellent Minorie an fluit de la multiplication extraordinaire d'un grain a'orge. Ce fut en marcottant les tiges d'une touffe d'herbe produite par ce grain cigne au printeurs, & transflantées

ailleurs, qu'elles produifirent d'autres toutes; & ainfi de fuite, par le même procédé, ce grain d'orge produițit iufqu'à 15000 épis. La fagacité de l'auteur furprit alors la mature dans sa prodigieuse sécondité. Si cette culture demandoit moins de bras - elle feroit de la plus grande ntilité. Ce même anteur avoit tenté d'introduire en Prusse le labourage à deux charrnes ; il le proposa dans une autre Mémoire. L'idée n'étoit pas neuve : Olivier de Serès en parle dans fon THÉATRE d'Agriculture . comme d'une pratique du pays de Clèves.

I. KROMAYER, (Jean) né en 1576 à Dolben en Mifnie, fut minifire à Ev-ben, prédicateur de la duchellé douairiere de Saxe, & enfin furinteadant à Weinar, où il mourat en 1643. On a de lui : I. Harmonia Europitifarum. III, l'entre l'exclusitive compendium. III, Une Paraphre el etimée fur Jértuie & fur les Lomentations; elle fe trouved ans la Biblie de Weinar.

II. KROMAYER, (Jérôme) neveu du précédent, né 2 čeitz en 1610, morteu 1670 à Leipfiek, vol il étôt profelleur en hifbire; en éloquence & en théologie, eut une plume Laboricuté & féconde. Entre fes nombrenx ouvrages, nous citerons feulemeut: 1. Theologia pofitivo - Polemica, II. Hifbiria Ecciehafica, III. Pelvmathia Treology. & c.

KRUGER (Jean-Chréien) nhe Berlin de parens pawore, mort à Hambourg en 1750 àgé de 28 ans , s'ét diffingul fur la feire comme acteur & comme poète. Il est à précimer qu'il auroit contribué à l'illustrature le thétire alternauf, fi les ravauxs qu'exigenient de lui fa quatrature de la comme qu'exigenient de lui fa quatrature de la configuration de l'exigenie de lui fa quatrature de l'exigenie de lui fa quatrature de l'exigenie de la fact de la comme l'exigenie de la fact de la

segh, autres auteurs dramatiques du même pays Outre la Tradaciion allemande du Trédars de Maricouax, on huidoit un recueil de Poffies, imprimé à Leiphiek: les ouvrages qu'il contient font des Poffies diverfes, des Prologues, & fin-tout des Comédies, dont les principales font l'Epoux avengle, les Caudadats, & le Duc-Michel.

KUHLMAN, (Quirinus) naquit à Breslau en Silesie avec un esprit fage & pénétrant. Une maladie dérangea ses ouvrages à l'âge de 18 ans , & il fut un des plus gr. visionnaires de son pays & de son ficele. Il se crut inspiré de Dien : il s'imagina être dans un globe de lumiere qui ne le quittoit jamais; il ne voulut recevoir aucune leçon , parce que, difoit il , le St-Efprit étoit fon maitre. Cet infortuné, qu'il auroit falin enfermer, fut brule l'an 1689, en Molcovie pour quelques prédictions féditienfes. Il avoit parcouru auparavant l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Orient; & malgré la facilité de l'esprit humain à adopter toutes les extravagances. il ne fit pas beaucoup de profélytes. On a de ce visionnaire quelques écrits pleins des réveries les plus abfurdes. Il en préparoit un, qu'il devoit intituler : La Clef de l'Eternité & du tems; c'étoit la fuite d'un ouvrage qu'il avoit publié en 1674 à Levde, fous le titre de Prodromus Quinquennii mirabilis.

KÜHNIUS. (Joschim) profeteur de Gree & Ufebreu deun tun tunivenftid de Strasbourg. në å trippa walde, mort en 1697 à 50 aus, laiffa des Notes fur Pollos, Poujos. Se d'autres écrits dans lefquels ou remque un grands fonds d'érudition. Le plus connu ell initiaté. Quellious Philosphie con une de la finitiaté. Quellious professe de la contra l'eteris Ed Novi Tr. flamenti dilipus Scriptorius, 3 com. inse<sup>3</sup>, Strasbourg 1698.

KULCZINSKI. ([rgance) abbé de Grodno, né Wlodimis ne Pologne I an 1707, entra de bome heure dans l'ordre de S. Bejlie, & fut envoyé à Rome en qualité de procureur-géniral de cet ordre. Il mouret dans fon abbrye de Grodno en 1747, a près à c'etra expis une grande réputation par fon Specium en grande réputation par fon Specium en la , en mandierit: Opus de vitit Saudérom ordrit Divi Bejlii magui, a vol. in-fut

KULPISIUS, (Jean-George) professer en droit à Giesten, puis à Strasbourg, ssiliste au Congres de Ryfwirk en qualité d'envoyé du due de Wittemberg, & monrut en 1698. Le plus cltimé de ses ouvrages est en Commentaire n. 4°. sur Grotium, sous le titre de Collegium Grotiaman: il est favant.

KUNADUS, (Anté) héologien Luthérien, né à Dobelen en Miñaie Pan 1602, fut professeur de théologie à Wittenberg, & miniftre général à Grimma. Il mourut en 162. On a de lui : I. Une Explicution de l'Epitre aux Galtes. II. Le Des Differstations for la testasien au Difers; Sur la Comfifiend de S. Pierre s.—Sur case qui refficierent au tenu de la Paffen, in-4°, &c.

KÜNCKEL, (Jan) ne dans la ducké de Sleivick en 150, fut chymike de Pétedeur de Saxe, de celui de Bandebourg, & de Cloriet XI roi de Snède. Ce marque récompenía fou mérire ados lettres de noblelle. & par le des lettres de noblelle métallique. Kluckél mourut en 1701, après avoir inte platique découverres, cutrantes celle du Phofibere d'Urine. Du didit doit enors pulicurs nouvelle opérations fur l'art de a vercreige une manière de mouler des ficures

en bois; une petite ouriofité chymique, qui confifte à marbrer un clobe de verre de différentes conleurs; & un procédé ingénieux pour faire une plante de métal. Parmi le grand nombre d'ouvrages qu'il a publies en allemand & en latin, on diftingue les Obfervationes Chymica. Londres 1678 , in-12; & fon Art de la Verrerie, traduit en françois par M. le baron d'Olbach, & imprimés à Paris en 1752 in-4°. Les chymiftes qui l'avoient précédé. avoient cultivé la chymie pour augmenter les lumieres de la médecine : Kunckel en fit ufage pont perfectionner les arts. C'étoit un artifte qui avoit peu de théoric . mais qui portoit dans la pratique une fagacité & une intelligence qui lui tenoient lieu de favoir. Il s'attucha fur-tont à suivre le travail de Néri fur la vitrification; & ses déconvertes donnerent beaucoup d'étendue à cette partie importante de la chymie.

KUNRAHT . ( Henri ) chymifte de la focte de Paracelfe, fit beaucoup parler de lui au commencement du xviie fiecle, & fut, diton, professeur en medecine à Leipfick. Mollerus prétend que Kunrabt étoit na adepte qui pollédoit la Pierre Philosophale. Il nous apprend lui-même , " qu'il avoit obn tenu de Dieu le don de difcerner u le bien & le mal dans la chy-" mie. " Il mourut à Drefde en 1607. On a de lui plusieurs ouvrages d'une obscurité impénétrable, qui ne fervent qu'à montrer le fanacisme ou la charlatancrie de leur auteur; & que s'il avoit obtenu de Dieu le don du discernement . il n'avoit pas recu celui de la raifon & du bon-fens. Les curicux recherchent fon Amphitheatrum Sapientia aterna . Christiano-cabalistieun, Divino-magicum; Hanoviz 1619, in f. On y mit un nouveau titre

en 1652. Ce livre fut cenfuré par

la faculté de théologie de Paris. KUSTER, ( Ludolphe ) né à Blomberg dans le comté de Lippe en 1670, du premier magistrat de cette ville, se distingua de bonne heure par l'étendue de sa mémoire. Après avoir achevé l'éducation des enfans du comte de Schwerin, premier miniftre du roi de Pruffe, il vovagea en Angleterre & en France. De retour à Be lin, le monarque Proffice le fit son bibliothécaire; mais le féjour de cette ville lni étant désagréable, il se retira en Hollande. Réduit à une extrême misere, il se rendit à Paris, où l'abbé Bignon, son ancien ami, l'invitoit de venir. Les follicitations de son protecteur, jointes aux réflexions qu'il avoit faites sur la nécoffité de reconnoître une Eglife dont l'autorité infaillible mit fin aux controverses. l'engagerent à se faire Catholique. La cérémonie de fon abjuration fe fit le 25 Juillet 1713. Kufter jonit alors de la favenr & des diftinctions que pouvoit espérer un favant & un nonveau converti. L'abbé Bignon le présenta à Louis XIV, qui le gratifia d'une pension de deux millelivres. L'académie des belles-lettres lui ouvrit ses portes, en qualité d'affocié furnuméraire; diftinction qu'elle n'avoit faite à personne avant lui. Ce favant mourut pen de tems après, en 1716, à 47 ans. On ne peutnier que Kuster ne fût un abime d'érudition; mais fon mérite fe bornoit 1). Il étoit de ces érudits enthousiastes pour le genre qu'ils ont embraffe, & qui traitent toutes les antres sciences de vaines on de frivoles. Un livre de philosophie le faifoit fuir; & il croyoit bonnement qu'un homme qui compileit, étoit fort au-deffus d'un homme qui pensoit. Ayant trouvé un Traité philosophique dans la boutique d'un

Libraire, il le rejetta en difant : " Ce n'est qu'un livre de raisonne-, ment Now fic itur ad aftra. ,, Il étoit d'ailleurs d'un naturel doux & paifible; mais comme il n'avoit pas lu dans le grand livre du monde, ses manieres étoient un peu rebutantes. Ses ouvrages les plus eftimés font : I.Une Edition de Suidas, à Cambridge, en grec & en latin, en 1705, formant 3 vol. in-folio. Cet ouvrage demandoit une prodigieuse lecture : l'auteur n'épargna rien pour le rendre parfait en son genre. C'est aussi la meilleure édition que nous ayons du LexicographeGrec, L'université de Cambridge récompensa l'éditeur, en le mettant au nombre de ses docteurs. La littérature Grecque étoit ce que Kuster possédoit le mieux. Il regardoit l'Histoire & la Chronologie des mots Grecs , ( c'étoieut les expresfions ordinaires ), comme tout ce qu'il y avoit de plus folide pour un favant. II. Bibliotheca novorum Librorum, 5 vol. in-8°: Journal affez médiocre, du moins aux yeux de nos littérateurs François. Il commenca en avril 1697, & finit avec l'année 1699. L'auteur s'étoit affocié , pour ce travail, Henri Sike. III. Historia critica Homeri, 1696, inS°, curicule. Il fe cacha, dans co livre & dans le précédent, foat le nom de Nocorra, qui fignifie en gres Sacrifiant. Reffer à la même fi-gnification en allemand. IV. Jenshiteu de visit Fitheyore, à Mariet dam, en 1707; in 4°. V. Nocomi-tridam, en 1707; in 4°. V. Nocomi-tridam, in fol. avec les variantes de Mill, augmentée & rangée de Mill, augmentée de Tangée de ditien d'artisphome en gree et alain, 1710, in fol. Voyra I. Aris-TOPHANE.

KYRLE, (Jean) homme bienfaifaut d'Angleterre, dont le nom mérite de passer à la postérité. Il étoit né à Roll, petit bourg de la province d'Héréford, & il monrut en 1724, à 90 ans. Avec un revenu de 500 guinées au plus, il fit plus que beaucoup de princes : il défricha des terres, pratiqua des chemins favorables au commerce, bâtit un Temple, nourrit les pauvres de son canton, entretint une maison de charité, dota des filles, mit des orphelins en apprentissage, foulagea & guérit des malades, & appaila les différends de ses voifins. C'est le célebre Pope qui a fait connoitre ses vertus dans son Epitre morale fur l'emples des richelles.



I AAR. Voyer LAFR.

LABADIE, (Jean) fils d'un foldat de la citadelle de Bourg en-Guienne, naquit en 1610. Les Jéfuites de Bordeanx, trompés par fa piété apparente & charmés de fon esprit, le revêtirent de leur habit, qu'il garda pendant 15 ans. Quoique des-lors fon esprit donnat dans les réveries de la plus felle mythicité, il fut fi bien se dégnifer, que, lorsqu'il voulut quitter la société, les fupérieurs & les inférieurs mirent tout en usage pour le retenir. Labadie ne tarda pas de se faire connoitre. Quelques mois avant de fortir des Jésuites, il s'avifa de vouloir mener la vie de S. Jean-Baptifte, dont il crovoit avoir l'esprit. Il ne voulut plus manger que des herbes, & ne s'affoiblit pas peu la téte par cette abstinence. Après avoir parcouru plufieurs villes de Guienne, il fut employé dans le diocèle d'Amiens. On le croyoit un Saint; mais un commerce criminel avec une dévote , & des liaisons plus que fulpectes avec des Bernardines, déconvrirent en lui un scelérat hypocrite. L'évêque d'Amiens; ( Caumartin, ) alloit le faire arrêter, lorsqu'il ptit la fuite. Il demeura quelque tems enfuite à Bazas . il passa de là à Toulouse, & par-tout il se fit connoître comme un homme qui se servoit de la religion pour satisfaire ses penchans. Nommé directeur d'un couvent de Religieuses, il y introduifit le déreglement avec la fauffe fpiritualité. Tout ce que l'on a reproché de plus horrible aux disciples du Quiétifte Molinos , il le faifoit pratiquer à ces bonnes filles .

les excitant lui-même par fes aes tions & par fes paroles. L'archevéque de Toulouse,informé de ces défordres, dispersa les religienses corrompues, & poursuivit le corrupteur. Ce fourbe alla se cacher dans un hermitage de Carmes près de Bazas , s'y fit appeller Jean de J. C. . parla en prophète, & v fema fon enthousiasme & ses détestables pratiques. Ses principales erreurs étoient les snivantes : I. " Dien peut & vent . tromper les hommes, & les induit effectivement en erreur. II. L'En criture-Sainte n'est point nécessaip re pour conduireles hommes dans n la voie du faint. III. Le Baptême ne doit être conféré qu'à un cer-, tain age , parce que ce facrement 33 marque qu'on est mort au monde & reffuscité à Dieu.IV.La nouvel n le Alliance n'admet que des hom-, mes spirituels, & nous met dans , une liberté fi parfaite, que nous " n'avons plus besoin ni de la loi . ni de ses cérémonies. V. Il est " indifférent d'observer, ou non. , le jour du repos; il suffit que ce " jour-là on travaille dévotement , VI. Il exifte deux Egliscs: l'une 20 où le Christianisme a dégénéré. & l'autre composée des régénén res qui ont renoncé au monde. " VII. Jésis-Christn'est point récliement présent dans l'Eucharistie. " VIII. La vie contemplative eft un , état de grace, une union divine " pendant cette vie, & le comble ,, de la perfection., Labadie, contraint de prendre la fnite, fe fit Calviniste à Montauban en 1650 . & y exerça le ministere pendant 8 ans. Quoiqu'il choquat dans ce poste les

L A B personnes sages par ses sermons satyriques, il ne laiffa pas de fe foutenir par le crédit des dévotes qu'il avoit enchantées, les unes par l'efprit, les autres par la chair. Leurs picufes cabables n'empécherent pas pourtant qu'il ne fut chaffe quelque tems après, Il paffa à Genève, d'où il fut encore expullé, & delà à Middelbourg. Labalie s'acquit beaucoup d'autorité dans cette virle, à la faveur du ton mythique qu'il prenoit, & de la févérité de mœurs qu'il affectoit, " On regardoit , (dit Niceron ) n comme autant de Mon-5, dains vendus an fiecle prefent, , ceux qui le taxoient d'hypocri-, fie , & comme autant de Saintes n celles qui le suivoient. Mademoi-, felle SCHURMAN, ectte fille fi , fameule dans la république des lettres , crut choisir la meilleure n part en se rangeant fous la din rection. Elle devint un des chefs 33 les plus ardent de la fecte. Ce n fut elle qui y entraîna la prin-, ceffe Palatine Elizabeth , qui re-" gut les difeiples errans & fugitifs de Labadie, Cetto princesse . regardoit comme un grand honneur de recueillir ee qu'elle ap-, pelloit la véritable Eglife . & fe n trouvoit heureuse de s'être dé-" trompée d'un Christianisme maf-, qué qu'elle avoit fuivi jusques-, là.... Le nombre des fectateurs " de Labadie augmenta confidéra-" biement, & feroit devenu trèsp grand fans la défertion de quel-" ques-uns de fes difeiples, qui, " publiant l'Histoire de sa vie privée n & de fa maniere d'enfeigner , n'ou-" bliesent pas d'instruire le public " des familiarités qu'il prenoit avec n fes dévotes, fous prétexte de " les unir plus particuliérement à " Dieu. Il envoyoit, de sa retrain te . des Apôtres dans les gran les willes de Hollande; mais le fue-" cès ne fut pas affez grand pour

, le dispenser de chercher un lieu n famine. Il paffa à Erfort, d'où a la guerre le chassa, & l'obligea " de fe retirer à Altena dans le " Holftein. Ce fut en ec lien qu'atn taqué d'une colique violente. il , mourut en 1674, entre les bras " de Mademoifelle Schurman, qui ,, conime une compagne fidelle l'a-" voit fuivi par-tout. Il étoit alors » âgé de 64 ans. " Il avoit été dépofé, pen de tents auparavant. dans le fynode de Dordrecht. Les ouvrages de ce fanatique sont en grand nombre; mais nous avens affez fait connoître fes réveries. pour nous dispenser d'en donner une longue liste , aufli fatiguante pour le lecteur , qu'humiliante pour l'efprit humain. Les curieux peuventla voir dans le XVIII. volume des Mémoires du P. Niceron, Il intituloit ses livres singuliérement : Le Hérault du grand roi JESUS . Anfterdam , 1667 , in-12; Le véritable Exorcifine, ou l'Unique moyen de chaffer le Diable du monde Chris tien, Amfterdam, 1667 ,in-12; Le Chant-Royal du Roi J. C., Amsterdam , 1670 , in-12 ; Les Saintes De cades , Amfterdam , 1671 , in - 8°. L'Empire du Suint-Efprit . Amfterdam , 1671 , in 12; Traité du SOI, on le Renoncement à SOI - même &c. &c. Il avoit composé à Montauban. 1656, in-24, La Pratique des deux Oraifons mentale & vocale. Il vouloit introduire cette pratique parmi les Protestans: mais fon entreprise téméraire sur Mademoiselle de Calonges , dont il ofa toucher le fein, tandis qu'il crovoit l'avoir plongée dans la plus profonde méditation, renversa ses projets. Les disciples de ce dévot libertin s'appellerent LABADIS FES. On affure qu'il-y en a encore dans le pays de Clèves., mais qu'ils y diminuent tous les jours.

LABAN , file de Bathuel & petitfils de Nachor, fut pere de Lia & de Rachel, qu'il donna l'unc & l'autre en mariage à Jacob , pour lé récompenser de 14 ans de services au'il lui avoit rendus. Comme Laban vit que ses biens fructifioient fous les mains de Jacob, il voulut le garder encore plus long - tems par avarice; mais Jacob quitta fon beaupere fans tui rien dire. Celui-ci conrut après lui durant 7 jours, dans le desfein de le maltraiter, & de ramener enfuite fes biens. fes fils & fes filles. Mais Dieu lui apparut en fonge, & lui défendit de faire aucun mal à Jacob. L'avant atteint fur la montagne de Galaad, ils offrirent ensemble des facrifices & fe réconcilierent. Laban redemanda feulement à son gendre les idoles qu'il l'accusa de lui avoir dérobées. Jacob qui n'avoit aucune connoilfance de ce vol, lui permit de fouiller tout fon bagage. Rachel, affife desfus, s'excufa de se lever, feignant d'être incommodée. Its fe féparerent , contens les uns des autres. Pan 1739 avant J. C.

LABAT , (Jean-Baptifte) Dominicain Parifien, d'abord professeur de philosophie à Nanci, fut envoyé en Amérique l'an 1693. Il y gouverna fagement la cure de Ma ouba, revint en Europe en 1705, & parcourut le Portugal & l'Espagne. Après avoir demeuré plusieurs années en Italie, il mourut à Paris en 1738, à 75 ans. On a de lui : I. Nouveau Voyage aux Isles de l' Amérique. contenant l'Histoire naturelle de ce pays; l'origine, les mœurs, la Religion & le gouvernement des Habitans anciens & modernes; les Guerres & les événemens singuliers qui y sont arrivés pendant le long séjour que l'Auteur y afait ; le Commerce, les manufactures qui y font établies, & le moyen de les augmentertavec une Defcription exacte S' curieuse de toutes

ces Isles, ornée de figures; Paris 1741, 8 vol. in-12." Ce livre agréable & inftructif eft éerit, (dit l'abbé des Fontaines.) "avec une liberté , qui réjouit le lecteur. On y trou-" ve des choses utiles, semées de , traits historiques affez plaifans. " Ce west pent-être pas un bon n livre de Voyage; mais c'est un , bon livre de Colonie. Tout ce qui " concerne les nôtres, y est traité " avec étendue. On y fonhaiteroit n feulement un peu plus d'exacti-.. tude dans certains endroits. .. II. Voyages en Espagne & en Italie, 8 vol. in 12, écrits avec autant de gaieté que le precédent ; mais nous avons fur l'Italie des ouvrages beaucoup meilleurs. Ses plaifanteries ne font pas toujours de bon aloi. Il censure le ton fatyrique de Misson. & il l'imite quelquefois. III. Nonvelle Relation de l'Afrique Occidentale, 5 vol. in-12; compolée fur les Mémoires qu'on lui avoit fournis, & par conféquent moins cer. taine que la Relation de fon voyage en Amérique. IV. Voyages du Chevalier des Marchais en Guinée, Isles voifines , & à Cayenne , avec des Cartes & des figures , 4 vol. in-12. On y donne une idée très-étendue du commerce de ces pays. V. Relation historique de l'Ethiopie Occidentale, 5 vol, in-12. Cette Relation, traditite de l'italien du Capucin Cavazzi, est augmentée de plusieurs Relations Portugaifes des meilleurs auteurs, & enrichie de notes, de cartes géographiques & de figures. VII. Mémoires du Crevalier d'Atvieux , Envoyé du roi de France à la Porte, 6 vol. in-12 , 1735. Le P. LABAT a recueilli & mis en ordre les Mémoires de ce voyageur fur l'Afie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte, la Barbarie. Le style de tous les ouvrages de ce Dominicain eft en général affez coulant , mais un peu diffus.

LABARRE, LABAUME. Foir

LABBE, (Philippe) Jélnite, mé à Bourçes en 1607, profest les humanités, la philosophie & la théologie avec beaucoup de réputation. Il montut à Paris en 1667, à 60 ans, avec la réputation d'un favait prosonal, & d'un homme doux & poil. Le P. Commire lui sit cette Epitaphe:

Labbens bic fitus oft: witam, moresque requiris?

Vita Libros illi scribere, morsaue

fuit.
O minium felix! qui Patrum antiqua

retractans

Concilia , accessit conciliis Superum. Il avoit une mémoire prodigieuse, une érudition fort variée , & une ardeur infatigable pour le travail. Toutes les années de sa vie furent marquées par des ouvrages, ou plutôt par des recueils de ce qu'il avoit ramaffé dans les livres des autres, ou de ce qu'il avoit déterré dans les biblintheques. " Le Pere . Lubbe , ( dit Vigneul-Marville , ) " étoit vn fort bon homme. Quoi-" que affez inférieur aux écrivains , de fon tems , il ne laiffoit pas de , bien fervir en fecond. On a vu , un grand nombre d'ouvrages, je , ne dirai pas, tout-à-fait de lui . mais de toutes fortes de pern fonnes fous fon nom. Les autres " enfantoient, & lui comme parn rain nommoit l'enfant, & lui o donnoit un béguin & des langes. " Auffi a - t-il été accufé d'être un peu pirate; mais il faut de ces n gens-là dans la république des p lettres , auffi-bien que fur la mer. " Ce n'étoit pas par nécessité que , le P. Labbe détrouffoit les fayans, mais par amulement; comme à-peu-près St. Augustin étant ecolier , détoboit les poires de ses voifins, feulement pour le n donner le plaifir de dérober chez n autrui ce qu'il n'auroit pas voulu " ramaffer dans fa maifon. " Il eft vrai que la plupart des ouvrages que le P. Labbe a donnés au public. ne lui ont coûté que la peine de raffembler les matériaux & de les mettre en corps. Cependant ses recherches ont été quelquefois utiles, en ce qu'elles ont fourni le moven de faire mieux, & ont abrégé le travail de ceux qui sont venus après lui. Ses principales compilations font : I. De l'yzantine Hilteria Scriptoribus, 1648, in - fol. nctice affez inexacte & fore feche des écrivains de l'Histoire Byzantine, il. Nova Bibliotheca manuscriptorum, 1657. 2 vol. in fol. compilation de plufieurs morceaux curieux qui n'avoient pas eucore été imprimés, & de quelques autres qui ne devoient jamais l'être. III. Bibliotheca 3ibliothecarum, 1664, 1672 & 1686. in fol. & à Genève 1680, in - 4°. avec la Bibliotheca numaria . & un Auctuarium imprimé en 1705. IV. Concordin Chronologica, 1670 . en 5 vol. in fel. Les 4 premiers volumes de cet ouvrage, fort embrouillé, peu utile, mais bien imprimé. font du Pere Labbe ; & le çme efb du Pere Briet. Cependant il v a des choles qu'on chercheroit inutilement ailleurs : tille eft l'Ariadne Chrono. logica, qui estau Ier votume. Cet ouvrage ne s'étant pas vendu . (rqmoisi en envoya une partie à la beurriere : c'eft ce qui le rend rare aujourd'hui. V. Le Chronologue François, en 6 vol. in 12, 1666, affezexact, mais écrit avec peu d'agrément. VI. Abrégé Royal de l'Alliance Chronologique de l'Histoire Sacrée & profune avec le lignage d'Outremer , 2 vol. in-4°, 1651. Cet Abrégé Royal est fort confus; mais on y trouve des extraits & des pieces qu'on ne pourroit découvrir ailleuts. VII. Concordia facra & prophana Chronologia, ab orbe condito ad aunum Christi 1638, in-12. Vill. Méthode aifée pour apprendre la Chronologie facree Ed prophane . in-12, en vers artificiels, fi mal conftruits, que cette mithode aifee deviendroit fort difficile pour un homme qui auroit l'ombre du goût. IX. Plutieurs Ecrits fur l'Hiftoire de France, la plupart ensevelis dans la poufliere : La Clef d'or de l' Hiftoire de France. .. Les Mélanges curieux .... Les Eloges historiques . &c. X. Pharus Gallie antique, 1668 , in . 12. L'auteur , fous ce titre emphatique, avoit ern cacher les larcins qu'il avoit fait dans les écrits du favant Nic. Sunfon , qu'il cenfuroit vivement après l'avoir volé. Le Géographe répondit avec la même vivacité an Jesuite, dévoila ses plagiats, & moutra dans les deux fenles premieres lettres de l'Alphabeth un millier de fautes. XI. Plusieurs autres ouvrages fur la Géographie, auffi inexacts que le precédent. ( Voyez CLUVIER. ) XII. Beauconp d' Ecrit, fur la Grammaire & la Poéfie Grecque. Le plus célebre est connu fous le titre d'Esymologie de pluficurs mots François, 1661, in-12. Ce livre est contre le Jardin des Racines Grecques de MM. de Port-Royal, L'aureur avoit cueilli Jes plus belles fleurs de ce parterre, & après le les être appropriées affez mal - adroitement , il invectivoit contre les écrivains qu'il avoit détrouffés. Luncelot , dans une feconde édition découvrit les plagints & vengca fon ouvrage. Le Jesuite Labbe n'avoit volé les Janféniftes, que parce qu'il avoit vu le poiion des cinq propolitions dans les Racines Grecoues. C'écoit un crime que la charité lui avoit fait comm tre. Il vouloit que le public jouit de ce qu'il y avoit de bon dans le livre de les adversaires . fans courir le rifque de le laiffer

corrompre parce qu'il y avoit de, mauvais. XIII. Bibliotheca anti-Janfeniana, in-4°, & plufieurs au-Royal. C'étoit un nain qui combattoit contre des géans. Un auteur Jaufenifte prétend que ce Jefnite , tout ennemi qu'il étoit de ces illuftres folitaires, avonoit " qu'avant n eux , les théologiens perdoient .. leur tems à fe forger des espaces " vagnes fur des riens , au lieu de p remonter aux fources ... , Mais il eft pen vraitemblabte qu'il ait fait un tel aveu. XIV. Notitia dignitatum emnium Imperii Romani , 1651, in-12: ouvrage utile. XV. De Scriptoribus Ecctefiasticis differtatio, en 2 vol. in 8°. C'est une petite Bibliotheque des écrivains cocléliaftiques, trop abrégée, & qui manque d'exactitude. XVI. Une Edition de Glycas, grecque & latine, au Louvre, 1560. XVII. Conciliorum Colicelio muxima . 17 vol. in fol., 1672, avec des notes. Les 15 premiers vol. de cette collection font du P. Labbe, les deux antres du P. Coffart. On y a joint un 12me vol.: c'eft le plus rare. Il est fous le titre de Apparatus alter , parce que le 17me tome eft auffi un Apparat : cependant'ce 18 me vol. n'eit autre chole que le Traité des Concil. s de Jacobatius. La divertité de génie de Labbe & de Coffart n'a pas peu contribué à laisser glisser dans cette édition le grand nombre de fautcs dont elle fourmille. Elle eft d'ailleurs recherchée, parce qu'il n'y en a pas de meilleure. Le Jétuite Hardouin s'étoit chargé d'en donner une nouvelle; mais on peut voir dans for article comment il l'exécuta. XVIII. Enfin ce favant & infatigable compilateur publia. cn 1659, un Tableau des Jéfuites illuftres dans la République des Lettres . fuivant l'ordre chronologique de leur mort: euvrage lee ; & qui ne peut avoir d'utilité que par raport aux dates. En 1663, il mit encore an jour une Bibliographe des ouvrages que les favans de la fosité avoient publiés en France dans le couriant de 1661, & un commencement de 1662. Cette de l'extraire et le excutef fur le madelle de la Bibliographie pér le mediel de la Bibliographie per le mediel de la Bibliogr

I. LABBÉ, (Louise CHARLY. dite ) furnommée la Belle Cordiére sarce qu'elle avoit époufe à Lyon fa patrie un riche négociant en căbles & en cordes. San époux Ennemond Perris étant mort en 1565, fans enfans, la fit fon beritiere universelle. Son goût pour les lettres & pour ceux qui les cultivoient, étoit extrême. Son cabinet étoit rempli de livres Italiens, François & Espagnols. Elle faisoit des vers dans ces trois langues. D'aillenrs elle favoit chanter & joner do lutte. & manioit fort bien un cheval : ce qui prouve qu'elle avoit en de l'éducation. a Mais toutes " les belles qualités , (dit Niceron) , que l'on admiroit en elle . étoient ", gatées par un libertinage,qui,quoi-" que plus rafiné que celui des Laïs , & Jes Phryne, n'eu étoit pas moins , condamnable. Elle faifoit le métier " de courtisane , quoiqu'elle ne " reffemblåt pas en tout à ces mai-" heureuses victimes de l'impudi-,, cité. Si d'un côté elle étoit de ,, leur humeur, en ce qu'elle vou-" loit être payée des faveurs qu'elle " accordoit, elle avoit d'un autre " des égards pour les gens-de-" lettres, qu'elle recevoit quelque-", fois gratis. Démoftbenes eut été " bien aife que la courtifane Laïs " cut ressemblé à celle-ci: il n'au-" roit pas fait le voyage de Corin-, the inutilement. , Aureste Louife s'excusoit, comme tontes les femmes galantes, en disant que l'amour étoit fon seul defaut. Voici comme elle s'en explique dans une Elégie adresse aux Dames de Lyon; Quand ous overrez, Dames Lyon; Geces miens técrits pleins d'amourenses

pleffe,

Et jeune erreur de ma folle jeunesse. Si c'est erreur. Mais qui, dessous les cieux, Se peut suouter de n'être vicieux?

Se peut vanter de n'être vicioux? Eus n'eft content de fa forte de vie, Es toujours porte à fes voissins envie, I. un, forcemant devoir la paixen terre Par tous moyens tâche y mettre la guerre.

Lautee, coyant punorel être vite. Austre Dies qu'on su p'air facrifice. L'autre fa fai parjure ; il emploira A decroiri paufqu'un qui le croira. L'un, eumentant, de fa lauque (borde Mile r cend, fur Pant S'l autre lurde. Je un fuit print faut cet Plantles ute, Qui in vaijent put sont faire infortunde Cocquera ne fai some ail murri de voir Chez mon voifia misux que chez moi plevooir.

One we misnoife en dificord entre amit, A faire gain jamais se me foumis, Mentir, tromper & dusfer autrui, Tant m'a déplu, que médire de lui. Musis fi en moirien y a d'imparfait, Qu'on blâme amour; c'est lui seut qui l'a fait.

Ses ŒUVARS fürent Impriméra's Lyon fa patrice a 1555; å erimpriméra dans la mémeville en 1764. In 12, avec la 176 de cette Mufe fa aimable. La meilleure piece de er receuie le fin invallée, Dénats de Folite E' à Amour, dialoque en profe. Ces deux divinitées, qui devr-dent être fort unies, fe dilpuent le pas da porte du paluis de Japitre qui avoit invité tour les Dieux à un felia. Telle els la fetion de Louife Labbé, Ses ouvreges font pleias de Hij feu, d'esprit & de délicatesse pour le teme augnel elle écrivoit. Elle étoit née en 1526 ou 1527 . &

elle mourut en 1566.

II. LABBÉ, (Marin) né au village de Lue, prés de Caen, fut deltiné en 1678 à la million de la Cochinchine, Rappellé en 1697. it fut nommé évêque de Tilopolis par le pape Innocent XII. Il remplit pendant 15 ans les devoirs de vicaire apostolique dans la Cochinchine où il etoit retourné. & où il eut beaucopp à fouffrir de la part des Gentils & des Chrétiens fchifmatiques. It mourut en 1722. On a de lui une excel-ente Lettre au pape Clément XI, fur le culte des Chinois; & un Mémoire fur une perfécution. &c.

1. LABELLE. Voyez BELLE.

11. LABELLE, (Pierre-Franc.) prêtic de la congrégation de l'Oratoire, mort le 14 Janvier 1760, âgé de 64 aus, est auteur du Nécrologe des Appellans & Oppofans à la Bulle UNIGENITUS, en 2 vol. in-12. Le titre de cet ouvrage fuffit pour faire connoître les sentimens & le caractere de fon zéle.

1. LABEO, (Q. Fabius.) conful Romain, l'an 183 avant J. C., fut homme de guerre & homme de lettres. Il remporta une victoire navale fur les Candlots, & aida, dit-on, Térence dans fes Comédics. Il fut plus ittustre pour fon courage que pour la bonne-foi. Antiochus & les Nolitains eurent à s'en plaindre,

II. LABEO, ( Caïus Antistius ) tribun du peuple, l'an 148 avant J. C., voulut se venger du cenfeur Metellus qui l'avoit rayé de la lifte des fénateurs. Il le condamna, fans forme de procès , à être précipité du roc Tarpeien; & il anroit fait exécuter son arrêt sur le champ, fans un autre tribun oni furvint & forma fon opposition , à la priere des parens de Meteline.

C'est une chose inconcevable, que ce pouvoir despotique des tribuns, an milien d'une ville fi jalonse de fa liberté : l'abus qu'ils en firent pent être regardé comme une des principales causes des troubles , & enfin de la ruine totale de la république. Non-feutement Labes demeura impuni; mais il reprit fa place an fénat en vertu d'une nouvelle loi, par laquelle il fit ftatuer m que les tribuns auroient voix deliberative dans cette compagnie; & pour que fon triomphe n'eût rich à defirer, il prononça la confileation des biens de Metellier , & les fit vendre en plein marché à fon de t:ompe.

III. LABEO , (Antistius) favant juriscontnite, refuta le confulat qu'Auguste lui offrit. Il passoit fix mois de l'année à converser avec les favans . & tes fix autres mois à compofer. Il laissa plufieurs ouvrages qui font perdus. Son pere avoit éte un des cousplices de l'affaffinat de Jules-Céfar. & s'étoit fait donner la mort après la perte de la bataitle de Philipots.

31 ans avant J. C. LABERIUS, ( Decimus ) chevalier Romain , excella dans les Mimes. C'étoient de petites comedies fatyriones, pour telquelles fon humeur caustique tui donnoit beaucoup de talent. A Rome, un homme de naissance qui composoit des poches pour le théâtre, ne se dégradoit point; mais il ne pouvoit les représenter lui même, sans se déshonorer. Malgré cette opinion établie depuis long teins, Jules Céfar pressa vivement Laberius de menter fur le theâtre pour y joner une de ses pieces. Le poète s'en défendit en vain; il fallut céder. Dans le prologue de cette piece, Laberius exhala fa douleur d'une maniere fort respectueuse pour Cffar, & en même tems fort touchante:

c'eft un des plus beaux morceaux de l'antiquité, fuivant Rollin, Mais dans le cours de sa piece, il lanca contre lui divers traits fatvri ques , tel que celui ci Neceffe eft multos timent, quem multi timent ... Cefar I'en punit, en donnant la préférence à Publ. Syrus, rival de Laherine. Cependant, lorfque la piece fut finie , il lui donna un anneau, comme pour le rétablir dans la nobleffe qu'il avoit perdue, & lui permit de descendre du théâtre. Laberius alla chercher une place au quartier des chevaliers; mais chacun jugeant qu'il s'étoit rendu indigne de ce rang, ils firent enforte qu'il n'y en trouvât plus aucune. Cicéron , le voyant dans l'embarras, le railla en difant: Recepissem te . ni fi anenfte federem .- Laberius lui répondit : Mirum fi angufte fedes , qui foles duabus fellis federe. Il lui reprochoit ainfi de n'avoir été ami ni de Céfar ni de Pompée, quoiqu'il affectât de le paroître de tous les deux. L therius mourut à Pouzolc.dix mois après Jules-Céfar, 44 ans avant Jéfus-Christ. Il avoit contume de dirc: Beneficium dando accepit, qui digno dedit. On trouve quelques fragmens Le lui dans le Corpus Poëtarum de Aluittaire.

LABIGNE. Povez BIGNE. I. LABOUREUR, (Jean le) né à Montmorency près deParisen 1623, fit gémir la presse dès l'âge de 19 ans. Il étoit à la couren 1644, en qualité de gentilhomme fervant, lorfun'il fut choift pour accompagner le maréchal de (suébriant dans fon ambassade en Pologne. De retour en France, il embrassa l'état eccléfiaftique, obtint le prieuré de Juvigné, la place d'aumônier du roi, & fut fait commandeur de l'ordre de S. Michel. Ce favant mort en 1675, à 5 3ans, eft connu par plufieurs ouvrages.I. Histoire du Maréchal de Guébriant , 1656,in-fol. plus exacte

LAB qu'élégante. II. Histoire & Relation du Voyage de la Reine de Pologne . 1648 . in-4° : curieufe . quoique diffuse. III. Un bonne édition des 116moires de Michel de Caftelnan . Bruxelles 1731, 3 vol. in-folio; avec des commentaires historiques . trèsutiles pour l'intelligence de plu-

sicurs points de notre Histoire. " Ces Mémoires, (dit M. Auquetil) " font écrits avec la simplicité que n demandent les ouvrages de ce , genre. ('aftelnau, gentilhomme , d'un mécite distingué, bon officier, bon negociateur, dit tout ce qui " s'eft paffé fous fes yeux pendant " l'espace de dix ans, depuis la ,, mortd' Henri II , en juillet 1559, n jufqu'en août 1570. Ils ont été commentés & confidérablement " enrichis de Lettres Instructions. , Actes, Mémoires, &c., par Jean , le Laboureur . historiographe de " France. Le Lubmreur étoit un n homme très-laborieux & très-fa-, vant. Son travail fur Caftelnau est " devenu moins précieux pour la partie des anecdotes, parce que, n depuis sa mort, arrivée en 1675. , on a imprimé beaucoup de Mé-" moires originaux qu'il avoit its " férés dans fes notes, en tout ou n en partie, mais il fera toujours re-, cherché avcc avidité, & lu avce fruit par ceux qui aiment la juf. n teffe & la vérité. Le Laboureur " penfe librementsil dit tout ce qu'il " fait, fans ménagement; il faisit " & marque tous les traits caracn téristiques des personnes qu'il " veutpeindre. Sa maniere eft fiere. mais fans rudeffc; fon ftyle eft male & nerveux; enfin il attache n jufques dans les differtations & n les généalogies. n Nous foufcrivons aux éloges que M. Anquetil donne à le Laboureur; mais quant à fon ftyle, il est touvent lourd & embarralle, IV. Hiftoire du Ros Charles VI, traduite du latin en

françois for un manuferit tiré de la bibliotheque du préfident de Theu, en 2 vol. in-fol. 1663 : elle eft eftimée des favans. V. Traité de l'origine des Armoiries , 1684 , in-4°. On v trouve des choses eurieuses & recherchées. VI. Histoire de la Pairie . en manuferit dans la bibliotheque du roi. Il laiffa d'autres manufcrits; M. Cleranbault, qu'il avoit initié dans les recherches généalogiques, hérita d'une partie de ses déponilles littéraires. Le plat Poème de Charlemagne, in-8°, 1664, n'est point de lui; mais de son frere Louis, mort en 1679, qui inonda le Parnasse dans le dernier siecle de fes productions infipides.

IÎ. LABOUREUR, (D. Claude le) oncle des précédens, mort en 16/5, à 53 ans. étoit prévêt de Tabbaye ét Pliebaye èt Pliebaye ét Pliebaye

LABOURLIE, Fover BOURLIE. LABOULLOTTE, (Claude) I'un des plus braves capitaines de son fiecle, ne fut redevable de sa fortune qu'à son courage; car il étoit de fi batic condition , qu'on dispute encore s'il étoit Lorrain ou Franc-Comtois. On dit on'il avoit été barbier du comte Charles de Mansfeld, & qu'il lui rendit un service signalé en le délivrant d'une mauvaise femme, L'historien de l'archidue Albert le nie; mais Grotius le dit volitivement. Il passa par tons les dégrés de la miliee, jusqu'à celui de commandant des troupes Wallones an service du roi d'E gagne. Ce héros avoit plus de bonheur que de conduite; jamais il ne s'engageole plus volontiers à une entreprife, que lorfqu'elle étoit fort périlleufe. Il fut bletif en diverfes occasions, cenfant né d'un coup de monsiquet le 24 juillet 1600, pensiant qu'il faitot travuiller à un retranchement entre l'arges & le fort Ifabel. L. Il avoit en beaucoup de part aux a&'ons barbares que les troupes de l'amirante de Chélie commirent fur les terres de l'empire en 1608

LABRE, (B noît Joseph) né à St Sulpice d'Amèt , village du diocète de Boulo ne fur-Mer, le 26 mars 1748, montra dès sa premie: e jeunesse la piété la plus tendre. Il fut recu novice à l'abbave de Sept-fonts; mais sa santé délicate l'obligea de quitter ce monaftere, après l'avoir édifié pendant dix mois. Entraîné par son goût pour les pélérinages de dévotion . il quitta entiérement la France. & alla vifiter les faints lieux de Lorette & de Rome. S'étant fixé dans cette capitale du monde chrética. il l'édifia par sa modestie, par son détachement des fanx biens & par fon affiduité dans les Eglises. It vécut en pauvre, ne demandant rien, prenant ce qu'on lui donnoit, & diftribuant anx antres nécessiteux tout ee qui étoit au-delà du plus étroit néceffaire. Après fa mort, arrivée le 16 avril 1782. fon tombezu attira un concours infini d'étrangers & de Romains, témoins de ses vertus. Les guérifons miraculeuscs, opérées par son intereession, font espérer qu'il sera bientôt inscrit dans le catalogue des Saints. On travaille actuellement à la béatification de ce ferviteur de Dien. Un prélat Romain ayant prié un homme-de-lettres de faire quatre vers pour mettre au bas de fon portrait, il a compolé les suiDans um fiecle pervers DIEU fil naitre ce Juste; Ses vils baillons cachoient un nou-

vel Alexis. Aux décrets du Très-Haut il. fut

toujours Soumis, Et son beureuse mort fut un triom-

phe auguste.

LACARRY , (Gilles ) Jéfuite, né au diocèle de Castres en 1605, professa avec succès les humanités, la philosophie, la théologie morale, l'écriture-fainte , fit des missions , obtint les emplois de sa société, & mourut à Clermont en Auvergne l'an 1684. Malgré la multitude & la variété de ses occupations, il trouva le tems de composer un grand nombre d'ouvrages très-utiles, fur-tout pour ceux qui s'appliquent à notre histoire. Les prineipaux font: I. Historia Galliarum fub Præfectis prætorii Galliarum, in-4°. morceau affez bien fait & plein d'érudition. II. Historia Coloniarum à Gallis in externs nationes miffurum, 1677, in-4° : ouvrage estimé, écrit avee autant de favoir que de discernement. III. Epitome bistoria Regum Francie , 1672 . in-4° , petit abrégé de notre Histoire, tiré du Docirina temporum de PETAU. IV. De Regibus Francie & lege Salica . in-4°. V. Cornelii Taciti liber de Germania, in-4°, 1649, avee de favantes notes, que Dithmar a fuivics dans l'édition qu'il a donnée du même ouvrage en 1726, in-8°, à Francfort fur l'Oder. VI. Historia Romana, depuis Céfar jufqu'à Conftantin , 29puyée fur les médailles & les autres monumens de l'antiquité. Cet ouvrage, publié en 1671, in-4°, con-

tient des instructions utiles en fa-

veur des perfonnes peu verlées dans la connoissance des médailles, &

offre de favantes discussions fur plufieurs faits. VII. Une bonne édi-

tion de Velleins Paterculus, avec

des notes. VIII. L'ifteria Christiana

LAC Imperatorum , Confulum & Prafectorum ; Notitia Magistratuum & Provinciarum Imperii utriufaue cum notis. 1665 , in-4°. On voit dans tous ees ouvrages un homme profondément versé dans les matieres les plus épineuses & les plus recherchées de l'histoire, & un fawant dans qui l'érudition n'a pas éteint le gout.

LACERDA. Voyez CERDA. LACHANIUS , feigneur Gaulois , pere de Rutiliu: Numatianus, s'acquit beaucoup de gloire dans les charges de questeur, de préfet du prétoire & de gouverneur de Tofcane. Il étoit né à Toulouse, ou, felon D. Rivet, à Poitiers. Les penples, charmés de sa bonte, de son équité . & fur-tont de son attention à le foulager, lui firent ériger plusieurs statues en différeus endroit: de l'empire. Il mourut vers

la fin du quatrieme ficcle. LACHESIS. Foyce PARQUES. LACOMBE. Voyez COMBE &

II. GUYON.

LA COUR. (leP.) Vey Cour. LA CROIX. Poyez CROIX-DU-MAINE .... NICOLE .... PÉTIS ... &

BUSEMBAUM. LACTANCE , ( Lucius Calins Firmianus ) orateur & défenseur de l'églife. On ne connoit ni fon pays, ni sa famille. Son éloquence lui acquit une fi grande réputation , que Dioclétien le fit venir à Nicomédie où il tenoit fon fiege , & l'engagea à y enseigner la rhétorique latine; mais il ent peu de difciples, parce qu'on y parloit plus gree que latin. La il vit commencer, l'an 303 de J.C. cette terrible perfécution contre les Chrétiens & s'il n'étoit pas lui-même Chrétien alors, (ee qu'on ne peut décider, parce qu'on n'a rien de certain fur fa conversion,) son humanité du moins le rendit fenfible aux maux qu'il veyoit fonffrir aux H iv

Chrétiens. Sa vertu & son mérite le rendirent fi célubre, que Conftantin lui confia l'education de fon fils (rifpe. Laclance n'en fut que plus modefte. Il vécut dans la pauvreté & dans la foltitude, an milieu de l'abondance & du tumnite de la cour. Il ne reent les préfens de l'emperenr , que pour les diffribuer aux panyres. Ce grand homme mourut en 325. Le style de Cicéron avoit été le modele du fien : même pureté, même clarté, même noblesse, même élégance : c'est ce qui le fit appeller le Cicéron ( brétien; mais il a un ten déclamateur, que Cicéron n'avoit point. Parmi les onvrages dont il a enrichi la postérité, les plus célebres font : I. Les institutions Divines . en 7 livres. L'auteur v éleve le christianisme sur les ruines de l'idolâtrie; mais il refute beaucoup plus heureusement les chimeres du Paganifine, qu'il n'établit les vérités de la religion Chrétienne. Il traite la théologie d'une manicre trop philosophique; il n'approfondit pas affez les myfteres, & il s'égare dès qu'il vent en chercher les railons. En général, fon ouvrage,dont l'abbé Maupertuis a traduit en françois le premier livre, est plutôt celui d'un rhéteur, que celui d'un théologien. II. Un Traité de la mort des perfecuteurs, publié pour la premiere fois par Baluze . d'après un manuscrit de la bibliotheque de Coibert . & réimprimé à Utrecht, in-8°, en 1693. (Voy. I. FOUCAULT.) Le but de l'auteur eft de prouver que les empereurs qui ont perfécuté les Chrétiens, out tous peri miferablement. III. Un livre de l'Oupruge de Dieu, où il prouve la Providence par l'excellence de fon principal ouvrage, par l'harmonie qui oft dans toutes les parties du corps de l'homme, & par les fublimes qualités de fon ame. IV. Un livre De la coiere de Dien., L'édition la

plus correcte de toutes ces differentes productions est celle de Defmerettes, Pais 1748, en 2 vol. in-4°, par les foins de l'abbé Leujet. Les meilleures, après celles là, font celles de Leipick par Warebius, en 1715, in-4°, des Variorum, Leyde 1660, in-8°. La premiere édition de Lactures les fit au monaftere de

Sublac 1465, in-folio. LACYDE, Philosophe Gree; uatif de Cyrene, disciple d'Arcésilaus & fon successionr dans l'académie. fut aimé & climé d'Attulus roi de Pergame, qui lui donna un jardin on il philosophoit. Ce prince auroit voula te posseder à sa cour : mais le philosophe lui répondit toujours, que le Portrait des Rois ne devoit être regardé que de loin. Les prineipes de Lucyde étoient : " Ou'il , falloit toujours fufpendre fon , jugement, & ne hazarder jamais , aucune décision, , Lorsque ses domefriques l'avoient volé & qu'il s'en plaignoit, ils ne manquoient pas à lui dire : Ne décidez rien , fufpendez votre jugement. Fatigué te fe voir battre fans ceffe avec fes propres armes, il leur répliqua un jour : Mes enfans , nous parlons d'une façon dans l'école , Es nons vicons d'une autre maniere à la maifon... Lucyde fuivoit cc principe à la lettre. Tont philosophe qu'il étoit, il fit de magnifiques funérailles à une oie qu'il avoit beaucoup chérie; enfin il mourut d'un excès de vin

l'an 212 avent Jéfus-Chrift.

I. ADISLAS let, 7 oi de Hongrie après Grifa, en 1077, étoit de l'ongrie après Grifa, en 1077, étoit en Pologne, oi ôfon porc Bela f s'étoit retiré pour éviter les violences du noi Pierre. Après divoiter évolutions, il monta fur le trône, ex y fit éclatre le courage dont il avoit donné de bombe henre des preuves. Il Goumbie les Bohémiens, battit les Huus, les chaffa de la Hongrie, valaiquit les Ruffes, les

Bulgares, les Tartares, aggrandit fon royaume des conquètes faites fur cux, & y ajouta la Dalmatie & la Croatie, on il avoit été appellé pour délivere fa feur des maltraitemens de Zuominir, fon cruel époux. Ce héros avoit toutes la vertus d'un Saint. Après fa mort, arrivée en 1095, Cilefin III le canonifa.

II. LADISLAS IV , grand due de Lithuanie, appellé au trône de Hongrie en 1440 , après la mort d'Albert d'Auriche, possedoit déjà celui de Pologne depuis l'espace de 6 ans fous le nom de Ludislus VI. Amurat II porta ses armes en Hougrie; mais ayant été battu par H. niade, général de Ladislas, & fe voyant pressé de retourner en Asic, il conclut la paix la plus folemnelle que les Chrétiens & les Muful maus euffent jamais contractée. Le prince Turc & le roi Ludislas la jurerent tous deux, l'un fur l'Alcoran , & l'autre fur l'Evangile. A peine étoit-elle fignée, que le cardinal Julien Céfarini, légat en Allemagne, ordonna à Ludislas de la part du pape de la rompre. Ce prince foible & imprudent, cedant à fes follicitation, livra bataille à Amurut près de Varnes , l'an 1444 ; il fut battu & percé de coups. Sa tête coupée par un Janissaire, fut portée en triomphe de rang en rang dans l'armée Turque. Amurat vainqueur fit enterrer le roi vainen fur le champ de bataille, avec une pompe militaire. On dit qu'il éleva une colonne fur fon tombeau, & que, loin d'infulter à sa mémoire il louoit son courage & déploroit son infortune. Cet échec canfa en partie la ruine de la Hongrie & celle de l'empire Grec, en ouvrant une nouvelle porte aux conquérans Oitomans .... Voyes OLESNIKI.

III. LADISLAS ou LANCELOT, roi de Naptes, furnommé le Victorieux & le Libéral , fut l'un & l'autre ; mais ces belles qualités furent ternies par une ambition faus bornes & par une cruauté inouie. Il se disoit comte de Provence & roi de Hongrie. Il se fit donner cette derniere couronne à Javarin en 1403, durant la prison du roi Segismond . qui bientôt ap.ès le contraignit de retourner à Naples. Il avoit succédé à fon pere Charles de Dires dans le rovaume de Naples en 1386; mais les Napolitains avant appellé Louis II, duc d'Anjou, ces diverfes prétentions canferent des guerres fanglantes. Le pape leun XXIII étoit pour le prince d'Ansou, à qui il avoit donné l'inveltiture de Naples. Il fit précher une croifade contre Lancelot , qui fut battn'à Roqueleche fur les bords du Gariglian en 1411. Après cette défaite, dont le vainqueur ne fut pas profiter, Jean XXIII reconnut Langelot. fon ennemi. pour roi, (au préjudice de Louis d'Aujou, fon vengeur, ) à condition qu'on lui livreroit le Vénitica Corario, fon concurrent au faint fiege. Lancelot après avoir tout promis, laiffa échapper Corurio, s'empara de Rome, & combattit contre le pape fon bienfaiteur, & contre les Florentins, qu'il força d'acheter la paix en 1413. Ses armes victorienses lui promettoient de plus grands fuccès, lorfqu'il mourut à Naples en 1414, à l'age de 38 ans, dans les douleurs les plus aignes. La tille d'un médecin, dent il étoit passionnément amoureux. l'empoisonna avec une composition que son pere lui avoit préparée, foit pour plaire aux Florentins , foit pour le venger de ce qu'il avoit féduit fa fille.

IV. LADISLAS Ier, roi de Pologne, furnommé Herman, fils de Cufmir 1, fut élu l'an 1081; après Bolestas II, dit le Cruel & te Ilu di, fon frere. Il se contenta du nom de prince & d'héritier de Pologne, & merit ake sloges par fon amour pour la paix. Il fut pourtant obligé de prendre les armes contre les habiteus de Pruffe & de Poméranie, qu'il défit et trois batailles. Ce fut de fon tem que les Ruffes feconservent prince par de la Polygne, Il montre en 1902, après ving ans d'un regne aufit tranquelle qu'il auroit et glorieux, s'il avoit en le contagen et de la contre par fut in-même le bien de foi cuttes, & d'un root pas contra de la contra de la

V. LADISLAS II., roi de Pologne, fuccéia à fon pere Boletia 1717, en 1139. Il fit la guerre à les freres fons de vains précisees, & fut chafié de festre, après avoir été vaineu dans plufieurs batellles. Lottiqui IV., le Fritt, monta fur le trône à fin place en 1146. & Ini douna la Siléfic à la priere de Fré derice-Borterouff. Laditum mourut

à Oldembourg en 1159. VI. LADISLAS III, roi de Pologne en 1296, furnommé Loietece , c'eft-à-dite , d'une condée , à cause de la petitesse de sa taille . pilla fes peuples, & s'empara des biens du clergé. Ces violences tyranniques porterent fes fujets à lui ôter la couronne, & à la donner à Wenceslas roi de Bohême, Après la mort de ce prince, Ladislas, retité à Rome, fit folliciter puissam ment par ses partifans secrets, & obtint de nouveau le sceptre. Ses malhours en avoient fait, d'un tyran, on bon prince, Il gouverna avec autant de donceur que de fageffe; il étendit les bornes de fes états, & fe fit craindre & respecter par fes emiemis. La Pemeranie s'étant révoltée. Ladislas la réduifit par ses armes, jointes à celles des chevaliers Teutoniques. Ces religieux guerriers demanderent & prirent Dantziek pour leur récomnente. & firent Tautres entreptis fur la Polipue. Ladistre miris fur la Polipue. Ladistre miris fur la Polipue. Ladistre miris que de l'entre de difit 20,000
dans une famplaure battille. Il monrut peut de tems après, en 1333,
avec une çrande reputation de bravoure & de prudence. Il ne regrettus
auft de la mortigue, que d'avoir miagel les chevalicits Teutoniques, ces
oppressents ometiques, qui déchirovert s'on royaume. Il recommanda
d fon fils de pas les épargues. Il
valerie de l'Afris blane, lors du marique de son fils & statuir avec Ame.

fille du grand due de Lithuanie. VII. LADISLAS V, dit Jagellen, grand due de Lithnanie , obtint la couronne de Pologne en 1386, par fon mariage avec Hedwige fille de Louis roi de Hongrie. Cette princesse avoit été élue reine de Pologne, à condition qu'elle prendroit pour époux, celui que les états du royaume lui choisiroient. Ladidas étoit Païens mais il se sit baptifer pour époufer la reine. Il unit la Lithuauie à la Pologne, battit en diverfes occasions les chevaliers Teutoniques . & refusa le trône de Bineme que les Huffites lui offrirent. Ce roi face mourut en 1434, à 80 ans, après un regne de 48. La probité, la candeur, la modération, la bienfaifance étoient. felon M. la Combe, les principales qualités qui caractérifoient ce prince. Il ne faifoit la guerre que pour avoir la paix, il préféroit la voie des négociations à la force des armes. Cependant il ent pu fe faire un grand nom dans les combats. où ion courage & fon habileté le rendoient redoutable. Il accueilloit & recompensait avec nobleffe les talens; il prévenoit le mérite. Il confacroit preique tout fon tems à rendre la justice, le premier devoirdes rois. On l'accufa d'être diffimulé, de manquer de constance. &

d'apporter trop de lenteur dans ses entroprifes; mais ses foiblesses ne dégénére rent jamais en vices. Il eontr bua beaucoup à la conversion des Samogites, peuple qui habiteut une province de la Lithuanie. Voyez OLESNIKI.

VIII. LADISLAS VI., roi de Pologue, fils du précédent, est le même que Ladislas IV, grand-due de Lithnanic & roi de Hongrie: Voyez fon article ci-devant, no. II.

IX. LADISLAS - SIGISMOND VII, roi de Pologne & de Suide, monta fur le tróne après Sigifmond III fon pere, en 1632. Avant fon avénement à la couronne, il s'étoit fignalé contre Ofman, fultan des Turcs, auquel il avoit tué plus de 150,000 hommes en diverses rencontres. Le monarque foutint la réputation que le général s'étoit acquife. Il defit les Ruffes, les contraignit à faire la paix à Vialima, repoussa les Turcs, & monrutsans postérité en 1648, à 52 ans. Il étoit naturellement brave, bienfaifant & généreux; mais il ne fut pas affez politique pour préférer le bien général de la nation aux intérêts particuliers de la noblesse Poloneise. Son injustice contre les Cofaques souteva ce peuple, la plus ferme barriere de l'état. & l'engagea dans une guerre qu'il ne vit point finir.

X. LADISLAS, fils ainé d' Etienne Dragatin, époufa, un peu avant la mort de fon pere, la fille de Ladislas, vaivode de Tranfilvanie; & à cause de eette alliance, faite avec une princeffe fehifmatique, fut excommunié par le eardinal de Montefiore, légat du faintfiege. Lodislas étoit l'héritier présomptif de la couronne de Servie: fon pere, en v renongant, avoit réservé le droit des enfans. Milusin fon oucle, voulant posteder ce trone, fit enfermer Latistis après la mort de fon pere, & le ting en

LAD prison jusqu'à la sienne, arrivée en 1421. Ladislus, devenualors roi de Servie, refufa l'apanage à Conflantin fon frere, qui n'avant pu l'obtenir de gré, le lui demanda à la tête d'une armée. Il fut vaincu & fait prisonnier : Ladislas poussa la ernanté jusqu'à le faire pendre, & enfuite écarteler. Cette barbarie. à laquelle on no peut penfer fans horreur , lui attira la haine des peuples, qui offrirent la couronne à Etienne , fils naturel de Milutin , banni alors à Constautinople. Ladistas , abandonné de tout le monde, fut pris à Sirmiek, & jetté dans une prison d'où il ne fortit plus.

I. LADVOCAT, (Louis François ) né à Paris en 1644, mourut dans la même ville, doyen de la ehambre des comptes, le 8 fevrier 1735, à 91 ans. Son principal ouvrage oft intitulé : Entretien: fur un nouveau Syllème de Morale Se de Phylique, on Larecherche de la Vie heureufe felon les lumieres nouvelles. in-12. Depin dit , que " cet onvra-" ge est bien éerit, les réslexions 33 cn font folides, & les raifonne-" mens juftes & bien fuivis. " II n'en est pas moins ignoré, parce que cette matiere a été traitée depuis avec plus de profondeur.

II. LADVOCA'P, (Jean-Baptifte) né en 1709, du fubdélégué de Vanconleurs dans le diocèfe de Toul . fut do deur , bibliothécaire & professeur de la chaire d'Orléans en Sorhoune. Après avoir fait les études de philosophie chez les Jesuites de Pont-à-Mouston, qui vonlurent en vain l'attacher à leur fociété, il alla étudier en Sorbonne, Il fut admis en 1734 à l'hofnitalité, & a la fociété en 1736, étant déjà en licence. Rappeile dans fon diovefe, il occupa la enre de Dom-Remi , lieu célebre par la naiffance de la Pucelle d'Oriéans. Mais la Sorbonne l'enviant à la provincer, le

124 L.A D

nomma en 1740 à une de ses chaires rovales, & lui donna le titre de bibliothécaire en 1742. M. le duc d' Octéons . prince auffi religieux que favant, ayant fondé en Sorbonne une chaire pour l'Hébreu en 1751, en confia l'exercice à l'abbé Ladereut uni remplit cet emploi avec fuccès jusqu'à la mort, arrivée à Paris le 29 decembre 1765. Ce favant avoit un cœur digne de fon esprit; une noble franchise animoit tous ses fentimens. Il n'ornoit ni ce qu'il écrivoit , ni ce qu'il disoit ; mais on fentoit dans tontes fes actions cate humanité & cette douceur, qui oft la vraie fource de la politeile. Nous avons de lui : 1. Dictionnaire Géographique portatif, in-8°, pluficurs fois réimprimé. Cet ouvrage, public fous le nom de M. Vofgien, & donné comme une traduction de l'Anglois, elt un affez bon Abrégé du Dictionnaire Géographique de la Martiniers. Nous avons fous les yeux l'original Anglois, avec lequel il n'a presque aucun rapport; mais M. Ludvocut voulut accréditer fon ouvrage, en le préfentant au public comme une production de l'Angleterre. Un homine de leitres prepare un Dictionnuire l'éographique en 4 vol. in-8°. & nons confeillons d'avance an libraire qui vend celui de Ladvocat. de dire & meme d'ecrive que l'ouvrageannoncé n'est que la copie du sien. Cela ne laissera pas de faire quelque effet auprès de cenx qui ne compareront pas les deux livres. Mais ceux qui voudront bien faire ce parallèle, verront qu'on peut étre à - peu - près auffi exact que l'abbé Laivocat, & cependant donner des dérails plus instructif, plus variés & plus agréables, II. Dictionnaire Hillorique portatif, en 2 vol. in-8°, dont il y a eu aufli pluficurs éditions & contrefactions. L'auteur s'étoit fervi des Diélionnaires qui

avoient précédé le fien; & ce dernier nous a été quelquefois utile. M. Ladvocat fe défend affez mal-à-propos d'être l'abbréviateur de Moréri, Il n'y a qu'à comparer sa premiere édition avec ce gros Dictionnaire. pour voir qu'il n'a pas puifé dans d'antres fources. On y trouve, à la verité, quelques articles ajoutés; mais ces additions n'empéchent point que le total de l'onvrage ne foit un abrege negliee & partial. Nous ne faifons que répéter ce que penfoit de ce Lexique feu M. l'abbé Goulet, & ce qu'il nous avoit écrit. M. Dreux du Radier, & pluficurs autres favans très - verlés dans l'histoire politique & littéraire, cu out penfé & parlé comme l'abbé Goujet. Le dernier volume, de l'édition de 1760, est fait avec plus de foin que le premier, parce que l'auteur profita, pour ce dernier volume, du Dictionnaire bistorique S' critique de M. Barral, qui venoit de paroitre. S'il avoit pu refoudre tout l'ouvrage, & rendre les faits plus intéreffans par le mélasge des anecdotes, par les jugemens critiques, par l'élégance de la diction, fon livre fe feroit lire avee plus de plaifir. Rarement caractérife-t-il les grands écrivains. Ses éloges sont pen réfléchis & trop vagues. Sa litterature, dit un critique, & très-superficielle; fi l'on entend, par ce mot, la connoissance raifonnée des chef-d'œuvres d'Athènes & de Rome, de Paris & de Londres. Au reste il avoif des connoitfances profondes, à d'autres égards. Cet homme-de-lettres, doux & honnête, a en des continuateurs de lon Dictionnaire affez emportés & nn peu mal-konnètes. Ils ont publić en 1777 une nonvelle é ition en trois vol. in-8°. augmentée d'un grand nombre d'articles fautifs , féchement & platement écrits, & furchargée d'injures groffieres

contre coux qui ont fait, dennis Ladvocat , des Dichionnaires beforiques. Le principal éditeur, qui est très-reconnoillant, ne s'eft permis à la vérité ces critiques que par excès de zèle pour la mémoire de fon auteur : c'eft du moins ce qu'il a dit. Mais les personnes justes & éclairées n'ont ve dans fee fatires que la rage impuillante & intérelfce d'un homme qui , depuis l'apparition dn Nonveau Dictionaire biftorique, n'a pas affez vendu fon livre. 11 a beau, dans des Supplemens annuels, renouveller périodiquement fex centures & fes complaintes : cela ne fera pas revivre fa feche nomenclature. On a penfé très justement que ces Supplémens offerts gratis au public, étoient les inutiles requêtes d'un mourant à un médecia qui l'a abandonné- . . 111. Grammaire Hébru-a.in-8°. 1755. L'anteur l'avoit composée pour ses élèves: elle réunnit la clareté & la méthode nécessaires. IV. Tractutus de Conciliis in genere , Caen 1769 , in-12. V. Differtation fur le Pfeaume LX VII Exurgat Dens. VI. Leitre fur l'autorité des l'extes originaux de l' F. eriture - fainte . Caun 1766 . in-8°. VII. Jugement fur quelques nouvelles

LÆLIEN (Uppius Cornelius Lalianus) elt un de ces généranx qui prirent le titre d'un regne de Gallère. Il fut proclamé Anguite par les foldats à Mayence l'an 266. Il étoit d'atts à Mayence l'an 266. Il étoit d'atts à Mayence l'an 266. Il étoit de régna que pendant quelques moir. Pollbame le jeune ayant fipir de comme lini au trône des Céfar, raifembla fes légions, le vainquit près de Mayence au commencement de l'an 267; de l'autroteur perdit dans la mene journés l'empire & la dans la mene journés l'empire & la

Traductions de l' Ecviture-fainte d'a-

près le Texte Hébren.Ces quatre der-

niers ouvages font posthumes.

vie. On l'a confondu mai à propos avec le tyran Lelien, qui prit la pourpre après lui; & avec Pomponius Elianus, qui le révolta sous Diocléties.

LÆLIUS, (Caïus) conful Romain l'an 14c avant J. C. etoit l'intime ami de Scipion l'Africain le Jeune. It fignala fa vateur en Efpagne . dans la guerre contre l'iriathus général des Espagnols. Il ne se diftingua pas moins par fon goût pour l'éloquence & pour la poésie. & par la protection qu'il accorda à ceux qui les cultivoient. On croit qu'il ent part aux Comédies de Tirence . le poète le plus châtie qu'ait eu le théâtre de l'ancienne Rome. Son éloquence éclata plusieurs fois dans le féuat pour la veuve & ponr l'orphelin. Ce grand homme étoit modefte. N'ayant pas pu venir à bout de gagner une caufe, il confeilla à ses parties d'avoir recours à Galba , fon émule , & il fut le premier à le féliciter, lorsqu'il fut qu'il l'avoit gagnée... Il v a eu un antre LELIUS, conful Romain 190 ans avant J. C. Il accompagna, le premier, Scipion l'Africain en Efpagne & en Afrique, & eut part aux victoires remportées fur Afárnbal & fur Syphax.

LAER ou LAAR, (Pierre de) furnommé BAMBOCHE, pcintre né en 1613 à Laar, village proche de Naarden en Hollande , monnt à Harlem l'an 1675. Le fornom de Bamboche lui fut donné, à caufe de la finguliere conformation de fa figuie. Cet artiste étoit né peintre : dans fa plus tendre enfance, on le trouvoit continuellement occupé à deffiner ce qu'il voyoit. Sa mémoir a Ini representat fine lement les obicts qu'il n'avoit vus qu'une fe: le fois & depuis long- tems. Il était d'une grande gaicté , rempli de faillics , & tiroit parti de la difformité pour réjouir les amis, le Poufin.

Claude le Lorrain , Sandrart , &c. Cétoit un vrai farceur; mais étant parvenu à l'age de 60 ans, la fanté s'affoiblit, & de la joie la plus vive il passa à la mélancolie la plus noire. Ce peintre fut l'urpris avee quatre autres, mangeant de la viande en Careme, par un eccleffaftique, qui les réprimanda plusieurs fois & les menaca de l'inquisition. Enfin ect homme zélé les outra; & Bumboche. aide des autres qui étoient avec lui, nova le prêtre. Les remords que ce crime lui caula, joints à quelques petites difginees qu'il ent à effinyer, haterent fa mort; mais il n'eft pas vrai qu'il se précipita dans un puit . Ce peintre ne s'eft exercé que fur de petits fujets. Ce font des Foires, des Jeux d'enfans , des Chaffes , des Fuyfages; mais il y a dans fes tableaux beaneoup de force, d'esprit & de graces. Le roi & le duc d'Orléans en poffedent plufieurs.

LAERCE. Voy. DIOGENE-LAER-

CE, nº. IV.

1. LAET, ( Jean de ) directeur de la Compagnie des Indes , favant dans l'histoire & dans la géographie, naquit à Anvers, & y mourut en 1649. On a de lui: I. Novus Orbis, à Leyde, in-fol. 1633. C'est une defeription du Nouveau - Moude en 18 livres. Quoiqu'eile foit quelquefois inexacte, elle a beauconp fervi aux geographes. Laet traduifit lui même ect ouvrage en françois. Cette verfion fidelle, mais plate, parut en 1640, in-folio, à Leyde, fous le titre d'Hifloire du Nouveau Monde. II. Respublica Belgarum, in- 24, afficz exacte. 111. Gallia , in-24 , moins cltimée que la précédente. IV. De Regis Hijpania regnis & opibus , in-8 . V. Liftoria naturalis Brafilia G. Pifonis, in-fol. avec fig. à Leyde 1648. VI. Turcici Imperii flutus , in-24. VII. Perfia , feu Regni l'erfici status, in 24 . Tous ces petits ouvrages, impri-

més ehez Elzevir , contiennent une description succinte des differens pays dont le royaume que le géographe parcourt elt composé. On y parle des qualités du climat , des productions du terroir ; du génie . de la religion, des mœurs des peuples, du gouvernement civil & politique, de la puissance & des richesses de l'état. Ce plan , qui eft afficz bon , a été mienx exécuté par les géographes qui font venus après Lact. Mais, quoique ees petits livres ne foient guere audeslus du médiocre, on les recherehe comme s'ils étoient excellens. grace au nom & à la réputation de l'imprimeur. Un ouvrage plus eonfidérable, imprimé austi chez Elzevir en 1649, in folio . l'occupa fur la fin de fes jours ; e'est l'edltion de Vitruve , avec les notes de Philandre, de Barbaro, de Sammoi-Se, accompagnée de plusieurs Trui-

tes de divers auteurs fur la même matiere. Ce recuil eft eftimé. II. LAET. Voy. ROLLWINCH.

I. ET A. dame Romaine . fille d'Albin grand pontife, époufa, fur la fin du Iv. fiecle, Torax fils de Ste Paule. Albin fut fitouché de la vertu de fon gendre & de la fageffe de la fille, qu'il renonça au Paganifme & embraffa la religion Chrétienne. Leta fut mere d'une fille. nomate Paule, comme fon air ule; c'eft à cette occasion que S. Jérome lui adretfa une Epitre qui commence ainfi: Apostolus Paulus Scribens ad Corinthios , &c. dans laquelle il lui donne des instructions pour l'equeation de cette enfant.

LÆTUS, capitaine de la garde prétorienne de l'empereur Commode . dans le fecond ficele , empecha que ee prince barbare ne fit brûler la ville de Rome, comme il l'avoit réfolu. Commode avant voulu le faire mourir avec quelques autres , celui-ci le prévint , & de concert avec eux, il lui fit donner du poiton l'an 193. Letus éleva à l'empire Perthiax; & 3 mois après il le fit maffacrer , parce qu'il rétabliffoit trop févérement la difcipline militaire, & que, par l'innocence & la droiture de les mœurs, il lui reprochoit tacitement la diffolution. Didier-Julien le punit de mort pen de tems après.

LÆTUS POMPONIUS. Voyez POMPONIUS , nº. 111. LEVINUS TORRESTIUS.

Voyez TORRENTIUS. LEVIUS, ancien poète Latin .

dontil ne nous refte feulement que deux vers dans Aulugèle, & fix dans Apulée. On croit qu'il vivoit avant Cuctron.

LAFARE , (Charles - Auguste, marquis de ) né au château de Valgorge dans le Vivaruis, en 1644, fut capitaine - des - gardes de Monfieur , & de fon fils , depuis regent du royaume. Il plut à ee prince, par l'enjouement de sen imagination , la délicatelle de fon esprit , & les agrémens de son caractere. Son talent pour la poélie ne fe développa, fuivant l'antenr du Siecle de Louis XIV, qu'à l'àge de pres de 60 ans. Ce fit pour Madame de Caylus qu'il fit les premiers vers, & peut - être les plus delicats qu'on ait de lui :

M'abundonnant un jour à la trifte fe, Sans espérance & même Sans desirs, Je regrettois les sensibles plaisirs

Dont la douceur enchanta ma jeunelle , Sc.

Ses autres Poélies respirent octte liberté, cette négligence aimable, cetair riant & faeile , cette fineffe d'un conrtifan ingenieux & délieus, que l'art tenteroit en vain d'imiter. Mais elles ont auffi les défauts de la nature livrée à elle-même ; le ftyle

en eft incorrect & fans précifion. C'eft l' Amour , c'eft Bacchus , plutôt qu'Apollon , qui inspiroient le marquis de Lafare. Les fruits de la mule fe trouvent à la fuite des Poélies de l'abbé de Chaulicu, fon ami, (édition de St. Marc ). Ces deux hommes étoient faits l'un pour l'autre ; mêmes inclinations , même gout pour les plaifirs, même façon de penfer , même génie. Le marquis de Lafare mourut en 1712. à 68 ans. Outre fes Poéfies, on a de lui des Mémoires & des Réflexions fur les principaux événemens du regne de Louis XIV, In-12. Ils font écrits avec beaucoup de fincérité & de liberté ; mais cette liberté est quelquefois pouffée trop loin. Le marquis de Lafare, qui dans le commerce de la vie étoit de la plus . grande indulgence, n'a presque fait qu'une lature. Il étoit mécontent du gouvernement; il paffoit la vie dans une lociété qui le failoit un mérite de condamner la cour : " Cette for " ciété (dit l'auteur déjà cité) fit. " d'un homme très aimable, un " historicu quelquefois très . ia-, jufte. , A ce jugement , joignons celui qu'Atterburi, eveque de Roehelter, portoit des Missoires de Lafare. " Le tour en eft aile & na-" turel, & il y a un air de vérité b dans tout ce que l'auteur dit. Mais ce n'eft pas pourtant, felon moi , une main de maitre. Il narp re, non en homme qui poffede les p regles de la bonne compolition . mais en agréable convive. Je dis " de fon ftyle , ce qu'il dit lui . mé-30 me de la figure : Ma figure n'eft , pas fort deplaifante , quoique it ne " Jois pas du nombre des gens bien " faits. Quoiqu'il ne loit pas un écri-, vain du premier , ni même du fe-, cond ordre , il eft pourtant amu-" fan!... J'ai de la peine à lui paffer 35 ce qu'il dit des belles jambes du n chevalier de Reban. On auroit

mit en partie en mulique.

LAFFICHARD, (Thomas) nd a Ponillon en 1698, diocéfe de St. Paul de-Léon, & mort à Paris le 20 30út 1753, a donné un grand neubre de pieces aux François, 3ux Italiens & à l'Opéra-comique. Celles qui font imprimées, font recneilles en un vol. in. \$°. Elles eurent un tuccès paffager. Voyez la France littéraire, 1669, tome 2.

I. LAFITAU , (Joseph - Franccis) né à Bordeaux, entra de bonne heure dans la Compagnie de JESUS, où lon gout pour les belles lettres & pour l'histoire le tira de la foule. Il le fit connoître dans la république des lettres par quelques ouvrages. 1. Les Maurs des Sauvages Américains, comparés aux maurs des premiers tems, imprimées à Paris en 17:3, en 2 vol. in-4°, & 4 volumes in 12. C'ett un livre très-estimable. L'auteur avoit été miffionnaire parmi les Iroquois; aufli n'avons nous rien d'aufii exact fur ce fujet. Son Parallele des auciens peuples avec les Américains est fort ingénieux, & suppose une grande connoissance, de l'antiquité. Il. Histoire des déconvertes des Portugais dans le Nouveau - Monde , 1733 , 2 vol. in-40 , & 1734, 4 volumes in-12: exacte & affez bien écrite. III. Remarques

fur le Gin-Scing , Paris 1728 , in-

12. L'auteur mourur vers 1740. II. LAFITAU, (Pierre-Franc.) néà Bordeaux en 1685, d'un courtier de vin, dut fa fortune à fon esprit. Admis fort jeune chez les Jesuites , il s'y distingua par son talent ponr la chaire. Avant été envové à Rome pour entrer dans les négociations au fujet des querelles fuscitées en France pour la buile Unigenitus, il plut par ses bons mots à Climent IX, qui ne pouvoit fe paffer de lui. Sa conversation vive & aifée, son esprit fecond en faillies, amuloient ce pontife, & Laftau en profita pour obtenir quelque dignité. Il fortit de fon ordre, & fut nommé à l'évêché de Sifteron. Les commencemens de son épiscopat lui firent moins d'honneur que la fin; s'étant peu-à-peu détaché du monde, il fut l'exemple de son clergé : il donna des missions ; il affembla un synode, il fonda un féminaire. Après avoir pallé les dernieres années de sa vie dans l'exercice des vertus épiscopales . il mournt au château de Lurs en 1764, à 79 ans. L'évêque de Sifterou s'étoit toujours montré ennemi ardent du Janfenisme; mais la vieillesse le ramena à une façon de penser plus douce & plus pacifique. On a de lui plufieurs ouvrages: 1. Hiftoire de la Constitution UNIGENI-TUS , en 2 vol. in- 12 , dans laquelle il y a plus de légéreté dans le ftyle, que de modération dans les portraits qu'i: trace des ennemis de cette Conftitution, 11. Histoire de Clément XI., en 2 vol. in-12. Il fait faire à fon héros des miracles. ( l'oy. Du-PIN. ) III. Des Scrmons, en 4 vol. in-12, qui ne répondirent point à l'attente du public. Ce prélat avoit plus de gefte & de représentation, que d'éloquence. Il cite rarement l'Ecriture & les Peres; il manque Naples à l'âgé de 11 ans, pour y

étudier la philosophie. Son cours

étant achevé, il s'appliqua à la médecine. & fit tant de progrès dans

cette science, qu'après avoir été

recu docteur gratnitement, par nne

diltinction que le college des mé-

grandes vérités fur des toiles d'araiznée. Les discours qui ne demandent pas une connoiffance profonde des mysteres, sont les meilleures: tel eft, par exemple, fon Sermon fur le Jeu: mais lorfqu'il pronongoit les autres , il étoit difficile de n'être pas touché par les graces de fa figure, de fa voix & de fon action. IV. Retraite de quelques jours in-12. V. Avis de direction, in-12. VI. Conférences pour les Missions, in-12.VII. Lettres Spirituelles , in-12. Tous ces ouvrages font fort superficiels; on n'v trouve ordinairement que de petites phrases sans pensées. VIII. La Vie & les Mysteres de la Sainte Vierge . 2 vol. in-12 : ouvrage dicté par une dévotion peu éclairée & pleine de fausses traditions. Lafitau avoit le génie porté aux pétites pratiques , & il mettoit fouvent du ridicule dans celles qu'il introduisoit en son diocèse. Il fonda un ordre de religieuses, qu'il fit appeller la Parentèle. Il parut quelquefois avoir un goût de dévotion, qui tenoit plus d'un moine Portugais, que d'un évêque François; c'est ainsi du moins que l'a peint l'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques, & son témoignage n'est détruit, ni par les productions de ce prélat, ni par cenx qui l'out wu dans les derniers tems de sa vie. L'auteur de cet article est de ce nombre; & quoiqu'il eut plus à fe louer de lui. qu'à s'en plaindre, il a dû le peindre tel qu'il étoit, parce qu'on ne doit aux morts que la juftice & la vérité : un article hiftorique n'est point une oraisen funèbre.

LAFONT , LAFOSSE. Voyez

LAGALLA, (Jules-Céfar) naquit en 1576 d'un pere jutifeonfulte, à Padulla, petite ville de la "Basilicate au royaume de Naples. Après avoir fait fes premieres études dans sa patrie, il s'ut cuvoyé à Teme V. decins de Naples vonlut lui accorder, il fut nommé à l'âge de 18 ans médecin des galeres du pape. A 19 il fe fit recevoir docteur en philofophie & en médecine dans l'université de Rome; & à 21 ans, il fut jugé digne, par clément VIII, de la chaire de logique du college Romain, qu'il occupa avec une grande réputation jusqu'à sa mort, arrivée en 1623. Les travaux de cette place lui laiffoient peu de tems pour pratiquer la médecine; auffi eft-il plus connu comme philosophe.que comme médecin. Il paroit cependant qu'on n'avoit pas une mince opinion de fes talens dans l'art de guérir , puisque Sigismond III , roi de Pologne & de Suède, voulut l'avoir auprès de lui en qualité de médecin; ce que fa mauvaile fanté ne lui permit pas d'accepter. Ce favant étoit doué d'une mémoire admirable, & cedon de la nature lui fut plus utile qu'à tout autre, fon écriture étant indéchiffrable, & vu qu'il n'écrivoit qu'avec la plus grande répugnance. Auffi est-il resté pen d'ouvrages de lui. Les Allatins , qui a donné la l'ie , v cite un Traité intitulé : Dispuratio de Calo animato, Heidelberg, 1722. LAGARDIE. Voyez GARDIE.

LAGARDIE. Poyz GARDIE.
LAGERLOOF on LAGERLOEF,
(Pietre) Laurifantius, habile Stiédois, né dans la province de Vermeland, le 4 novembre 1648, devint profefteur d'éloquence à Ugevint profefteur éloquence à Ugevirte prindrier auienne & moderne des royaumes du Nord. Il mourub
le 7, janvier 1699. On a de luit:
De Gribtgraphis Succens. III. Da

commerciis Romanorum. III. De Druidibus. IV . De Gothica Gentis fedibus. Upial 1691, in-8°. V. Des Discours & des Harangues, &c. Son latin étoit

très-goûté dans le Nord.

LAGNEAU, (N...) connu feulement par sa manie pour la Pierre philosophale, qui lui fit perdre le jugement & fa fortune, & qui l'engagea à traduire & à augmenter le livre infenfé de Bafile Valentin , intitulé : Les douze ( lefs de la Philofophie. La traduction de Lagneau fut imprimée à Paris en 1660, in-8°. Les fous comme lui la recherchent. Cet auteur mourut fur la fin du write fiecle.

LAGNY, (Thomas Fantet, fieur de ) célebre mathématicien , né à Lyon en 1660, fut deftiné par fes parens au barreau; mais la phyfique & la géométrie l'emporterent fur la jurisprudence. Connu de bonne heure à Paris, il fut chargé de l'éducation du duc de Noailles. L'académie des sciences bui ouvrit ses portes en 1695, & quelque tems apiès Louis XIV lui donna la chaire d'hydrographie à Rochefort. Son mérite le fit rappeller à Paris 16 ans après, & lui obtint une place de penfionnaire de l'académie, celle de fous-bibliothécaire du roi pour les livres de philosophie & de mathématiques, & une pension de 2000 livres dont le duc d'Orléans le gratifia. Il mourut le 13 avril 1734. regretté des gens de lettres dont il étoit l'ami & l'appui, & des pauvres dont il étoit le pere. Dans les derniers momens, où il ne connoiffoit plus aucun de ceux qui étoient autour de fon lit, un mathématicien s'avifa de lui demander : Quel était le quarré de douze ? il répondit dans l'instant, & apparemment sans favoir ce qu'il répondoit : Cent quarante quatre. Ce géomètre n'avoit point cetre humeur férieule ou fombre qui fait aimer l'étude, & que l'é-

LAG tude elle même produit. Malgréfon grand travail, il avoit toujours affez de gaité; mais cette gaîté étoit celle d'un homme de cabinet. La tranquillité de fa vie fut indépendante, non-feulement d'une plus grande ou moindre fortune; mais encore des événemens littéraires, fi sensibles à ceux qui n'ont point d'autres événemens qui occupent. Les ouvrages les plus connus de cet illustre mathématicien font: I. Méthodes nonvelles Edubrégées pour l'extraction Ef l'approximation des racines , Paris, 1692 & 1697 , iu-4° . II. Elémens d' Arithmétique & d' Algèbre , Paris 1697, in-12 Onles lit pen, parce que d'autres plus parfaits ont pris leur place. III. La Cabature de la Sphere, 1702, la Rochelle, in-12. IV. Analy/e générale ou Méthode pour résoudre les Problèmes , publice à Paris par Richer en 1733. in-4°. V. Plufieurs écrits importans, dans les Mimoires de l'académie des fciences. Ils décèlent tous un grand géo-

mètre. LAGUILLE, (Louis) Jéfuite, ne à Autun en 1658, mort à Pont-à-Mouffon en 1742, fe fit eftimer par fes vertus & fes talens.11 s'étoit tronvé au Congrès de Bade en 1714; & le zèle pour la paix, qu'il avoit fait paroître dans cette affemblée, lui valut une pension. On a de lui plufieurs ouvrages. Le principal est une Histoire d' Alface ancienne Ed moderne, depuis Célar jusqu'en 1725; à Strasbourg, en 2 volumes in-fol. & en 8 vol. in-8°, 1727. Cette Hiftoire commence par une notice utile de l'ancienne Alface , & finit par plufieurs titres qui lui fervent de preuvcs, & defquels on peut tirer de

grandes lumieres. LAGUNA, (André) médecin, né à Ségovie en 1499, paffa toute fa vie à la cour de l'emp. Charles-Quint qui avoit une grande confiance en lui. Après la mort de ce prince.

Jaguna seretira à Meta, & ensuite à Ségovie, où il mourut en 1560. Ce médecin étoit aussi un bon critique. On a de lui, outre divers ouvrages sur l'Anatomie, des Traités sur les Poids & les Messex, & des Versions sidelles de quelques

autenrs Grees.

LAGUS, (Danlel) Luthérien, profetieur de théologie à Griplwald, mourut en 1678. On a de luit. I Thorai meterological. Laftrolophia mathematico-physica. Ill. Striebbeim. Lifychologia... Archlegiace font 3 traités différens. IV. Exament rimo Morphismane réformation de la luther de la luther de Experie aux Galacte, nux Spédiferes. Supre aux Galacte, nux Spédiferes. aux Philippien: ils font plus favans que méthodiques.

LAHIRE. Voyez HIRE.

LAIMAN, oz.LAYMAN, (Paul) fétire, natif de Deux-Ponts, en-feigna la philosophie, le droit-sanon & la théologie en divers collèges d'Allemane, & mournt à Continnec en 1635, à co ans. On a de lui une Téologie morale, infol, dont toutes les décisions non pas exactes; & d'autres ouvrages, ensevelis dans les grandes bibliotheques.

LAINE. Vovez LAISNE.

I. LAINEZ, (Jacques) Efpaguol, l'un des premiers compaguens de S. Ignace, contribua beaucoup à l'établiffement de fa Société, & lui fuccéda dans le généralat en 1558. Il affifta au concile de Trente, comme théologien de Paul III, de Jules III, de Pie IV. Il s'v fignala par fon favoir, par fon efprit , & fur-tout par fon acle pour les prétentiens ultramontaines. Dans la XXIII. fession tenue le 15 Juillet 1563, il foutint: Que la Hiérachie étoit renfermée dans la personne du Pape; que les Evêques a avoient de jurisdiction & de pou-

voit , qu'autant qu'ils les tengient de lui ; que J. C. n'avoit donné sa misfion qu'à S. Pierre, de qui les autres Apôtres avoient reçu la leur; que le tribunal du Pape sur la terre est le même que celui de J. C. dans le Ciel, & qu'il a la même étendue , &c. Lainez vint en France à la suite du cardinal de Ferrare, légat de Pie IV, & y joua un personnage fingulier. Il parut au colloque de Poiffi pour disputer contre Beze. Ses premiers traits s'adrefferent à la reine Chaterine de Médicis. Il eut la hardieffe de lui dire que ce n'étoit pas à une femme d'ordonner des conférences de religion, & qu'elle ulurpoit le droit du pape. Il disputa pourtant dans une affemblée qu'il réprouvoit, & parmi beaucoup de bonnes choses , il laiffa échapper bien des puérilités. De retour à Rome, il refula la pourpre, & mourut en 1565; à 53 ans. Quelques auteurs ont prétendu qu'on avoit jetté les yeux sur lui dans le conclave de 1559 , pour remplir " le trône pontifical. On a de lui quelques ouvrages de théologie & de morale. Théophile Raynaud le fait auteur des Déclarations sur les Constitutions des Jesuites; & plusieure écrivains lui attribuent les Constitutions mêmes : ces Constitutions qui n'ont pas été écrites par une induftrie bumaine, mais qui ont été, ce femble, inspirées par la Divinité; c'est le jugement qu'en porte le Pere Alegambe en bon Jesuite. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de donuer une analyse détaillée de ces Constitutions, fa long-tems enfévelies dans l'oubli . & aujourd'hui trop fameules. On le contentera de dire que S. Ignace , nourri dans l'opinion du pouvoir absolu du pape sur le spirituel & le temporel, crut qu'il falloit ériger la Société en monarchie. Ses vues époient pures! mais celles de

Lainez l'étoient beaucoup moins. On doit le regarder comme le vrai fendateur, & peut-être comme le deffructeur de la Société. Sa premiere démarche fuc de faire déclarer le Généralat perpétuel, quoique Paul IV fentit la dangereufe conféquence de cette perpétuité. La seconde fut de faire accorder au général : I. Les droits de paffer toutes fortes de contrats fans délibération commune. IL De donner l'autorité & l'authenticité aux commentaires & aux déclarations fur les Constitutions. 111. Le pouvoir d'en faire de nouvelles, de changer & d'interpréter les anciennes, IV. Celui d'avoir des prifons. Enfin Lainez le fit presque tout déférer dans la 1 re congrégation qui fut tenne après la mort d'Ignace. Ainsi fut substitutée à la droiture & à la fimplicité Evangélique, une politique qui parnt plus humaine que Chrétienne. Ou fait combien les Jesuites furmonte rent d'obitacles pour s'établir en France. Chassés de o ce royaume en 1594,ils y rentrerent dix ans après, malgré les remontrances du parlement de Paris. Henri IV répondit lui-même à ces représentations, avec cette éloquence vive, franche & naïve, qu'on n'a fait que délayer dans les longues apologies des Jéfuites. "J'ai observé, [dit ce monarque aux députés du parlement, ] j'ai observé que, 30 quand j'ai commencé à parler de n rétablir les Jésuites, deux fortes n de personnes s' y font oppofées ; o ceux de la religion prétendue. & n Rs ecclésiaftiques mal-vivans. On n leur reproche qu'ils attirent à eux les beaux-esprits, & c'eft

" de quoi je les estime. Quand je n fais des troupes, je veux qu'on " choififfe les meilleurs foldats. " & defirerois de tout mon cœur n que nul n'entrât dans vos com-" pagnies, qui n'en fut hien diene; 39 que par-tout la versu fût la mara , que & le diftinction des honneurs. " Ils entrent, dit-on, comme ils peuvent dans les villes ; & fuis moi-même entré dans mon rew vanme comme i'ai pu. Châtel ne , les a point acculés (\*); & quand n même un Jefuite auroit fait ce , coup, duquel je ne venx plus me fouvenir , faudroit-il que n tons les Jefuites en patifient, & » que tous les Apôtres fuffeut chafies pour un Judas ? Il ne feut plus p leur reprocher la Ligne: c'étoit " l'injure du tems; ils croyoient , bien faire, & ils ont été tromn pés comme plufieurs autres. On " dit que le roi d'Espagne s'en sert; n je dis aufli que je veux m'en fer-" vir. La France n'eft pas de pire s condition que l'Elpagne. Puilque n tout le monde les juge utiles . p je les tiens utiles à mon état; & s'ils y ont été par tolérance . " je veux qu'ils y foient par arrêt., Tout ce que dit Henri IV en faveur des Jésuites, étoit vrai ; mais le parlement leur faifoit des reproches dont ce prince ne parle point. Il les accusoit d'avoir des amis ardens dans toutes les cours : d'y dominer par leurs confesseurs; d'y être quelquefois les espions d'une cour étrangere. Comme c'est par l'or qu'on gouverne les hommes, dès-lors quelques membres de la société joignirent dans leurs mis-

(\*) L'unteur de l'Hissère de l'evis, cité par l'abbé Action, rapporte qu'à l'occision de l'attentant de Châted, Henni I v dit. Faisèt-il donc que les Júdist-ji des cousieures per ma isanche proposa qui ne l'accorde point de l'accorde point de l'experience de l'experience de l'experience per l'experience de l'experien

fions lointaines , d'abord inspirées par le zele , le commerce à l'apoftolat. Ils acquirent des richeffes condidérables & un crédit (\*) non moins fingulier, & abuserent quelquefois de l'un & de l'antre. Ils voulurent maîtrifer les efprits; & perfécutant ceux qui ne penfoient pas comme eux, ils fe firent des ennemis implacables, qui finirent par les rendre odieux ou fuspects à tons les princes, Pafeal, Arnauld, Nicole , tâcherent de les couvrir de ridicule & d'ignominie. Louis XIV, en leur prodignant sa confiance & quelquefois fon autorité, ne fit qu'aigrir leurs ennemis. (Voyez les art. II. CHAISE; III. TELLIER; I. MONDONVILLE. ) Sous Louis XV, ils se firent beaucoup de mal à eux-mêmes en voulant en faire aux autres. Avant perpétué des difputes que la fagesse du gouvernement vouloit éteindre, & la fuite de ces querelles ayant fait exiler beancoup de particuliers, & troublé la tranquillité des corps on failit la premiere occasion qui se présenta pour anéantir un ordre toujours prêt, à la vérité, à combattre les hétérodoxes : mais confondant quelquefois la doctrine, Catholique avec les opinions particulieres, & trop jaloux de son crédit pour qu'il ne cherchat point à muire à ceux qui le lui envioient. Le roi de Portugal Joseph I , foupçonmant que ceux qu'il accufoit d'aweir attenté à sa vie, avoient fait part de leur deffein aux Jésuites, les chaffa de fes états en 1759. ( Voy. MALAGRIDA. ) Cette difgrace fut l'époque d'une foule d'Ecrits , que leurs adverfaires publierent en France. Les magistrats ne tarderent pas d'examiner le régime de cette finguliere Société . à l'occafion d'un événement qui parut d'abord de peu d'importance , maia dont les suites furent très - considérables. Le P. la Valerte, préfet des missions de la Martinique, avoit tiré une lettre de change fur le P. de Sacy, Jésuite de la maison professe, fon correspondant à Paris. La lettre fut proteftée, & Sacy affigné pardevant les confuls, qui le condamnerent a l'acquitter. Il en appella au parlement. Les porteurs, qui étoient de riches marchands de Marfeille . publierent alors des Mémoires bien raisonnés & bien écrits, dans lesquels ils tacherent de prouver que les Jésuites n'étant que les Agens du Général, qui étoit maître de toutes leurs possessions , la Société entiere répondoit de leur dette. Il fallut done examiner les Constitutions des Jésultes. Le parlement les trouva incompatibles avec ce qu'un-François doit à fon roi, & un eitoyen à la patrie. Il prononca la diffelution de la Société dans son ressort, & fut bientôt imité par les autres parlemens. Louis XV, cédant aux remontrances de ces compagnies & au defir d'un grand nombre de fes fujets, fupprima les Jésuites, en 1763 . dans tout fon revaume. Anéantis en France, ils le furent bientôt dans les autres parties du monde Chrétien. Le roi d'Espagne les chaffa en 1767 , avec toutes les marques d'une indignation dont il cachoit les motifs. Le roi de Naples, le duc de Parme, & le grand maître de Malte, imiterent cet exemple en 1768. Enfin le pape Clément XIV. rendant inftice aux talens & any vertus de plusieurs membres; mais

<sup>(\*)</sup> Le P. d'Aorigni dit, sous l'année 1657, que si les Jésuites étoient par tout comme ils étoient à Venise; c'est-à-dire sans crédit, sis n'en Ceroient pas plus mal. Avec son crédit, la Sociétéverroit tomber ses anvoience; bientés elle n'aureit plus d'ennemis.

fentant combien oe corps sholt dangereux, par l'imfluence que quelques-uns de fen membres cherchoient à avoit dans les cours, par le commerce qu'ils finicient, par le querelles théologiques qu'ils exsitoient ou qu'ils entretenoient, le imprima entièrenant en 1773, & porta le dernier coup à ce soloite. BUESMARIAN, JOUYENCY, OL-DECORNI INCROPERS II. NOR-BERT, E. IL TOURNOW,

II. LAINEZ . (Alexandre) de la meme famille que le brecedent, né à Chimay dans le Hainaut en 1650, se diftingua de bonne henre par ses talens pour la poésse & par son gout pour les plaisers. Après avoir parcouru la Grèce , l'Afiemineure, l'Egypte, la Sicile, l'Italie, la Suisse, il revint dans sa patrie dépourvu de tout. Il y avoit environ deux ans qu'il y menoit nne vie obscure, mais gaie, lorsque l'abbé Fautrier , intendant du Haipaut, fut chargé par Louvois, ministre de la guerre, de faire la recherche de quelques auteurs de Libel'es qui paffoient fur les frontieres de Flandre. Lainez fut foupconné d'être un de ces auteurs. & l'abbé Fautrier descendit chez lui , accompagné de 50 hommes, pour wifiter fes papiers; mais . au lieu de Libelles, il ne tronva que des Vers aimables & des Relations de fes voyages, L'intendant, charmé de ce qu'il vit , embrassa Laines & Pinvlta de le fuivre; mais ce poète youluts'en defendre, difants qu'il 30 n'avoit que la robe de-chambre 3) qu'il portolt, s Fautrier infifta , & Lainez le fuivit, Ce poète Epicurien avoit un esprit plein d'enfouement. Il faisoit les délices des meilleures tables, où il étoit tous les jours retenu, pour les propos Ingénieux , ses saillies , & ses vers qu'il faifoit fouvent fur le champ,

I étoit gros mangeur , & il fe re mettoit quelquefois à table après avoir bien diné, en difant que fon estemac n'avoit pas de mémoire. On le vit toujours très attentif à conserver sa liberté. Personne ne savoit où il logeoit; il refusa même de très-bonnes places , pour n'être point gené. Content d'être applandi à table le verre à la main , il ne voulut jamais confier à personne les fruits de sa mpfe, La plupart des petites Pieces qui nous reftent de lui , recueillies en 1753 . in-go, ne font prefque que des inpromptus. On y remarque une imagination vive, libre, riante, finguliere ; le sel de la faillie se fait fentir dans quelques - unes; le pinceau de la volupté a crayonné les autres : mais elles manquent , prefque toutes, de liaison dans les idées & de correction dans le ftyle. Les feuls vers délicats qu'on ait de Lainez, font ceux qu'il fit pour

Le tendre Apelle un jour, dans ces jeux si vantés, &c.

Madame de Murtel :

encore ne fontiendroient - ils pas l'ail d'une eritique févere. Ce n'eft pas que nous pentions qu'ils ont été puifes dans l'Ariofte , comme on l'a dit : le poète Italien n'a pas plus fourni la pensée qui les termine. que vingt autres écrivains qui l'ont eue après lui. Il eft naturel que deux hommes qui ont a-peu- près le même génie & qui travaillent fur le même fujet, fe rencontrent dans leurs idées. Si Juvenal fut venu après Boileau , le fatyrique Latin auroit enfanté plufieurs des faillies du fatyrique François. Lainez mourut à Paris en 1719, à foixante ans. Il paffoit pour Deifte. On affure, qu'après avoir reçu les Sacremens dans fa derniere maladie, fon confesseur fit emporter la caffette de fes papiers pendant la nuit. Le moribond s'étant réveillé, cria au voleur. At venir un commiffaire , dreffa fa plainte . fit rapporter la caffet e par le prêtre même , à qui il parla avec vivacité . & à l'instant fe fit transporter dans une chaise sur la paroiffe de S. Roch , où il mournt le lendemain. Il avoit imaginé follement de se faire mener dans la plaine de Montmartre, & d'y monrit , pour voir encore une fois lever le foleil. Sa vie voluptueuse l'avoit sonduit à ces fentimens. Tous fes écrits d'en font qu'un fidele & fouvent trop dangereux tableau. Le choix qu'il avoit fait de Pétrone pour le traduire en prose & en vers, marque auffi fon penchant : cette traduction n'a point eté imprimée. Il favoit au reste parfaitement le grec, le latin, l'italien & l'espagnol, & possédoit tous les bons auteurs qui ont écrit en ces langues. C'étoit aussi un excellent Géographe; & il est une preuve que l'on peut être en même tems homme d'érudition & homme de plaifir, &. pour nous fervir d'une de fes penfées, partager sa vie entre Bacchus & Apollon : Cum Phabo Bacchus dividit imperium. Il fe piquoit auffi de philosophie , & le seul plaisir de voir Bayle, lui fit faire le voyage de Hollande. Voyez MONNOIE.

LAIRESSE, (Gérad) peinte de graveur, né Liege en 1640, mourut à Amberdam en 1711. Il avoit l'efprit euliufé; la poéfie & la mufique firent tour -à tour fon anudement, & la peinture fon ocupation. Son pere fut fon maire dans le defin: L'airef prédité dès l'âge de 15 ans., à peindre le portrait. Il gagonit de l'argent avec beaucoup de facilité, & le dépendité de l'aire l'est de 18 peintre de les tourmens de fa jeuncfle; il penfa étre tué par une de si mairet flès, qu'il avoit abaudonnée.

confrance , il fe maria. Ce peintre entendoit parfaitement le poé auc de la peinture ; fes idées font belles & élevées ; il inventoit facilement. & excelloit dans les grandes compositions; ses Tableaux sont la plupart , ornés de belles fabriques. On lui reproche d'avoir fait des figures trop courtes & peu gracieuses. Il a laissé beaucoup d'Estampes gravées à l'eau-forte. On a gravé d'après ce maître. Laireffe fut pere de trois fils, dont deux furent fes éleves dans fon art. Il avoit austi trois freres peintres : Ernest & Jean, qui s'attacherent à peindre des animaux , & Jacques qui représentoit fort bien les fleurs. Ce dernier a composé, en flamand, un ouvrage fur la Peinture pratique.

LAIRUELS , (Servais ) né à Soignies en Hainaut, l'an 1560. général & réformateur de l'ordre de Prémontré , fit approuver sa réforme par Louis X/11, qui lui permit de l'introduire dans les monafteres de son rovaume. & par les papes Paul V & Grégoire XV. Ce faint homme mourut à l'Abbave de Ste Marie-aux-Bois en 1621. après avoir publié quelques ouvrages de piété, écrits d'une maniere diffuse. I. Statuts de la réforme de l'ordre de Prémontré. II. Catéchifme des Novices. III. L'optique des Réguliers de l'Ordre des Augustins .

E'c. Il étoit dockeur de Sorbonne, LAIS, fameute courtifanne, née à Hycara ville de Sicile, fut tranfportée dans la Grèce, lorfque N<sub>Z</sub>cias, genéral des Athéniens, raygea fa patrie. Coriathe fut le greces, grands, orateurs, philofophes, bout courut à elle, ou pour admirer fee charmes, ou pour en jouir. Le célebre Démoghène fit exprés le voyage de Corinthe; mais Lair lui syant demandé environ doco livres de notre monnoie, il s'en retourna en difant : Je n'achete pas fi cher un repentir. Les attraits de cette courtifanne n'eurent aueun pouvoir fur le cœur du philosophe Xénocrate. N'ayant pu l'attirer chez elle, cette beauté alla chez lui; mais la philosophie l'emporta fur la coquetterie. Laïs avoit un goût décidé pour les philosophes. Le dégoûtant Cynique Diogene lui plut, & en obtint tout ce qu'il voulut. Aristippe , autre philosophe, mais beaucoup plus aimable que le Cynique, dépensa avec elle une partie de son patrimoine, & en fut moins aimé que Diogène. Comme on l'en railloit, il répondit : Je ne pense pas que le vin & les poissons m'aiment ; cependant je m'en nourris avec beaucono de plaifir. Cette réponfe vaut moins que celle qu'il fit à un autre de ses amis qui lui reprochoit ce commerce : Je postede l'ais, mais elle ne me posfede pas. Cette femme badinoit quelquefois fur la foiblesse de ces gens qui prenoient le nom de Sages : Je ne fuis ce qu'on entend , disoit-elle , par l'austérité des philosophes : mais avec ce beau nom , ils ne font pas moins fouvent à ma porte que les autres Athéniens. Capricieuse dans ses gouts, Lois ne facrifia pas toujours à un vil intérêt. Le sculpteur Myron s'étant présenté chez elle , & en ayant été mai accueilli, crut qu'il devoit s'en prendre à ses cheveux blancs : it les teignit en brun, & ne fut pas mieux recu. Imbécille que wous êtes , lui dit la courtifanne. vous venez me demander une chofe qu'bier je refusai à votre pere ! Après avoir corrompu une partie de la jeunesse de Corrinthe, Lais passa en I heffalie pour y voir un jeune homme dont elle etoit amoureule. On prétend que quelques femmes, jaloufes de la beauté , l'affaffinerent dans un temple de Vénus , vers l'an 340 avant l'ère Chrétienne. La

Grèce lui, éleva des monuments. LAINE, Voyez LAINEZ

LAISNE on LAINAS, (Vincent) Prêtre de l'Oratoire de France, ne à Lucques en 1633, professa avce distinction , & fit des Conférences fur l'Ecriture - fainte, à Avignon, à Paris & à Aix. Elles furent fi applaudies, que dans cette derniere ville on fut obligé de dresser des échaffauds dans l'églife. Sa fanté avoit été toujours fort délicate ; on l'avoit envoyé à Aix pour la rétablir : il y monrut en 1677, à 45 ans. On a de lui : I. Les Oraifons funebres du chancelier Séguier & du maréchal de Choifeul. Les louanges y font mefurées, & les endroits délicats maniés avec adreffe. Son éloquence est à la fois fleurie & chrétienne. Le P. Luisné auroit été mis à côté des plus célebres orateurs de la congrégation, fi ses infirmités ne l'avoient obligé de quitter la carriere brillante & pénible de la chaire, II. Des conférences sur le Concile de Trente, imprimé à Lyon III. Des Conférences manuscrites en 4 vol infol. fur l'Ecriture - fainte. Un magistrat d'Aix les conferve dans sa bibliotheaue.

LAITH ou LETTH, étoit un chaudronnier, qui éleva trois enfans, nommés Jacob , Amron & Ali. Le pere & les enfans, s'ennuyant de leur metier, voulurent poster les armes. Leith fe mit done en campagne avec fcs trois enfans, & ayant ramassé quelques gens de fortune, dont il fe fit le chef . il devint Capitaine de voleurs. Il voloit pourtant en galant homme ; car il ne dépouilloit jamais entiérement ceux qui tomboient entre fes mains, se contentant de partager avec eux ce qu'ils avoient. Il fut connu & estimé pour sa bravoure & pour celle de fes enfans. par Durban, qui régnoit alors dans

## LAL

lo Ségeltan. Ce prince l'utira à la oour, & découvrant tous les prosons en lui d'excellentes qualifés, il l'avança jufqu'aux premieres chaes de l'etat: de forte que Laith, finif, fant glorieulement la vie, laillaem mourant à lon fils Juco l'elpérance & les moyens de parvenir à quelque chofé de plus grand. En effet es lut ce même Jacob qui fonda la Dynalthe des Soffarides.

LAIUS , fils de Labdacus , roi de Thèbes , & époux de Jocafte.

Voyez EDIPE.

I. LALANDE, (Jacques de) conseiller & professeur en droit à Orléans sa patrie, naquit en 1622 , & mourut en 1703. Il fut ausi regretté pour son savoir, que pour fon zèle & fon inclination bienfaisante , qui lui mériterent le sitre de Pere du peuple. Lorsque Philippe U paffa par Orléans , pour aller prendre possession de la couronne d'Espagne, Lala de le complimenta à la tête de l'univerfité. L'orateur n'avoit aucun de ces dehers eapables d'en imposer. Il étoit d'une petite taille, & d'une figure fort commune. On ne vovoit rien de noble & d'elevé dans son air, ni dans fes manieres; &, pour furcroit de malheur, en récitant fon discours . sa mémoire fut infidelle. Cependant, au travers de ces apparences rebutantes, fon nom parla pour lui. On engagea le roi d'Espagne, fort jeune alors, à lui envoyer un gentilhomme, pour le prier de le venir voir, & de lui apporter ses ouvrages. Le vieillard tenoit sa Coutume fous son manteau. Le roi la feuilleta, lui dit bien des choses obligeantes, lui parla d'un autre ouvrage auquel il travailloit . & lui fit promettre qu'auffi-tôt qu'il feroit imprimé , il lui en enverroit par la poste un exemplaire à Madrid. On a de lui : I. Un excellent Commentaire fur la Coutume d'Or-

16ans, in Fol. 1677; & réimprimé en 1704, en 2 vol. La premiere édition est la meilleure. II. Traité du Ban & de l'arriere Ban, in 4°, 1674. III. Plusieurs autres Ouvra-

ges de Droit , en latin.

II. LALANDE , ( Michel-Richard de ) mulicien françois, né à Paris en 1657, mournt à Verfailles en 1726. Lalande fut place enfant de chœur à Saint - Germain - l'Auxerrois, par fon pere & sa mere dout il étoit le quinzieme enfant, Dès fa plus tendre jeunesse il marqua fa passion pour la musique ; il y paffoit même les nuits. Sa voix étoit très belle ; il s'étoit appris à jouer de plufieurs fortes d'inftrumens, dont il faififfoit tont d'un eoup l'intelligence. A l'âge de puberté, ayant perdu, comme il arrive fouvent, la voix, il s'appliqua au violon, & alla se présenter à Lully pour jouer à l'Opéra : mais Lully l'ayant refusé, le jenne Lalande , de retour chez lui , brifa fon instrument & y renonça pour toujours. Depnis il s'attacha à l'orgue & au claveffin , & fe fit bientot defirer dans plufieurs paroiffes. Enfin le duc de Nouilles le choifit pour enseigner la musique à Mile de Noailles , fa fille. Ce feigneur, qui ne laiffa jamais échapper l'occalion de rendre témoignage au mérite, avant trouvé le moment favorable de parler des talens de Lalande à Louis XIV, le fit avec tant de zèle, que le roi choifit ce mufici n pour montrer à jouer du claveffin aux deux jeunes princeffes fes filles , Miles de Blois & de Nantes. Lalarde eut, de plus, l'avantage de compofer de petites Muliaues françoifes par lordre , & quelquefois même en préfence de Sa Majesté. Ce célebre musicient plut fi fort à Louis XIV, qu'il fut comblé de ses bienfaits. Il obtint. fuccessivement, les deux charges de

r in the Comple

LAL

maitre de mufique de la chambre ; les deux de compositeur ; celle de furintendant de la musique, & les quatre charges de maitre de la Chapelle. Les Motets qu'il a fait exécuter devant Lonis XIV & Lonis XV, tou:ours avec beaucoup de fuecès & d'applaudistement, ont  $\ell$ ès recueillis en 2 vol. in-fol. On admire sur-tout le Cautate, le

admire sur-tout le Cantate, le Dixit, le Misserere.

I. I ALANE. (Pierre) Parisien, fils d'un garde-rôle du conscilprivé, n'eut d'autre passion que la

privé . n'eut d'autre paffion que la littérature & la poéfie. On ne connoit gueres cependant de lui que trois pieces en vers françois; la premiere, en Stances champetres à fon ami Menage, est la meilleure : les deux autres, qui sont en Stunces & nne espece d' Eglogue, roulent sur la mort de fa femme Marie Glatelle des Roches , qui étoit très-belle , & qui monrut après cinq ans de mariage. Elles le tronvent toutes trois dans le tom. IV , du Recueil des plus belles pieces des poètes François, par Mile. d'Aunoi. L'amour a fouvent inspiré des poètes. & leur a dicté des vers fort passionnés pour leurs maîtreffes; mais on n'en a guere vu faire de leurs femmes le kujet de leurs poésies, & pleurer leur mort en vers. Ceux de Lalane marquent plutôt un homme fenfible , qu'un bon poète. Il mourut vers 1661. Ses poéfies ont été recueillies en 1759, in-12, avec celles de Montplatfir. MENAGE lui fit cette épitaphe :

Conjugis erepta tristi qui tristior

Orpheo. Flebilibus cecinit Funera acerha

modis;
Prob dolor! ille tener tenerorum
fcriptor amorum,

Conditur boc tumulo marmore Lalanius.

Plus qu' Orphée adorant une épouse plus belle . Plus qu'Orphée accablé de fa perte. cruelle, Celui qui, fur un luth inondé de fea

pleurs , Modula fes vives douleurs , Le chantre fortuné des amours les

les plus tendres , Sous ce marbre , où ma main à

gravé fes malheurs, Lalane, hélas! n'est plus qu'us peu de cendres.

II. LALANE , ( Noël de ) famenx docteur de Sorbonne , da college de Navarre. & abbé de Notre-Dame de Valcroiffant, naquis à Paris de parens nobles. Il fut le chef des députés à Rome pour l'affaire de Jansenius, à la défense duquel il travailla toute fa vie. On lui attribue plus de 40 ouvrages différens for ces matieres, dont on a parlé trop long - tems. Les principaux font : I. De initio pia voluntatis, 1650, in-12. II. La grace victorieufe . in-4°, fous le nom de Beaulieu : la plus ample édition est de 1666. III. Conformité de Janfénius avec les Thomistes , sur le sujet des 5 Propositions. IV. Vindicia Sancis. Thoma circa Gratiam Sufficientem . contre le P. Nicolai , Cordelier , avec Arnauld & Nicole ... Lalane mourut en 1673, à 55 ans, avec la réputation d'un homme pieux & favant.

I. LALLEMANT, (Louis) Jéfuite, né à Châlons-fur-Marne, mort recteur à Bourges en 1635, cft auteur d'un Recueil de Maximes qu'on trouve à la fin de fa Vie, publice en 1694, in-12, par le P. Coumpion.

II. LALLEMANT, (Jacques-Philippe) Jéfuite, né à St. Valeryfur-Somme, mourtu à Paris en 1748. Il étoit un des plus zélés détenfeurs de la Conflitution Unigenitus, & il le donna pour cette dilpute facrée, tous les mouvemens qu'on f donne dans une querelle profance I! étoit du confeil du Pere Tellier , & membre de ce que les Janféniftes appelloient la cabale des Normands. On a de lui : I. Le véritable Efprit des Disciples de S. Augustin . 1705 & 1707, 4 vol. in-12 : tableau wrai à certains égards, quoique peint par la passion. II. Une Paraphrafe des Pfaumes , en profe , à Paris , 1710 , in-12 , & qui met dans un affez beau jour ces fublimes cantiques. " Elle eft , ( dit Fil-30 chier , ) non-feulement pure dans les expressions, mais encore exacte & fidelle dans les fens, & dans 1'application du texte. L'auteur, pour la rendre plus utile, a cru u'il devoit la rendre plus intellim gible. Il a cherché un milieu entre la paraphrase trop libre & n la version trop resterrée : il lie ce a qui fembloit être détaché ; il pe éclaircit ce qui paroît obscur. il n donne quelque goût à ce qui eût p été trop fec. Ces additions, courn tes & judicieufes, ne défigurent & n'alterent rien. Il exprime le se fens & les fentimens ; il joint " l'esprit à la lettre , l'onction à l'intelligence, Ce qu'il ajoute à p l'original, ne change rien à ce p qu'il y trouve ; & ce qu'il y met du fien , il femble qu'il l'ait pris dans l'efprit & dans le cœur du roi Prophête. " III. Un Nouveau Testament , 18 vol. in-12, qu'il opposa à celui de Quesnel. L'ouvrage de l'Oratorien est plus dangereux ; mais celui du Téfuite eut moins de fuccès. Ce n'eft pas que sa diction ne loit correcte & élégante; mais Quesnel a plus d'énergie & un ton plus pénétrant. IV. Pluficurs Ouvrages fur les querelles du tems. Nous nous dispenfons d'en donner la litte : tout ce qui respire l'esprit de parti , ne mérite

III. LALLEMANT , (Pierre) shanoine - régulier de Ste. Genevie-

que l'oubli.

ve , natif de Reims , n'embraffa cet état qu'à l'âge de 33 ans. La chaire . la direction & les œuvres de piété remplirent le cours de sa vie. Il la termina par une mort fainte en 1673, à 51 ans, après avoir été chancelier de l'université. Nous avons de lui : I. Le Testament spirituel, in-12. II. Les faints defirs de la Mort , in-12. III. La Mort des Justes , in - 12. Ces trois ouvrages font entre les mains de toutes les personnes pieuses. IV. Abrégé de la Vie de Sainte Genevieve , in - 2°. elle manque de critique. V. Eloge funchre de Pompoue de Bellitore . in - 4°.

1. LALLI, ( Jean-Baptifte ) Lallius, fut employé par le duc de Parme & par le Pape au gouvernement de différentes villes, & mourut à Norsia dans l'Ombrie, sa patrie, en 1637, à 64 ans. On a de lui plusieurs poemes Italiens. I. Domiziano Mofcheida, in-12. II. Il Mal Francese, in-12. III. La Gierusalemme desolata , in-12. IV. L' Eneide travestita, in-12. V. Un\_ vol. de Poéfies diverfes, 1638, in-12.

II. LALLI, (Thomas-Arthur comte de ) lieutenant - génal des armées , grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis , étoit un gentilhomme Irlandois . dont les ancêtres fuivirent la fortune de Jacques II roi d'Angleterre, lorfqu'il chercha un afvle en France. Il fe diftingua de bonne heure par des actions de valeur. Il fe figuala fur-tout à la bataille de Fontenoi fous les yenx de Louis XV, qui lui donna un régiment. Sa bravoure fit juger qu'il feroit propre à rétablir nos affaires dans les Indes orientales. Il fut nommé, en 1756, gouverneur des possessions Françoises dans cette partie du monde, quoiqu'il ne joignit pas à fon courage la prudence. la modération & le defintéreffement néecsaires dans des pays éloignés

& dans des tems difficiles. Il partit du port del'Orient le 2 mai, & arriva à Pendichéri le 28 avril 1758. La guerre étoit déclarée entre la France & l'Angleterre. Il s'empara d'abord de Gondelour & de St. David; mais il échoua devant Madrass; & , après la perte d'une bataille , il fut obligé de se retirer sous Pondichéri, que les Auglois bloquerent & prirent le 16 janvier 1761. Sa garnison fut faite prisonniere de guerre. & la place rafée. Alors tout se rémit contre le gonverneur de Pondichéri : les habitans de la ville, les officiers de ses troupes, les employés de la compagnie des Indes. Il avoit indispolé tous les esprits par son humeur violente & hautaine , & par les propos les plus outrageans. On l'accusa même hautement d'avoir vendu Pondichéri anx ennemis de la France. Mais il est probable que s'il eût été d'intelligence avec les Anglois, il feroit resté parmi eux. Les Anglois, d'ailleurs, (dit Voltaire ) ne font pas abfurdes; & o'eut été l'etre, que d'acheter une place affamée, qu'ils étoient fûrs de prendre , étant maitres de la terre & de la mer. On peut ajouter, que Lalli étant Jacobite, étoit pénétré de la hainc la plus forte pour la nation Angloife; & qu'il avoit écrit, en arrivant dans l'Inde, à M. de Buffi: " Ma politique est dans ces cinq mots: Plus d'Anglois dans la pfminfule. " Quoi qu'il en feit , les vainqueurs le firent conduire à Madrafs le 18 janvier, pour le fouftraire à la colere des officiers François. Arrivé en Angleterre le 23 septembre suivant, il obtint le 21 octobre la permission de revenir en France. Le conful de Pondichéri & le cri général l'accusoient de concussion, & d'avoir abufé du pouvoir que le roi lui avoit confié : il fut renfermé à la Baftille, en novembre 1762. Lui - même aveit

offert de s'y rendre. Il avoit écris à M. le duc de Choifeul : Papporte ici ma tête 87 mon innocence : i'attends vos ordres. Le parlement fut chargé de lui faire son procès . & il fut condamné, le 6 mai 1766, à être décapité, comme duement atteint d'avoir trabi les intérêts du Roi , de l'Etat & de la compagnie des Indes, d'abus d'autorité, vexations 60 exactions. L'arrêt fut exécuté. & ce lieutenant général finit sa vie sur un échaffaud, victime de fon ambition, qui lui fit desirer d'aller aux Indes pour mériter le bâton de maréchal de France, & qui ne lui procura qu'une mort malheurense. Mais , en vertu d'un arrêt du confeil du 22 avril 1777 . obtenu par M. le comte de Lalli fils . le conseil, sur le rapport de M. Lambert , maître des requêtes . & confeiller-d'état ; & après 32 féances des commiffaires , a callé , le 25 mai 1778 , l'arrêt du parlement , prononcé contre le comte de Lalls pere , & l'on s'occupe à présent de la réhabilitation de sa mémoire. Elle a été mieux défendue qu'il ne s'étoit défendu lui-même. Dans sa prifon , il n'avoit eu d'autres fecours que la plume. On lui avoit permis d'écrire, & il s'étoit fervi de cette permission pour son malheur. Ses Mémoires irriterent les anciens ennemis & lui en firent de nouveaux. Se rendant à lui-même le témoignage qu'il avoit toujours fait rigoureufement fon devoir, il fe livra par écrit aux mêmes emportemens qu'il avoit eus fouvent dans fes discours. Il étoit difficile que , parmi la multitude d'adverfaires qu'il avoit . tous fullent affez généreux pour oublier fes fautes & pour ne se souvenir que

de fes malheurs. I. LALLOUETTE, (Ambroile) chanoine de Ste Opportune à Paris, sa patrie, mort en 1724 à 71ans, s'appliqua avec fuccès à la digedion , & aux miffions pour la réunion des Protestans à l'Eglise Ramaine, On Ini doit: I. Des Traités fur la Présence réelle, fur la Communion sons une espece, réunis en un val. in-12.II. L' Histoire des Traducsions Françoisesde l' Ecriture-Sainte, 1692 . in 12. L'auteur parle des changemens que les Protestans y ont faits en différens tems . & entre dans des details curieux . mais quelquefois inexacts. III. La Vie d' Antoinette de GONDI, Supérieure gén, du Calvaire, in-1 2.IV. La Vie du Cardinal le CAMUS, Evêque de Grenoble, in-12. V. L' Histoire & l' Abréet des Ouvrages Latins, Italiens & François pour & contre la Comédie Ed l'Opéra, in-12. Il n'eft pas fûr one ce recueil curienx foit de lui; mais on le lui attribue affez communément.

III. LA LLO UETTE, (Jernarquis) milicie français, dificiple de Luly, mort à Paris en 1748, à 75 ans, obtint facceffixement la place de Maltre-de-main-l'Auxerrois, & de celle de Notre-Dome. Il a composé plusicans Mostri dyrand cheur, qui ont été fort la principales Peter de l'Auxerrois de la marcha del marcha de la marcha del marcha de la mar

LAMARE. Poyez MARE.

LAMBECUUS. (Pierre) né à palambourg en 16-28, fit de pagrès û rapides dans la littérature, qu'à l'âge de 19 ans, il publis fes favantes Remarques fur delugelle. Des voyages dans les différentes contrées de l'Europe, répandirent in nom, & augmenterent les connoiflances, De retour à Hambourg, il fut nommé en 1654 profette d'Histoire, & en 1664 recteur du culger. Deux ans après il épou-

fa une femme riche, mais vieille, acariatre & avare. Ne pouvant plus vivre avec cette Furie , il paffa à Rome, & v fut bien accueilti. Le pape Alexandre VII & la reine Christine lui firent un fort heureux. Il oublia aifément fa patrie, où l'envie , après avoir critiqué fes études & ses ouvrages, l'avoir accufé d'être hérétique & même athée. Il devint enfuite bibliothécaire de l'empereur, & mourut dans ce poste à Vienne en 1680, à 52 ans. Les ouvrages qui honorent sa mémoire, font : I. Origines Hamburgenfes ab anno 808, ad annum 1292; 2 vol. in-4°, 1652 & 1661; & 2. vol. infol. 1706 & 1710: ouvrage charge d'érudition. Il. y a de la fidélité & de l'exactitude, à l'exception de quelques endroits où fon amour pour la patrie l'a induit en erreur. II. Animadver fiones ad Godini Origines Constantinopolitanas, très-fav. ; Paris 1655 . in-fol. III. Commentas riorum de Bibliotheca Cafarea-Vindobonensi libri VIII, en 8 vol. in-fol. L'anteur n'est pas tonjours exact dans cet ouvrage, plein de beaucoup de choles inutiles, & d'autres qui font curienfes & fingulieres. On donna un Abrégé de son ouvrage à Hanovre, 1712, in 8°. IV. Prodromus Historia litteraria. & Iter Cellenfe : ouvrage pofthume. publié à Leipfick en 1710, in fol. par le favant Jean-Albert Fabricius. Lambecius vouloit donner une Hiftoire littéraire complete; mais ce qu'il en a fait, est la partie la plus fterile. Il ne s'étend que depuis Adam , julqu'au XIII. fiecle avant J. C.: il s'eft contenté de donner le projet du reste de l'onvrage. Struve doutoit que Lambecius fût en état de composer une bonne Histoire littéraire, quoiqu'il fût favant & laborieux; mais son ftyle écoit diffus : il accabloit fon lecteur par fes digreffions, & il avoit plus d'of-

prit que de jugement & de gout. Quant à fon Iter Cellense, qu'on avoit imprimé féparément, & qu'on a joint dans cette édition, c'eft un journal du pélerinage que l'empereur Léopold fit en 1665 au monaftere de Marien-Kell dans la haute Styrie. Le rédacteur y a raffemble des observations propres à enrichir l'histoire littéraire.

I. LAMBERT , empereur, ou roi d'Italie, étoit fils de Gui duc de Spelète, anquel il fucceda en 894. Deux ans après il s'accommoda avec Bérenger, fon compétieur, & mourut d'une chûte de cheval qu'il fit à la chasse en 898. Ce prince donnoit les plus belles espérances, s'il cut régné plus long-tems.

II. LAMBERT ,(St) évêque de Mastrich sa patrie, fut chasse de son sege après la mort de Childeric par le barbare Ebroin, qui mourut 7 ans après, Lambert, rétabli fur le trone episcopal convertit un grand nombre d'infideles, adoucit leur férocité, & fut tué en 708 par Dodon, qui se vengea sur lui d'un meurtre commis par deux neveux du faint évêque. Son martyre arriva a Liége, qui u'étoit qu'un petit village, & qui devint par cet événement une ville confidérable. la dévotion des fideles y ayant attiré beaucoup de penples... Il y a eu deux autres Saints de ce nom; l'un archev. de Lyon, mort en 6889 l'autre évêque de Vence en 1114.

III. LAMBERT DE SCHAWEM-BOURG, ou, felon d'autres , d' Afchaffembourg, célebre Bénédictin de l'abbave d'Hirchfelden en 1058 . entreprit le voyage de Jérusalem. De retour en Europe, il compola une Chronique depuis Adam jufqu'en 1077. Cette Chronique n'eft qu'un manyais abrégé julqu'à l'an 1050; mais acpuis 1050 juiqu'en 1077, c'eft une Histoire d'Allemagne, d'une juste étendue. Ce monument

fut imprimé à Bâle en 1669, in-folavec celui de Conrad de Licchtenaw, & dans le premier volume des Ecrivains d'Allemague de Piftorius. Un moine d'Erfurt en a donné une Continuation julqu'à l'an 1472. affez bonne, mais confuse. Cette Continuation fe trouve auffi dans le Recueil de Pistorius.

IV. LAMBERT, évêque d'Arras. né à Guines , se distingua tellement par la prédication pendant qu'il étoit chanoine de Lille, que les Artéfiens defirant féparer leur églife de celle de Cambrai , à laquelle elle étoit unie depuis coe ans, l'élurent pour évêque en 1092. Urbain II confirma cette élections & facra le nouvel évêque à Rome. malgré les opposition des Cambraifiens. Lambert affifta à quelques conciles, & mourut en IIIc. II fut enterré dans la cathédrale, où on lui mit une Epitaphe, qui annonce: " Que la Ste Vierge étoit apparue à Lambert & à deux Jongleurs, & qu'elle avoit donné à l'évêque un cierge qui avoit la vertu de guérir du mal des Ardens fi fort commun en France. .. On a dans le Miscellanea de Baluze un Recueil de Chartes & de Lettres qui concernent l'évêché d'Arras, attri-

buées à Lambert. V. LAMBERT, (François) Cordelier d'Avignon la patrie, quitta fon couvent pour prêcher le Lnthéranisme, & fur tout pour avoir une femme. Luther en fit fon andtre dans la Suiffe & en Allemagne. & lui procura la place de premier professeur de théologie à Marpurg. Il y mourut de la pefte en 1538. avec la réputation d'un homme zélé pour la secte qu'il avoit embrassée. Il affectoit un air dévot, & déchiroit impitoyablement les Catholiques. pour se faire valoir auprès des Luthériens. On a de lui: 1. Deux Ecrits. l'un pour juftifier fon apostalie, E l'autre pour décrier fon ordre; \$523, in-8°. Le premier a été réimprimé avec plusieurs de fes Lettres, & de fes Questions Théologiques, dans les Amanitates Litteraria de Selhorn. II. Des Commentaires fur S. Luc, fur le Mariage, fur le Cantique des Cansiques , fur les petits Prophètes,& fur l' Apocalypfe , in-8°. III. Un Traité de la Vocation, in 8°. IV. Un autre Traité renfermant plufieurs difcuf-Lions théologiques , fous le titre affez juste de Farrago, in 8°. Ce moine apostat se déguisa long-tems Sous le nom de Johannes Serranus . Jean de Serres. Ses écrits font auffi remplis d'emportement que vuides de raifon.

VI. LAMBERT, furnommé le Bègue à cause de la difficulté de sa prononciation, mourut l'an 1177, a fon retour de Rome, où Raoul évêque de Liége l'avoit envoyé. Ce fut lui qui institua les Béguines

des Pays-Bas. VII. LAMBERT, (Anne-Thérèle de Marguenat de Courcelles, marquise de ) naquit à Paris d'un maître-des-comptes. Elle perdit fon pere à l'âge de trois ans. Sa more époufa en secondes noce le facile & ingénieux Bachaumont , qui se fit un devoir & un amusement de cultiver les heureufes dispositions qu'il découvrit dans sa belle-fille. Cette aimable enfants'accoutuma dès-lors à faire de petits extraits de ses lectures. Elle forma peu à peu un tréfor littéraire, propre à affaifonner fes plaifirs & à la confoler dans ses peines. Après la mort de son mari, Henri Lambert, marquis de St-Bris, qu'elle avoit époufé en 1666, & au'elle perdit en 1686; elle effuya de longs & cruels procès, où il s'agiffoit de toute sa fortune. Elle les conduisit & les termina avec toute la capacité d'une personne qui n'auroit point eu d'autre talent. Libre enfin & maîtreffe d'un bien

r.

et

ţ.

:3,

elé

tt.

on

D.

itt,

it,

143 confidérable qu'elle avoit presque conquis, elle établit dans Paris une maison où il étoit honorable d'être reçu : c'étoit la feule, à un petit nombre d'exceptions près, qui fe fut préservée de la maladie épidémique du jeu, & où l'on fe raffemblåt pour parler raifonnablement. Auffi les gens frivoles lancoient . quand ils pouvoient quelques traits malins contre la mailon de Made de Lambert, qui, très-délicate fur les difcours & fur l'opinon du public. craignoit quelquefois de donner trop à fon goût. Elle avoit le foin de se raffurer, en faisant réflexion que dans cette même maifon, fi accufée d'esprit, elle y faisoit une dépense très-noble, & y recevoit beaucoup plus de gens du monde & de condition que de gens illustres dans les lettres.Les qualités de l'ame furpassoient encore en elles les qualités de l'esprit. Elle étoit née couragense peu fusceptible d'aucune crainte. fi ce n'étoit fur la gloire; incapable d'être arrêtée par les obstaeles dans une entroprife nécessaire ou vertueufe." Elle n'étoit pas feulement ardente, (dit Fontenelle, ) à fervir " fes amis, fans attendre leurs prie-, res, ni l'exposition humiliante de leurs befoins; mais une bonne action à faire, même en faveur n des personnes indifférentes, la , tentoit toujours vivement . & il , falloit que les circonstances fusn fent bien contraires, fi elle n'y so fuccomboit pas. Quelques manvais fuccès de fes générolités ne " l'avoient point corrigée, & elle 🕶 étoit toujours également prête 🏖 , hazarder de faire le bien. Elle fut , fortiufirme pendant tout le cours n de sa vie. Ses dernieres années , furent accablées de fouffrances . , pour lefquelles fon courage nan turel n'eût pas fuffit fans le fecours " de toute sa religion. " Cette dame

illustre mourut en 1733, à 86 ans.

Ses ouvrages ont été réunis en deux vol. in-12. Les princip. font : I. Les AVIS d'une Mere à lon Fils, & d'une Mere à sa Fille. Ce ne sont point des lecons feches, qui fentent l'autorité d'une mere : ee sont des préceptes donnés par une amie, & qui partent du cœur. C'eft une philosophe aimable, qui seme de sleurs la ronte dans laquelle elle veut faire marcher fes difciples; qui s'attache moins aux f ivoles définitions des vertus, qu'à les inspirer en les failant connoître par leurs agrémens. Tout ce qu'elle preserit, porte l'empreinte d'une ame noble & délicate, qui possede sans faste & fans effort les qualités qu'elle exi ge dans les autres. On fent par-tout cette chaleur du cœur, qui feule donne le prix aux productions de l'esprit. II. Nouvelles Réflexions jur les Femmes , ou Métaphyfique d'Amour: elles font pleines d'imagination, de finesse & d'agretneut. Ill. Traité de l' Amitié. L'ingénieuse auteur peint les avantages, les charmes, les devoirs de cette vertu. avec antant de vérité que de délieateffe, IV. Truité de la Vieilleffe, non moins estimé que celui de l'amitié. V. La Femme Hermite, petit roman extrêmement touchant. V1. Des morceaux détachés de Morale ou de Latrérature. C'est par tout le même esprit, le même goût, la même nuance. Il y a quelquefois, mais rarement, du précieux ; il est difficile de n'y pas tomber, quand on a de la finefie dans l'esprit, de la délicateffe dans le cœur , & qu'on affecte de pouffer loin ces qualités.

VIII. LAMBERT, Hollandois, capitaine de vaiffeaux, s'est rendu celebre dans le xviie ficele par une action des plus bardies qui se foient passies sur mer. En 1624, les Etats de Hollande ayant armé 6 vaiffeaux contre les Algériens, en donnerent le commandemental ce brave

homme, qui s'empara d'abord de 2 vaisseaux corfaires, & mit. 125 pirates à la chaîne. Après cette premiere expédition, il alla mouiller devant Alger avec fon escadre de fix vaiffeaux , & étant à portée du canon de cette ville, il fit arborer l'étendard ronge en figne de guerre. Cette hardiesse surprit ceux d'Alger; mais le capitaine Lambers voyant qu'on différoit trop longtems à lui rendre les esclaves qu'il avoit demandés, fit lier dos-à dos une partie des Turcs & des Maures qu'il avoit dans ses vaisseaux . les fit jetter à la mer , & fit pendre les autres aux antènes, à la vue des Algériens, qui regardoient en fré miffant cette fanglante exécution. Il fit faire ensuite une décharge contre la ville. & avant levé l'ancre. fit voile pour s'en retourner. Sur la route il eut une feconde rencontre de deux vaisseaux d'Alger : s'en étant encore rendu maître, il revint avec sa proje devant cette ville. & contraignit enfin ces corfaires de rendre tous les efelaves Hollandois qu'ils avoient en leur puissance, en échange de ceux qu'il tenoit dans ses vaisseaux. Comblé de gloire, & accompagné de les compatriotes qu'il avoit tirés d'efclavage, il aborda henrenfement en Hollande, où fa valeur reçut les applaudiffemens qui lui étoient

důs.

1X. LAMBERT, ( Jofeph 'fils
d'un maître-des-comptes, naquit
à Paris en 1654, prit le bonnet
de docteur de Sorbonne, & obinit
de prieuré de Palaifeau, près Paris.
L'églife de St. André-des-Ares, faparoiffe, retentit long-tens de fa
voix douce & floquente, II eu
le bonheur de convertir plufieurs
Calviniftes & plufieurs pécheurs
endureis. Sa charité pour les pauvres alloit jufqu'à Phéroffme. Ils
perditent le pous tendre des peres,

le

Le plus fage confolateur & le plus généreux protecteur , lorfque la mort le leur enleva en 1722, à 68 ans. Ce fut à la requisition de ce faint homme . que la Sorbonne fit une déclaration qui rend nulles les thèfes de ceux qui s'y feroient nommés titulaires de plufieurs béméfices. On a de lui : I. L'année Evangélique. ou Homélies, en 7 vol. in-12. Son éloquence est véritablement chrétienne, limple & touchante. Tons les ouvrages font marqués au même coin. & l'on ne peut trop les recommander à ceux qui font obligés par état à instruire le peuplc. Si le style en est négligé, on doit faire attention qu'il écrivoit pour l'instruction des gens de la campagne, & non pour les courtifans. 11. Des Conférences en 2 vol. in-12, fons le titre de Discours sur la vie Ecclésiastique. 111. Epitres 85 Evangiles de l'année, avec des réflexions, chez Muguet, en 1713 iu-12. IV. Les Ordinations des Sts. in-12. V. La Muniere de bien instruire les Paweres, in-12.VI. Hift. choifies de l'ancien & du nouveau Testament : recueil utile aux Catéchiftes . chez Lotin, iu-12. VII. Le Chrétien instruit des Mystères de la Religion Ed des vérités de la Morale. VIII. Inftructions courtes 89 familieres pour tous les Dimanches & principales Fêtes de l'année, en faveur des Pauvres , & particuliérement des gens de la Campagne, in. 12.IX. Deux Lettres fur la pluralité des Bénéfices. contre l'abbé Boileau. X. Instructions fur les Commandemens de Dien, en faveur des pauvres & des gens de la Campagne, en 2 vol. in-12. XI. Instructions sur le Symbole, 2 vol. in- 12.

X. LAMBERT, (Michel) muficien François, mé en 1610 à Vivoue, petite ville du Poitou, mort à Paris en 1690, excelloit à jouer du luth, & marioit, avec beau-

coup d'art & de goût, les accens de fa voix aux fons de l'instrument. Il fut pourvu d'une charge de maître - de - musique de la chambre du roi. Les personnes de la premiere diftinction apprenoient de luile bon gout du chant , & s'affembloient même dans fa maifon . où ce muficien tenoit, en quelque forte, une académie. Lambert est regardé comme le premier en France, qui ait fait sentir les vraies beautés de la mufique vocale, les graces & la justeffe de l'expression. Il sut aussi faire valoir la légéreté de la voix. & les agrémens d'un organe flexible, en doublant la plupart de fes airs, & les ornant de pailages vifs & brillans. Lambert a fait quelques petits Motets, & a mis en mufique des Legons de Ténèbres. On a encore de lui un Recueil contenant plufieurs Airs à une . 2 . 3. & 4 parties. avec la basse continue.

XI. LAMBERT, (Jean) général des troupes d'Angletere fous la tyrannie de Cronwel, fignala (a valeur dans différentes occasions. Il n'eut pas précisément les vertus qui font un grand-homme; il eue les qualités moins henorables, mais plus rares, d'un chef de parti. Son elprit, lans être fort étendu, étoit propre à former & à entretenir des factions; fon cour, fans être droit. étoit généreux ; il eut l'ambition d'aspirer à tout. Cronwel ayant cassé le Parlement l'an 1653, etablit un Confeil dont Lambert fut le chef. Lorsqu'il fut déclaré Protecteur de la République, Lambert empêcha qu'il ne fût déclaré Roi. Crommel le regarda dès-lors comme fon rival, & ini ôta le généralat. Après la mort du Protecteur, arrivée en 1658, Lambert , qui ne pouvoit trouver fon élévation que dans les malheurs. fe ligua avec le chevalier Vane contre le nouveau Protecteur, Richard Crowwel, fils d'Olivier. Il s'opposa K

enfuite de toute sa force au rétabliffement de la Monarchie; fcs intrigues furent inutiles. Son armée avant été défaite, il fut pris par le général Monck, qui le fit mettre dans la tour de Londres avec Vane son complice. Convaincy d'avoir appuyé les pernicienx desfeins d'Olivier Cronmel, & de s'être opposé au rétabliffement du roi Charles II. il fut condamné à mort l'an 1662. L'arrêt ne fut point exécuté, parce que le roi, par une bonté peu commune, en modérala rigueur, & fe contenta de reléguer Lambert dans l'isle de Jeifey, où il passa le reste de fa vie.

XII. LAMBERT, (Claude Francois) né à Dôle, eut la cure de Saineau, dansele diocèfe de Rouen . qu'il abdiqua enfuite. Il vint à Paris & s'y mit aux gages des libraires ; pour lesquels il compila divers ouvrages, qui lui coûtoient pen, & qui ne valoient pas ce qu'ils lui contoient. Les principaux font : I. Le Nouveau-Talimaque, ou Mémoires & Aventures du Comte de \*\*\* & de fon fils, 3 vol.in-12. II. La Nouwelle-Marianne, 3 vol. in-12. 111. Memoires & Aventures d'une Femme de Qualité, 3 vol. in - 12. On voit que, dans ces divers romans, il a cherché à perfuader qu'il copioit de bons modèles; mais cela ne paroît que dans le titre , & c'eft à ce titre qu'ils out dû tout leur succès. Ils font dénués d'imagination & d'élégance. IV. L'Infortunée Sicilienne, in-12. V. Recueil d'Observations sur tous les Peuples du Monde, 4 vol. in-12. VI. Histoire genérale de tous les Peuples du Monde . 14 vol. in-12, qui fe relient en 15. Il a réuni dans ce livre ce qui fe trouve répandu dans les différens voyageurs; mais il manque d'exactitude dans les faits, & de graces dans la narration. VII. Histoire Littéraire de Louis XIV. 3 vol. in-4°. ani lui valut une pention : e'étoit l'obtenir à bon marché; car ce n'est qu'une compitation, indigefte & mal ecrite, des Mémoires de Niceron, des Eloges des différentes académies, des jugemens des Journalistes. L'auteur l'a ornée cependant de Discours préliminaires sur les progrès de chaque science sous le règne illustre de Louis le Grand; mais ees discours, vuides de philosophie, ne font pleins que de phrases emphatiques. On voit un homme fans idées & fans ftyle, qui n'a fu ni connoître, ni rendre les choses dont il parle. VIII. Hiftoire de Henri II, 2 vol. in. 12. IX. Bibliothèque de Phylique, 7 vol. in-12. X. Mémoires de Pufcarilla, in-12. mauvais roman, &c. L'abbé Lambert mourut à Paris, en 1765. Il ent le malheur de survivre à les

livres. XIII.LAMBERT.(N ..) l'un des plus habiles mathématiciens du xville fiecle, naquit à Mulhausen en Alface, vers l'an 1728, & mourut à Berlin, de consomption, le 25 Septembre 1777, pensionnaire de l'académie de cette ville, & confeiller fupérieur au département des bâtimens. Sa phylionomie étoit naive, douce, & deceloit un esprit penetrant. Le fien étoit caracterife par l'universalité, la clarté & l'originalité des idées. Cette originalité fe remarquoit dans fa conduite & dans fon extérieur, qu'il négligeoit beaucoup. Il étoit sujet à des préventions dont il revenoit difficilcment. Ontre les excellentes pieces qu'il inféra dans les Mémoires de Berlin. de Bale, de Munich, on a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font: I. Un Traité fur les propriétés les plus remarquables de la reute de la Lumiere, la Haie 1759. II. Une Perspective, Zurich 1758. III. Une Photométrie, Ausbourg 1760. IV. Un

Traité fur les Orbites des Comètes. Ausbourg 1761. V. Des Opuscules mathématiques, &c.

LAMBERTINI. Voyez BE-MOIT XIV.

LAMBIN , (Denvs ) célebre commentateur, né à Montreuil-furmer en Picardie, voyagea en Italie avecle cardinal de Tournon, & obtint par son crédit la place de professeur en langue Grecque au college-royal de Paris. Il l'occupa avec distinction jusqu'à sa mort, occafionnée en 1572 par la nouvelle du meurtre de son ami Ramus, égorgé dans la boucherie de la St. Barthélemi. Il avoit alors 56 ans. On a de lui plusienrs ouvrages, dans lefquels on trouve unc érndition vafte, mais quelquefois accablante. Le foin qu'il a de rapporter les diverfes Iccons avec la plus ferupuleufe exactitude, ennuya bien des favans, & fit naître le mot de LAM-BINER. Lambin a donné des Commentaires fur Lucrèce , 1563 , in-4º ... fur cicéron , 1585 , 2 vol. ; fur Plaute , 1588 , & fur Horace . 1605 : tous trois in-fol. Son travail fur Horace a été applaudi; mais il a été moins heureux dans les corrections qu'il a faites aux Œuvres de l'orateur Latin. Il change le texte de Cicéron à son gré, sans être autorifé par les anciens manuferits. Il ôte les mots des éditions qui se trouvent entre les mains de tout le monde, pour en fabitituer de nouweaux, qu'il n'a pris qu'en sa bizarre imagination. Toutes les fois qu'il ajoute ces mots : Invitis & repugnantibus omnibus libris, on peut ailurer qu'il se trompe. Lambin, au mérite de l'érudition , joignoit la bonté du caractere. Il avoit été très-lié avec Muret, auquel il avoit fait part de ses interprétations de plufieurs paffages difficiles d'Horace. Muret les employa dans ses diverfes leçons, fans en faire honneur

ä

Ø.

re

n•

t

it

iŧ

ſé

ri•

120

te

į li-

16\$

1

110

TES

ch,

atl-

['s

; rr

817

per

do

Ųs.

147 à son ami. Ce procédé les brouilla : mais ils se réconcilierent ensuite. Lambin parla ton jours avec honneur de Muret, tandis que celui-ci, naturellement bilienx & vindicatif, fe répandit en injures, même après leur réconciliation. Le fils de Lambin, qui ne dégénera point du favoir de son pere, fut précepteur d'Arnauld d' Andilly.

LAMBRUN, (Marguerite) mérite autant par fon courage d'occuper une place dans l'histoire du XVIe ficcle, que plufieurs dames Romaines dans celle des premiers tems de la république. C'étoit une Ecoffaife, de la fuite de Marie-Stuart. Après la mort tragique de cette infortunce princesse. le mari de Margnerite Lambrus ne put furvivre à la perte de sa maitresse. Il en mourat de douleur; & fa femme prit auffi-tôt la réfolution de vencer la mort de l'un & de l'antre. Pour exécuter plus facilement fon projet, elle s'habilla en homme, prit le nom d'Antoine Sparch, & fe rendit à la cour de la reine Elizabeth. Elle portoit toujours fur elle deux pistolets, I'm pour tuer cette princesse, l'autre pour se tucr elle-même. Un jour qu'elle perçoit la foule à desscin de s'approcher de la reine qui se promenoit dans ses jardins. elle laiffa tomber un de fes piftolets. Les gardes qui s'en apperçurent, se saisirent d'elle : on alloit la trainer en prison; mais la reine qui la prenoit pour un homme. voulut l'interroger elle-même, & lui demanda fon nom, fa patrie & fa qualité. Madame, lui répondit elle avec intrépidité, je suis femme, quoique je porte cet babit : je m'appelle Marguerite Lambrun. J'ai été plusteurs années au service de la Reine Marie ma maitreffe, que vons avez fe injustement fait mourir, Spar samore vous avez été cause de celle de mon mari,qui n'a pu furvivre à cette princeffe. Egalement attacbée à l'une & à l'autre , j'avois réfolu , au péril de ma vie . de venger leur mort par la votre. Il est vrai que j'ai été fort combuttue, & j'ai fait tous les efforts poflibles fur moi même pour me détour ner d'un fi pernicieux deffein; mais je ne l'ai pu. Quoique la reine eut grand fuiet d'être émue d'un tel discours. elle ne laiffa pas de l'écouter froidement. & de lui répondre tranauillement: Vous avez donc cru faire votre devorr; of rendre à l'amour que vous avez pour votre maire fred pour votre mari, ce qu'il demandoit? Mais quel penfer vous que doit être aujourd'bui mon de voir envers vous ? Marguerite repliqua avec fermeté : Je dirai frunchement à Votre Massifté mon fentiment, pourvu qu'elle ait la bonté de me dire auparavant si elle demande cela en qualité de Reine, ou en qualité de Juge ... Elizabett lui répondit que c'étoit en qualité de reine. Votre Mujefté doit donc m'accorder ma grace, lui repliqua cette femme. Quelle affurance me donnerezvous , lui dit la reine , que vous n'en abuferez pas, & que vous n'entreprendrez pas une seconde fois une action semblable dans quelque autre occafion? -- Madame recartit Marguerite Lambrun, la grace que l'on veut donner avec sant de précaution, n'est plus une grace; Sain l'otre Majefté peut agir contre moi comme Juge. La reine s'étant tournée vers quelques perfonnes de fon conseil qui étoient présentes, leur dit : Il y a 30 ans que je suis Reine; mais je ne me souviens pas d'avoir trouvé une personne qui m'ast donné une pareille lecon. Ainfi elle voulut lui donner la grace entiere & Jans condition , quoique le préfid, de fon confeil dit tout ce qu'il put pour la porter à faire punir cette femme. Elle pria la reine d'avoir la générofité de la faire conduire fürement hors du royaume, & on la transporta sur les côtes de France.

I. LAMECH. de la race de Call fils de Mathufalaël , pere de Jabel , de Inbal, de Tubalcain & de Noema, est célebre dans l'Ecriture par la polycamie, dont on croit qu'il usa le premier dans le monde. Il époufa Ada & Sella. Un jour Lamech dit à fes femmes: Ecoutez moi, femmes de Lamech ! Pai tué un bomme pour ma ble fure , & un jeune homme pour ma meurtrifure. On tirera vengeance 7 fois du meurty ier de Cain . 89 70 fois du meurtrier de Lamech.. Ces paroles renferment une obsevrité impénétrable. On a fait de vains efforts pour les expliquer; mais on n'a donné que des conjectures, auxquelles nous préférons un filence respectuenx

II. LAMECH. fils de Mathufalem, pere de Noé, qu'il eut à l'age de 182 aus ; anrès la naiffance de fon fils, il en vécut encore 575. Ainsi tout le tems de fa vie fut de 775 ans. Il mourut la ce année avant le Déluge, 2353 avant Jofus Chrift.

LAMET, Voyez DELAMET.

LAMETRIE. Povez METTRIE. I. LAMI, (Bernard) prêtre de l'Oratoire, né au Mans en 1645 d'une famille noble, professa les humanités & la philosophie dans divers colleges de fa congrégation . & dans tous avec fueces. Son zele pour les opinions de Descartes fouleva contre lui des ridicules partifans des rêves d'Aristote. On le perfécuta à Saumur & à Angers, où il enseigna successivement la philosophie. La phrénésie des sectateurs de l'ancienne vint au point, qu'ils demanderent une lettre-de-cachet contre lui. Le favant Oratorien fut privé de sa chaire & relégué à St-Martin de Miféré, diocèfe de Grenoble. Le cardinal le Camus, évéque de cette ville, l'affocia au gouvernement de son diocèse, & lui confia la place de professeur en théologie dans fon féminaire. Lami joignit l'Ecriture-fainte à la théologie . & dèse

LAM fore il prépara les matériaux des ouvrages qu'il a publiés fur cette matiere. Celui qui a fait le plus de bruit eft fa concorde des Evangéliftes, dans laquelle il avança irois Centimens finguliers, qui l'engagerent dans de longues contestations. I y foutenoit : Premiérement que Saint Jean - Boprifte avoit été mis deux fois en prison, la premiere fois par l'ordre des Pretres & des Pharifiens; la fecon le par celui d'Hé rode. Secondement , il prétendoit que J. C. ne mangea pas l'Agneau Pafebal dans la derniere Cêne, & que le véritable Agneau Paschal fut mis en croix pendant que les Juifs immoloient le L'ypique ou le figuratif. Troitiemement, les 2 Maries & la Péchereffe étoient, felon Ini, la même personne. Bulteau, Tillemont , Mauduit , Witaffe , Daniel , Piednu , attaquerent ces opinions . fur-tout celle de la Paque ; & Lami perdit beaucoup de tems & de papier à leur répondre. Que tout cela foit ou ne foit pas, en faut il moins regarder les dogmes & les préceptes évangéliques comme le plus bel ouvrage de la Divinité? Que de momens perdus, qu'on pourroit mieux Employer ! Après avoir , pendant plufieurs années , contribué à l'inf. truction & à l'édification du diocèle de Grenoble, il alla demeurer à Rouen, où il mourut le 29 ianvier 1715, agé de 75. Il avoit toujours joui d'une bonne fanté, malgré ses travaux & fes fatigues. Mais un chagrin vif & juste causa sa derniere maladie. Un jeune homme, que la lecture de ses livres avoit arraché à l'héréfie , s'étoit mis fous fa direction, & avoit, en suivant ses avis , dejà fait des progrès turpienans dans la piété & dans les feiences. Il espéroit, des heureuses difpositions de ce prosélyte , les plus grandes chofes , lorfqu'il apprit que l'infidele s'étoit replongé dans! ses

ię

łе

ti-

Ii ii

ſo.

; de

de-

fut

St-

Gro-

ique. Ter-

yolis

lozie tl'E

149 premieres erreurs. Cette nouvelle lui caufa une trifteffe profonde; fa fenté en fut violemment dérangée. & un vomiffement de fang qui furvint l'em vorta. Le P. Lami avoit des mœurs pures & aufteres; mais la vivacité de son esprit le jettoit quelquefois dans des fingularités. & dans l'opin âtreté qui en eft la inite. C'étoit d'ailleurs un homme très - estimable, ami de la retraite, fimple, modefte , qui parloit aifement & fur toutes fortes de matieres. On lui doit : I. Elémens de Géométrie & de Mathématiques , 2 vol. in- 12. 11. Traité de Perspective, 1700 , in-8°. III. Traité de l'Equilibre , 1687 , in-12. IV. Traité de la Grandeur en général, in- 12, Paris 1715. Il le compola lans fon voyage qu'il fit à pied de Grenoble à Paris. Tous ces différens Traités furent bien reçus dans le tems, pour l'ordre, la clarté & la netteté qui y regnent; mais à présent ils ne sont presque d'aucun ulage. V. Entretiens fur les Sciences, & fur la maniere d'étudier, 1706, in 12: ouvrage utile, dans lequel l'auteur indique les écrivains qu'on peut consulter ; mais il en cite un trop grand nombre . & ce ne font pas toujours les meilleurs. Il faudroit que quelqu'habile bibliographe revit ce livre . & v ajontat la liste des bonnes productions qui ont paru depuis la mort de l'anteur. " Ses réflexions font quelquefois , affez luperfinielles , felon Bayle; mais c'est, dit-il, une marque , du jugement de l'auteur : car il " ne faut pas qu'un livre, qui doit

" fervir à tous ceux qui etudient, " foit rempli de profondeurs & u d'abstractions. Ce qu'il y a de , louable, c'eft qu'il ne perd point de vue la fin principale de nos ac-" tions, qui eft de rapporter tont à " Dieu , & que fon deffein eft de " former des favans qui aient de la piéte, & qui ne le propofent dans

n leurs études que la gloire de Dieu . & l'utilité de l'Eglife. , VI. Démonstration de la suinteté & de la vérité de la Morale Chrétienne, en cing vol. in-12, 1706 à 1716. Cet opyrage diffus est chargé d'inutilités. La force des preuves est diminuée par l'abondance des paroles. Le P. Lumi avoit reconnu lui-même ce defaut, & il travailloit à rendre fon livie plus court & par conféquent plus fort, lorfque la mort le furprit. VII. Introduction à l' Ecriture sainte. in-4°, Lyon 1709, traduite de l'Apparatus Biblicus, qu'il avoit déjà donné en 1696 , ibid., in-8°. Il y en a un Abrégé, in-12. L'abbé de Bellegarde traduifit cet ouvrage fous le titre d' Apparat de la Bible , in- 8°. Mais cette version ne plut point au P. Lami, & il adopta celle de l'abbé Boyer , chanoine de Montbrison ; c'est celle que nous avons indiquée, Ce livre remplit fon titre , & l'on gagne beaucoup à le lire avant que d'étudier les Livres faints, Les dernieres éditions de cet ouvrage, ainfi que de tous ceux du P. Lami, font les meilleures, parce que sa vivaeité ou fon inconstance naturelle, le dégoûtant d'une trop longue application à la même chose, ne lui permettoit pas de limer ses productions. VIII. De Tabernaculo faderis, de fancta Civitate Jerufulem & de Templo ejus , in - fol . ouvrage fawant. IX. Harmonia fivè Concordia Evangelica, Lyon 1699, deux vol. in - 4°; nous en avous déjà par'é. X. L'ART de parler , avec des Réflexions fur l' Art Poétique, 1715. in-12: ce n'est pas la meilleure production du P. Lami, ni la meilleure Rhétorique que nous ayons. Elle est divifee en 2 parties ; l'une en 1V livres regarde l'Art de parler ou la Grammaire, dans laquelle il fait entrer beaucoup de chofes étrangeres à fon fujet; l'autre roule fur l'Art de persuader , qu'il traite d'une maniere

affen fuperficielle. Dans fes Reffe's xions sur la Poétique, les matieres font peu approfon lies ; & l'on y fent plus le raifonueur aride que l'homme de goût. Lorfque l'anteur préfenta l'Art de parler au cardinal le Cannus, ce prélat lui dit : Voilà fans don'e un excellent Art; mais qui nous donnera l'ART DE SE TAIRE? Le style de cet é rivain est affez net & affez facile; mas il n'eft pas toujours pur.

II. LAMI, (Dom. François) né à Montyreau, village du diocése de Chartres , de parens nobles , porta d'abord les armes, qu'il quitta ensuite pour entrer dans la congrégation de S. Maur. Il y fit profellion en 1659, à virgt-trois aus . & mourut à St. Denvs en 1711. à 75. Il fut infiniment regretté, tant pour les lumieres de son esprit. que pour la bonté de son cœur . la candeur de fon caractere, & la pureté de fes mœurs. Il étoit furtout animé d'une charité compatiffante, qui versoit dans les cœurs des infertunés les fentimens les plus tendres de consolation. Son amitié fincere & généreuse l'attachoit encore plus intimément à fes amis, lorfqu'ils étoient abandonnés : il s'exposoit à tout pour prendre leurs intérêts, & les secourir de ses conseils & de son argent, Madame la comtesse de Durcet, sa fœur, secondoit son caractere bienfaifant par ses libéralités. Il donna en faveur des pauvres jusqu'à ses beaux instrumens de physique, aveg lesquels il avoit fait d'utiles expériences. Ce philosophe Chrétien étoit parfaitement detaché de la terre, On la vu traverfer des appartemens magnifiques dans les palais des princes, fans taire la moindre attention aux objets brillans qui les embelliffoicet. Lorfqu'on lui témoignoit fa furprife d'une telle indifférence , il difuit que sa toutes ces

belles choses qui nous éblouifp fent , n'étoient tout an plus que n des modifications différentes de a la matiere, qui ne méritent pas o de fixer nos esprits. , Les ouvrages dont il a enrichi le public portent l'empreinte de ses différentes qualités. Les principaux font: I. Un Traité , eftimé, De la connoif Sance de Soi même , 6 vol. in-12 , dont la plus ample édition est ectle de 1700. II. Nouvel Attéifme renverfe, in-12, contre Spinofa Les argumens de cet imoie ( dit M. Michault) y font rappo tés avec beaucoup de méthode, & d'une maniere capable d'éblouir ceux mêmes qui fe flattent de infteffe d'efprit; au lieu que les réponfes font vagues, & ne confiltent la plupart qu'en des exclamations, des railleries, qui ne penvent tout au plus faire impression que sur des génies fuperficiels. Ainfi, le contre poison n'étant pas affez puiffant, cet ouvrage doit être mis au nombre des livres dangerenx, quoiqu'infpiré par l'amour de la vérité. Nous parlons de la premiere élicion, Paris, 1696, in-12. Dans la seconde,faite à Bruxelles 1711 in-12, on a ajouté une réfutation de Spinofa par Fénelon & Boulainvilliers , qui a été réimpr.en 1731.III L'Incrédule amené à la Religion par la Ruison, ou Entretien fur l'accord de la Ruison & de la Foi, à Paris, 1710 , in-12: livre estimé & peu commun. Il est écrit avec force & solidité. & Kauteur a l'art de reudre sensibles à l'esprit, des matieres très-abstraites. IV. De la connoissance &7 de l'amour de Dieu , in-12 : ouvrage potthume. V. Lettres Philosophiques fur divers fujets , in-12. VI. Lettres Théologiques & Morales sur quelques fuiets importans, Paris 1708, in- 12. VII. Les Gémissemens de l'Ame fous la tyrannie du Corps, in 12, VIII. Les premiers Elémens, ou Entrée aux

connoi Cances folides, fuivies d'un Esfai de Logique en forme de dialogue . Paris 1706 . in-12. L'auteur de cet ouv age, qui eft clair & précis, rejette l'art des sylogismes comme inutile. Il fuit ordinairement dans cet ouvrage, les idées de Defcartes & de Mallebranche , & il les developpe avec ordre & netteté. IX. Réfutation du Système de la Grace universelle de Nicole, X. Un petit Traite phylique fort curieux, fous oe titre : Conjectures fur divers effets du Tonnerre, 1689, in-12, IX. La Rhétorique de College trabie par son Apologiste, in-12. contre le fameux Gibert, Ce titre annonce un onvrage affez vif. Le P. Lami ne mefuroit pas toujours fes expressions. Le fujet de la querelle étoit de savois fi la connoissance du mouvement des esprits unimaux dans chaque paffion , eft d'un grand poids à l'Orateur pour exciter celles qu'il veut dans le discours. Le Professeur Pourchot avoit foutenu l'affirmative ; le Bénédictin la foutint avec lui contre le prof feur de Rhétorique. On defputa long tems & vivement; après hien de l'encre répandue, on vit que rien n'étoit éelairei & que perfonne ne s'étoit entendu. Chacun se flatte d'avoir pour soi la verité. & demoura dans fon opinion. Celle du P. Lami paroissoit pourtant la plus raifonnable. Cet auteur avoit beaucoup médité fur le cœur humain, il connoiffoit affez bien quelques parties de cet abyme : mais il ne put en fonder toutes les profondeurs. It eft, de tous les Benédictins de S. Mour, celui qui a le mieux écrit en françois ; ce n'etoit pas cependant un Ecrivain fublime, comme dit Moréri, & son style n'eft pas exempt d'affichation. L'un des talens du Pere Lami étoit de briller dans la dispute. Il avoit le rare avantage de parler avec facilité & avec abondance. Mad. la

princesse de Guise, duchesse d'Alencon, le mena à la Trappe, où elle le mit aux prifes avec le fameux réformateur de cette abbaye, au fuiet des Etudes monaftiques. Malgré son attachement & son estime pour l'abbé de Rancé, elle ne put s'empêcher de donner le prix de la victoire au Pere Lami ... Voyez

MAISTRE, no. 111. III. LAMI. (Giovano) célèbre philologue Italien , mort vers 1765 dans un âge fort avancé, occupa avec honneur la chaire d'histoire eceléfiaftique dans l'université de Florence, & fut nommé garde de la bibliothèque Ricardi. Il est connu dans le monde favant par différens ouvrages, dont quelques-uns firent paitre sous ses pas des épines. I. De rečià Christianorum circa Trinitatem Sententia; ce Traité fournit aux Jéfuites , qu'il n'aimoit ni ne flattoit, l'occasion de former contre l'auteur les mêmes accufations dont a depuis été chargé, l'un de leurs membres le Pere Bérenger. II. De eruditione Apostolorum, vol. in- 8°, 1758: l'écrivain attaqué repousse, dans ce traité . les accufations auxquelles l'ouvrage précédent l'avoit exposé. 111. C'est Lanci qui préfida à l'édition des (Eugres de Meurfius, Florence 1741, 12 vol. in fol. IV. Il travailla auffi pendant plufieurs années au Journal connu fous le nom de Nouwelles Littéraires de Florence, Ce fawant étoit propre à ces fortes d'ouwrages: sa mémoire étoit meublée d'anecdotes piquantes, & fon portefeuille enrichi d'écrits rares, dont il publia même une Collection particuliere. Ce fut lui qui, montrant à des gentils-hommes Suédois l'ancien palais de Médicis , qu'une rue fépare du college de la fociété, leur dit: Voici le berceau des Lettress puis se tournant vers le college; Et en voici (ajouta-t-il) le tombeau... Lami avoit dans fa conversation & dans fes écrits un ton de fingulair qui s'étendoit jufques fur fon genre de vie.

LAMIA, nom d'une illustre famille Romaine, de laquelle defcendoit Ælius Lamia, qui est loné dans Horace. Il y a eu un autre Lucius Ælius LAMIA, qui fut exilé pour avoir embraffé avec tron de chaleur le parti de Cicéron contre Pison, Il fut étile, puis préteur après la mort de Cefar. On croit que c'est lui qui ayant paifé pour mort, fut mis fire le bûcher . & recouvra le fentiment par l'action du feu.

I. LAMIE, fille de Neptune, née en Afrique, étoit d'une beauté ravissante. Jupiter en fit sa maitresse la plus chérie; Junos irritée & jaloule fit périr tous les enfans, Ce malheur rendit Lamie fi furicufe, qu'elle dévoroit tous ceux qu'elle rencontroit, & elle sut changée en chienne, C'est sans donte cette fable qui a donné lieu à celle des Lamies.

II. LAMIR, fameule conrtifane. fille d'un Athénien , de joueuse de flûte, devint maîtreffe de Ptolomée I roi d'Egypte. Elle fut prife dans la bataille navale que Demetrius Poliore cète gagna fur ce prince, auprès de l'isle de Chypie. Le vainqueur l'aima autant que le vaincu, quoiqu'el, le fút déja d'un âge affez avancé. Lamie étoit féconde en bons-mots & en réparties agréables, & joignoit les graces de l'esprit à celles de la figure. Les Athéniens & les Thébains lui éleverent un Temple fous le nom de VENUS LAMIE. Vov.

Plutarque fur Demetrius.

I. LAMOIGNON, (Charles de) d'une ancienne famille du Nivernois, qui remonte jufqu'au xtit, fic.le , mourut en 1573 , maîtredes-requêtes. Il fut vilité plufieurs fois dans fa derniere maladie par le roi : fa fageffe & fon intégrité lui avoient mérité cette distinction. Son fils Pierre de Lamoignon , mort en

1584 confeiller-d'état, étoit un bon poète Latin. Chrétien, son autre fils, fut pere du suivant.

II. LAMOIGNON , (Guillaume de ) marquis de Bafville, étoit petit - fils du précédent. Il fat recu confeiller au parlement de Paris en 1635, maître-des-requêtes en 1644. & fe diftingua dans ces deux places par ses lumieres & par sa probité. Son mérite lui procura la charge de premier-préfident du parlement de Paris, en 1658. Le cardinal Mazarin lui dit, quelques mois avant de le faire nommer : Si le Roi avoit connu un plus bomme de bien fun plus diene fuiet, il ne vous auroit pus choifi: paroles que Louis XIV répéta depuis au cardinal de Nogilles, en lui donnant l'archevêché de Paris. On avoit offert au Roi une fomme confidérable pour cette place; mais quelque befoin qu'en ait le Roi , ( dit Mazarin , ) il vaudroit mieux qu'il donnat cet argent pour avoir un bon premier Président, que de le recevoir. Le préfident de Lamoignon méritoit qu'on cut de lui les idées qu'en avoit le cardinal. Il remplit tous les devoirs de sa place avec autant de fageffe que de zèle, il foutint les droits de la compagnie; il éleva fa voix pour le peuple; il défarma la chicane par fes arrêts; enfin il crut que fa fanté &f fa vie étoient au Public , & non pas à lui : c'étoient les exprellions dont il fe fervoit ... On fait la part qu'il eut à la malheureuse affiire du furintendant Foucquet, It fut mis d'abord à la tête d'une chambre de initice pour faire le procès à ce ministre . contre lequel Louis XIV étoit extrêmement irrité. Plus le roi mettoit de chaleur dans cette affaire . pius Lamoignou fentit qu'il devoit y mettre de moderation. Il fit donner à Foucquet un confeil , & un confeil libre; c'est-à-lire, qui n'étuit gené par l'affiltance d'au. un té-

moin. Colbert , le plus ardent perfecuteur de Foucquet , voulut fonder les dispositions du prem. prefident, à l'égard de ce miniftre. Un juge , (tépondit Lamoignon, )ne dit son avis qu'une fois of que fur les flours-de lys. Il n'en fallut pas davantage pour rendre Colbert ennemi du prem.préfident. Il engagea Louis XIV à donnerà Lamoignon des marques de mécontentement, auxquelles ce magifrat fut feufible comme il le devoit. Il rapporta au roi les provisions de fa charge, & profita de la conjoncture pour lui dire de ces vérités, dont la force est si grande dans la bouche d'un homme vertueux qui se sacrifie. Le roi n'accepta pas ce facrifice; il répara, par ces mots obligeans qu'il savoit si bien dire de lui-même, les termes d'animadversion qu'on lui avoit suggérés; & le jour même, il envoya le Tellier dire au premier préfident qu'il feroit plaifir au roi de bien vivre avec Colbert . & d'eublier ce qui s'étoit paffé entr'eux. Foucquet apprenant que Lamoignon, auquel il avoit donné des fujets de plainte dans le tems de fa faveur, étoit préfident de la chambre de justice, jugca, en courtisan & en ministre, du motif qu'avoient en des courtifans & des ministres pour faire ce choix; mais il jugea auffi qu'ils s'étoient trompés, en crovant un vrai magiftrat capable de reflentiment; il le fit prier d'oublier ses torts. La réponse de Lamoignon fut : Je me Souvieus Seulement qu'il fut mon ami. Es que je Suis son Juge. Cependant il fe décharges intentiblement de la committion de juger un homme qu'il crovoit au moins coupable de peculat; mais contre legael on montroit un acharnement, qui ponvoit rendre fon jogement fofped an public. Il fe retira fans éclat. fans faire de fa retraite un évenement. alleguant feulement l'incompatible

lité des heures du palais & de la chambre de justice. Ce n'est point moi . disoit-il . qui quit: e la Chambre c'est la Chambre qui me anitte. Il u'en fut que pius attaché aux devoirs de fa place; il fut parmi les premiers prefitens , ce que d' Aguelleun fut enfuite parmi les chinceilers. Ses harangues, fes réponfes, fes arrêtés é ou ut tout autant d'écrits folides & lumineux. Son ame égaloit fon genie. Simple dans fes mœurs, auflere dans fa conduite, il étoit le plus doux des hommes, quand la venve & l'orphelin étoient a fes pieds. N'ajoutous pas , (di foit-il , en parlant des plaidenrs , ) au malheur qu'ils ont d'avoir des proces , celui d'être mal reçus de leurs Juges: Nous sommes établis pour examiner leurs droits . Et non pas pour épronner leur patience. Il lavait cependant faire respector fa personne . & le corps dont il étoit le chef. Saintot. maitre des cérémonies, avant dans un lit-de justice falué les prélats avant le parlement, Lamoi enon lui dit : Saintot, la Cour ne recoit point vos civilités. Le roi répondit au prem .. préfident : Je l'appelle Mon-SIEUR SAINTOT . - SIRE (repliqua le magistrat , ) votre bonté vous dispense quelquefois de parler en maitre ; mais votre Parlement doit toniours vous faire parler en roi. Semblable à vicéron, & aux grands magiftrats de l'ancienne Rome, il fe delaffoit, par les charmes de la littérature, des travanx de sa place. Les Boileau, les Racine, les Bourdaloue, composoient la petite cour. La France , les lettres & les gens de bien le perdirent en 1677, à 60 ans. Ses Arreies, reimprimes en 1781, in-40, fur pluficurs matieres importantes du Droit François , parurent pour la premiere fois à Paris en 1702, in-4°. It leiffa deux fils : le prefident Je Lamoignon, qui fuit : & I'ıntendant du Langnedoc, (Bafville)

le meilleur modèle des intendans, s'il n'avoit été un pen dur & defpotique, dont la branche est éteinte depois quelques années par la mort

de M. de Montevrault III. LAMOIGNON, (Chrétien-François de) fils aîné du précédent . naquit à Paris en 1644. Il reçut du eiel , avec un efprit grand , étendu, facile, folide, propre à tout, un air noble , une voix forte & agreable, une éloquence naturelle . à laquelle l'art cut peu de chofe à ajouter; une mémoire prodigieule, un cœur jufte, & un caractere ferme. Son pere cultiva fes heure. fes difpolitions. Regu confeiller en 1666 , la compaguie le chargea des commissions les plus importantes. Il devint enfuite maîtredes-requêtes. & enfin avocat genéral , place qu'il remplit pendant 25 ans . & dans laquelle il parnt tout ce qu'il étoit. Aux ouvertures du parlement, & dans les occasions où il s'agiffoit de venger l'honnêteté publique, il fe montroit ce que Cicéron étoit à Rome, parlant pour Ligarius , ou contre Cotilina, On proposa à la cour de récompenser fon mérite par une penfion de 6000 livres; on fut enfuite fix mois lans en parler. Louis XIV s'en fouvint.& dit un jour à Lamoignon: Vous ne me parlez pas de votre pension? SIRE, répondit l'ayocat-général ! j'attends que je l'aie mérité. = A ce compte, réliqua le roi, je vous dois des arrérages ; & la pension fut accordée fur-le-champ, avec les intérets, à compter du jour où elle avoit été propofée. Au commencement de 1690, le roi lui donna l'agrément d'une charge de préfidenta-mortier; mais l'amour du travail le retint encore & ans entiers dans le parquet, & il ne profita de la grace du prince, que lorique fa lanté & les instances de sa famille ne lui permirent plus de fuir un repos

ł

155

honorable. Les lettres y gagnerent. L'académie des inscriptions lui ouvrit ses portes en 1704, & le roi le nomina préfident de cette compagnie l'année d'après. Ce favant magistrat discutoit une difficulté littéraire, avec presqu'autant de facilité qu'un point de jurisprudence. Il mourut en 1709, à 65 ans. C'eft lui qui fit abolir l'épreuve aussi ridicule qu'infâme , du Congrès. Louis XIV respectoit sa vertu; & il Ini en donna des preuves dans plufieurs occasions. Des personnes contidérables, lui conficrent un dépôt important de papiers. La Cour en fut instruite. Un secrétaire d'état, ombrageux, écrivit à Lamoignon que le Roi vouloit favoir ce que contenoit le dépôt. Le généreux magiftrat répondit : " Je n'ai pas de dépot; Ef fi j'en avois un , l'honneur exigeroit que ma réponse fût la même .... , Lamoignon , mandé à la conr. parut devant Louis XIV en préfence du fecrétaire-d'état; il fupplia le roi de vouloir bien l'entendre en particulier. Il lui avoua pour lors qu'il avoit un dépôt de papiers, & l'affura qu'il ne s'en feroit jamais charge, fi ces papiers euffent contenu quelque chose de contraire à son service & au bien de l'état. " Votre Majesté, ajouta - t - il, me refuseroit son estime. fi i'én tois capable d'en dire davanta-, ge. -- Auff , dit le roi , vous voyez n que je n'en demande pas davantage; " je suis content. " Le secrétaire-d'état rentra dans ce moment. & dit au roi: "SIRE, je ne doute pas que . M. de Lamoignon n'ait rendu compte à V. M. des papiers qui ont entre les mains. " Vous me fuites-là, dit le toi, une beile proposition, d'obliger un homme d'honneur de manquer à fa parole ? ... Puis

fe tournant vers Lampignon: " Mon-

" fieur , dit-il , ne vous deffaififfez de

» ces papiers que par la loi qui vous

" a été impofée par le dépôt. " On n'a imprimé qu'un de ses ouvrages. tel qu'il est sorti de sa plume : c'est une Lettre fur la mort du P. Bourdalone, Jésuite, qu'on trouve à la fin du tome III. du Carême de ce grand orațeur. Il donna le jour au chancelier de Lamoignon, pere de M. de Lamoignon de Malesherbes , qui a occupé des places supérieures . & qui est encore au-dessus de ces places par fon noble définteressement , les vertus patriotiques & fon

LAMPE, (Fréderic - Adolphe) recteur, miniftre & professeur de théologie à Brême, mort d'une hémorrhagie dans cette ville en 1729, à 46 ans, laissa plusieurs ouvrages parmi lesquels on distingue son traité De Cymbalis veterum, Utrecht 1703 , in 12. Son Hiftoire fucrée & Ecclésiastique , in-4°. Utrecht 1721 , & fon Commentaire fur l' Evangile de S. Jean , en trois gros vol. in-4° , plein de favantes minuties, font d'un mérite fort inférieur. On a encore de lui un Abrézé de la Théologie naturelle, in-8°, & d'autres écrits en latin & en allemand. V. HASE.

LAMPETIE OU LAMPETUSE. fille d'Apollon & de Neara. Son pere l'avoit chargée du foin des troupeaux qu'il avoit en Sicile. Les compagnons d'Uly fe en ayant tué quel ques bœufs, Apollon porta fes plaintes à Jupiter , qui les fit tous périr ... Il v eut une autre LAMPETIE, fœur de Phueton, laqueile fut métamorphofée en peuplier.

I. LAMPRIDE , (Actius Lampridius ) historien Latin du quatrieme fiecle, avoit composé les Vies de pluficurs empereurs; mais il ne nous reste que celles de Commode, de Diadumène fils de Macrin, d'Héliogabale , & d'Alexandre Sévere. On les trouve dans les Hiftorie Auguste Scriptores , Leyde 1671, 2 vol. in-8°. Cet auteur offre des chofes cuarranger.

II. LAMPRIDE, (Benoit) célebre poète, natir de Crémone, enfeigou les langues grecque & latine
avre reputation à Rome, où LéonXle protéces, après la mort de ce
pontile, il le retirra à Bute.
L'et en conservation de la mort de ce
pontile, il le retirra à Bute.
L'et et de Grenagger, duc de Mantone.
On a de lui der Epigrammer, des
del, & d'autres Fierer de err, en
latin. à Venile 1550, m.9. Il mouter figol. Lampside ta.ha d'inniter Findure dans fes Oles; mais il
reu pas-affec de force pour fuivre

le vol de ce poète.

LAMPUGNANI, (Jean-André)
domestique de Galéas Sforce duc de
Milan, fut l'un destrois conjurés qui

affefinerent ce prince dans l'égifie de S. ktienne, le a6 décemb. 1476.; Il ne le porta à cette perfidie que par un mécontentement qu'il prétendoir avoir reçndu due, quiavoir refulé de lui rendre juftice au fujet d'un bénéfice dont l'évêque de Coine l'avoir dépouillé. Lampagnani, a6 lifé de fis neur compiless. (hortes

fifté de les deux complices . (barles Visconti & Jérôme Olgiati, porta les denx premiers coups au duc , feignant d'avoir des lettres à lui présenter, & fut aussi-tôt percé luimême de plufieurs conps. Il ne laiffa pas de fuir; mais étant tombé de foiblesse dans l'endroit de l'église où les femmes étoient affemblees , il y fut achevé par un Maure. Ses complices furent pris & punis par les plus cruels supplice.... On admira la fermeté d'Olgiati ; car , voyant que le bourreau détournoit la tête en le tourmentant : Prends courage, ( lui dit-il , ) & ne craint point de me regarder ; les peines que

tu crois me fuire Souffrir font toute

ma confolation, quand je me rappelle

que , ji je les emiure , c'est pour avoir

tué le Lyran & rendu la liberté à

LAN

ma Patrie. C'est le bien public que j'ai eu en vue: le Tyran est mort; je ne me soucie plus de mourir moimême. Il montra jusqu'an dernier

foupis le même courage. LAMY. Voyez LAMI & AMI. I. LANCELOT, (Jean-Paul) inrisconsulte célebre de Pérouse . mort dans la patrie en 1591 à 80 ans, composa divers ouvrages, entr'autres celui des Infitutes du Droit-Canon en latin, à l'imitation de celles que l'empereur Justinien avoit fait dreffer pour fervir d'introduction au Droit Civil, Il dit dans la Préface de cet ouvrage, qu'il y avoit travaillé par ordre du pape Paul IV, & que ces Inftitutes furent approuvées par des commissaires députés pour les examiner. Nous en avons diverfes éditions, avec des notes. La meilleure est celle de Dose jat , Paris 1685 , 2 vol. in-12. M. Durand de Maillane, favant canonifte, en a donné une traduct. francoife avec des remarq, intéressantes,

en 10 vol. in - 12, 1770 , à Lyon

chez Brnyfet. On a encore de Lan-

celot un Corps du Dr. Canon , in-4°.

II. LANCELOT, (Dom Claude ) né à Paris en 1616, montra de bonne heure les qualités du cœur & les talens de l'esprit, qui forment l'homme de mérite. Il fut employé, par les solitaires de Port-Royal. dans une école qu'ils avoient établie à Paris. Il y enseigna les humanités & les mathématiques avec beaucoup de succès. Il fut ensuite chargé de l'éducation des princes de Conti. Cette éducation lui avant été ôtee après la mort de la princesse leur mere, il prit l'habit de S. Benoît dans l'abbaye de S. Lyran, Quelques troubles s'étant élevés dans ce monastere, il en fut une des victimes : on l'exita à Ouim-

perlay en Baffe - Bretagne , où il

fume par le travail & les aufbeintes.

Nous avons puifé cet article dans les différens Mémoires fur Port-Royal. Le détail dans lequel on y entre fur fes vertus, ne s'accorde gueres avec ce qu'en disoit le comte de Brienne en 1685, dans un ouvrage plus fatyrique que vrai. Claude LANCELOT, né en 1616, est bien le plus entété Janfénille of le plus pédant que j'aie jamais vu. Son pere Stoit mouleur Je bois à Paris. Il fut Précepteur de Meffeigneurs les Princes de Conti, d'auprès desquels le Roi le chaffa lui-même, après la mort de la Princeffe leur mere; ce qui l'obligea de fe retirer dans l'Abbaye de S. Cyran, où il avoit déjà recu le fousdiaconat. Depuis fon retour dans cette Abbaye il y faifoit la cui fine . Ef trèsmal ; ce qu'il continua jusqu'à la mort du dernier Abbé de S. Cyran ... Ses principanx ouvrages font: I. Nouwelle Méthode pour apprendre la Langue Latine, in-8°, chez Vitré, 1664; & réimprimée depuis chez le Petit en 1667, in-8°, avec des corrections & des augmentations, & en \$761 in-8°. Lancelot ett le premier qui se soit affranchi de la coutume, auffi ridicule que peu judiciense, de donner à des enfans les regles du Latin en latin même. On pout regarder fon ouvrage comme un excellent extrait de ce que Valle. Scaliger Scioppius & fur-tont Sancties ont écrit fur la langue Latine. On y trouve des remarques aussi favantes que curieutes for les noms Romains, fur les Scherces, fur la maniere de prononcer & d'écrire desanciens, &c II. Nouvelle Méthode pour apprendre la langue Grecque , austi estimable que sa Méthode Latine, & plus estimée par certains eritiques. Elle vit le jour en 1656, in-8°, chez Vieré, & a été réimprimée en 1754. III. Des Abrégés de ces deux excelleus ouvrages. On prétend que Louis XIV le fervit de la Méthode Latine. Si l'on com-

pare ces livres à ceux des autres grammairiens qui l'avoient précédé , il fautavouer que personne n'avoit trouvé avant Lancelot l'art de femer des fleurs dans les champs arides de la Grammaire. Les vers françois de ces deux ouvrages sont de Sacy, qui les faifoit en se promenant après les travaux de la direction. IV. Le Jurdin des Racines Grecques, in-8°, 1657. (Voyez LABBE.) Tout n'est pas également juste dans cet excellent ouvrage . fur-tout dans la partie des mots François qui ont quelque rapport avec coux de la langue Grecque. Mais il ne dit rien de lui-même . & il ne fe rend pas toujours garant de ce que difent les autres. V. Une Grammaire Italienne, in-12. VI. Une Grammaire Espagnole , in-12. Elles font moins étendues & moins eftimées que ses Grammaires Grecque & Latine. VII. Grammaire gé. nérale & raisonnée , in- 12, réimpris mée en 1756 par les soins de Duclos, secrétaire de l'Académie Francoife. Cet ouvrage, fait fur le plan & fur les idées du docteur Arnauld . est digne de ce grand-homme. Il a été traduit en plufienrs langues . preuve de l'eftime qu'en font lles étrangers. On v fent autant le philosophe que le grammairien: Vovex l'art. d'ARNAULD, nº. IV. ) VIII. Detectus Epigrummatum, 1659, en 2 vol. ia-12, avec une Préface par Nicole.IX. Mémoires pour fervir a la Vie de St. Cyran , en 2 parties in-122 pleins de partialité & de préjugés. fuivant Ladvocat ; vrais & fans partialité, fuivant l'abbé Barrel : ce qu'il y a de fur, c'eft que Lancelot étoit l'enthousiasure de son héros . & que le propre de l'enthousiasme eft d'exagérer. X. Differtation fur l'Hémine de vin & la livre de pain . de St. Benoit , in-12. Cette queftion. trop embarrafiée pour être pleinement éclaircie, fut examinée par le favant Mabillon , qui refuta medeftement l'opinion de l'auteur. Il vouloit réduire les Bénédictins à 12 onces de vin par jour; Mabillon leur en donnoit jufqu'à 18. D. de Vert & Polletier de Rouen , entrerent enfuite dans cette discussion. (Voyez l'article de ce deruier.) Bien des personnes, dit Niceron, trouveront que cette question , fort inutile d'elle-même, ne méritoit pas que tant de favans employassent leur érudition à la discuter. XI. Les Differtations , les Observations & la Chronologie facree, qui enrichissent la BIBLE de Vitré, Paris 1662, in-folio. Sa Chronologie, courte & exacte, contient un abrégé trèsclair ac l'Hiftoire-fainte. Il l'a tirée en partie des Annales d'Ufferius.Ses Tables des monnoies & des mesures des anciens sont un autre ornement de la Bible de Vitré, qui n'est pas à négliger. Cet imprimeur donna une autre Bible in - 4° , en 1666, où l'on trouve des tables chronologiques facrées, qui font pabrégé de celles qui accompagnent Pédition in-fol.

LANCELOT. Vojez III. La-DISLAS, & POPELINIERE.

LANCJEAN, (Remi) peintre, natif els Bruselles, unorten 15/4, fut le meilleur des éleves de Pandyck. Il forma fa maniere furcelle de fon matire, & la afflez bienfalií fon coloris ; mais il n'a pu atteindre à la même fineffe de def. in. On voit peu de tableaux de chevalte de Langjean. Ses principaux ouvrages font des fujets de dévotion, peints en grand.

LANCISI, (Jean-Marie) né à Rome en 1654, mort dans cette ville en 1720, professeur d'anatomie au college de la Sapience, médecin & camétier fectre d'Innocent XI & de Clément XI, exerça ces emplois avec beaucoup de sincet, d'itéroit bon observateur, & il ne

fe pressoit point d'accabler ses malades de remedes, læfque la nature lui paroiffoit devoir agir. Il laiffa une nombrouse bibliotheque. qu'il donna à l'hópital du St.Esprit, à condition qu'elle seroit publique. La plupart de ses Ouvrages ont été imprimés à Genève en 1718, deux vol. in-4°; réimprimés en latin en 1739, in-fol. On y trouve différens Traités enticux : fur les morts fubites, fur les mauvais effets des vapeurs de marais, fur le ver folitaire, fur les maladies épidémiques des bestiaux, sur la maniere dont les médecius doivent étudier. On a encore de lui une édition de la Metallotheca Vaticana de Michel Mercati , Rome 1717 , avec un Appendix de 1719, qui manque à plufieurs exemplaires.

LANCRÉ, (Pierre de) est auteur du Tableau de l'inconfiance des manwais Anges & Démons, à Paris, 1613, in-4°. Ily faut une figure du fabbat pour qu'un bibliomane ache-

te cher cette rapfodic.

LANCRET, (Nicolas) peintre Partifien, né en 1890, mort en 1743, aimé & eflimé, ent l'Nutreai pour maître; mais il ne faift ni la neflit de fon pinceau, ni la delicateffic de fon déflin. Lumret et l'A Wateun, ce que Richer efla la Fontaine. Il a fait pourtant plutieurs chofes agréables & d'une composition riante. On a gravé plus de 84 fujets d'après fes tableaux.

LANDA, (Catherine) dame de Plaifance, écrivi en 1526 une Lettre latine à Bembo, qui se trouve avec celles de cet habile homme. Elle étoit seur du comte Angustin Lando, & femme du comte Jean Fermo Trivudeis. Elle stu célebre par sa beauté aussi bien que par sa science.

LANDAIS, (Pierre) fils d'un tailleur d'habits de Vitré en Bretagne, entra en qualité de garçon.

## LAN

I'an 1475, au fervice du tailleur de François II duc de Bretagne. Ce fut par ce canal ou'il eut entrée dans la chambre du duc, & qu'il fe fit einer de ce prince, qui lui fit confidence de fes plus grands fecrets. Ainli Landais, après avoir paffe par les charges de valet & de maître de la garde-robe du due, parvint à celle de grand tréforier , qui étoit la premiere charge de Bretagne. Mais, s'étant laiflé avengler par la bonne fortune, il abula de son pouvoir, opprima les innocens, perfécuta les barons, trahit l'état & s'enrichit par mille vexations. Ses crimes irriterent tellement les barons & le peuple, que le duc, pour avoir la paix, fut contraint de livrer Landais au chancelier Christian, qui le condamna à être pendu; & il le fut en 1485. LANDE. Voyez LALANDE.

LANDEAU, Voy. ELSHAIMER. LANDES. Voyez DESLANDES.

LANDINI. (Christophe) littérateur Vénitien , affez habile pour fon tems, vivoit au xve fiecle. Ses ouvrages font cependant plus recherchés pour le tems auquel ils ont été imprimés, que pour leur bonté réelle. Il a traduit l'Hiftoire naturelle de Pline. Sa Verfion , qui n'est pas toujours exacte, fut imprimée par Jenffon à Venife en 1476. in-fol. En 1482 on imprima à Florence . in fol . , fes Commentaires latins fur Horace. Ils ont été réimprimes plufieurs fois depuis; mais la premiere édition est la plus recherchée. On lui doit auffi des Notes fur le Dante , qui ont été jointes à celles de Veilutello fur le même auteur par Sunforing . &c.

LANDO, (Ortenfio) médecin Milanois du xvie fiecle, auteur de plufieurs ouvrages, fe plaifoit à les publicr fous des noms suppofés. On a de lui : I. Un Dialogue intitulé Fortione Questiones, où il

examine les mœurs & l'esprit des divers peuples d'Italie , & où il prend le nom de Philalethis Politho. pienjis, Lovanii 1550 in-8°. H. Deux autres Dialogues, l'un intitulé Cr. CERO relegatus, & l'antre CICERO revocatus, qui ont éré fauffement attribués au cardinal Aléandre, ils narurent à Lyon . où Lando étoit alors . en 1534, in-8°. III. Plufieurs de fes Optifcules ont été réimprimés à Venife, en 1554, fons ce titre : Paris componimenti d' Ortenfio Lando . cior dialoghi, novelle, favole; c'est un vol. in 8°.

LANDON, pape après Anaftafe III en 913 ou 914, monrut à Rome après 6 mois de pontificat. Sonmis aveuglément aux volontés de la fameule Theodora, mere de Marofie. il ordonna archevêque de Ravenne le diacre Jean, un des favoris de cette femme impérieuse. La mort enleva ce fantôme de pontife peu de tems après , & lui épargna le spectacle des mépris qu'il méritoit pour cette vile action; mais elle ne le mit pas à couvert de ceux de la postérité.

I. LANDRI, maire du palais de Clotaire, fut le défendre pendant sa jennesse contre Childebert. Les armées étoient en préfence : Landri fit avancer vers le camp de Childehert quelques troupes , avec des ramées qu'elles planterent ; de forte que les gens de Childebert s'imaginoient être anprès d'un bois-taillis. Mais, au point du jour , les foldats de Landri fortirent de ces feuillages. & attaquerent fi brufquement ceux de Childebert, qu'ils les mirent en fuite l'an 593. Landri paffoit pour l'amant de Frédegende mere de Clotaire; mais fon courage fit pardonner les galanteries.

II. LANDRI, (St.) évêque de Paris, fignala fa charité durant la grande famine qui affiégea cette ville l'an 651. Ce fut lui qui fonda vers le même tems l'Hépital, qui dans la finite a pris le nom d'Hôtel-Dieu. Après fa mort, fa précieuse deponille fut déposée dans l'églife de St. Germain l'Auxerrois, qui alors étoit fous l'invocation de S.

Vincent. I. LANFRANC, fils d'un confeiller du fenat de Pavie, paffa en France après s'être diftingué par fon esprit en Italie. Il professa d'abord à Avranches avec diffinction : mais ayant été pris par des voleurs qui le laisserent attaché à un arbre. en allant d'Avranches à Rouen, il quitta le monde, & se confacra à Dieu dans le monaftere du Bcc. dont il devint prieur. Il est célebre par le zele avec lequel il combattit les erreurs de Bérenger au concile de Rome, en 1059, & dans plu-Genrs autres conciles. Guillaume . due de Normandie, le tira de son monaftere, pour le mettre à la tête de l'abhaye de S. Etienne de Caen, qu'il venoit de fonder. Ce prince étant monté ensuite sur le trône d'Angleterre, appella Lanfranc, & lui donna l'archeveché de Cantorberv en 1070. Il mourut en 1089. illustré par ses vertus, & par son zele pour le maintien de la discipline, des droits de son Eglise & des immunités eccléfiaftiques 11 fut revardé à la fois comme un homme d'etat habile, & comme un prélat favant. Ses ouvrages ont été requeillis par Dom d'Acheri, en 1648, in-fol. On y trouve : I. Son fameux Traité du corps & du l'ang de Notre-Seigneur , contre Bérenger. II. Des Commentaires fur St. Paul. III. Des Notes fur Caffien. IV. Des Lettres. II. LANFRANC, médecin de Milan , professa en cette ville la médecine & la chirurgie. Cependant il y effuya de grandes perfécutions, dont il pe dit point le fujct : il fut même arrêté & mis en prison; mais le vicomte Mathieu lui permit de

fe transporter où il jugeroit à prepos. & avant choifi la France, lo vicomte l'v fit conduire. Il fut appellé en divers lieux du royanme, & demenra quelque tems à Lyon. L'an 1295 il fut appellé à Paris par plufrs. feigneurs & maîtres en médecine ; mais particuliérement par maitre Jean de Paffavant & par les bacheliers en médecine, pour lire publiquement la chirurgie & démontrer les opérations de cetart. La chirurgie étoit entiérement abandonnée aux barbiers. Il fit naître une classe mitovenne entre les médecins & les barbiers, qui joignoient la pratique des opérations manuelles à la science médicale, comme faifoit Lanfranc : c'eft ee qui a donné lieu au College des Chirurgiens de St-Come à Paris , qui a commencé du tems de St. Louis. On a de lui : Chirurgia magna & parva, Venise 1490 . in-f. & plusieurs fois depuis . dans l'édition de Lyon 1553; on y tronve Gui de Chantiac, & autres anciens chirurgiens.

III. LANFRANC, (Jean) peintre, né à Parme en 1581, mort à Rome en 1647 à 66 ans, fut d'abord page du comte Scotti ; mais étant né avec beaucoup de dispositions & de goût pour le deffin, il en faifoit ion amufement. Le comte s'en appereut, & le mena lui-même dans l'école d' Augustin Carrache . & depuis dans celle d'Annibal Carrache. Les progrès rapides que Lanfranc faifoit dans la peinture, lui acquirent bientôt un grand nom . & lui mériterent la dignité de chovalier. Ce pcintre avoit une imagination vafte, qui exigeoit de grands fujets. Il ne réuffiffoit que médio-

crement aux tableaux de chevalet. LANG, ( Jean-Michel ) né à Ezelvangen dans le duché de Sultzbach en 1664, obtint la chaire de théologie à Altorf. Mais s'y étant attiré des engezsis, il quitta cette

place

place & alla demeurca Prentzlow, où il mourut le 20 juin 1721. On a de lui I. Philologia Berbaro-Gra-a, Norimberga 1708; in 4. II. Disfertations: Belanico-Troelogice, Altorfia 1705, in 4. III. Plinfeurr Traites latina fur le Mahométime & l'Alcoran: De fabulis illobammetidici, 1607, in 4. Ces livres font peu connus en France; cenx qui les connoisient en font cas.

LANGALERIE , (Philippe de Gentils, marquis de ) premier baron de Saintonge, d'une famille diftinguée de cette province, se confacra aux armes dès fa jeunesse, fit 22 campagnes au service de France, donna dans chacune de grandes prenves de valeur, & parvint au grade de lieutenaut-général en 1704. Des mécontentemens, occafionnés par les perfécutions du miniftre Chamillart , fon ennemi , l'obligerent de paffer au service de l'empereur en 1706. Il obtint l'emploi de général de la cavalerie; mais il ne le garda pas loug tems. Soit inconstance, soit mécoutentement, il quitta l'empereur, paffa en Pologne, où il fut fait général de la cavalerie Lithuanienne, & ne fut pas plus tranquille. Il fe retira à Francfort , laiffant un pays où le roi Auguste n'étoit pas affez absolu pour tenir tout ce qu'il lui avoit promis. Après diverfes courfes, a Francfort, à Berlin, à Hambourg, à Brême, &c. il tronva une espece d'établiffement à Caffel, par la protection du prince héréditaire de Heffe. Le Landgrave étant mort. Langalerie partit pour la Hollande, où il se lia très-étroitement avec l'Aga Turc , ambaffadeur à la Have, qui conclut un traité avec lui au nom du grand Seigneur. On n'en a jamais bien fu les articles; mais en général on croit qu'il s'agiffoit d'une descente en Italie, dont le marquis devoit commander les trou-

pes. Il paffoit à Hambourg pour faire préparer des vaisseaux, lersque l'empereur le fit arrêter à Stade en 1716. On le conduifit à Vienne . où il mourut de chagrin en 1717. Voici comme le peignoit le duc , depuis maréchal de Nonilles , dans une lettre à Louvois , du's inillet 1690 : " C'est un homme enivré de " lui-même, qui veut le comman-" dement en chef. Il n'est pas per-" mis de n'être pas de fon avia, , fans s'expofer à les empertemens. " Il se croit engagé à se justifier à n tout le moude , des mauvailes , démarches que je fais , parce qu'il prétend que tout roule fur , lui, & que je ne dois rien faire " que ce qu'il me propose; & il " le dit ainfi. " Cette jalonfie du pouvoir, jointe à son esprit bizarre & inconfidéré, furent la fource de toutes fes fautes. Il a paru en 1753 des Mimoires du Marquis de Langalerie . Histoire écrite par lui-même dans su prison à Vienne , in-12 , à la Haye. Cette prétendue histoire est un roman qu'on a voulu débiter à la faveur d'un nom connu : les noms. les faits, les dates, tont en démontre la fauffeté. On prétend que lemarquis de Langalerie avoit fait le projet impie de raffembler dans les isles de l'Archipel les restes infortunés de la nation Hébraique.

tunés de la nation Hébra'ijne.
LANGBAINE, (Gérard) né à
Baton-Rirke es Angeterre, mort
en 1657 à Soans, frit garde des archives de l'univerlité d'Oxford. On
a de lui plutients écrits, dans lefquels l'érudition est lemés à pleines
mains. Les plus connus, font : I.
Une Edition de Longin en gree &
en latin, avez des notes. II. Federis Sosolici exomen, en anglois,
1644, in 1-47. Ill. Une Trabaldios
augloité de l'Exomen du Concile de
Trente par Chemitz.

I. LANGE, (Joseph) Langius, profesiour en grec à Fribourg dans

Tomy V.

الذاران كو ما عمر يسوينا

le Brifgaw, d'abord Protefant, enfuire Catholique, publia au commencement du fiecle dernier la compilation intitulée: 10-40 meta, 1659, 2 vol. in-fol. Ce recueil a cé long-tens le malque dont pithicurs ginares fe font fervi pour cacher leur ignorance. On y trouve des paffages fur toutes fortes de matieres. On a eucore de lui: Floritezium, in-8°, & Elemantale Machanier, se de matieres.

Mematicum , in - 8°.

II. LANGE , ( Paul ) Bénédetin Alleman . uatif de Zwickau en Mifnie, parcourut en 1515 tous les convens d'Allemagne, afin de rechercher des monumens. Il est auteur d'une Chronique des éviques de Zéitz en Saxe, depuis 968 jufqu'en 1515, imprimée dans le premier tome des écrivains d'Allemagne. Il y lone Luther , (a. loftad & Mélanchton . & y déclame contre le clergé : c'est ce qui l'a rendue fi préciente aux Protestans. Ils l'ont citée & la citent encore av c beaucoup de complaifance : comme fi les vices de ministres d'une religion pouvoient retomber fur la zeligion même!

III. LANGE, (Jean) né à Lecwemberg en Silefie l'an 1485, mort à Heidelberg en 1565, exerça la médecine en cette ville avec distinction, & fut médecin de quatre électeurs Palatins. On a de lui : Epiftolorum Medicinalium opus miscellaneum, 1989, in-8°, recueil rempli d'une rare éru lition , & dont la lecture est utile à tous ceux qui veulent apprendre l'histoire de la nature... Il eft différent de Christophe-Jean LANGE, autre medcein, dont ·les ouvrages ont paru à Léipfick, 1704 , en 3 tom. in-fol. & qui n'en oft pas plus connu malgré la groffeur de ses volumes.

IV. LANGE , (Charles-Nicolas) habile naturaliste Suisse, a donné en latin : I. Historia lapidum figurato-

rum Helevetia , Venitiis 1708, ha-4". II. Orivo eorumdem , Lucerna. 1706, in-4". III. Methodus teitacea marina distribuendi Lucerna 1722, in-4". Ces ouvrages , & fur-tout le premier , font recherchés par los naturalités.

V. LANGE, (Rodolphe) gentilhomme de Westphalie & prévôt de a cathédrale de Munfter, fut envové par fon évêque & par fon chapitre vers le pape Sixte IV, pour une affaire importante , & s'acquitta très bi n de fa commission. A fon retour, il fit établir un college à Munster, Lange fut, par cet établiffement & par fes écrits , le principal restaurateur des lettres en Allemagne. On a de lui plusieurs poemes latins ( fur le dernier fiege de Jernfalem ; fur la Ste Vierge; fur St. Paul. ) que l'on ne croit pas avoir été imprimés. Maittaire en indique cependant une édition de Munfter , 1486 , in 4°. Longe monrut en 1519, à 81 ans, plenré de fes concitoyens, dont il avoit été le bienfaiteur & la Inmiere.

VI. LANGE, (François) avocat au parlement de Paris, natif de Reims, mort à Paris en 1684, à 74 ans, s'est fait un nom par le livre intitulé: Le Praticien Fran-

gois , 2 vol. in-4° , 1755. LANGEAC , ( Jean de ) né d'une ancienne maifon à Langeac, ville de la baffe Auvergne, acheva fes études à Paris . & embraffa l'état eccléfiaftique. La quantité de bénéfices qu'il pofféda est étonnante : on le voit successivement précenteur de l'Hôtel-Dieu de Langeac curé de Coutange, comte de Brioude, doyen du chapitre de Langcac. archidiacre de Rez; cheffecier de l'églife du Puy, comte de Lyon . prévôt de Brioude , abbé de Saint Gildas-des-Bois, de Saint Lo, de Charli , d'Eu , de Pébrac ; & enfin évêque d'Avranche . & ensuite de

Limeges. Dans l'Etat on le voit paroitre sous les qualités de protonotaire du faint-fiege, de confeiller au grand-confeil : Francois I. qui l'aimoit, le fit fon aumonier en 1516, maitre-des-requêtes en 1518; ambassadeur en Portugal, en Pologue, en Hongrie, en Suiffe, en Ecoffe , à Venile , à Ferrare, en Angleterre . & enfin à Rome, Cette multitude d'emplois, accumulés sur la même tête, indique un homme important & d'un talent neu commun. Ce fut à sa recommandation que Robert Cenalis lui fuccéda en l'évêché d'Avranches. Dans tous les lieux où il se trouva, il ne fut occupé que du bien public. Sa mémoire (ublifte encore à Limoges, où on l'appelle le bon Evéque. Il foutint vigoureusement les droits du roi dans tous les pays où il fut envoyé, & défendit avec la même force à Rome les libertés de l'Eglife Gallicane. Il aimoit & protégeoit les lettres. Etienne Dolet lui dédia fon Traité De Legatis, imprimé à Lyon en 1541 in-8°. Ce digne prélat mourut la même année à Paris, très - regretté.

LANGEVIN, ( Eléonor ) docteur de Sorbonne, natif de Carentan, mort en 1707, est auteur d'un livre intitulé : L'Infaillibilité de l' E-Rife touchant la foi & les maurs , contre Mafius, professeur de Copenhagne; Paris 1701, 2 vol. in 12. Peut-être étoit-il de la famille de Raoud LANGEVIN , chanoine de Bayeux, qui composa en 1169 le fameux Carsulaire de cette Eglise , fi inconnu fous le nom de fon auteur. C'eft une compilation des ftatuts, usages & cérémonies qui se pratiquoient de son tems dans cette cathédrale, à qui elle fert encore de loi. Ce manuscrit précieux fut préservé. par le plus grand bonheur, des horri-bles ravages des Protestans en 1562. LANGEY. Voyez II. BELLAY.

I. LANGLE . ( Jean - Maximis

lien de) ministre Protestant, né à Evreux, mourut en 1674, agé de 84 ans. Il a laifle 2 vol. de Sermons . & une Differtation pour la défenie de Charles I roi d'Angleterre. II. LANGLE, (Pierre de ) né à

Evreux, en 1644, docteur de Sorbonne en 1670. fut choifi, à la follicitation du grand Boffuet fon ami pour précepteur du comte de Touloufe. Louis XIV le récompensa en 1698 de ses soins auprès de son éleve, par l'évêché de Boulogne, Ce diocele prit fous fui une face nouvelle : il y fit fleurir la science & la vertu, & l'instruisit par fes leçons & ses exemples. Le Mandement qu'il publia en 1717, au fuiet de son appel de la Bulle Unigenitus, canfa fa diferace à la cour. & excita des troubles violens dans fon diocele. Les habitans de Calais fe fouleverent; ceux de Quernes en Artois le recurent, dans une vilite, à coups de pierres & à coups de bâtons. Ce prélat fut inflexible; il s'opposa avec l'évêque de Montpellier Colbert, à l'accommodement de 1720. Cette démarche irrita le régent, qui l'exila dans son diocese. Il y monrut en 1724, à 80 ans. Dom Mopinot , Benedictin de la congrégation de S. Manr, fit les quatre vers suivant en l'honneur de ce fameux évêque de Baulogne:

Si pietas, si Religio, si regula veri Non perit, aternum vives, venerande Sacerdos:

Hos cineres , hee off a fibi Deus , intimus bospes .

Confecrat . Ed Christi Servat iuma genda triumpho.

I. LANGLOIS, (Martin) bourgeois de Paris, mérite une place dans les fastes de la patrie, par sa fidélité à son roi pendant le fiege de Paris que faifoit Henri IV : & par le service signalé qui en fut la fuite. Il réunissoit l'office mimicipal d'échevin de la ville & celui de prévôt des marchands. Il employa tout fon crédit pour faire triompher la cause du souverain légitime, fans ménager aucunement ceux dn parti oppolé en qui réfidoit le pouvoir. On en voit une preuve non équivoque dans l'entretien très-orageux qu'il eut avec une des têtes les plus fanatiques qui ait fermenté du tems de la Ligue, Ecoutons Pierre de l' Etoile ... ( LE Mereredi 19 Janvier 1594, le cardinal Pellevé avant rencontré au Louvre le prévôt Langlois, lui dit : On ne wous voit pas à la meffe des Etats, & vous y devez venir. " Je vais , répondit Langlois , à la messe de ma paroiffe. p - Vous ne faites pas potre charge, répliqua le cardinal .--" Je penle, répartit Langlois, faire ma charge auffi bien & mieux que ne faites la vôtre. 2 - Ne use reconnoillez-vous donc pas pour être votre archevêque, lui demanda le cardinal , transporté de colere ?- " Mais on que vous ayez , répondit Lanp glois , fait élection de l'un des n deux archeveches de Sens ou de n Reims, alors je vous reconnoltrai pour tel, & non plutot. .... Il vous faut dépofer , reprit le cardinal : aufi-bien vous connoit-on trop . & chacun fait le lieu d'où vous venez. - " On me conneit bien , voinement pour homme de bien . dit Langlois; & pour le regard du bieu, je veux bien que fachiez que je fuis d'auffi bonne maifon meillenre que vous n'étes. Quant à me dépoler, il n'eft pas , en votre puiffance , ni d'homme qui vive; il n'y a que le penple y qui m'a élu, qui me puiffe dé-

pofer. Au refte je n'ai que faire

a de vous; & ne vous connois &

so respecte, que pour la couronne

a que vous avez fur la tête. Je fais

y que vous avez force évêchés 4 mais on ne voit pas que vous vous ... en acquittiez comme il faut... Et ainfi fe départirent. ) Deux mois après. Langt. redoubla de zele & d'ef-Forts pour faire entrer Henri IV dans Paris, & ce fut par fes foins bien concertés avec Briffac , gouverneur de cette capitale, & de quelques autres bons citoyens, que le pere des Bourbons & des Francois fit ion entrée secrette & triomphante dans Paris, la nuit du 21 au 22 Mars 1594, fans prefque répandre de fang : il n'y eut qu'un corps-degarde Espagnol & 2 bonrgeois de tués; ce qui affligea beaucoup le roi. Il répéta souvent depuis, qu'il eut voulu racheter pour beaucoup la vie de ces trois Citoyens, pour avoir la satisfuction de faire dire à la postérité qu'il avoit pris Paris sans verfer une goutte de fang ... Hemi técompensa dans la suite le brave & fidele Langlois par une charge de maltre - des - requêtes ; & fon nom parviendra à la postérité, uni à celui de Briffac. Langlois même, comme homme obscur en comparaison de ce dernier, dit un écrivain, paroît avoir fervi Henri d'une maniere plus défintéreffée & plus noble. II. LANGLOIS, (Jean-Baptifte,

funtreiffe & plus noble.

II. LANGLOIS, (Jean-Baptifte, on felsa d'autrer, Bitcane) y féinire, on felsa d'autrer, Bitcane) y féinire, a Newers en 1652, & mort en 1705, publia divers écrit, onblifé aujourd'hui, contre l'édition de 21. Augustin, donnée par les Béndéicisse de Si Maur... (\* Pyrz Massur, Nous est mouvrage plus ethimable par les recherches que par le Ryle. C'elf fon Hilpiere des Crefifdes contre les Alliegeni, A Paris, 1703, in 12. Peut-ètre exagere-bil un pen trop, lorqu'il parlé des vices & des erreurs des Alies vices & des erreurs des Alies

bigeois.

1. LâNGUET, (Hubert) né à
Vitteaux en Bourgogne l'an 1518;
étudia en Italie. & paffa de là en

Company Com

Allemagne pour voir Mélanchthon. Cet homme célebre lui inspira les erreurs de Luther. Après la mort de Mélanchthon , Languet fe retira auprès d'Auguste , électeur de Saxe , qui lui confia les négociations les plus importantes. Envoyé en France en 1570, il fit une harangue éloquente & hardie à Charles IX, au nom des Princes Protestans d'Allemagne, (elle fe trouve dans les Mémoires de Charles IX.) & le jour du maffacre horrible de la St. Barthélemi, il ne craignit pas d'expofer fa vie, pour fauver celles de Duple fis - Mornai & & André - Wéchel , fes amis. Les différends furvenus en Saxe entre les Luthériens & les Zuingliens fur l'Eucharistie, l'obligerent de demander fon congé au duc de Saxe . dont il étoit un des premiers ministres. Il mourut à Anvers en 1581 , à 63 ans , au ferwice du prince d'Orange , qui faifoit de lui un grand cas. " Languet fut, ( fuivant la penfée de Duplessis-Mornai , ) ce que bien des gens tàchent de paroître; & il vécut de la façon que les gens de bien veulent mourir. " Ses voyages lui avoient appris à connoître le monde & à le méprifer. Il le quitta fans regret. parce que , dit-il , dans les derniers momens, loin de devenir meilleur, il empiroit toujours. Comme il n'ambitionna jamais les richesses, il ne laissa à ses héritiers qu'environ mille livres, avec quelque vaiffelle d'argent, des médaitles & fa bibliotheque. Il n'avoit jamais voulu se marier, de peur qu'une femme ne troublat les plaiurs du cabinet : il étoit cependant bien fait pour la rendre henreuse. Sa douceur lui gagnoit tous les cœurs. Sa conversation étoit très agreable, & il l'afsaisonnoit du sel d'une raillerie fine & délicate. Mais il étoit fi ennemi dumenfonge, qu'il l'évitoit même en hadinant. Quand il parloit fur

les intérêts des princes & fur l'hiftoire des hommes illustres, on vovoit bien que c'étoient des matieres qu'il avoit étudiées à fend. Sa mémoire ne bronchoit jamais, ni fur les faits, ni fur les noms, ni fur les dates. L'étude qu'il avoit faite des hommes dans le monde & dans l'histoire, lui donnoit beaucoup de facilité pour pénétrer leurs desseins & pour prévoir les événemens. On a de lui plufieurs ouvrages, les principaux font : I. Des Recneils de Lettres en latin , à l'Electeur de Saxe, publiées à Hall, in-4°. en 1699; à Camerarius , pere & fils, imprimées en 1685, à Francfort , in-12; an chevalier Pb. Sidnei, mifes fous preste en 1646, in-12. II. Vindicia contra Tyrannos . publiées fous le nom de Stephanus Junius Brutus, 1579, in - 8°; traduites en françois 1 581, in-8°. C'eft la production d'un républicain qui ne ménage rien , & qui pense sur les monarques, comme on parleit dans le fénat de Rome après l'expnifion des Tarquins. On doit interdire la lecture de ce livre, fur-tout dans les etats monarchiques, aux caraeteres revêches & aux têtes chaudes. III. Une Relation de l'expédition de l'électeur Auguste, contre Guillaume Grumbach & antres révoltes de Saxe , avec l'Histoire de ce que fit l'empereur contre ce prince . 1562 , in. 4°. IV. On lui attribue l'Apologie du Prince d'Orange contre le Roid Espagne , 1581, in 4 ... Sa VIE a été écrite par la Mare . conseiller au parlement de Dijon .. Hall, 1700, in 12.

II. LANGUET, (Jean-Baptiffe-Joseph) arriere - petit - neveu du précédent, naquit à Dijan en 1675, du procureur-général au parlement de cette ville. Il prit le bonnet do docteur de Sorbonne en 1703, & obtint la cure de S. Sulpice en 1714. L'éxilié de la paroiffe n'étôt guere

LAN

digne de la capitale : on vouloit la rétablir. & on avoit déià conftruit le chœur : mais le refte étoit imparfait. L'abbe Languet concut le valte deffein d'elever un Temple cavable de contenir fes nombreux paroiffiens. Il entreprit ce grand ouvrage, n'ayant d'autres fonds qu'une somme de 100 écus. Il employa cet argent à acheter des pierres . qu'il étala dans les rues pour annoncer fon deffein au public. Les feçours lui vinrent auffi-tôt de toutes parts : & le duc d'Orléans . régent du rovaume, lui accorda une lotterie. Ce prince pola la premiere pierre du portail l'an 1718; & le curé de S. Sulpice n'épargna pendant toute fa vie ni foins, ni dépenles , pour rendre son église l'une des plus magnifiques de France en architecture & en décoration. La confecration s'en fit en 1745. Un autre onvrage qui ne fait pas moins d'honneur à l'abbé Languet Jeft l'établiffement de la maifon de l'Esfant JESUS. Cet établiffement , précieux à la société, est peut-être ce qui caractérile davantage le mérite & les talens de ce célebre curé. Il est composé de 20 à 25 Demoifelles pauvres, qui font prenve de nobleste depuis 1535 julqu'à préfent, avec la qualité de Chevalier dans le premier pere dont elles defgendent. On prefere celles dont les parens ont été au fervice du roi. On donne à ces demoiselles un entretien & une éducation dignes de leur naiffance. On les occupe en même teme, tour-à tour , aux différens foins que demandent la boulangerie, les basses cours, les laiteries, le blanchissage, le jardin . l'apothicairerie , la lingerie , les fileries, & tes antres objets du ménage. Un autre but de cet établiffement eft de fervir de retraite & de reffource à plus de huit cents pauvres femmes & filles, qui vont

w chercher de quoi vivre , foil qu'elles foient de la ville . ou de la campagne, ou des provinces. On les y nourrit, & on leur fait gagner leur vie par le travail . en les employant inr - tout à filer du coton & du lin. Il y avoit à l'Enfant Jefus . en 1741 , plus de 1400 femmes & filles de cette espece , & le curé de S. Sulpice employoit tous les movens convenables pour les établir. L'abbé Languet ne cessa de soutenir cette maifon jufqu'à fa mort, arrivée en 1750. à 75 aus. dans fon abbave de Bernay. Il a été affez bien caractérifé dans ces vers :

Il répandoit en Roi , travailloit en Acotre :

Zélé pour son troupeau, zélé pour le Seigneur,

Il fut de l'un le bon Paftenr, Le second Salomon de l'autre.

Jamais homme ne fut plus habile & plus induftrieux que lui , à fe procurer d'abondantes aumônes & des legs confidérables. On fait de bonne part on'il diftribuoit environ un million chaque année. Il préféroit toujours les familles nobles réduites à la pauvreté, & l'on a appris de personnes dignes de foi, qu'il y avoit dans sa paroisse quelques familles de distinction, à chacune desquelles il donnoit iusou'à 30,000 livres par an. Généreux par caractire, il donnoit grandement. & savoit prévenir les besoins, Dans le tems de la cherté du pain . en 1725, il vendit, pour fonlager les panvres , ses meubles , ses tableaux & d'autres effets rares & curieux qu'il avoit amaffés avec beaucoup de peine. Il n'eut depuis ce tems-là que 3 converts d'argent . point de tapifferie, & un fimple lit de ferge, que Madame de Cuvois ne fit que lai prêter, avant vendu auparavant pour les pauvres, tous ceux qu'elle lui avoit donnés en différens

ems. Bien loin d'enrichir fa famille, il distribua jusqu'à son patrimoine. Sa cha ité ne se bornoit point à sa paroisse. Dans le tems de la peste de Marseille, il envoya des fommes confidérables en Provence, pour foulager coux qui étoient affligés de ce fléau. Il s'intéressa fans ceffe & avec zele a l'avancement & au progrès des arts, au foulagement du penole, & à la gloire de la nation. L'abbé Languet refusa conftamment l'éveché deConferans, celui de Poitiers. & plufieurs antres qui lni furent offerts par Louis XI! a par Louis XV, fous les ministeres du due de Rourbon & du cardinal dc Fleury. Sa piété & fon application continuelle aux œuvre de charité, ne l'empêchoient point d'tre gai & agréable dans la converfation. Il y faifoit paroître beaucoup d'efprit, & avoit fouvent des réparties fines & délicates. Cet article. n'est qu'un abrégé de celui que VI. l'abbé Ladvocat a juséré dans fon Dictionnaire, fur les Mémoires de l'archevêque de Sens, frere du cuzé de St. Sulpice. Son adversaire. l'auteur du Dictonnaire vritique, n'a pas jugé à propos d'accorder un article féparé à l'abbé Languet : il ne dit que deux mots de ce bienfaiteur de l'humanité, & ces doux mots font fatyriques! Le curé de S. Sulpice n'étoit pas convultionnaire, & n'aimoit pas les convulfionnaires. Il méla trop de petitesses au zele qu'il montra contre leurs partifans; aux yeux de ceux-ci ce zelc est un crime, que toutes les vertus ne fauroient effacer.

III. LANGUET, (Jean-Joseph) frere du précédent, né à Dion comme lui, embrassa de bonne-heure l'etat ecclésiastique, & entra, à la follicitation du grand Bossuez, fon ami & son compatriote, dans la maison de Nivarre, doutil devint supérieur. Il prit ensuite le

bonnet de docteur de Sorbonne . & fut nommé évêque de Soiffons en 1715. Son zele pour la conftitution Univenitus contribua, autant que ses vertus & ses talens, à lui procurer la mitre, & ce zele ne diminua point lorfqu'il l'eut obtenue. Il fignala chaque année de fon épiscopat par des Mandemens & par des Ecrits contre les anti-Contitutionnaires, les appeilans, les réappellans, les convultionnaires & les dévôts au diacre Paris. Ses adverfaires prétendirent que Tournely avoit eu la plus grande part à fes différens ouvrages contre eux; & après la mort de ce docteur. l'évê. que ayant mis au jour la Vie de Marie Alacoque, un mauvais p aifant du parti dit : Que l'ournely avei : emporté l'esprit de l' Evêque de Soiffons . Ef qu'il ne lui avoit laiffé que la coque. Cette plaisanterie n'étoit pas plus fondéc que cette autre antithèle, enfantée par je ne fais qui, lorfqu'il ent été admis à l'academie Françoife & au confeil-d'état : L' Eveque de Soifons atraité la l'héolas gie , funs en être instruit ; il est Académicien, sans en avoir les talens ; & Confeiller d' Etat , funs conneitre les affaires La plupart de ces traits portent à faux. Languet n'étoit ni un Fénelon , mi un Boffurt , on le fait très bien ; mais il favoit écrire & même avec élégance. Ses ennemis devroient l'avouer, & l'avoueroient, fi le bandeau de l'esprit de parti ne cachoit toute vérité. On convient qu'il a trop donné à fon zele on à fa bile dans fes ouvrages polémiques ; qu'il n'a pas affez diftingué le dogme , de l'opinion ; qu'il n'a pas tonionrs vu; ni voulu voir pentêtre le mérite de ses adver-faires : mais il n'est pas moins vrai que quelques morccaux de fes productions font honneur à fon favoir & à fou esprit. Ce prélat pasfa, en 1731, de l'éveché de Soiffons à l'archevêque de Sens. Il gouverna très-bien ces denx diocèles . & mourut en 1753, à l'âge de 76 ans, regardé comme un prélat pieux & charitable. Ses Onvrages polémioues ontété traduits en latin. imprimés à Sens en 1753, en 2 vol. in-fol. . & fupprimés par un arrêt du confeil. On a encore de lui : I. La Vie de Marie Alacoque , 1729 , in-4°; pleine de traits édifians, mais où l'on trouve trop de puérilités & d'indécences : JESUS-CHRIST y converse avec cette religiense, dans le ftyle de Berruyer; & ce qui met le comble à l'abfurdité, il fait des vers pour elle. Si l'archevêque de Sens est le véritable auteur de ce pieux roman , que faut-il penfer de lui ? & s'il ne l'eft pas , & qu'il l'ait adopté fans en fentir l'extravagance, qu'en faudroit-il penfer auffi; fi l'on ne favoit que l'esprit le plus sage se laisse séduire quelquefois par l'enthousiasme d'une dévotion trop ardente? II. Une Traduction des Pfaumes, in-12. III. Une Refutation. in-12, peu folide & peu judicieule, de l'excellent Traité de Claude de Vert, tréforier de Cluni, fur les cérémonies de l'Eglife. IV. Des Livres de Piété, qui n'ont pas affez d'onction. V. Des Remarques fur le fameux Traité du léfuite Pichon. touchant la fréquente communion. VI. Plufieurs Discours, dans les recueils de l'académie Françoife. Ils prouvent qu'il étoit très-capable de compofer lui-même fes ouvrages. Son style est un peu diffus : mais clair, naturel, élégant, & affez noble.

LANNOY, (Charles de) d'une des plus illustres maisons de Flandres, fut chevalier de la Toison d'or en 1516, gouverneur de Tournai en 1521, & vice-roi de Naples pour l'empereur Charles Quint en 1522. Il eut le commandema; générai des armées de pe prince,

après la mort de Prosper Colonne,em 1522. Il s'immortalifa à la journée de Pavie, en 1525 : journée à jamais célebre par les malheurs de François I. On fait que ce prince . après avoir fait tout ce qu'on pouvoit attendre de l'homme du monde le plus intrépide, fut forcé de fe rendre; mais il ne voulut se rendre an'au vice-roi. Monsieur de Lannov . (lui dit-il en Italien , ) voilà l'épée d'un Roi qui mérite d'être loué , puifqu'avant que de la rendre , il s'en eft servi pour répandre le sang de plufieurs des votres , & qu'il n'eft pas prisonnier par lacbeté, mais par un revers de fortune ... Lannoy se mit à genoux . recut avec respect les armes du prince, lui baifa la main, & lui présentant une autre épée : Je prie dit il. Votre Maiefté d'agréer que ie lui donne la mienne, qui a épargné le sang de plusieurs des votres. Il ne convient pas qu'un Officier de l' Empereur voie un Roi defarmé,quois que prisonnier. Le généreux Lannoy traita toujours François I en roi, Craignant que ses troupes n'entrepriffent de fe faifir de la personne de ce prince pour s'affurer de leur payement, il le fit mener dans le château de Pizzighitone. Enfuite. pour l'engager à paffer en Espagne, il le flatta de l'Espérance qu'il pourroit s'aboncher avec l'empereur, & qu'ils s'accorderoient facilement enfemble ; lui promettant qu'au cas qu'ils ne puffent convenir . il le rameneroit en Italie. Le traité ayant été fait entre Charles-Quint & François I. ce fut Lanney qui conduifit le roi près de Fontarabie, fur le bord de la riviere de Bidassoa, qui sépare la France de l'Espagne. L'empereur Charles-Quint lui donna la principauté de Sulmone, le comté d'Aft, & celui de la Roche en Ardennes. Il mourut

à Gayette en 1527, d'une fievre

ardente qui l'emporta en 4 jours.

Zannov étoit un général réfléchi . mesuré, capable de décider la victoire par ses talens militaires autant que par son courage. Propre au cabinet comme à un champ de bataille, il favoit traiter une négociation & ménager une affaire ... On connoît encore de cette famille distinguée Raoul de Lannoi, qui servit avec distinction fous Louis XI. Ce brave guerrier étoit monté à l'affaut, à travers le fer & la flamme, au fiege de Quefnoi. Louis XI, qui fut témoin de son ardeur , lui paffa au cou une chaîne d'or de 500 écus, en lui difant; Par la Paque-Dieu , mon ami , vous êtes trop furieux en combats ; il faut vous enchainer : car je ne veux point vous perdre, & je desire de me servir de vous plus d'une fois. Les descendans de Lannoy ont porté long-tems une chaîne autour de leurs armes, en mémoire de cette action.

LANOUE. Foyre NOUE.

LANS BERG E, (Philippe) mathématicien, né en Zélande en 1561, fut pluidurs années minitre à Anvers. & fe retirs fur la fin de fes jours à Midelbourg, o à il mouvaten 1632, âgé de 71 ans. On a de lui : I. Une Chromologie fout de lui : I. Une Chromologie fout de lui : I. Une Chromologie fout in 151, in 4º. III. Programafmata Afronomies refuited int; & d'autres ouvrages, où il fe déclar pour le fyftéme de Coperné de 2 pui ont été réunis , Midelbourg, 1673, deux parties.

LANSIUS, (Thomas) Jurifconfulte Allemand, né en 1577, à Bergen dans la haute Autriche, voyagea beaucoup, acquit une grande connoiflance des meurs & des loix des différentes nations, & devint profeffeur de jurifprudence à Tablinge. On a de lui: Orationer, fou Confultatio de principatu inter Frovincija Europa, Amferdam, génaite en 1657.

LANSPERGE, (Jean) Charteux de Cologne, mort dans cette wille en 1539, avec le furnom de Jufe, lailla un grand mombre d'ouvrages afcétiques qui respirent eu uvrages afcétiques qui respirent en piété tendre. Ils ont été recueflis d'Cologne en 1693, en 5 vol. in-4°. Sez Entretiers de J. C. avec Pâme fisher, ont été traduit en françois. L'auteut étoit un homme à faire rentrer dans le fein de l'éçlife ceux que les ereures de Luther en

avoient fait fortir.

LANUZA, (Jérôme Baptiste de Scllan de ) furnonimé le Dominique de son siecle, naquit à Ixar dans le diocèse de Sarragoce en 1553, se fit Dominicain, & devint provincial de fon ordre. Il exerçoit cet emploi avec beaucoup de diftinetion . lorfqu'il présenta une requête à Philippe III. contre le filence que les papes avoient sagement imposé fur les matieres de la Grace. Cette requête peut faire honneur au zèle de l'auteur pour la doctrine de St. Thomas : mais elle n'en fait pas à sa modération. Les pontifes avoient ordonné le filence, comme on tire le bois du feu qu'on veut éteindre. Si ce silence n'étoit pas observé, il falloit faire punir les rebelles ; mais il ne falloit pas s'en prendre à ceux qui l'avoient impofé. Ce pienx Dominicain fut élevé en 1616 fur le fiege de Balbaftro, & en 1622 fur celui d'Albarazin.Il monrutdans cette derniere ville en 1625, après une vie templie par les devoirs d'un évêque & par les exercices d'un religieux. Philippe 111 failoit tant de cas de fa vertu, qu'il le fit prier , a fon avénement au trône , de lui indiquer les eccléfiattiques & les religieux qu'il jugeroit dignes

des premieres dignités de l'églife. On a de lui : L Des Traites Evange. liques, écrits fimplement & folidement. II. Des Homeries, en 3 vol. tra-mites de l'espagnol en latin affez fidellement par Oréime de Kin. à Mavence 1649, 4 vol. in -4°; & en françois par Louis Amaritou avec pen d'excétintde.

LANZONI. (Joseph) médeein

& profest ura Ferrare, membre de l'académie des prieux de la Noture, naonit à Ferrare en 1663, & montra dès l'enfance un attrait vif pour l'émde. La réputation qu'il acquit lans l'exercice Je la medecine . Ini mérita la confiance de pinficurs personne illustres. Tout le tems one fa prof-ffion n'abforboit point, il l'employoit à la littérature, ou à l'etude de l'antiquité. S'il s'agitoit en Italie quel ne question difficile fut des matieres de philo-Sophie & de méducine , c'étoit pref. que toujours lui qui en et it l'arbitre. Plutienrs académies d'Italie & étrangeres se l'affocierent. Il a été le refraurateur & le fecrétaire de celle de Ferrare. Il avoit du roût & de l'inclination pour la poche, & l'on affure qu'il réuffiffoit à manier les langues de Vireite & du Telfe. Il mourut en 1730 dans la 67e année de fonâge. En 1738, on a donné à Laufanne le Recneit de fes ouvrages manufcrits & impri-

més , 3 vol. in-4°. en latin. LAOCOUN, fils de Prium & d' Hécube, & grand prêtre d'Apollon, s'oppofa aux Troyens, lorfqu'ils voulurent faire entrer le cheval de bois dans la ville; mais ils s'obstinerent à ne pas le eroire. Il ofa alors . ponr les convainere de la réalité de fes frayeurs, décocher une fleche dans les flancs de cette vaste machine, qui rendit à l'infrant un fon terrible, comme d'armes & de foldats renfermes ; mais les dieux irrités contre Troie , bouchereut les oreilles de les concitovens à ses instanoce, & le punirent meme de la temé rité. Il fortit à l'inftant de la mer deux énormes serpens, qui vinrent attaquer ses enfans au pied d'an autel; il courut à leur secours, & & sur étousse comme eux dans les nœuds que ces montres faisoient avec leurs corns.

LAODAMÉ. Sile de Bellerophon, fut aimée de Impiter, & en ent Surpedon. Diane la tuna à coups de fleches pur fon orgneil. Il ent une autre LAODAME, fille d'Actif. Elle mournt de douleur en embraffaur l'ombre de fon mari Postipilas tuté par Helder, qu'elle défroit ar-lemment de revoir.

LAODICE, fille de triam & d'Hérabe, & Grume d'vétic-or. Elle eft connue par fa paffion effrence pour réc-sans, compagnou de tiomote au fieze de Troie... Il y ent trois autres. LAODICES; l'une femme de Privo les une autre, fille de Curser à la troif une fille d'Agammunon & de l'Astametire, qu'on offit en mariare à Arbuirare à d'Arbuirare à Arbuirare à

off it en mariage à Achilic. II. LAODICE, four & femme de Mitbridate, roi de Pont , & mere de Dripetine, s'imaginant que ce prince étoit mort, s'abandonna aux plaifirs & lui devint infidelle. Il avoit quitté secrettement sa cour. pour reconnoitre les lieux où il devoit un jour faire la guerre, & n'avoit donné aucune de ses nouvelles depnis son départ. A son retour . Landice craignant fes reproches , voulut l'empoisonner ; mais fon deffein ayant été découvert . Mitbridate la fit mourir. Elle avois épousé en premieres noces Ariarathe, roi de Cappadoce. Voyez ce mot. n°. vi & vii ... I. BERENICE. 87 MITHRIDATE.

LAODICÉE. Voyez ANTIO-

CHUS, no. II.

LAODOCUS, fils d'Antenor, étoit un jeune Troyen d'une grande valeur, fons la ressemblance duquel Pallas engagea Pandarus à téfer une flèche à Ménélas, pour rompre les conventions faites avec les Grecs ... Il v eut un autre Laope-

CUS , fils d'Apollon.

LAOMEDON, roi de Phrygie, fils d'Ilus & pere de Priam , convint avec Neptune & Apollon d'une fomme d'argent, s'ils vouloient l'aider à bâtir les murs de Troie. L'ouvrage étant fini, il ne voulut plus tenir fa parole. Pour l'en punir . Apollon affligea le pays d'une grande pefte, & Neptune envoya un monstre après une inondation terrible. Les Trovens consulterent l'Oracle, qui répendit, que pour être délivrés de leurs maux, il falloit réparer l'injure faite aux Dieux, en exposant au monftre , Hésione fille de Laomédon. Hercule vint délivrer cette infortunée, à condition qu'il l'épouseroit; mais ce prince, sans honneur & fans foi , refusa encore de lui donner fa fi'le, comme il l'avoit promis. Hercule indigné ruiga la ville, le tua, & donna Héfiode à Télamon , qui l'emmena daus la Thrace.

LAON , (le Cardinal de ) Voyez III. MONTAIGU.

LAPARELLI, (François) naquit à Cortone le 5 avril 1521. Son application aux sciences militaires & mechaniques le fit estimer de Come I , grand duc de Toscane. Il obtint fous Pie IV une compagnie de 200 hommes, avec laquelle il fut chargé de garder Civita - Vecchia, dont il fortifia les murs & le port. Michel Ange Buonarotti lui confia enfuite l'exécution de fes dessins pour l'église de St. Pierre. Soliman II, en 1565, ayant réfolu de chaffer de Malte, avec 240 voiles, les chevaliers de Jérulalem, le pape y envoya François Laparelli. Il donna le projet d'une nouvelle ville, laquelle porta le nom de la Valette, parce que Jean Pasifot de la Vulette étoit alors grand

maftre de Malte, Dans la fuite, les Turcs ayant formé des entreprifes fur l'isle de Chypre . Laparelli offrit fes fervices aux Vénitiens; & étant arrivé à Candie, où toute la flotte Chrétienne s'étoit réunie, il y mourut de la pefte le 26 octobre 1570.

LAPIERRE. V. MALLEROT ; & XVI. PIERRE (Corneille de la ).

LAPORTE. Vovez PORTE.

LAPPO. Voyez GIOTTINO.

LARA. Naïade du fleuve Almon. Jupiter n'ayant pu féduire Juturne, fœur de Turnus, parce que Lara le traverfoit tonjours, ordonna à Mercure de la conduire dans les enfers. Celuj-ci en fut épris, & clle accoucha de deux jumeaux, qui furent les Dieux Lares. C'est la même que Larunde.

LARAZE. Voyez I. PONCE.

LARCHANT, (Nicolas de Grimouville de ) principal du college de Bayeux, fa patrie, mort en 1736. cultivoit avec succès la poésie Latine. On a de lui, en vers de cette langue, la Traduction du fameux Poeme de l'abbé Grécourt, intitulé Philotamus.

LARDEAU, (Jacques) marin François, qui a bien mérité de fa patrie : Voyez HENRI IV, no. XII.

vers le commencement.

LARDNER, (N...) célebre théologien Anglois, naquit à Hawkurft dans le comté de Kent l'an 1624. & mourut pauvre le 24 juillet 1768. Sa vie offre un exemple de plus, de l'indigence où se trouvent souvent les gens de lettres. Nous avons de lui des ouvrages bons dans leur genre. Le premier est intitulé : La crédibilité de l'Histoire de l'Evangile, en huit vol. in-12, publiés en 1755, 1756 . 1757. Le second a pour titre: Le témoignage des anciens Juifs & Païens en faveur de la Religion Chrétjeme. Il eft eu 4 vol. qui ont paru

en 1763 , 1765 , 1766 & 1767. Outre ces deux ouvrages, il a encore donné au public plusieurs écrits moins confidérables, mais également profonds; tels que l'Effai fur le récit de Moife, concernant la création & la chûte de l'homme, publié en 1753.

LARGE. (LE) Voy. LIGNAC. LARGENTIER, médecin. Voy.

ARGENTIER. LARGILLIERE, (Nicolas de) excellent peintre dans le Portrait, naquit à Paris en 1656. Il patfa en Angleterre, où l'on employa fon pinceau. Le roi prenoit plaisir à le voir travailler, étonné de fon habileté qui étoit au-deffus de sa jeunesse. Enfin l'amour de la patrie follicita Largilliere de revenlr en France, au tein de sa famille. Le célebre le Brun lui accorda son estime & fon a nitié, & le fixa en France, malgré les infrances de la cour d'Angleterre , qui lui offrit des places non moins honorables qu'avantageufes. L'académie le recut comme peintre d'Histoire : il réuffissoit en effet très-bien dans ce genre; mais l'occasion le fit travailler principalement au portrait. A l'avénement de Jacques II à la couronne d'Angleterre, Largilliere fut mandé nommément pour faire les Portraits du roi & de la reine : il fe furpaffa luimême. La fortune vint se présenter alors dans tout fon éclat au peintre, pour le retenir à la cour Angloise; mais il ne se laissa point tenter . & revintencore en France. Il mourut à Paris en 1746, laissant de grands biens. Ce maître peignoit , pour l'ordinaire, de pratique : cependant son deffin eft correct, & la nature parfaitement faifie. Sa touche est Libre , savante & légere ; son pinceau moelleux; la composition riche & îngénieuse. Il donnoit une ressemblance parfaite à ses têtes ; fes mains font admirables. & fes draperies d'un grand goût. Rival du fameux Rigand, dans la partie qu'il avoit embraffée, il fut toujours son ami. Aux talens de l'illultreartifte, il joignoit les vertus de l'honnête-homme & les qualités du bon eitoven. Un de fes fils mort en 1742 , a laiffé quelques Pieces de Théatre.

LAROQUE. Voyez ROOUE.

LARREY. (Ifaac de) né à Lintot près Bolbee dans le pays de Caux , de parens Calviniftes , en 1638, exerça pendant quelque tems avec fuccès la prefession d'avocat dans sa patrie. Les rigueurs qu'on employeit en France contre ceux de la religion, l'obligerent de paffer en Hollande, où son mérite fut récompensé par le titre d'historiographe des Etats-Généraux. L'électeur de Brandebourg l'appella enfuite à Berlin, & I'y fixa par une pention. Il y mourut en 1719, à 81 ans, ayant joui d'une fanté plus vigotireule que ne le promettoit son extérieur. C'étoit un homme d'une probité exacte, zélé pour sa religion 5 mais la vivacité de son esprit rendoit son humeur un pen inégale . & le portoit quelquefois aux extrémités oppofées. Ami des gens du bien, il se déclaroit ouvertement contre ceux qu'il ne croyoit pas tels. Aidé d'une mémoire excellente, il s'y fioit trop, & ne faifoit pas d'extraits de ses lectures ; dela les inexactitudes qui fourmillent dans quelques-uns de fes écrits. Les plus connus font: I. Une Hiftoire d'Angleterre , Rotterdam , en 4 vol. in - folio 1697 à 1713, éclipfée par celle de Rapin Thoyras , qui l'a été à fon tour par celle de Hame. Cet ouvrage, qu'on ne lit plus aujourd'hui, eut un grand fuccès dams la naissance. La modération avec laquelle l'auteur parle des querelles de religion , (modération qui ne fe foutint point dans le dernier velu-

me,) & la beauté des portraits, fervirent à faire rechercher ce liwre. D'ailleure, on n'avoit rien en françois d'auffi complet fur l'Hiftoire d'Angleterre. On a reconnu depuis, que Larrey avoit manqué de fecours , & qu'il n'avoit pas affez foigné fon ftyle, II. Hiftoire de Louis XIV, 1718, 3 vol. in-4°, & 9 vol. in-12: mauvaife compilation de Gazettes infidelles. fans agrément dans le ftyle , & fans exactitude dans les faits . les dates & les noms propres. Les 3 derniers volumes sont de la Martiniere. En woulant rendre cette Histoire agréable à la France, il déplut aux Anglois & aux Hollandois, gul le traiterent de panégyrifte de Louis XIV & de prévaricateur de sa religion. Il fut modéré, & on le trouva partial, parce que dans ses autres ouvrages il avoit pris le ton d'un réfugié mécontent. On remarqua des différences effentielles entre Larrey écrivant la Vie de Louis XIV, & Larrey écrivant les Vies de Charles II., Jacques II & Guillaume III. La plume des hiftoriens, au moins du plus grand nombre, eft prefque toujours à vendre, comme la muse de certains poètes. III. Histoire d'Au-CUSTE, in 8°, 1690, le premier ouvrage hifterione de Larrey, & un des plus recherchés. Il est écrit d'un ftyle ferme & avec vérité. Comme les faits qu'il rapporte étoient fort connus, & par-la moins piquans. il les a entre-mêlés de réflexions politiques, & de descriptions des spectacles & des mœurs de l'ancienne Rome. Ces ornemens rendent son livre plus inftrnctif & plus agréable. (Il a été réimpr. avec l'excellente Histoire des Triumvirats, par Citri de la Guette.) IV. L'Héritiere de Guienne, ou Histoire d'Eléonore. fille de Guillaume dernier Duc de Guienne, femme de Louis VII roi de France . in - 12 . 1692 : morecan

LAR

d'hiftoire enrieux, rempli d'incidens qui amusent le lecteur . & écrit d'un ftyle vif & un peu romane que. L'on y voit que cette princesse répudiée époufa un prince du fang d'Angleterre . depuis Henri 11 , & que ce fut par ce mariage que les monarques Anglois devinrent maîtres de la Guienne. V. Hiftoire des Sept Sages , en 2 vol. in-8°, 1713. C'est un ouvrage composé uniquement pour amufer les oififs , & qui ne parvient pas touiours à son but, quoiqu'écrit paffablement. Il y a peu de finesse dans la maniere dont les événemens font amenes & 1 es; & il faut être en garde contre le méiange que l'auteur y fait du vrai & du vraifemblable, pour rendre fon livre plus intéreffant. Larrey parat auffi fur la scène en qualité de controverfifte. Il donna, en 1709, nne mauvaile Réponse à l'Avis aux Réfugiés, réimprimée à Rouen, in 12. 1714 & 1715.

I. LARROQUE , (Matthien de ) né à Leiras près d'Agen en 1619, de parens Calvinistes, prêcha à Charenton avec applaudissement. La ducheffe de la Trimouille l'ayant entendu, le choisit pour son miniftre à Vitré en Bretague. Après avoir fervi cette églife pendant 27 ans, il alla exercer le ministere à Rouen. & mourut en 1684 à 65 ans. C'étoit un grand & rigide obfervateur de la morale. Il ne fe contentoit pas de la pratiquer; il tonnoit en chaire contre ceux qui s'en éloignoient. Tous les accidens de la vie le trouverent ferme & inébranlable. Ses principaux ouvrages font: I. Une Histoire de l' Euchariftie , (E'zevir) 1669 , in 4°, & 1671 in-8°: pleine de recherches curieufes ; mais c'eft , d'ailleurs , l'un des écrits les plus foibles que les Protestans aient publiés contre ce mystere. II. Réponse au livre de M. de Meaux, De la Communion Sous les

deux espèces, 1683, in-12. III. Un Traité sur la Régule. IV. Deux savantes Differtations latines sur Photin & Libere. V. Plusieurs autres Exrits de Controverse, estimés dans

fon parti. II. LARROQUE, (Daniel de) fils du précédent, né à Vitre, auffi favant que son pere, mais écrivain moins folide, quitta la France après la révocation de l'édit de Nantes , paffa à Londres , de-là à Copenhague, enfuite à Amfterdam, & eufin revint à Paris pour cmbraffer la religion Chatholique. Un Ecrit farvrique contre Louis XIV. (à l'occation de la famine de 1693,) auquel il avoit eu part, le fit enfeimer au Chatelet, d'on il fut tranffiré au chateau de Saumur. Etant forti ç ans après de fa prifon, il obtint un poste dans le bureau des affaires étrangeres, & une pension de 4000 livres dans le tems de la Régence. Il mourut en 1731, à 70 ans, regardé comme un homme poli & un écrivain affez médiocre. On a de lui I. Vie de l'imposteur Mahomet, traduite de l'anglois du favant Prideaux, in-12. II. Deux mauvais Remans fatyriques , l'un fous le titre de Véritables motifs de la conversion de Rancé, abbé de la Trappe, 1685, in-12; l'autre fous celui de Vie de Mezérai l'Historien, in-12. L'auteur étoit jeune, dit l'abbé d' Olivet , lorfqu'il fit ce dernier ouvrage; mais l'étoit-il lorsqu'il le publia en 1726? III. Traduction de I Hiftoire Romaine d'Echard , retouchée & publiée par l'abbé des FON-TAINES: (Voyez ce mot.) IV. Avis aux Réfugiés, in-12, 1690. Oncrut dans toute la Hollande que Bayle étoit l'antenr de ce livre, quoique ce fût Larroque , luivant l'abbé d'Olivet. Il fit, dit-on, cet ouvrage pour engager ses freres persécutés garder le filence contre les perfécuteurs & à ne pas mettre d'obstacles

par leurs déclamations à leur retour en France. Cet avis, judicieu z à piusteurs égards. déplut aux deux partis. V. Il travailla aux Nouvelles de la République des Lettres, pendant une maladie de Bayle.

LASCA. Voyez GRAZZINI. I. LASCARIS, (Théodore) d'une ancienne famille Grecque passa dans la Natolie, après la prife de Constantinople par les Latins & s'y fit reconnoître despete.L'empire Grec étoit déchiré de tontes parts; il profita de l'état de foibleffe où il étoit ; pour se faire déclarer empereur à Nicée en 1206. I! foutint une guerre opiniatre corstre l'empereur Henri . & combattit avec avantage les François établis dans l'Orient. Mais avant époulé Marie , tille de Robert de Courtenai, il vécut pendant quelque tems en paix. Il avoit auffi tourné fes armes contre le Sultan d'Icone, qui étoit venu affiéger Antioche fur le Méandre; il attaqua son arméc. & lui éta la victoire & la vie. Anrès avoir donné diverses preuves de valeur, il monrut en 1222 dans fa 46. année. C'étoit un grand prince . qui retarda par son courage & sa prudence la châte de l'empire d'Orient ... Jean Ducas Vatace, fon fucceffeur & fon geudre, eut un fils, nommé auffi Théodore LASCARIS. Ce dernier régna à Nicée depuis 1235 jufqu'en 1259. Ce prince combattit avec fuccès le roi des Bulgares, & fe fit craindre des peuples qui l'environnoient. Des accès fréquens d'épileplie le jeterent dans une maladie de langueur. Comme fes derniers momens approchoient, il se revêtit, suivant l'usage du tems, d'un habit de moine, & mournt agé de 36 ans. Ses talens militaires , fa générofité , la protection qu'il accorda aux favans, furent balancés par l'impétuofité de fon caractere. Il devint foupgonnens

The Control

& cruel, fur-tout envers les fetgneurs de sa cour. Il avoit éponsé Hélène, fille d'Azan roi de Bulgarie, laquelle lui douna un fils nommé Jean Lascaris, Voy, JEAN, u° LII.

II. LASCARIS, (André-Jean) dit Rivindacène, de la même fam lle que le précédent , paffa en Italie l'an 1463, après la prife de Conftantinople. La Grèce étoit devenue la proie des Ottomans & le sejour de la barbarie. La maifon de Laurent de Mélicis, l'afyle des gens de lettres, fut celui de Lafcuris. Ce feigneur Florentin, occupé alors à former sa vaste bibliotheque, l'envova deux fois à Conftantinople pour chercher des manuscrits Grees. A fon retour, Louis XII l'appella à Paris , & l'envoya à Venise comme ambaffadeur; fonction à laquelle il étoit moins propre, qu'à celle de bibliothécaire. Quelque tems après, le cardinal de Médicis ayant été élevé au pontificat fons le nom de Lion X; Lascaris, son ancien ami, paffa à Rome, & obtint de ce pontife la direction d'un college des Grecs. If mourut de la goutte en 1535, à 90 aus. On împrima à Bale en 1537, & à Paris, 1544, in.4°, quelques Epigrammes de Lafcaris en grec & en latin ; car il possedoit parfaitement ces deux langues. Son style a de la vivacité & de l'harmonie. Une des gran-les obligations qu'on lui a , c'est d'avoir apporté en Europe la plupart des beaux manuscrits grees que nous v voyons, C'est par fon confeil & celui de Budé, que la biblio-theque de François I fut dreffée.

III. LASCARIS, (Conflantin) quitta Conflantinople fa patrie e 1453, Jorfque les Tures s'en furent rendus maitres, & fe réfugia en Italie, voû fes telens requrent l'accueil qu'ils méritoient. Il enfeigna les belles-lettres à Milane estie à Majeles, & enfin à Melline,

De fon école fortirent Benha de d'autres hommes illuffres. Il laiffa fa bibliotheque au férat de Meffine, qui l'avoit honoré du d'ait de bontgeoffie en 1465; & qui l'uni fit élèver un tombeau de unybre. Un a de lui une feramambre fercore, en grec festiment, Milan 1476, in-4°. Cuff la premiere production greque de l'imprignere production greque de l'imprignere que pur se greque de l'imprignere pur se Traité de Communier, à Véssie, 1537, in 4°.

LAS. CASAS. (Barthélemi de)

LASCENE an LASENA, (Pierre) avocat de Nagles, originaire de Normandie, habite dans les belles-lettres & dans la jurifprud, mourut à Rome le 20 août 1655, à 46 ans. On a deluit: I. Nigente Histori, let De abelieule listin, Lungl. 1624, ins. 8°. II. Cleombrotiu, fivé De its qui in aquis recent, Roma 1637, in. 8°. 111. Dell'autico Giungio Appolitune, Napoli, 1688, and 1800.

LASCUS on LASCO, (fean) minister Protestant dune familier Protestant dune familier litustre de Pologne, travailla de paysora la reine Marie, il fe résigna à Francostr fur le Mein, où il nou rut en 1560, a près avoir estimpte beancoup de perfectucions, cè o la part des Luthériens. Ses principaux ou vrages font : I redelatu de Sacramentis , Londini 1553, in 8º II. Forma Ministeri in pergerierum Ecclesia vilitusta dondini avos 1550, per Edwardum VI, in 8º C.

LA-SERRE Voyez SERRE. LASNE, (Michel) dessinateur &

LASNE, (Michel) definateur & graveur, nati de Caon mort en 1667, âgé de 72 aus, a donné quelques planches au burn, d'après Rabant, Paul Veroule, Josepin, Rubens, Annibal Carrache, Vener, le Bran, & d'autres, 112 aufli fairbeaucoup de motreaux de génie, dans lefquels en admire fon talent pour

exprimer les passions. Ce maître avoit un caractere gai, qui lui fit conler, au fein de l'amitié & de la joie, une vie douce & agréable, C'étoit le vin qui échauffoit pour l'ordinaire fa vaine.

LASIUS. Poyer LAZIUS. LASSENIUS, (Jean) né l'an 1636 à Waldan en Poméranie, voyagea avec un jeune seigneur de Dantzick, en Hollande, en France, en Angleterre, en Ecosse & en Irlande. Ces vovages ne furent pas infructueux. Il visita les bibliotheques. & les favans les plus diftingués de ce pays , avec lesquels il forma des liaisons. Etant à Nuremberg, il fe fit des ennemis, en publiant un ouvrage intitulé : Clefficum belli Turcici contre deux Jéluites, les PP. Otton d'Ausbourg & Neubaufen de Ratisbonne, & contre le docteur Jager. On l'enleva fecrettement . & on l'enferma dans une prison en Hongrie, où il eut beaucoup à fouffrir. Avant obtenu sa liberté, il fut nommé pasteur de diverses églises Luthérienne en Allemagne, puis professeur de théologie à Copenhague, où il mourut en 1692. Il a laisse un grand nombre d'ouvrages en allemand.

I. LASSUS on LASUS, poète Dithyrambique, né à Hermione dans le Péloponnèse l'an 500 avant Jéfus-Christ, l'un des sept Sages de la Grèce après la mort de Périandre . fut fort applaudi de fon tems . & n'est connu aujourd'hui que par fa réponfe à un homme qui lui demandoit : Ce qui étoit le plus capable de rendre la vie sage? ... L'expérience.

II. LASSUS, (Orland) célebre musicien du XVIe siecle, né à Bergue en 1520, & mort à Munich en 1994, à 74 ans , étoit le premier homme de son art, dans un tems où la mufique n'étoit pas ce qu'elle eft aujourd'hui. Il fit briller fes ta-

lens dans les cours de France, d'Asgleterre, de Baviere, &c. On a de lui un grand nombre de pieces de mufique fur des fujets facrés & profanes : Theatrum mulicum; Patrocinium Mufarum ; Motetarum & Madrigalium libri ; Liber Millarum, &c. Ses contemporains le vanterent comme la merveille de fon fiecle . & le mirent au-deffus d'Orphée & d'Amphion. Un matvais poète dit de lui :

Hic ille ORLANDUS, Laffuns qui recreat orbem.

Un autre rimeur lui fit cette finguliere épitaphe :

Etant enfant , j'ai chanté le de fies ; Adolescent , j'ai fait la contre-taille ; Homme parfait , ai résonné la taille : Mais maintenant je fuis mis au baf-

Prie , Paffant, que l'esprit soit là-sus. LASTIC, (Jean de) grand-Maitre de l'ordre de St. Jean de Jérufalem, étoit grand-prieur d'Auvergne , lorfqu'il fut élu à Rhodes quoique abseut. Ce fut le 6 novenabre 1437. On donne le nom de Grand-Maitre à tous ses prédécesfeurs; mais il est constant que ce fut Lastic qui porta le premier ce titre dans l'ordre. Il étoit d'une famille diftinguée d'Auvergne, & il s'étoit fignalé de bonne heure par fa valeur & fa prudence. Le Soudan d'Egypte se disposoit à faire le fiege de Rhodes, lorfqu'il fut élevé au magiftere. Laftic , craiguant l'exécution de ce projet . fit une ligue avec l'empereur de Conftantinople contre les infideles , & fortifia toutes les places de l'isle. Au commencement d'août 1444, le Soudan parut à la vue de Rhodes, avec une flotte compofée de dix-huit mille combattans. Mais après plusieurs assauts soutenus courageusement par le grandmaître & ses chevaliers, les barbares furent contraints de lever le

LAS

fiege. Quelque temps après , Laftic fit avec Amurat un traité de paix, qu'il renouvella en 1450 avec Mabomet II. Ce dernier prince feignit d'abord de vouloir bien vivre avec les Latins & les Grecs; mais comme la conquête de Conftantinople étoit le grand objet de fon ambition . il affiégea cette capitale de l'empire en 1453 , & s'en rendit maître. Sept mois après la prise de cette ville, Mahomet envoya un ambaffade à Rhodes, pour demander à l'ordre un tribut annuel de deux mille écus. Le grand-maître, indigné d'une telle demande , répondit, qu'il ne souffriroit famais que Ses Chevaliers fuffent cribataires d'un Empereur Turc. Le Sultan ayant menace , fi l'on refusoit ce qu'il des mandoit, de porter ses armes vietorieufes dans Rhodes, Laftic travailla avec ardeur à mettre cette isle en état de défense. Il implora le fecours des princes Chritiens. & fur-tout de Charles VII , roi de France. Mais, tandis qu'il s'occupoit avec rant de zèle à faire triompher fon ordre, il fut attaqué d'une maladie qui termina fes jonrs en 1454. Il mourut accablé d'années, après avoir tenu le gouvernail f dit l'abbé de Vertot ] dans des temps difficiles & oragenx , avec aurant de fageffe que de fermeté... De la même famil'e étoit Louisde LASTIC, grandprieur d'Auvergne, qui acquit beaucoup de gloire en France dans les guerres contre les Calviniftes. Lorsque Matte fut affiégée par les Turcs en 1565 ; fous le magiftere de Jeun de la Valette, il fut dépnté au vice-roi de Sicile, pour solliciter des troupes. Ce gouvernenr, homme fier & hantain , fe plaignit de ce que les chevaliers ne le traitoient pas d' Excellence. Lastic lui répondit: Pourvu que nous arrivions à Malthe affez à tems pour secourir la Religion , je wous traiterai avec plai-Tome V.

Ma Excellence, d'Allefft, of môre, for outer of the price of fourit à cette réponde; & aprisè bieu des oblidacles & des irrédoutions, que Luftie vainquit, il amaion de Luftie, l'ume des plus diffusions que Luftie, l'ume des plus diffusions que familie d'auvergne, a produit d'auver exercit de l'auvergne, a produit d'auver exercit à l'Egife de la contra d'auvert exercit à l'Egife de la contra d'auvert exercit à l'Egife de la contra d'auvert exercit à l'auvert exercit à l'auvert exercit à l'auvert exercit e

LATAILLE. Voyez TAILLE. LATERANUS , ( Plautius ) fut défigné couful l'an 65 de f. C. Avant de prendre possession de son confulat, il fut tué par ordre de Néron, pour être entré dans la conjuration de Pison contre ce prince. Epophrodite, affranchi de Néron, tâcha vainement de tirer de Lateranus quelques circonftances fur la conjuration. Ce fénateur ne révéla rien, & fe contenta de dire à cet csclave: Si j'ai quelque chofe à dire , je le dirai à votre Maitre. On le conduifit au fupplice , fans lui avoir donné le temps d'embraffer fes enfans . & ce fut en ces derniers momens que la constance parut dans toute son étendue. Quoique le tribun qui alloit lui trancher la tête fût lui même de fa confoiration, il ne daigna pas lui faire le moindre reproche ; & le premier coup qu'il en recut n'avant fait que le bieffer , il fecoua feulement la tête, & la ten tit enfuite avec autant de fermeté qu'auparavant. C'eft de Plantius Lateranus, que le célèbre palais de Latran a tiré fon nom ; car c'étoit autrefois la maifon qu'habitoient ceux de cette famille. Les auteurs contemporains la mettoient au nombre des plus magnifiques de Rome.

LATHBER, (Jean) Cordelier Anglois du xve fiecle, dont on a des Commentaires estimés sur les Pfaumes, fur Jeremie, & fur les Actes des Apotres.

I. LATINUS, roi des Latins en Italie , étoit fils de Faune & de Marica; & commença à régner vers l'an 1239 avant J. C. Lavinie , fa fille unique, époula Euce, felon la fable, après que ce prince Troven eut tue Turnus roi des Rutules.

II. LATINUS PACATUS DRE-PANIUS, orateur Latin, né à Drépane dans l'Aquitaine, dent nous avons un Panégyrique de Théodose le Grand, prononcé devant ce prince en 389; après la défaite du tyran Maxime. Il y en a une édition de 1651 , in-8°; & on le trouve dans les Paneg. vetero, 1677. in-4°.

III. LATINUS-LATINIUS, ou LATINO LATINI, comme l'appelle le P. Niceron, vit le jour à Viterbe en 1513. Il fut employé à la correction du Décret de Gratien . & mourut à Rome en 1593, après avoir publié des remarques & des corrections fur Tertullien & fur plusieurs antres écrivains, & une favante compilation fous le titre de Bibliothecu sacra & profana. Ce resucil d'observations, de corrections, de variantes, de conjectures, fut imprimé à Rome en 1667 , par les foins de Dominique Mucri, qui l'enrichit de la Vie de l'auteur. On a accusé celui-ci d'avoir supprimé les pieces des anciens qui ne s'accordoient pas avec fes fentimens: certains auteurs Proteffans le traitent de Corrupteur de l'antiquité. Latinus avoit été secrétaire de pluficurs cardinaux. Jufte-Lipfe l'appelle, probissimus senex, & omni litterarum genere instructissimus. Quoiqu'il cut une fauté très-délicate, il la ménagea fi bien, qu'il poussa sa carriere jusqu'à 80 ans. Il étoit très-attaché aux intérêts de la cour de Rome.

I. LATOMUS, (Jacques) favant théologien scholastique du xve fiecle, natif de Gambron dans le Hainaut, étoit docteur de Louvain & chanoine de S. Pierre de la même ville. Il écrivit contre Luther . & fut I'un des meilleurs controverfites de fon tems. Il mourut en 1544. Tous fes Ouvrages furent recueillis & donnés au public en 1550, in fol.

II. LATOMUS. (Barthélemi) professeur en langue & en étoquence Latine, natif d'Arlon, mourut à Coblents vers 1566, à 80 ans. On a de lui des Notes fur Ciceron, fur Térence , &c ... & quelques traités de Controverse contre les Pro-

teftans , in-4°. LATONE, fille de Cens & de Phubé. Comme Jupiter l'aimoit, Junon par jalousie la fit poursuivre parle ferpent Pithon; & pendant toute fa groffesse, cette infortunée erra de côté & d'autre. Des pavians Ini ayant refnié de l'eau pour étincher fa foif , & l'ayant accablée d'injures, ils furent métamorphofés en grenouilles. Enfiu , Neptune par pitié fit paroître l'isle de Delos au milieu des eaux, où elle alla fe réfugier, & y accoucha d'Apollon & de Diane.

LATOUCHE. Fovez TouchE. LATTAIGNANT, (Gabriel-Charles de ) chanoine de Reims . étoit d'une famille de robe de Paris. Il cultiva la littératture, dont il ne prit que la fleur , & s'attacha à la poésie légere. Il faiseit les delices d'un repas, par la facilité à composer & à chanter des couplets quelquefois jolis, d'autres fois médiocres, mais toujours agréables our les personnes qui en étoient l'occasion ou le sujet. On a recueillé fes Poffies en 4 vol. in-12, & on a donué après sa most ses Chansons & fes autres Œweres postbumes. Si l'on excepte une vingtaine de Madrigaux ou de Chansons, les opuscules poétiques de l'abbé Lattaignant Sont en général laches & foibles; quelques-um même font aville quelques-um même font aville que le signarure bizarre de termes no-bles & bas, & par une familier douvent triviale; mais on ne peut un teprocher, comme à tant d'autres verificateurs de nos jours, l'affictrei du Ryle, le néologfine & le jargon précieux & mandéné. L'abbé de Lartaignant, touchait la vicillette, se retira du monde de bome grace. Il mourtte en 127°, chez les Peres de la Doctrine Chrétienne.

LAU, (Théodore-Louis) fa meux Spinofiste du XVIII, siecle. confeiller du duc de Curlande, s'eft matheureusement fait connoître par un Traité imprimé à Francfort en 1717 , fous ce titre: Meditationes Philosophica de Deo, mundo, homine, Ce livre fut proferit; ce qui l'a rendu fort rare. LAU y dit [ paragraphe IV ]: Deus est materia finplex: Exo materia modificata... Deus oceanus : Ego fluvius ... Deus terra : Ego gleba ... Il a fait auffi quelques Traités de politique, qui ne valent pas mienx que ses Traités théologiques. Voyez LAUD.

## LAVAGNE. Voyez FIESQUE.

I. LAVAL, (Gilles de) feigneur de Retz , maréchal de France. d'une maison de Bretagne, féconde en hommes illustres, fe fi gnala par fon courage fons Charles VI & fous Charles VII. Il contribua beaucoup à chasser les Anglois de la France. Les services qu'il rendit à sa patrie l'aurojent immortalifé . s'il ne les avoit pas ternis par des menrtres, des impiétés, & des débauches effrénées. S'étant rendu coupable envers Jean VI, duc de Bretagne, il fut condamné, après une longue procédure, à être brûlé vif dans la prairie de Nantes en 1440. Un Italien, complice de fes abominations, labit le meme cinti-

ment. Le duc, témoin de cette exécution , permit qu'on étranclat Laval auparavant, & qu'on enfévelit fon corps. Le maréchal, qui s'étoit armé d'abord d'une fermeré andaciense, changea de ton, donna les marques du repentir le plus touchant, & finit en Chrétien réfigné. déclarant fur le bûcher, que sa mauvaife éducation avoit été la fource de fes bebordemens. C'étoit un homme d'une prodigalité extrême : il confuma en folles dépenses 200,000 écus d'or comptant, dont il hérita à 20 ans ; & plus de 30,000 liv. de rente, qui en valoient dans ce temslà 300,000 de celti-ci. Quelque part qu'il allât, il avoit à fa fuite un ferrail, des comédiens, une mufique , des instrumens , des devins , des magiciens, une compagnie de cuifiniers, des meutes de chiens de toutes espèces, & plus de 200 chevaux de main. Mezerai dit qu'il entretenoit des Sorciers & des Enchanteurs pour trouver des tréfors. Ed corrompoit de jeunes garçons de jeunes filles , qu'il tuoit après , pour en avoir le fang afin de faire fes charmes. De telles abominations font bien peu croyables; on pent afforer du moins que le fecret de trouver de l'argent par le moven des Sorciers, eft entiérement perdu. II. LAVA L, (André de ) fei-

gneur de Lohéac & de Retz , foond fils de Jean de Monfort , l'eigneur de Kergolay, & d' Anne de Laval : dont il prit le nom & les armes ; ren lit des fervices figualés au roi Churles VII, qui le fit amiral, puis maréchal de France. Il fut suspenda de fa charge au commencement du regne de Louis XI; mais ce prince le retablit pen de tems après . & lui donna le collier de l'ordre de S. Michel en 1469. Il mourat en 1486, à 75 ans, fans laiffer de postérité, & plus riche en réputation qu'en biens. Envoyé en 1455 contre Jean comte M ij

d'Armagnac, qui étoit excommunié pour avoir épousé publiquement sa propre sœur, il l'avoit poussé it vivement, qu'en une seule campagne il l'eût dépouille de ses

états. III. LAVAL, (Urbain de) marquis de Sablé & de Boi - Dauphin . maréchal de France, & gouverneur d'Anjon, le fignala en divers fieges & combats. Il fuivit le parti de la Ligue, fut bleffé & fait prisonnier à la bataille d'Ivri en 1590. Il fit enfuite (on accommodement avec Henri IV. Ce prince lui donna le bàtou de maréchal de France, & le fit chevalier de ses ordres & gouverneur d'Anjou. Son crédit angmenta sous le regne suivant. Lorsone le prince de Condé & beaucoup d'autres mécontens se furent unis pour empêcher le mariage de Louis XIII avec l'infante d'Elpagne; la reine Marie de Médicis, & le marquis d'Ancre fon confident, firent commander à Bois-Dauphin l'armée qu'ils mirent fur pied pour comhattre celle des mutins. Celle - ci étoit foible ; elle manquoit de provisions; il y avoit 10 à 12 chefs. Celle du roi étoit nombreuse; elle avoit tout en abondance; Bois Dauphin en étoit le seul général. Ces avantages no firent qu'augmenter fa honte : car les méconteus prirent des places fous les yeux, & pafferent l'Oyfe, l'Aitne, la Marne, la Seine, l'Yone & la Loire, fans qu'il les en empéchat. Il eut bezu dire "qu'il avoit un ordre fecret de ne rien n hasarder; n il fut blamé de tout le monde, & accufé meine à la cont. par les uns de timidité. & par les autres d'intelligence avec les rebelles. Depuis il ne commanda plus. Dans la fuite u'ayant pu acquérir l'estime & la confiance, ni du connétable de Luynes, ni du cardinal de Richelieu , qui gouvernerent l'un après l'autre ; il le retira dans une terre, où il mourut tranquillement

an 10.32.

What MAL MONTIONT,
Cranchi de Jeremier évêque de
Québuc étoit fils de Megur de
Québuc étoit fils de Megur de
Lovel, feignemied Montigni, il flut
d'abord archidinere d'Evenux, & entitue nommé au fiege nouvellement
érigé à Québec, qu'il alla rempiri
en 1673. Il y fonda un Séminaire,
e'y fit citimer de tout le monde par
ta vertu & par fon éminente piété, & y mourut en 1708, à 86
an appré citre démis de fon de
an appré citre démis de fon échpitre de Montauban, « écrit for
fre, in- 12.

V. LAVAL, (Antoine de) ficur de Belair, maire des eaux & forêts du Bourbonnois, puis capitaine des châteaux de Beaumanoir-les. Monlins, etoit favant dans les languer, Philiôtice & la théologie, Il a laiffé un grand nombre d'ouvrages. Le plus confidérable, eft: Defiens de Profifions nobles & publiques, contents ent entrant entra tures l'Histoire de la Maifonde Bourben, Parir 1605, in-de 1 mourt en 1631, à 80 ans. Il deuis très-lié avec le famille de Actra, qu'il n'oloma des preuves de Actra, qu'il n'oloma des preuves de

11 étoit trés-lié avec la famille de Retz, qui lui donna des preuves de fon estime & de sa bienveillance. Plusieurs gens-de-lettres se faifoient honneur de son amitié & de sa société.

LAVARDIN. Voyez BEAUMA-NOIR; COTA; HILDEBERT; & MASCARON.

LAVATER, (Loni) controverfield Proteins, a de Kibourg danfield Proteins, a de Kibourg danle canton de Zurich en 1727, most le chansion & galleur de cette derniere ville en 1786, a laiff une Liffeire Sucramentaire, des Commentaires des des Homélies. Cet divers ouvrages font lus par les gens de fon partie Mais fon Traité ourieux De Spectris, (Genève, 1780, in-8., & Leytris, (Genève, 1780, in-8., & Leytris, (Genève, 1780, in-8., & Leyle monde, Trigfier donne de grands

## LAV

cloges à cet auteur. On voyoit en loi, dit-il, une gravité & une févérité mélée d'une donceur & d'une gaieté qui lui gagnoient les cœurs. Il étoit bon ami, officieux, généceux, fincere & doux, quoique minifire & controversite.

LAVAU. Voyez FLONCEL. LAVAUR, (Guillaume de ) avocat au parlement de Paris, mort en 1730 à St-Ceré, dans le Quercy, sa patrie, agé de 76 ans, fut l'oracle de son pays par ses connoissances. Il joignoit à un cœur bon & génércux, une mémoire prodigicuse & une vaste littérature. On a de lui : I. L'Histoire secrette de Neron, ou le Fellin de Trimalcion , traduir avec des remarques historiques , in-12 , 1726. II. Conférence de la Fable avec P Histoire-Sainte , 1730 , 2 volumes in-12. L'auteur prétend prouver que les grandes fables , le cuite & les mysteres du Paganisme, ne sont que des altérations des mages, hiftoires & des traditions des anciens Hébreux : fysteme répronvé par les favans qui pensent. Il y a de l'érndition dans ce livre; mais les conjectures n'v font pas toujours heureuses. Huet avoit eu la même idée avant l'auteur; il n'est pas difficile de s'appercevoir qu'il a profité de sa Démonstration Evangélique.

LAUBANIE, (Vrier de Magonhier de ) née ni 641 táns le Limoufin, parvint par fes ferriese au garde de lieutenan-tegénéral, & s'en rendit digne par les preuves de courage qu'il donna dans quantité d'occations. Etant forti de Brifach à la tête de 2000 hommes, il furprit la ville & le château de Neubourg, y mis de décamper, & occafionna la bataille deFrédelingen, dù is furcat batts. Nommé gouverneur de Landau en 1704, il y fut afflegé par deux zurnées, commandées par le deux zurnées, commandées par prince Louis de Bade & le prince Eurène, soutenues par l'armée d'obfervation de mylord Marlborough ; il défendit la place durant 69 jours avec une valeur opiniatre. Les généraux ennemis envoyerent un trompette pour le fommer de fe rendre. Il est si glorieux, répondit Laubanie , de refister à des Princes qui ont tant de valeur & de capacité, que je desire d'avoir encore quelques tems cette gicire. Je veux mériter la même estime qu'a obtenue d'eux M. de Melac dans le tems du premier siege. - Il y a vraiment de la gloire à vaincre de pareils ennemis, dit l'un des généraux en apprenant cette réponfe. Laubanie, quoique devenu aveugle le 11 octobre par l'éclat d'une bombe qui creva à ses pieds, ne se rendit que le 25 novembre, & obtint la plus honorable capitulation. Il fut fait grand-croix de l'ordre de S. Louis, & se retira à Paris. Le duc de Bourgogne avoit beaucoup d'estime pour ce brave officier. Il le présenta un jour à Louis XIV, le tenant par la main ; & il adressa ces paroles au roi: SIRE voilà un pauvre avengle qui uuroit besoin d'un baton... Louis XIV ne répondit rien. Loubanie fut fi . faifi de ce filonce, qu'il tomba malade & mourut peu de tems après en 1706. -

L'AUBESPINE. Voyez AUBES-PINE.

PINE.

LAUBRUSSEL, (Ignace de Jéfuite, né à Verdun en 1663, profeila avec diffinêtion dans fon ordre, fit provincial de la province
de Champagne, se unitiu préfet des
études du prince Louis des Alluries;
& lorfque ce prince le fit mané, il
devint confeileur de la princelle. Il
mourret au Port-Ste Marie en Efpagne l'an 1730, après avoir public
quelques ouvarges. Les plus connus
font: L. La viet du Pere Cheries de
Lerraine y Jéluite, 1733, in-16.

Lerraine y Jéluite, 1733, in-16.

II. Traité des alux de la Critique en matière de Religion, 1710, 2001. Ini-12. Son but étoit de venger la Religion, des coupe impuillans que uniportent les intrédules de les hé-rétiques. L'entreprité étoit très-louable; mais cle auroit put de la crédiques. L'entreprité étoit très-louable; mais cle auroit put entre éxécute plus heureufement. L'aquite dans fon livre, de plus feant de la crédité plus impic. de plus frandeux de de plus indécent fur om myfleres, faius yrépondre que par des exclamations ou de foibles rai-fons, il falloit un Boffart, un Pafeal pour un pareil ouvrage, & Lausierafié

n'avoit ni leurs talens, ni leur logique. LAUD. (Guillaume) de Réading en Angleterre, illustre par ses talens & par fa conftance daus fes malheurs, prit le bonnet de docteur à Oxford, & parvint par son mérite, après avoir rempli divers fiege, à l'archeveché de Cantorbery. Son attachement à Charles I, fi glorieux pour fa mémoire, lui fut funefte. Les ennemis de ce prince firent mettre l'archeveque à la Tour de Londres. Il fut accufé par le parlement d'avoir voulu introduire la religion Catholique, d'avoir entrepris de réunir l'EulifeRomaine avec l'Anglicane. Loud démontra la fauffeté de toutes ces imputations : mais Charles avant été entiérement défait, & les féditieux n'ayant plus rien à craindre, on fit couper la tête à cet illustre prélat, en 1643 : il avoit alors 72 ans. Il fouffritla mort ayec l'intrépidité d'un martyr. Laud avoit beaucoup d'esprit, & il l'avoit perfectionné par l'étude. Egalement propre aux affaires & au cabingt, il passa pour bon théologien; mais il ne foutint pas fa réputation de bon politique. Il s'expliqua fouvent fur fcs ennemis d'une maniere aigre & dure. La droiture de fon cœur & la oureté de fes intentions lui perfuaderent

qu'il pouvoit parlet impunément coutre le vice triomphant : il fe tromps. On a de lui une spelage de l'églése, de l'églése, le l'églése, lond : l'églése, Londres 1639, in-folio. B'arben publis en 1695, in-folio. B'arben publis en 1695, in-folio. B'arben reineu & recherchée. On y trouble de recherchée. On y trouble de recherchée. On y trouble publis en 1695 de Laud, compofée par lui-même dans la Tour de Londres avec beaucoup de vérité. L'evez LAU.

LAUDUN. Payer DELAUDUN. LAUGIER, ( Mare - Antoine ) né à Manosque en Provence en 1713, entra de bonne heure chez les Jésuites. Il se confacra à la chaire, & prêcha à la cour avec applaudiffement. Ayant quitté la Compagnie de Jésns pour quelques mécontentemens qu'on lui donna, il fe tourna du côté des beauxarts. Son Ffai fur l'architecture, 1755, in-8°, dont il y a en 2 éditions, prouva qu'il étoit né pour eux. Il y a fans doute quelques réflexions hazardées dans cet ouvrage; mais on y trouve encore plus de vues justes & d'idées saincs. Il est d'ailleurs bien écrit. Son Histoire de la République de Venise. qu'il publia enfuite en 12 vol. io-12, 1758 & années fuivantes; & celle de la Paix de Belgrade, en 2 vol. in-12, 1768, lui affurent un rang parmi nos historiens. Il réunit dans l'une & dans l'autre . à quelques endroits près. le caraftere de la vérité au mérite de l'exactitude. Le style auroit pu être plus foigné dans certains morccaux ; mais en général il est élégant & facile. On a encore de lui: I. Paraphrase du Miserere, traduite de Ségneri, in-12. II. Voyage à la Mer du Sud, traduit de l'anglois, 1756. in-4°. & in-12. III. Apologie de la Mufique Françoise , 1754,in-8°.Cct écrivain estimable mourut au mois d'avril 1769, d'une fluxion de poi-

r ey Gory

trine. Ses mœurs étoient douces, & fon commerce agréable. Il avoit des connoissances; & ses ouvrages lui coûtoient pen de travail.

LAVIGNE. Voyez VIGNE.

LAVINIE, fille de Latinus, roi du Latinus, roi du Latinus, étoit promife à Turnus, roi des Rutules; mais elle époula Ente, & en eutun fils posthume, nommé Sylvius, parce qu'elle l'enfanta dans un bois, où elle s'étoit retirée par la crainte qu'elle avoit

d' Ascagne fils d' Enée.

LAVIROTTE, (Louis - Anne ) médecin, né à Nolay, diocèle d'Autun, mort le 3 Mars 1759, dans la 34e année de fon âge, étoit bon phyficien & observatenr habile. Il a traduit de l'anglois : I. Observations fur les Crifes par le pouls . de Nihell. in-12. Il. Differtation fur la tranfpiration, in 12. III ... Sur la chaleur, in-12. IV. Découvertes Philosophimes de Newton, par Maclaurin, 1749 in. 4°. V. Methole pour pomper le manvais air des Vaisseaux, 1740, in-8°. VI. Observations microscopiques de Needbarn, 1750, in-8°. VII. Il a donné de son propre fonds, des Observations fur une Hydrophobie Spontanée Suivie de la rage, in 12.

I. LAUNAY , (Pierre de ) écrivain de la religion Prétendue-Réformée, né à Biois en 1573, quitta une charge des finances, le titre de fecrétaire du roi, & toutes les prétentions de fortune, pour se livrer à l'étude des Livres facrés. Les Protestans de France avoient en lui une confiance extrême. Il fut député à tous les synodes de sa province, & à presque tous les fynodes nationnaux qui fe tinrent de fon tems; & mournt en 1662 , à 89 ans, très regretté de ceux de la communion. On a de lui : I. Des Paraphrases sur toutes les Epitres de S. Paul, fur Daniel , l' Eccléfiafte, les Proverbes & l'Apponispfe. II. Des Remarques fur la Bible, ou Expli-

eation des mots, des phrases & des figures difficiles de la sainte-Ecriture, Genève 1667, in 4°. Ces deux ouvr. sont estimés des Calvinistes.

II. LAUNAY, (François de) né à Angers en 1612, recu avocat à Paris en 1638, fuivit le barrean . plaida, écrivit & confulta avec un fuccès égal, infqu'en 1680. Il obtint cette année la chaire de Droit François: chaire qu'il remplit le premier. Il fit l'ouverture de fes legons par un Difcours dans lequet il pronva " que le Droit Romain n'est pas le Droit commun de " France. " Du Cange , Bigot , Cotellier , Ménage & plufieurs autres favans le faifoient un plaifir de converfer avec lui. Ils trouvoient dans fes entretiens un fond inépuisable des maximes les plus certaines de la inrisprudence ancienne & moderne. Ses mœurs relevoient beaucoup fon favoir; elles étoient douces & pures, fa piété folide, fa charité bienfaisante. Il ne savoit rien refuser; mais en secourant les miférables, fur-tout ceux qui mendioient pluiot par pareffe que par befoin . il leur difoit : Vous pourriez bien travailler pour gagner votre vic; ie me leve à 5 beures du matin pour gagner la mienne. Cet homme estimable mournt en 1693, à 81 ans, On a de Ini: I. Un favant Commentaire fur les Inflitutes Contumieres l'Antoine Loyfel, 1688. in-8°.11. Un Traité du Droit de Chaffe, 1681, in 12. III. Des Remarques fur l'inftitution du Droit Romain & du Droit François , in-40 , 1686. LAUNAY . (Mile de) Voy STAAL.

1. LAUNOY, (Mathieude) pritre de la Ferié Alais au diocèle de Sens, se sit Protestant en 1560, & exerça le ministere à Sedan où si fe maria. Une schen Canadacuse qu'il donna dans cette ville, l'obligea de fuir. Il redevint Catholique, & fat, pourvu d'un canonicat 3 Soiffons. C'étoit un homme ardent, toujours emporté, ou par les plaifirs, ou par la fureur de cabaler. De Proteftant fanatique , il devint Liqueur furieux. Il fe mit à la tête de la faction des Seize. & fut le promoteur de la mort de l'illustre préfident Briffon, Le duc de Mayenne avant fait poursuivre les meurtriers de ce magistrat, Lasney paffa en Flandres, & y finit . a ce qu'on eroit. son abominable vie. On a de lui de mauvais Ecrits justificatifs & de Controverse, dans lesquels il calomnie les ministres Calvinistes, comme il avoit calomnié les prêtres Catholiques dans le tems qu'il étoit Protestant.

II. LAUNOY, (Jean de), né auprès de Valognes en 1603, prit le bonnet de docteur en 1636. Un voyage qu'il fit à Rome augmenta fon érudition, & lui procura l'amitié & l'estime d'Holstonius & d'Al-Latins. De retour à Paris , il fe renferma dans fon cabinet, recneillant les paffages des Peres & des auteurs facres & profance fur tontes fortes de matieres. Les Couffrences qu'il tint chez lui tous les lundis, furent une espece d'école académique, où les favans même trouvoient à s'inftruire. Elles rouloient fur la discipline de l'Eglise . & fur les droits de celle de France. On v attaquoit avec force les prétentions ultramontaines; on v difcutort les fables des Légendes. L'apostelat du S. Denys l'Arcopagite en France : le voyage de Lazare & de la Madelaine en Provence; la refurrection du chanoine qui produifit la convertion de S. Bruno.; l'origine des Carmes, la vilique de Simon Stock au fujet du scapulaire, & une foule d'autres traditions . furent proferites à ce tribunal. C'eft ce qui fit furmenter I nunoy le DE-NICHEUR DE SAINTS. Auffile curé de S. Roch difoit : Je bei fais toujours

de profondes révérences , de peur ou'il ne m'ote mon S. Roch. Le préfident de Lamoignon le pria un jour de ne pas faire du mal à S. Yon, patron d'un de ses villages. Comment lui ferois-je du mal . répondit le doctent ? Je n'ai pas l'bonneur de le connoitre .. Il disoit qu'il ne chaffoit point du Paradis les Saints que Dieu y avoit placés, mais bien ceux que l'ignorance superstitieuse des peuples y avoit fait giiller. Il avoit ray- de son calendijer Ste CATHERINE, maityre: &. le jont de la fête, il affretoit de dire une meffe de Requiem. Rien ne pouvoit corrompre l'auftére critique de ce fage docteur. Non - seulement il ne rechercha pas les benefices . mais il refusa même cenx qu'on lui offrit. Je me trouverois bien de l' Eglise , mais l' Eglise ne se trouveroit pas bien de moi, difeit il à ceux qui vouloient lui inspirer de l'ambition. Il vécut toujours panvrement & fimplement, ennemi de ce commerce de fourberies qu'on appelle cérémonial, attaché au vrai , & se plaisant à le dire. Il aima mieux se faire exclure de la Sorbonne , que de souscrire à la censure du docteur Arnauld , quoiqu'il ne penfat pas comme lei fur les matieres de la Grace. Il fit plus: il écrivit contre le Formulaire de l'assemblée du Clergé de 1656. La république des lettres lui est redevable de plufieurs ouvrages. L'abbé Granet en a donné une bonne édition en 1631, en 10 vel. in-fol., enrichie de la Vie de l'auteur , & de plufieurs de fes écrits qui n'avoient point encore vu le jonr. Cet habile critique n'écrit ni avec pureté, ni avec élégance; son ftyle eft dur & forcé. Il s'exprime d'une maniere toute particuliere, & donne des tours finguliers à des chofes très-communes. Ses citations font fréquentes , extraordinairement longues, & d'autant plus ac-

## EAU

enblantes, qu'il ne craint pas de les répéter. Ses raisonnemens ne font pas toujours inftes . & il fcmble quelquefois avoir en d'antres wne que celles qu'il se propose dans fon ouvrage. Il avoit l'humeur un peu caustique, & sa phyfionomie qui étoit mauvaise l'annoncoit affez. Ménage lui avant reproché d'avoir choqué certains religieux qui l'attaquoient vivement dans leurs écrits , Lannoy lui répondit malicieusement : Te crains plus leur canif que leur plume. Ces religieux lui avoient été cependant utiles, & il avoit beauconp profité des entretiens du favant' Jéfuite Sirmond. Gui . Patin prétend même qu'un des amis de Launov lui avoit dit, " qu'il avoit été long-, tems pensionnaire des Jésuites, , qui se servoient de lui pour approuver leurs livres; mais qu'en-" fin ils l'avoient caffe aux gages, s pour n'avoir point voulu don-, ner quelque approbation à une .. nouvelle doctrine qu'ils vouloient , publier. , Bayle doute avec raifon que Launoy ait été penfionnaire des Jésuites. Ce critique éprouva cependant, fur fes vieux jours. qu'il avoit choqué un parti fort redontable. On lui défendit de tenir des affemblées dans fa chambre. Quoiqu'on ne s'y entretint que de fciences, on lui fit dire que le roi fouhaitoit que ces affemblées ceffassent. Il mourut en 1678, âgé de 74 ans, dans l'hôtel du cardinal d'Eftrées, qui fe failoit un plaifir de le loger. Il fut enterré aux Minimes de la Place-royale. Le premier préfident de la cour des Aides , le Camus, lui fit faire l'Epitaphe fuivante:

D. O. M. Hic jacet Joannes Launoïus . Conf-

santiensis ,

Parifienfis Theologus ; "

Qui veritatis affertor perpetund, Jurium Ecclesia & Regis acerrimus

vindex , Vitam innoxiam exegit ;

Opes neglexit. Et quantulumcunque ut relicturus

Satis babuit. Multu scripsit mulla spe , mille

timore ; Optimam famam maximamque venerationem

Apud probos adeptus , &c.

Les Minimes craignant que l'éloge de l'eritatis affertor perpetuus , ne choquat ceux dont Launoy avoit attaqué les fausses traditions, s'excuferent de la faire graver fur fon tombean; &, pour colorer cette excuse, ils pretendirent avoir recu des défenses de leur général & de la cour... Ses principaux ouvrages font: I. De varie Aristotelis fortuna in Academia Parifina: (Voy. ARIS-TOTE. ) II. De duobus Dionyfiis III. Historia Gymnasii Navarre, plcine de favantes recherches. IV. Inquifitio in Chartam immunitatis Sancli Germani à Pratis : ouvrage trèsabondant en citations. V. De commentitio Lazari , Magdal. Martha & Maximini in Provinciam apulsu: picce victorieusc, qui plut à tous les bons critiques , excepté aux Dominicains & aux Provençaux. Le Pere Guefuny Jesuite tâcha de résuter Launoy dans fon livre intitule: Magdalena Miffi.iensis advena, Lyon 1643; mais il regne dans cetto répouse (dit Niceron) plus de prévention que de bonne critique. Launoy repliqua par fa Difquisitio Disquisitionis de Mandalena Massiliensi advena, où il terraffa fon adverfaire. VI. De auctoritate negantis argumenti : Launoy s'y montre bon logicien. VII. De veteribus Parifienfium Bafilicis , favant & curieux. VIII. Judicium de auctore librowm DE IMITATIONE CHRISTI

186 IX. De frequenti Confessionis & Euchariftia ufu. X. De cura Eccl. pro Sanctis & Sanctorum reliquiis ouvrage judicieux. XI. De curà Ecclefie pro miferis of pauperibus; feconde édition 1663, in-8°. " Launoy » ( dit Niceron ) en publiant en , 1649 fa Differtat. De veteri cibo-, rum deteche, ajouta à la fin un petit écrit de 6 pages, où il montre , que, fuivant la doctrine des Pe-, res , il oft mieux de donner aux pauvres qu'anx églifes. Il augmenta depuis cet écrit, & le mit , dans l'état où il est dans cette , édition M. Thiers, dans fa rén ponfe à M. de Launoy fur l'argument negatif , a prétendu qu'il n avoit pillé l'ouvr. intitulé : L' Aumone Chrétienne , Paris 1651 , 2 vol. in-12; mais tout ce pillage n fe réduit à dix passages des Peres & des conciles , dont Launoy s'eft n fervi. " XII. De veteri ciborum delectu in jejuniis : qui mérite le même éloge que le précédent. L'auteur y montre qu'on pourroit, abfolument parlant, jenner avec de la viande; il le fit au friet du fiege de Paris, XIII. De schotis celebrioribus à Carolo Magno exstructis : on v trouve des choses recherchées. XIV. De Sacramento Unctionis Extremæ. XV. Romanæ Ecclesia Traditio circa Simonium; la matiere y est épuifée, XVI. De vero auctore fidei Professionis que Pelagio , Augustino & Hieronymo tribui folet. XVII. Des Lettres imprimées féparément à Cambridge 1689, infol. XVIII. Plufieurs écrits fur la véritable Tradition de l'église touchant la Grace , & fur divers points de critique historique, &c. On prétend dans le Longuerana, qu'il n'étoit pas partifan de la Théologie scholastique. On ajoute qu'il avoit composé un Ecrit, où il vouloit prouver qu'elle avoit apporté des changemens dans la théologie. Cet

écrit, qui auroit peut-être fait tort à sa mémoire, fut brûlé après sa

mort. Refte à favoir si cette anecdote eft vraie... Vowz DIOCRE, & 1. GRANET, à la fin.

III. LAUNOY, orfevre. Voyez BALLIN.

LAURATI, (Piétro) peintre. natif de Sienne, disciple de Giotte, florissoit dans le XIVe fiecle. Cet artifte a travaillé à Sienne, & à Arezzo; il réuffiffoit principalement dans le jet des draperies . & à faire fentir fous l'étoffe le nud de ses figures. Il a aussi excellé dans les parties qui regardent la perfpective.

LAURE, (La BELLE) Dame & non Demoiselle, comme le disent tous les Dictionnaires, d'après le P. Niceron, est plus connue sous ce nom , que fous celui de Laure de Noves, qui étoit celui de sa famille. Elle naquit à Avignon, ou dans un village circonvoifin, en 1308 , d'Audifret de Noves ; & fut mariée à Hugues de Sade, seigneur de Saumaue. Son efprit , fa vertu , fa beauté & ses graces lui soumettoient tous les cœurs. Ses traits étoient fins & réguliers, ses yeux brillans, fou regard tendre, fa phyfionomie douce, fon maintien modefte, fa démarche noble, fa voix touchante. Les figures qui nous reftent d'elle ne font pas si belles que ce portrait; mais nous la peignons d'après Pétrarque. Ce poète, retiré à Avignon, la vit pour la premiere fois en 1327. Il concut une fi violente passion pour elle, qu'il l'aima 20 ans pendant sa vie, & conferva fon amour 10 ans après fa mort. Ce poète lui confacra sa Mufe . & fit à fa louange 318 Sonnets & 88 Chanfons , auxquels elle doit son immortalité. La plupart respirent la poésie la plus aimable & les fentimens les plus tendres. Laure étoit a dit-on, du nombre des da-

mes qui composoient la Cour d'Amour. Cette cour étoit une affemblées de femmes de la premiere qualité, qui ne traitoient que de maticres de galanterie. & qui décidoient gravement for ces bagatelies. Laure mourut de la pefte à Avignon en 1348, à 38 ans, & fut enterrée aux Cordellers. On a débité beaucoup de fables fur cette dame vertueule. Fleury (dans son histoire Eccléfiaftique ) raconte, que le pape Benoit XII voulut perfuader à Pttrarque d'épouler Laure, lui promettant dispense pour garder ses hénéfices. Le poète l'avant refusé sous le frivole prétexte qu'il ne pourroit plus la chanter, Laure se maria à un autre. Villaret , continuateur de l'Histoire de France, qui a adopté ce conte , fait dire à Pétrarque qu'il ne vouloit point de ce mariage, de peur que l'hymen n'éteignit son ardeur poétique. Ces fables & beaucoup d'antres ont été puifées dans des auteurs Italieus. qui n'ont jamais biens connu Laure. Cette dame illustre étoit aussi vertueuse que belle. Quelques légers foupirs, quelques regards gracieux & quelques paroles honnêtes, furent les seuls aiguillons dont elle fe fervit pour ranimer la verve du poète, quand elle la voyoit se ralentir. Nous avons dit que Pétrarque conferva long-tems fon fouvenir. On le prouve par la note que I'on trouve dans fon Virgile , où après avoir parlé de l'origine de fon amour & de la mort de fon amante, il ajoute : "J'aime à croire , que son ame, comme Sénèque le " dit de Scipion l'Africain , est ren tournée an ciel d'où elle étoit n descendue. Je goute une doucenr mêlée d'amertume à me rappel-" ler toutes ees circonffances : & ie " les écrits fur le livre que j'ai le n plus fouvent fous les veux, pour me penetrer de cette verite, que

priene doit plus m'être cher dans cette courte vie. & qu'il et êtems a de m'arracher à Babylone, puif, que la mort a rompu le nœud le plus puillant de ceux qui me captivoient encore. Avec le fecours a du Tout-puillant, il me fen facille d'agir en confégnace de cette reflexion, fi mon efpirit, déformis plus malle & plus cou-reguex, arrête fortement la penar peranes froulet, de la celes de la cette reflexion de la cette product de la cette de la ce

François I, paffant à Avignon, ordonna de rétablir le tombes a de Laure; mais cet ordre ne fut pas exécuté. Ce prince l'honora d'une Epitaphe en vers françois. Elle ne vaut pas celle que lui fit fon amant en vers italiens:

Qui riposan quei caste e felici ossa Di quell' alma gentile e sola in terra Aspro e dur Sasso! hor bon teco bai sottera El vero bonor, la fama e beltà

Scossa Morte ba del verde Lauro Svelta, e

finossa Fresca radice, e il premio di mia guerra,

Di quattro lustri e più ; ( s'ancor non erva Mio pensier tristo) el' chiude in poca

fossa.
Felice pianta in borgo d'Avignone
Nacque e mori : e qui con ella giace
La penna, el' stil, l'inchiestro e la

ragione.
O delicati membri, o viva face
Ch'ancor mi cuoggi e firuggi! in gi-

nocchione Ciascum preghi il Signor t'acerti in

Nous avons consulté pour cet article les savans Mémoires de Pétrarque, publiés à Avignon par M. l'abbé de Sade, en 3 vol. in 4°, 1764 & années suivantes. Poyes aussi l'article de Petranque.

LAUREA. Popre LAURIA.

I. LAURENS, (André du) usifi d'Arles, difeiple de Louis Durct, devent profeficur de mélecine à Montpellier, & premier médecin du roi Henri IV. On a de lui, entrautres, un bon Traité d'Automée, en latin, in-folio, qui a cét rendre mourt en loeg, & eu ut le bouheur de n'être pas témoin dinforfait horrible de l'aunée fluivante.

II. LAURENS, (Honoré du) frere du précédent, & avocat genétal au parlement de Provence. se distingua dans le parti de la Ligue. Devenu veuf, il embrassa l'état écclésiastique, & Henri IV lui donna l'areheveché d'Embrun. Il gouverna fon dincèse avec sagesse, & mourut à Paris en 1612. On a de lui : I. Un Trait! fur l'Henoticon. ou Edit de Herri III pour réunir les Protestans à l'Eglise Catholique 1588, in 8°. L'auteur y raisonne favamment fur la néceffité d'une feule religion.II. La Conférence de Surêne. entre les députés des Etats-généranx, & ceux du roi de Navarre, 1593, in 8°. Cette relation oft peu fidelle, & fe fent des préjugés de

l'auteur. LAURENS. Voyer LORENS. I. LAURENT, (Saint) diacre de l'Eglife Romaine sous le pape Sixte II. administroit en cette qualité les biens de l'églile. L'empereur Valérien avant allumé le feu de la perfécution par un édit cruel. Sixte fut mis en croix; & du haut de son gibet il promit à Laurent, impatient de le fuivre, qu'il recevroit dans 3 jours la couronne du martyre. On l'arréta bientôt après, & le préfet de Rome lui demanda, au nom de l'empereur, les tréfors qui lui avoient été confiés. Laurent ayant obtenu un délai de 3 jours , pendant lequel il raffembla tous les pauvres Chrétiens, il les présenta au préfet : Voila, lu i dit il, les Tréfors de l' Eglife. Ce barbare, outré de dépit, le fit étendre fur un gril ardent, après l'avoir fait déchirer à coups de fonet. Le héros Chrétien, tranquille fur les flammes, dit à fon tyran : J'ai été affez long tems fur ce côté; faitesmoi retourner sur l'autre, afin que je fois rôti fur tous les deux. Le préfet, d'autant plus furieux que Laureut étoit plus intrépide, le fit retourner : Mangez bar diment , dit le généreux martyr à cet homme de fang, & voyez si la chuir des Chrétiens est meilleure rôtie que crue. Il pria ensuite pour ses persécuteurs, pour fes bourreaux, pour la ville de Rome, & expira le 10 août 258. Sa mort fit beaucoup de Chrétiens. Plufieurs Païens, touchés de fa conftance.ne tarderent pas d'embraffer la religion qu'il leur avoit

II. LAURENT, évêque de Novare dans le vic fiecle, s'illustra par ses vertus & par son zèle. On trouve quelques-unes de ses Homélies dans la Bibliothèque des PP.

inspirée.

III. LAURENT, (Stymoine & prêtre de Rome, envoyé par S. Grégoire le Grand, avec S. Augujin, pour convertir les Anglois, en bapitia un grand nombre. Il incedéa à S. Augujin dans l'archevéché de Cantorbery, & termina les travaux appolloiques en 619...

13. Lauren par les de Cantorbery de Cantorbery de Cantorbery de Cantorbery de Lauren par les travaux appolloiques en 619...

14. Lauren par les de Cantorbery de Cantorbery de Cantorbery de Cantorbery de Cantorbery de Cantorber de Canto

mandie l'an 1181.

IV.LAURENT de la RÉSURRECTION, (le Frere) convers de l'ordre des Carmes déchausses, né à
Hérimini en Lorraine, mourut à
Paris en 1691, à 30 ans. Fénelon,

trchevêque de Cambrai, qui avoit été fort lié avec lui, le peint comme un homme großer par native & délicat par grace, gai dans les plus grandes maladies, & en bout & partout un homme de Dieu. On a publié la Vie à Châlons en 1694, fous le titre de : Maur & Entretien du Freez Laurent.

V. LAURENT, (Jacques) file d'un tréforier de l'extraordinaire des guerres, porta long-tems l'habit eeclefiastique , qu'il quitta dans un age affe z avancé. Il fut fecrétaire du duc de Richelieu, pere du célebre maréchal vainqueur de Mahon. Laurent cultivoit la poésie; mais il eft moins connu par fes vers qui font très-médiocres, que par la traduction de l'Histoire de l'empire Ottoman de Sagredo, en vol 6 vol. in-12, à Paris , 1724. Le traducteur , après avoir pouffé fa carriere jufqu'à 85 ans, fut brûlé dans l'incendie de fa maifon, arrivé le 6 Mars 1726.

VI. LAURENT, (Pierre Joseph) habile mechanicien, né en Flandre en 1715, mort en 177\*, fe fignala par des prodiges de méchanique, & par toutes les vertus de l'excellent citoven. Le cardinal de Polignac ayant vu une petite machine qu'il fit , agé feulement de 8 ans , prédit que cet enfant feroit un jour un grand homme dans cette branche importante de la physique, & il ne fe trompa point. Laurent fit exécuter , à 21 ans , dans les provinces de Flandre & de Hainault. des defféchemens jufqu'alors recounus impraticables. Chargé de la direction des canaux des généralités de Valenciennes & de Lille, il travailla à faciliter la navigation de la Scarpe. & construist fur les autres rivieres des écluses plus commodes. Valenciennes lui est redevable d'une machine ingénienfe pour fes fortifications & pour la défense. Le chariot qui amena de Paris, en

1757, avec la plus grande facilités la Statue de Louis XV, fut encore un des fruits de fon industrie. Il inventa auffi la machine connue fous le nom de grand Puits , dont on fe fervit en Bretagne pour purger à la fois les naines de toutes leurs eaux incommodes , & en extraire les métaux. La fonction de l'Efcant & de la Somme dréfentoient des difficultes infurmontables : Lourent conque le projet de les vainere, en forment un canal fonterrain ide trois lieues d'étendne . dont le niveau devoit rejoindre l'Efcout à quarante-cing pieds au - deffas de la lource. & la Somme à quinze pieds au dessons de fon lit. On travaille actuellement à l'exécution du grand ouvrage, que Voltaire , écrivant à fon inventeur, appelloit aves raifon un Chef-d'aupre inoui, Les divers phénomènes de méchanique, qu'a opérés cet excellent artifte, ont été célébrés dans une belle Epftre en vers par M. Delille, de l'académie Françoife; elle se tronve dans le Tréfor du Parnafe, tome III, pag. 50.

LAURENT DE MEDICIS. Poy.

ALEXANDRE. nº. XV.
LAURENT JUSTINIEN, (St)
Voyez JUSTINIANI, nº. I.

LAURENT D'UPSAL. Voyes
l'art. GOTH.
LAURENT ECHARD. Voyez II.

ECHARD.
LAURENTIA. Voyez ROMULUS.
LAURENTIEN, (Laurent) profesieur en médecine à Florence &
à Pisc dans le xv secle, traduist
en latin le Traité de Galien sur les

en latin le Traité de Galien far les fiverse ; & commenta les Pronoffici d'Hippocrate, Lyon 1550, in 18. Somme qualités étoient oblicurcies par une noire mélancolie, qui le rendoit infupportable à lui - même. Un jour il eut envié d'avoir une maison en propre; il en acheta une, & donna la 3 e partie du pris à condition que si d'aux su mois il me payoit le refte, l'argent qu'il avoit avancé refteroit au premier possiblem pris ses mesures, il ne put trouver la somme promisé à la fin des six mois se qu'il rendit à chagrin, que, manquant de confiance pour ses amis qui lni auroient fourni est argent, il se précipita dans un puits.

LAURENTIO, ( Nicolas Gabrino, dit ) Voyez GABRINO.

LAURI , ( Philippe) peintre , né 2 Rome en 1623, mort dans cette ville en 1694, a excellé à peindre en petit des fujets de Métamorphofes , des Bacebanales , & des morceaux d'Histoire. Sa touche eft 16gere, fes compositions gracieuses, fon deffin correct; mais fen coloris, rarement dahs le ton convenable . eft tantôt foible . & tantôt outré. Il a fait quelques Payfages, où l'on remarque beaucoup de fraicheur & de gout. Lauri avoit plus d'une forte de talent; il étoit favant dans la perspective, dans la fable, dans l'histoire . & s'amusoit que que sois avec les Muses. Un caractere gai, une imagination pétillante, un elprit de faillie & de liberté, rendoient fa conversation très-amufante ... Voyez GELÉE.

LAURIA, (François-Laurent de) tiroit ce nom de la ville de Lauria dans le royaume de Naples, où il étoit né: car fon nom de famille étoit Brancati. Il fe fit Cordelier, & de dignités en dignités, parvint à la pourpre Romaine en 1687, fous Imocent XI. L'illuftre Franciscain auroit pu fe flatter d'avoir la tiare. fi les Espagnols, avec lesquels il étoit brouillé , ne lui euffent fait donner l'exclusion dans le conclave où Alexandre VIII fut élu: il eut quinze voix dans un ferutin. Ce favant cardinal mourut à Rome en 1693, à \$2 ans, laiffant plufieurs ouvrages de théologie. Le

plus estimé de tous est son Traité en latin de la Prédestination & de la Réprobation, in 4°, public à Rome en 1688, & à Rouen en 1705. S. Augustin est son guide dans ce traité ; il ne parle que d'après lui, & n'en parle que mieux.

LAURIERE, (Eufebe-Jacob de ) avocat au parlement de Paris, fa patrie, naquit en 16co. Il fuivit le barreau pendant quelque tems; mais fon gout pour les travaux du cabinet l'obligea de l'abandonner. Il fouilla toutes les parties de la jurisprudence ancienne & moderne ; il débrouilla le chaos de l'ancienne procédure; il porta la lumiere dans la nuit obscure des Contumes particulieres de diverses provinces de la France, & par des recherches épineuses, il fe rendit l'oracle de la jurisprudence. On avoit recours à lui comme à une ressource affurée, & quelquefois unique, pour les questions qui ne font pas renfermées dans le cercle des affaires courantes. Les favans les plus diftingués de fon tems fe firent un honnent & un plaifir d'etre liés avec lui. Laurière fut affecié aux études du jeune d'Aguef-Seau, depuis chancelier de France. Cet habile homme mourut à Paris en 1728, à 69 ans. Ses travaux continuels avoient beaucoup affoibli son tempérament. Vingt ans avant fa mort, il lui furvint une groffe loupe, qui adhéroit à la gencive du côté droit. Dans les dix dernieres années de la vie. elle groffit fi confidérablement, qu'à peine ponvoit-il prendre des alimens folides. Elle lui attiroit des fluxions presque continuelles, & après avoir rempli fa vie de douleurs, elle fut la cause de sa mort. On a de lui : 1. De l'origine du droit d'Amortissement, 1692, in 12: l'auteur y traite auffi du Droit des Francs fiefs, qui est fondé fur les mêmes principes,

1 - 17 Ge

& il veut prouver que les rentes constituées sont sujettes au droit d'amortissement. II. Texte des Coutumes de la Prévôté de Paris, réimprimé avec beaucoup de notes nouvelles , Paris 1777 , 3 vol. in-12. III. Bibliotheque des Coutumes,in-4°. avec Berroyer. Cet ouvrage, qui n'est proprement que le plan d'un batiment immenfe , que ces deux favans architectes n'ont pas fini, renferme la Préface d'un nouveau Coutumier général, & une Differtation profonde fur l'origine du Droit François. IV. Gloffaire du Droit François, in-4°, 1704. Ce Dictionnaire de tous les vieux mots des ordonnances de nos rois & des autres tirres anciens, avoit été donné d'abord par Ragueau; Lauriére le mit dans un meilleur ordre. Il étoit d'autant plus capable de ce genre de travail, qu'il étoit fort verlé dans la lecture de nos poètes & de nos vieux romanciers. V. Institutes Coutumieres de Loyfel, avec des favantes notes . 1710 . 2 v. in-12. VI. Le zer & le 2 tom. du Recueil curieux & immense des Ordonnauces de nos Rois, qui forme aujourd'hui onze vol. in-folio : ( Vovez SECOUSSE. ) VII. Table Chronologique des Ordonmances, in-4°, avec deux de les confreres. VIII. Une édition des Ordonnances compilées par Néron & Girard , 1720 , 2 vol. in-fol.

LAURIFOLIUS. Voyez LAGER-LOOF.

I. LAURO, (Vincent) né à Tropea en Calabre, cultiva de bonne-heure la médecine. & joignit à sette fcience une grande capacité pour les affaires. Pie V, qui connoiffoit tout le mérite de ce favant , lui conféra l'évêché de Mondovi en Piémont. Sous le pontificat de Grégoire XIII, Lauro fut envoyé nonce en Pologne. Il remplit cette ponciature successivement auprès de Sigifmond- Anguste , de Henri de Valois; due d'Anjon , & d' Etienne Battori. A fa perfuafion, Jean III, roi de Suède, reget dans fa cour le Jéfuito Antoine Poffevin, qui ramena Sigifmend , fils de ce prince , à la religion Catholique. Grégoire X/11. en reconnoissance des fervices de Lauro, le décora de la pourpre Romaine en 1583. Dans cinq conclaves confécutits . Louro eut un grand nombre de voix pour être placé for la chaire de St. Pierre. Il mournt en 1592, à 70 aus, avec la gloire de p'avoir dû fon élevation qu'à fon mérite.

II. LAURO , ( Jean-Baptifle ) n6 à Perouse en 1581, devint came for d'Urbain VIII . chanoine de Ste-Marie, secrétaire du confistoire, & c. & mourut âgé de 48 ans en 1629. On a de lui : I. Epistola. 1624. in-8°. II. Poemata , 1623 , in-12.

LAUTREC Voyez FOIX, no. 111.

I. LAW, (Jean ) Ecossois, naquit en 1688 à Edimbourg, d'un contelier, on felon d'autres, d'un orfevre. Ayant feduit à Londres la filte d'un Lord, il tua le frere de la maîtrelle, & fut condamué à être pendu. Obligé de fuir de la Grande-Bretagne, il passa en Hollande & de - là en Italie. Il avoit depuis long-tems rédigé le plan d'une Compagnie, qui payeroit en billets les dettes d'un état, & qui se rembourseroit par les profits. Ce fyfteme étoit une imitation de la Banque d'Angleterre , & de la Compagnie des Indes. Il propola cet établiffem. au duc de Savoie, depuis 1er roi de Sardaigne . [ Victor Amede ] qui répondit qu'il n'étoit pat affez puiffant pour fe ruiner. Il le vint proposer au contrôleur général de France, Des Marêts, en 1709 ou 1710; mais c'étoit dans le tems d'une guerre malheureuse, où oute la confiance étoit perdue, & la-base de ce fyfteme étoit la confiance. Enfin il trouve tout favorable fous la régence du duc d'Orléans : deux milliards de dettes à éteindre, un prince & un peuple amoureux des nouveautés. Il établit d'abord une Banque en fon propre nom l'an 1716; elle devint bieniot un bureau genéral des recettes du royaume. On y joignit une Compagnie du Miffil-fipi : compagnie dout on faisoit elpérer de grands avantages. Le pnblic, féduit par l'appat du gain . s'empreffa d'acheter avec fureur des actions de cette Compagnie & ne cette banque rémuies. Les richeffes, auparavant reflerrées par la défiance, circulerent avec profusion; les Billets doubloient , quadruploient ces ticheffes. La France fut trèsriche en effet par le credit. La Banque fut decla: ée Banque du roi en 1718; elle se chargea du commerce du Sénégal. des Fermes générales du royaume, & acquit l'ancien privilege de la Compagnie des Indes. Cette Banque étant établie fur de fi vaftes fondemens, fes actions augmenterent vingt fois au-delà de leur premiere valeur. En 1719 elles valoient 80 fois tout l'argent qui pouvoit circuler dans le royaume. Le gouvernement rembourfa en papier tous les rentiers de l'Etat; & oc fut l'époque de la subversion des fortunes les mieux établies. Ce fut alors fen 1720] qu'on donna la place de contidient des finances à Law, On le vit en peu de tems d Ecessois devenir François par la naturalifation ; de Protestant, Catholique; d'aventurier, feigueur des plus belles terres ; & de bauquier , miniftre d'état. Le délordre étoit au comble. Le parlement de Paris s'eppefa, autant qu'il le put, à ces innovations, & il fut exilé à Pontoile. Enfin dans la même année, Lam, chargé de l'exécration publique, fut obligé de quitter le pays qu'il avoit voulu enrichir, &

gu'il avoit bouleverie. Il fe retira d'abord dans une de fes terres en Brie; mais, ne s'y trouvant nas enfireté, il parcourut une partie de l'Aliemagne, & descendit en Italie par le Tirol. Après avoir entrepris quelques autres courfes en Hollande, en Angleterre, en Danemarck, it fe fixa enfin à Venite, où il moutut l'an 1729, l'efprit plein de projets imaginaires & de calcula immenses. Le jeu avoit commencé fa fortune, & cette poffion fervit à la détruire. Onoique fon état ne fut guere au-deffus de l'indigence . ii jona jufqu'à famort. Lorfque le prélident de Montesquien paffa à Venite, il n'oublia pas de voir ce trop célebre Ecoffois. Un jour la converfation rouls fur fon fameux fystème. Pourquei, (lui demanda Montesquieu, ) n'avez-vous pas effayt de corrompre le Parlement de Paris . comme le ministere Anglois fait à l'égard du Parlement de Londres ?.... Quelle différence , ( répondit Lam )! Le Senat Anglois ne fuit confifter la liver cé qu' à faire tout ce qu'il veut; le François ne met la fienne qu'à faire tout ce qu'il doit. Ainfi l'intérêt peut engager l'un à pouloir ce ou'il ne doit pas faire; il oft rave qu'il porte l'autre à faire ce en'il ne doit pas vouloir. Il eut un enfant de fa femme , ou plujot fa maitreffe : elle étoit noffi hantaine que belle. E'le avoit obtenu une penfion, qui fut supprimée après la mort du régent; & cette femme ani . dans le tems de fon élévation . disoit qu'il n'y avoit point d'animal plus ennuyeux qu'une Ducheffe, rentra dans la misere & dans la boue d'où elle avoit été tirée ... Voy. l'Histoire du Syfteme des Finances par du Haut-Champs, la Haie 1734, 6 vol. in-12; & les Mémoires de la Régence, 5 vol. in-12, 1749.

II. LAW, (Edmond) Voy.KING, n°. III, à la fin.

LAU-

LAZ 193

LAUZUN, (Antoine-Nompar de Caumont, duc de ) né en 1634, fut s'attirer les bonnes graces de Louis XIV, & celles de Mlle de Montpensier. ( Vovez ce dernier article ) ... Lauzun, forti de Pignerol, passa l'an 1689 en Angleterre, pour aider le roi Jacques II à reconquérir son royaume. Ce prince obtint pour lui le titre de duc de Lauzus en 1692. Il mourut au convent des Petits-Augustins à Paris. en 1723, âgé de 91 ans, avec la réputation d'un homme avantageux & brave; mais qui avoit moins de mérite, que l'art de faire valoir le peu qu'il en agoit. Il ne laiffa point de postérité, de la fille du maréchal de Lorges qu'il avoit épousée après la mort de mademoifelle de Moutpenfier.

I. LAZARE, frere de Marie & de Marthe, demeuroit à Béthanie; Itsus qui l'aimoit, alloit quelquefois loger chez lui. Le Sanveur vint en cette ville quatre jours après la mort de Lazare, se fit conduire à son tombeau. & en avant fait ôter la pierre il lui rendit la vie. Ce miracle éclatant, opéré aux portes de Jérufalem, avant été rapporté aux princes des Prêtres & aux Pharifiens, ces ennemis de la vérité prirent la réfolution de faire mourir & J. C. & Lazare. Ils exécuterent leur mauvais dessein envers le Sauveur; mais à l'égard de Lazare . l'Histoire fainte ne nous apprend pas ce qu'il devint. Les Grecs disent qu'il mournt dans l'isle de Chypre, où il étoit évêque, & que ses reliques ont été transpertées à Conftantinople fous l'empereur Léon le Sage. Les anciens Martyrologes d'Occident confirment cette tradition. Ce n'eft que dans les derniers tems que l'on a parlé de son voyage en Provence avec Marie-Magdeleine & Marthe, fes fœurs, & qu'on l'a fuppolé mort évêq. deMarfeille. V. II. LAUNGI.

H. LAZARE, Pauvre, véritable ou fymbolique, que le Fils de Dieu nous représente, dans l'Evangile. tont couvert d'ulceres, couché devant la porte d'un riche, où il ne defiroit que les miettes qui tomboient de sa table, sans que personne les lui donnat. Dieu, pour récompenfer la patience de Lazare, le retira du monde ; & fon ame fut portée dans le sein d'Abraham. Le riche mourut auffi , & eut l'enfer pour fépulture. Lorfqu'il étoit dans les tourmens, il vit de loin Lazare, & lui demanda quelques rafraîchiffemens; mais Abraham lui répondit, qu'ayant été dans les délices pendant que Lazare souffroit, il étoit juste qu'il fut dans les tourmens pendant que celui-ci étoit dans la joie. Quelques interprêtes ont ern, que ce que le Fits de Dien rapporte ici de Lazare & du mauvais Riche, est une histoire réclie; d'autres prétendent que ce n'eit ou'une parabole; & enfin queloues-uns , tenant le milien , veulont que ce foit un fonds historique, embelli par le Sauveur de quelques circonstances paraboliques. III. LAZARE, religieux Grec.

uit avoit le talent de la peinture, conflora fon pinicuu à de fujt, té en piét. L'empereur Télophie, lo-noclafte, furieux, fit débitre le peintre à coups de fouet, de lui fia appliquer aux mains des lames arcentes. Learer, guéri de les plaies, continus de peindre J. C., la Sir Vierge & les Saints. Il moureut en 867 à Rome, où l'empereur Michel l'avoit envoyé.

LAZARÉLII. (Jesse François )
poète Italien, né à Gubio, d'abord
auditeur de rote à Macérata, enfuite prévôt de la Mirandole, moutut en 1694, âxé de plus de 30
ans. On a de lui un poème fingulier,
nitudé: La Ciccende legisima. La
feconde édition, qui et augmente,
fide Parjis fism date; ns. 12, & a

été réimprimée une ze fois. C'eft un recueil de fonnets & de vers mordans contre un nommé Arrigbini, son collegue à la rote de Macérata. H le prend au berceau, & ne le quitte qu'au cercueil. Il pousse la baffeffe jufqu'à plaifanter fur fa mort & fur fon enterrement. La versification de ce satyrique est coulante, aifée, naturelle, les faillies vives, les plaisanteries piquantes; mais il y regne trop d'amertume & de groffiéreté ; & ceux qui en ont loué la finesse, ne l'ont pas lu, ou sont bien peu délicats. La préface de cette fatyre renferme des excufes qui ne l'excufent pas.

LAZERME, (Jacques) profesfeur de médecine en l'univerlité de Montpellier , mort au mois de Juin 1756, agé de plus de 80 ans, eft auteur d'un ouvrage intitulé : Tractatus de morbis internis Capitis, 1748, 2 vol. in-12; ouvrage qui n'a été mis au jour que par le defir d'être utile aux jeunes médecins. M. Didier-des-Marêts l'a traduit en françois. Il a été imprimé à Paris en 1754, fous ce titre : Traité des Maladies internes & externes . 2 V. in-t2. On a encore de lui : I. Curationes morborum , 1751 , 2 v. in-12. miles en vers françois fous ce titre : Allthode pour guérir les Maladies, trad. du latin de M. Lazerme; Paris, 1753, in-12. Cet ouvr. eft un penfuperficiel. II. De suppurationis eventibus, 1724, in 8°. III. De febre tertiana intermittente , 1731 , in-8°.

LAZIUS, (Wolfgang) profesfenr de belles . lettres & de medecine à Vienne en Autriche, sa patrie, naquit en 1524, & mourut en 1565, avec le titre d'historiographe de l'empereut Ferdinand I , & avec la réputation d'un homme fort laborieux, mais mauvais critique. On a de lui : I. Un favant traité De Gentium migrationibus . 1752, in-fel. Il roule principalement fur les émigrations des peuples du Nord. II. Commentariorum Reipublica Romana in exteris Provinciis bello acquisitis constituta, libri XII, 1598, in-folio; pleins de recherches & d'inexactitudes. III. De rebus Viennensibus, 1946, in-f.: favant, mais semé de fautes. Les Etats de Vienne jugerent cependant fon travail digne d'nne récompense honorable. IV. Geographia Pannonia , dans Ortelius. V. In Genealogiam Austriacam Commentarii, 1564, in-fol., &c. La plupart des Ouvrages de Lazius ont été recueillis à Francfort, 1698, en 2 vol. in-fol. Voyez III. ABDIAS."

LEANDRE , amant de Héro. Voyez HERO.

LEANDRE. Voy. I. ALBERTI. I. LEANDRE . (Saint) fils d'un gouverneur de Carthagène, embraffa d'abord la vie monaftique, & fut ensuite évêque de Séville où it célébra un concile. Il mourat en 601. Quelques-uns lui attribuent le Rite Mosarabique. St. Grégoire le Grand lui dédia fes Morales Int Job, qu'il avoit entreprises à la perfualion. On a de S. Léandre une Lettre à Florentine la lœur, qui renferme des avis fort utiles pour des Religieufcs. On la trouve dans la Bibliotheque des Peres; ainfi que fon Difcoars fur la converfion des Goths Ariens , inféré auffi à la fin des Actes du 111e concile de Tolède.

II. LEANDRE, (le Pere ) Capucin, mort à Dijon sa patrie en 1667, compose plusieurs ouvrages qui lui firent un nom dans fon ordre. Les plus accueillis sont : Les vérités de l' Evangile, 1661 & 1662, Paris , 2 vol. in-fol.; & un Commentaire fur les Epitres de J. Paul, 1663, 2 vol. in-folio.

LEBBEE. Voyez JUDE' (Saint). LEBEUF. Voyez BEUF.

LEBID, le plus ancien des poètes Arabes qui ont vecu depuis l'origine du Mahométime, embyrálie cette religion après avoir lu un chapitre de l'Alcoran. Mahomes [e félicità d'une telle conquête, é fémilicità d'une partie d'alcora d'une toute l'entre près d'une partie d'alcora d

LEBLANC. V. I. BEAULIEU... BLANC, (le) no. II. & III... CAR-DAN... & I. COULON.

LEBLANC, (Marcel) Jéfuite, né à Dijon en 1653, fut un des 14 mathématiciens envoyés par Louis XIV au roi de Siam. Il travailla à la conversion des Talapoins, & s'embarqua pour la Chine; mais le vail-Leau fur lequel il étoit, ayant été battu par la tempête, le P. Leblane recut un coup à la tête, dont il mourut en 1693, à Mozsmbic. On a de lui. l'Histoire de la Révolution de Siam en 1688, à Lyon, 1692, en 2 vol. in-12, avec un détail de l'état présent des Indes. Cette Relation eft affez exacte ; le fecond vol. offre plusieurs remarques utiles aux navigateurs.

LEBLOND, LEBOSSU. V. au B. LEBRIXA. Voyez ANTOINE

Nebriffenfis, n°. x1. LEBRUN. Voyez BRUN.

LECHG, (N...) morten 1764, membre de Vacademie ets Licness de Soccholm, profession d'alfoire de Soccholm, profession d'alfoire de Soccholm, profession d'alfoire de Soccholm, profession de descriptions de la companyant de la com

LECLAIR , (Jean . Marie) né à Lyon en 1697 , d'un pere muscien , obtint la place de fymphoniste de Louis XIV, qui l'honora de ses bontés. Après un voyage en Hollande, it fe fixa à Paris, où le duc de Gramont, dout il avoit été maître, ini donna une penfion. Leclair jouiffoit en paix de fa réputation & de l'eftime des honnêtesgens , lorsqu'il fut affaffiné la nuit du 22 au 23 octobre 1764. Ce célebre muficien avoit dans ses mœurs une simplicité noble. Sérieux & penfeur, il n'aimoit point le grand monde; mais il connoilfoit l'amitié , & favoit l'inspirer. Comme mulicien , il debrouilla le premier l'art du violon, il en décomposa les difficultés & les beautés, & on peut le regarder comme le Créateur de cette exécution brillante qui distingue nos orchestres. Ses on vrages font: I. Quatre livres de Sonnates, dont le premier parut en 1720. Leur difficulté, capable de rebuter les muficiens les plus conrageux, empêcha de les goûter d'abord ; mais on les a regardées ensuite comme ce qu'il y a de plus

tiffemens sous le titre de Ricriations. VI. L'Opéra de Scylla S' Glaucus, où l'on atrouvé des morceaux d'imrmonie du premier genre. LECLERC. Poyez CLERC (le)... LESSEVILLE... S' le P. JOSEPH, n°. XII.

parfait en ce genre. II. Deux livres

de Duo. III. Deux de Trio. IV.

Deux de Concerto, V. Deux diver-

LECOQ. Voy. Coq (le) ... & NANQUIER.

LECTIUS, (Jecques) fut 4 fois fyndic de Genève, & jouit d'une grande conlidération dans fa petite république. On a de lui : I. Des Pofier, 1609, in 8°. II I Bes Difcours, 1615, in-8°. III. Il a donné une édition des Petra Graci vetrers Myreirs (genera 1606, in-fol. Les Myreirs) (genera 1606, in-fol. Les

Tragiques ont paru en 1614, in fol. Lectius mourut en 1611, à 53 ans.

LECZINSKA, (Marie) Voyez

LECZINSKI. V. STANISLAS,

nº. II. LEDA, femme de Tyndare,

LEDA, femme de Tyndare; fut aime de Tyniter. Ce Dieu ne pouvant la furprendre, se métamorphos en cycne, & la trompa en jouant avec elle sur les bords du steuve Eurotas, où elle se baignoit. Elle conque deux œufs, de l'un desquels fortirent Hélène & Cassor, de l'autre Polux & Ujrenmesser.

LEDESMA, (Pierre ) Do-

minicain , natif de Salamanque , mort en 1616, enseigna à Ségovie, à Avila & à Salamanque. On a de lui un Traité du Mariage, une Somme de Sucremens & divers autres ouvrages. Il ne faut pas le confondre avec Diégo de LEDESMA, Jéluite Espagnol, natif de Guellar . qui s'acquit l'estime du pape Grégoire XIII, & qui mourut à Rome en 1575: on a de lui divers écrits. Il v a en deux autres Dominicains de ce nom , tous les deux théologiens scholastiques, le premier Barthélemi, né à Niéva près de Salamanque, mourut évêque d'Oxaca\_en 1604 , le fecond Martin , finit les jours en 1584 : l'un & l'autre laiffezent des ouvrages.

11. LEDESMA , (Alphenfe) nd Segovie, appellé par les Elpagnols le Poète Divin, eft une divinité peu conune par les étrangers. Il mourat en 1623, àgé de 71 ans. On a de lui diverles Pedfers fur des fnjets facrés & profanes. On y trouve de la force, & de la nobleffe; mais l'auteur s'elt trop abandonné à fon insignation, & n° a pas affez confulté fon goût. Au vefte le nom de Divin lui tut moins donné à cauté de la fublimité de fon génie, que parce qu'il s'appliqua à trait s'appliqua à t

en vers des sujots tirés de l'Ecriture, fainte.

LEDRAN. Voyez DRAN. LEDROU, (Pierre Lambert)

natif d'Hui , religieux Augustin , docteur de Louvain, professa la théologie dans l'université de cette ville avec beaucoup de réputation. Innocent XI, inftruit de son mérite, le fit venir à Rome, & lui donna la préfetture du collège de la Propagende. Les papes Alexandre VIII , Innocent XII & Clément XI, n'eurent pas moins d'estime pour lui. Innocent le nomma à l'évêché in partibus de Porphyre, & même, dit-on l'eût décoré de la pourpre. fi sa modestie avoit voulu se preter à cette offre, féduifante pour taut d'autres. Ayant eu quelque defagrément à l'occasion de l'affaire du-P. Quefnel, dans laquelle il avoit été nommé confulteur, il fe retira à Liége avec la qualité de vicairegénéral de ce diocèle. Il y mourut le 6 mai 1721, à 81 ans. On a de lui IV Differtations fur la Contrition & l'Attrition , Rome 1707 , & Munich 1708.

LÉE . ( Nathanaël ) poète dramatique Anglois, élevé dans l'école de Westminster . pnis an college de la Trinité à Cambrilge, a laissé xx Pieces représentées avec succès sur le théâtre Anglois; mais on doute qu'elles euffent les mêmes applaudiffemens fur le théâtre François. Les fujets n'en font pas toujours bien choifis, ni les intrigues bien conduites. Ceux qui s'attachent moins à la régularité & à la conduite du plan , qu'à la verfification , v trouveront quelques vers heureux. Ce poète, mort insensé, a été loué par Addiffon.

LÉEW. Voyez LEONIN. LEFÉVRE. Voyez FEVRE. LEFORT. Voyez FORT & MQRINIERE.

I. LEGER, (St.) évêque d'Autun, fut ministre d'état sous la minorité de Clotaire III. & fuivant quelques auteurs, maire du palais fous (Filderic II. Il ne s'occupa qu'à faire régner ces princes avec justice & humanité. Les courtifans l'avant rendu fulpect à Chil teric, il fe retira à Luxeuil; mais sa retraite ne le mit pas à l'abi de la perfécution. Ehroin, mair du palais, lui fit crever les yeux; enfin il fut décapité l'an 680, dans la forêt de Lucheu en Picardie, diocèfe d'Arras. Il nous refte de lui des Stututs Synodaux, dans les concilcs du P. Labbe ; & une Lettre de confolations à Signade. dans la bibliotheque des manuscrits de Labbe. . . Voyez EBROIN.

II. LEGER (Antoine) théolog. Protestant, né à Ville Seiche . dans la vallée de S. Martin en Piémont , l'an 1594, alla, en qualite de chapelain de l'ambaffadeur des Etatsgénéranx à C. P. Il y lia une étroite amitié avec 'yrille Lucar', dont il ebtint nue Confession de Foi des églifes Grecques & Orientales, qui a été controlite par les théologiens Catholiques. De retour dans les Vallées, il y exerça le ministere; mais le due de Savoie l'ayant fait condamner à mort comme fanatique & féditienx , il fe retira à Genève, où il obtint upe chaire de théologie ; il y mourut en 1661, à 67 ans. On a de lui une Edition du Nouveau Testament en grec original & en gree vulgaire, en 2 vo-umes in-4°. Antoine Leger, fon fils , ué à Genève en 1652 fut un célebre prédicateur, & mourut dans cette ville en 1680. On a de lui cing volumes de Sermons / imprimés après sa mort.

III. LEGER, (Jean) docteur Protestaut, néen 1615, neven d'Antoine Leger le pere, fut ministre de l'églife de S. Jean, après l'avoir été de quelques autres. Il échappa heureusement an mafficete que le marquite de Pianeff si finir des Vaudois an 165 c. Ayant été député en 166 c. Ayant été député en 166 c. Ayant été député en 166 c. Ayant eté député en 166 c. Ayant eté de la latin de latin de latin de la latin de la latin de lati

LEGET. (Antoine) né dans le diocélé de Fréius, fut lupérieur du féminaire d'Aix fons le cardinal de Grifmaldi. On a de lui: LUA e Retraite de diz jears, in-12 II. La Conduite de l'orifferes dons le tribunal de la Printence, în-12 III. Les Virtibles Maximes des Saints fur Damoir de Din-11 mourtu en 1728, 4 71 ans, direct, de la mailon de Ste Pélagie. L'EGIONENSI. Poyez LÉON,

n°. xxII. LEGOUVÉ, (N...) avocat an parlement de Paris, mort en 1782, se chargea de honne heure des affaires qui fixoient l'attention publique. Telle fut, en 1761, celle des freres Lionci contre les Jésuites. En développant le premier l'esprit des Conftitutions de cette célebre fociété, il fut l'une des causos de sa destruction en France Depuis cette époque, Legouvé fut l'un des oracles du Barreau de Paris. Comme il un foit au talent de plaider celui de mieux écrire encore, il a fait beaucoup de Mémoires, justement estimés. Embrassant tout dans fes fujets & les traitant avec précifion & clarte , il fe diftingun furtont dans les questions abstraites. C'est-là qu'il séploya deux qualités importantes dans un écrivain. & fur-tont dans un avocat : la fagacité & la méthode. La plupart de

Nin

fes Mémoires & de fes Confultations font des modeles de discusfions bien faites & bien écrites , fans autres ornemens que ceux qui naissoient de fon suiet même. Ses vertus égaloient ses talens. Content d'une médiocrité honorable, il refusoit des movens de s'avancer, qui, anoique légitimes , répugnoient à fa délicateile. Le qui conviendroit à un autre bomme , difoit-il , ne conviendroit pas à un Avocat. La férénité de son ame & de son visage l'accompagna jusques dans les bras de la mort. Ses dernieres paroles furent celles qu'il adreffa à son fils : Je vous fouhaite une vie anfi pure & une mort aust douce que la mienne.

LEGRAND, LEGROS & autres,

Voyez lettre G. LEIBNITZ, (Guillaume-Godefroi baron de ) né à Leipfick en 1646, fut un de ces enfans priviléviés de la nature , qui embraffent tont & qui reuffiffent dans tout. Après avoir fait ses premieres études, il s'enferma dans la nombreufe bibliotheque que fon pere lui avoit laiffee. Poètes , orateurs , hiftoriens . jurisconfultes , théologiens . philosophes , mathématiciens ; il ne donna l'exclusion à aucun geure de littérature, & devint un homme universel. Les princes de Brunfwick, instruits de ses talens pour l'histoire , lui confierent celle de leur maifon. Il parcourut toute l'Allemagne, pour ramaffer les materiaux de ce grand édifice, & paffa dé-là en Italie, où les marquis de Toscane , de Ligurie & d' Eft , fortis de la même fouche que les princes de Brunfwick, avoient leurs prineipautés. Comme il alloit par mer de Venife à Mesola dans le Ferrarois, il fut furpris par une tempête. Les matelots, le croyant Allemand & hérétique , alloient le jeter dans la mer pour défarmer la Divinité . lorfqu'ils virent qu'il

tiroit un chapelet de sa poche. & cet expédient le fauva. De retour de ce voyage en 1690, il commença à faire part au public de la récolte abondante qu'il avoit faite dans ses savantes courses. Son mérite , conpu bientôt dans toute l'Europe, lui procura des pensions & des charges honorables. L'électeur Erneft-Auguste le fit, en 1696, fon conseiller-privé de justice ; il l'étoit déià de l'électeur de Mavence . & du duc de Brunfwick-Lunebourg. En 1699 il fut mis à la tête des affociés étrangers de l'académie des sciences de Paris; il n'avoit tenu qu'à lui d'y avoir place beaucoup plutôt, & avec le titre de pensionnaire. Dans un vovage qu'il fit en France, on voulut I'y fixer fort avantageufement, pourvu qu'il quittat le Luthéranisme; mais, tout tolérant ou plutôt tout indifférent qu'il étoit ponr toutes les religions, il rejeta absolument cette condition. L'Allemagne en profita : il inspira à l'électeur de Brandebourg le dessein d'établir une académie des foiences à Berlin. Il en futfait président, & il n'y eut point de jalous : car qui auroit pu l'être alors en Prusse ? Un champ non moins vafte & non moins glorieux s'ouvrit à lui en 1711.Le Czar le vit à Torgaw. & ce lezislateur de barbares traita Leibe nitz avec la confidération qu'un Sage couronné a pour un Sage qui mériteroit la couronne, il lui fit un magnifique présent , lui donna le titre de son conseiller privé de justice, avec une pension considérable, L'empereur d'Allemagne ne le récompensa pas moins générensement que celui de Ruffie : il lui donna le titre de conseiller aulique avec une forte penfion, & lui fit des offres confidérable pour le fixer dans sa cour. La vie de Leibnitz ne fut marquée que par des événemens flatteurs , fi l'on en excepte la

1 17 500

difrute de la découverte du Calcul différentiel. Cette querelle couvoit fous la cendre depuis 1699; elle éclata en 1711. Les admirateurs de Newton accuserent le philosophe Allemand d'avoir dérobé à celui-ci l'invention de ce calcul. La chose n'étoit pas ailée à prouver ; Keill l'en accufa pourtant à la face de l'Europe. Leibnitz commença par réfuter cette imputation avec beaucoup d'impétuofité dans les Journaux de Leipsick, & finit par fe plaindre à la Société royale de Londres , en la demandant pour juge. L'exa- , gnent d'en trop dire ; il se plait men des commissaires nommés pour discuter les pieces de ce grand procès, ne lui fut point favorable. La Société royale donna à son conoitoven l'honneur de la découverte . & , pour justifier son jugement, elle le fit imprimer avec toutes les Pieees qui pouvoient servir à appuver l'arrêt. Les autres tribunaux de l'Europe favante jugerent Leibnitz avec moins de léyérité, & peut-être avec plus de inflice. Les fages penferent affez généralement, que le philosophe Anglois & le philosephe Allemand avoient faifi chacun la même lumiere & la même vérité. par la seute conformité de la pésétration de leur génie. Ce qui les confirma dans leur opinion, c'est qu'ils ne se rencontrerent que dans le fonds des choses; ce que l'un appelloit Fluxions, l'autre le nommoit Différences. L'infiniment petit étoit marqué, dans Leibnita, par un caractere plus commode & d'un plus grand ulage, que le caractere employé par Newton, "En général, (dit Fontenelle , ) , il faut des preuves " d'une extrême évidence pour p convaincre un homme tel que m. Leibnitz d'être plagiaire.. Les n gens riches ne dérobent pas . & o combien M. Leibnita l'étoit-il! Il a blamé Descartes de n'avoir fait n honneur ni à Kepler de la caufe

" de la pefanteur tirée des forces " centrifuges , ni à Suellius du rapport constant des finus des an-" gles d'incidence & de réfraction , n petits artifices, qui lui ont fait pern dre beaucoup de véritable gloire. " Auroit'- il negligé cette gloire " qu'el connoissoit fi bien ? D'ailse leurs on ne fent aucune jaloun fie dans M. Leibnitz. Il excite n tout le monde à travailler; il fe " fait des concurrens, s'il peut; il ne donne point de ces louanges baffement circonspectes qui craiau mérite d'autrui : tout cela n'eft pas d'un plagiaire. Il n'a jamais n été foupçonné de l'être en au-, cune autre occasion : il se seroit n donc démenti cette feule fois. » & auroit ressemblé au héros de m Machiavel, qui eft exactement w vertueux jufqu'à ce qu'il s'agiffe , d'une couronne. , Quoi qu'il en loit. Leibnitz n'apprit qu'avec un chagrin mortel la perte de son procès, qui entraînoit la perte du plus beau rayon de sa gloire; il lui en reftoit cependant encore affer . puifque le vol dont on l'accusoit , supposoit le plus grand génie. Ce chagrin le confisma peu-à-peu. & hàta, dit-ou, sa mort, arrivée le 14 Novembre 1716, à 70 ans, à Hanovre, comme il raisonnoit sur la chymie. Ce philosophe ne s'étoit point marié, & la vie qu'il menoit ne lui permettoit gueres de l'être. Il ne regloit point ses repas à de certaines heures, mais felon fes études; il n'avoit pas de ménage, & étoit peu propre à en avoir. Il étoit toujours d'une humeur gaie : mais il se mettoit aisément en colere: il est vrai qu'il en revenoit auffi-tôt. Il s'entretenoit volontiers avec toutes fortes de personnes , gens de cour, artifans, laboureurs, foldats. Il conversoit même souvent avec les dames, & ne conve-N iv

toit point (dit Fontenelle) pour perdu le tems qu'il donnoit à les entretenir. Il se dépouilloit parfaitement avec elles du caractere de favant & de philofophe, qu'il ett fi difficile de quitter entiérement. On l'a accufé d'avoir aimé beaucoup l'argent. Avec un revenu trèsconfiderable, il véent toniours affez groffi rement. Mais quoiqu'il n'eût point de faste, il depensoit beaucoup en négligence, parce qu'il abandonnoit tout le détail de sa maifon à ses domestiques. Il avoit penfé à se marier à l'âge de 50 ans. La demoiselle qu'on lui avoit propofée demanda à faire quelques réflexions; Leibnitz dans cet intervalle en fit lui-même, & conclut que le mariage est bon;mais que l'homme Sage doit y Songer toute Sa vie .... Ses talens out dû fermer les yeux fur ses défauts. Sa mémoire étoit admirable; toujours prêt à répondre fur toutes fortes de matieres, il mérita que le roi d'Angleterre l'appellat fon Dictionnaire vivant, C'étoit le savant le plus universol de l'Europe: hiftorien infatigable dans fes recherches; jurifconfulte profond, éclairant l'étude du droit par la philosophie; mitaphysicien affez delié, pour vouloir réconcilier la métaphyfique avec la théologie; poète Latin meme; & enfin affez grand mathématicien, pour disputer l'inwention du calcul de l'infini au plus beau génie qu'ait eu l'Angleterre. Nous avons de lui des ouvrages dans tous ces genres. I. Scriptores rerum Brunfwicarum, en 3 vol. infol. 1707: recueil utile pour l'Hiftoire genérale de l'Empire & pour l'Histoire particuliere d'Allemagne. II. Codex Juris gentium diplomaticus avec le Supplément, publié fous le titre de Mantifa codicis Juris , &c. Hanovre, 1693, 2 vol. in fol. C'est une compilation de différens Traités pour servir au Droit pu-

blie, précédés d'excellentes préfaces. Il y remonte aux prem. principes du droit naturel & du droit des gene. Le point de vue où il se placoit . dit Fontenelle , étoit toujours fort élevé, & dell il découvroit un grand pays dont il vovolt le détail d'un coup - d'œil, 111. De jure Suprematus ac legationis Principum Germante, 1687, fous le nom fuppolé de Césur Furstener: ouvrage plein de favantes recherches . composé pour faire accorder aux ambaffadenrs des princes de l'Empire, non électeurs, les mêmes prérogatives qu'aux princes d'Italie. IV. Le 1er volume des Mémoires de l'Académie de Berlin, en latin , in-4° , fous le titre de Mifcellanca Berolinenfia, V. Notitia Optice promote, dans les ouvrages pofthumes de Spinoja. VI. De Arte combinatoria, 1690, in-4°. VII. Une foule de Oneflions de Phylique 87 de Mathématiques , téfolues ou propofées dans les Journaux de France d Augleterre, d'Hollande, & furtout de Leipfick. Ce fut dans ce dernier Journal qu'il inséra , en 1684, les Regles du Caloul différentiel. VIII. Essais de Théodicée sur la boné de Dieu, la liberté de l'Homme, Amfterdam, 1747, 2 vol. in-12. La Théodicée , (dit Fontenelle ) fuffiroit leule pour représenter Leibnitz: une locture immense, des ancedotes curionfes fur les tivres ou fur les personnes, des vues sublimes & luminenfes, un ftyle où la force domine, & où cependant font admis les agrémens d'une imagination heureufe. En fouferivant a cet éloge, nous ajouterons pour être vrais en tout, que le ftyle, fi louable à certains égards , manque fouvent de clarté, de précision & de méthode. Voici le fonds du syltême établi dans ce livre, " Dicu , voit me infinité de mondes ou munivers posibles, qui tous pré-

L E In tendent à l'existence. Celui en qui 1 la combination du bien métaphyn fique, phyfique & moral avec les maux oppofés fait un meilleur , 20 femblable aux plus plus grands 3) géométriques , eft préféré. Delà 1 le mal quelconque permis, & non pas voulu. Dans cet univers 29 qui a mérité la préférence, font n comprises les douleurs & les manvaifes actions des hommes. mais dans le moindre nombre & avec les fuites les plus avanta-, genfes qu'il foit poffible., C'eft in reine de Prusse qui avoit engagé Leibnitz à répondre aux difficultés de Bayle sur la bonté de Dieu. la liberté de l'homme & l'origine du bien & du mal. Il entreprit la Théodicée dans oe dessein, du moius en apparence: car M. Pfaf affure, (dit Niceron, ) que Leibnitz étoit du fentiment de Bayle, quoiqu'il vonlût pareftre l'attaquer, & que ce favant le lui avoit avoué lui - même daus une de scs lettres. Ce qu'il v a de vrai, c'est qu'il co:nmence par mottre dans le ciel ce Bayle, dont il vouloit détruire les dangereux raifonnemens. Il lui applique ces vers de Virgile :

Candidus infueti miratur limen Olympi .

Sub pedibusque videt nubes & fidera Daphnis.

Comme Bayle, il ne faisoit presque aucun exercice de religion. Etant piès de mourir, (dit Niceron) fon domestique favori lui propola de faire venir un ministre ; il répondit qu'il n'en avoit pas besoin. Ses pasteurs lui avoient fait, au sujet de sa façon de penser, des réprimandes publiques & inutiles : auffi n'aimoit-il pas les eccléliaftignes. IX. Différens Ecrits de Métaphyfique, fur l'espace, fur le tems, fur le vuide, sur les atômes, & fur plufieurs queftions non moins épineules. Ils ont prefque

tous été réunis dans un Recueil publié à Amfterdam en 1720, en 2 vol. in-12. par Defmaifeaux. Comme Descartes, il semble avoir reconnu l'insoffisance de toutes les folutions qui avoient été données julqu'à lui, des questions les plus élevées, fur l'union du corps & de l'ame, fur la providence, & fur la nature de la matiere; mais il n'a pas été plus heureux que lui à les résoudre. L'un & l'autre étoient trop livrés à l'esprie systématique. Ils cherchoient dans de vaines idées philosophiques l'éclairciffement de leurs doutes, & ne l'y trouvoient point; & ils ne le cherchoient point dans la religion, où ils l'auroient trouvé. Le principe de Leibnitz de la Raison suffisante . très beau & très vrai en lui-même, ne paroit pas devoir être fort utile à des êtres auffi peu éclairés que nous le fommes fur les raisons premieres de tontes chofes. Ses Monades prouvent, tout au plus, qu'il a vu mieux que personne, que les philosophes ne peuvent fe former une idée nette de la matiere ; mais elles ne paroiffent pas faites pour la donner. Son Harmonie préétablie femble n'ajonter qu'une difficulté de plus à l'opinion de Descartes fur l'union du corps & de l'ame. Enfin son système de l'Outinisme est dangereux, par le prétende avantage qu'il a d'expliquer tout. Les idées politiques de Leibnitz, peuvent être miscs à côté de ses idées métaphyfiques. Il vouloit réduire l'Europe fous une feule puisfince quant au temporel, & fous un chef unique quant au fpirituel. L' Empereur & le Pupe anrojent été les chefs de ces deux gouvernemens, l'un du premier , & l'autre du second. Il ajoutoit à ce projet chimérique, celui d'une langue univerfelle philosophiq. pour tous les peuples du monde. Des favans , perfuadés de la poli-

bilité d'une telle langue, en ont souhaité la réalité. D'autres favans, plus fages qu'eux, ont jugé, d'après des réflexions très-indicientes, que I'on trouveroit cette langue, lorfqu'on auroit trouvé la quadrature du cercle & la pierre philosophale. D'ailleurs, après avoir formé cette langue, il auroit fallu découvrir l'art de persuader ! aux différentes nations de s'en servir; & ce n'eût pas été la moindre difficulté : car elles ne s'accordent gueres , qu'à ne point entendre , dit Fontenelle , leurs intérêts communs. [ Voy. cette matiere discutée dans la Dissertation de M. Michaelis , des Opinions fur le langage, & du langage fur les opinions à Brême, in-8°, 1762.] X. Theoria motàs abstracties motàs concreti, contre Descartes. XI. Accessiones Historice, 2 vol. in. 4° : recueil d'anciennes pieces. XII. De origine Francorum difquisitio; réfutée par le Pere de Tournemine, Jesnite, & par Dom Vaiffette , Benedictin. XIII. Sacro-Sancta Trinitas per nova inventa Logica . defensa; contre Willovatius . neveu de Socin: il y a de trèsbonnes idées, XIV. Des Lettres à Pelisson sur la tolérance civile des Religions, à Paris, 1692, in-12; avec les Réponfes de Pelisson, II regne dans les unes & dans les autres une politeffe exemplaire. Le caractere naturel de Leibnitz le portoit , (dit Fontenelle , ) à cette tolérance que les ciprits doux fouhaiteroient d'établir, mais dont après cela ils auroient affez de peine à marquer les bornes & à prévenir les mauvais effets. XV. Plusieurs volumes de Lettres, recueillies par KOR THOLT: (Voyez cetarticle.) XVI. Des Poéfies Latines & Franc. On trouve nne de ses Epitres dans le recueil intitulé: Poetarum ex Academia Gallica, qui latine aut grace scripferunt, Carmina. M. l'abbé CONTI, célèbre mathé-

maticien , rapporte diverses parti-

cularités fur notre philosophe. Comme elles font curicufes, nous les transcrirons; majs nous les garantirons d'autant moins, qu'elles viennent d'un zélé disciple de Newton. " Leibnitz mourut pour avoir " voulu se délivrer trop prompte-, ment d'un accès de goutte : il prit " un remede qu'un Jesuite lui avoit " donné à Vienne; la gontte remonta du pied dans l'estomac. & , le malade fut tout à coup fuffon qué. Il étoit alors affis fur fon " lit, ayant à côté de lui son écri-, toire & l'Argenis de Barclay. On , prétend qu'il lisoit continuelle-" ment ce livre; le style lui en plaifoit beaucoup, & c'eft ainli " qu'il vouloit écrire son Histoire. " Il lisoit, sans exception, tous les n livres; plus les titres en étoient "bizarres, plus il en recherchoit , la lecture. Il tronva chez M. Ecn card un roman écrit en langue n Allemande; ce roman contenoit 32 l'histoire d'un pere, qui ayant n confulté un astrologue sur ce qui " devoit arriver à son fils, apprit po que, pour le préserver de la mort. , il n'y avoit d'autre moyen que de p faire croire que son his étoit fils n du bourreau: Leibnitz trouva ce , roman admirable, & le lut d'un , bout à l'autre tout d'une haleine. " La premiere fois qu'il vint à Ha-" novre, il ne fortoit point de fon " cabinet. Il ne parloit des Livres 33 faints qu'avec respect : Ils font remplis, disoitil, d'une morale néceffaire aux bommes. " Il ne vouloit point qu'on disputat fur les matieres de religion, mais quand on "attaquoit fur la fienne, il fe dé-" fendoitavec la plus grande chaleur. , Il aimoit les mœurs Orientales ; a il faifoit grand cas des langues " Chinoise & Arabe, &, sans sa

9 grande vieilleffe, il auroit fait

un voyage à la Chine. Il ne communiquoit fes manufcrits à per" fonne, & ne vouloit être contre-, dit fur rien ; mais , comme l'a ob-" fervé mylord Stanbope, il n'enn troit véritablement en colore que n lorsqu'il s'agissoit de politique: matiere fur laquelle il avoit des opinions auffi bizarres que fur y tout le refte. Il voulut furpaffer n les mathématiciens les plus céle-" bres. Il n'est presque point d'ob-" jets dans la vie civile, pour lefp quels il n'eût inventé quelque machine; mais aucune ne reufn fit... n Nous finirons par quelques mots fur la figure de Leibnitz. Il étoit d'une taille médiocre, plu tot maigre que gras. Il avoit l'air appliqué, la phytionomie donce, la vue très-courte, mais infatigable & qui se soutint jusqu'à la fin de la vie... M. Dutems a publié le requeil des Œuvres Mathématiques de Leibnitz, en 6 vol. in-4° . 1767 & 1768 ; & peu de tems après on a imprimé fon Esprit, à Lyon, en 2 vol. in-12. Ces denx recueils font intéressans. Feller a donné Miscellanea Leibnitiana . Leiplick 1719 . in - 8°

LEICESTER (Simon de MONT-FORT, comte de ) fils cadet du famenx Jimon de Montfort, le héros de la croifade des Albigcois, s'établitde bonne heureen Angleterre, où fa famille possédoit de grands biens. Henri III , dont il fint gagner les bonnes graces , lui donna fa fœur en mariage. & le nomma fon lieute-Rant dans les provinces qu'il avoit en France. Il gouverna pendant quelque tems ces provinces avec une févérité qui irrita les grands; & ayant déplu à Blanche, veuve de Louis VIII & régente de France , il retour ua en Angleterre. Sa faveur ne s'y foutint point : l'inconftance de Henri, & le caractere hautain de Leicester, ne pouvoient manquer de produire entr'eux des brouilleries. Un jour le comte den-

201 na un démenti an roi qui l'avoit appellé traître, & ajouta que s'il n'étoit pas son Souverain il se repentiroit de cette insulte. Son adrelle , fes intrigues, fes déclamation : contre le gouvernement & même contre les étrangers, quoiqu'il en fût du nombre, fon extérieur dévot, fon zèle apparent pour les libertés nationales , lui concilierent l'amitié du peuple & la confiance de la nobleffe. Se vovant en état de tont entreprendre, il fit entrer les barous dans le projet de réformer le gouvernement, ou plutôt de s'emparer de l'autorité. Dans une afsemblée parlementaire où ces seigneurs parurent en armes, le roi avant demandé des fubfides, on ne les lui promit, qu'à condition qu'il remédieroit aux défordres en confiant le pouvoir à des hommes capables de les corriger. Henri sc soumit à tout; il convoqua un parlement à Oxford . où furent arrêtés les plans de réforme. Mais il fentit bientôt le joug auquel il s'étoit affajetti. Non-seulement les subsides qu'il espéroit, n'arriverent point; mais les quatre freres utérins, enfans du comte de la Marche & de la reine Isubelle, furent bannis du royaume, comme auteurs des manx de la nation. Henri youlut reprendre son ponvoir : ce fut alors que Leicefter fe mit à la tête des mécontens & combattit fon fonverain. Nous avons raconté dans l'artiele de Henri III, les suites de cette entreprise. Leicester ayantété tué dans une bataille donnée en 1264. fon corps fut haché en mille morceaux. Un eccléfiaftique les raffembla, ponc les expofer à la vénération du peuple, qui les révéra comme celles d'un martyr mort pour le maintien de la liberté. Il laissa cinq fils. Le plus célebre est Guy ou Guydon , qui n'ayant pu abtenir de St. Louis des fecours con-

tre le roi d'Angleterre, fuivit Charles d' Anjou en Sicile. On croit qu'il mourut dans ectte isle. On dit que, pour venger la mort de son pere. il affaffina dans une églife de Viterbe , I erri . fils d'un des meurtriers de Leieefler, pendant qu'il enten oit La meffe, & qu'en fortant de l'églife il s'écria : J'ui affouvi ma vengeance! Un de ses gentilshommes lui avant dit que le cadavre de fou pere avoit été trainé igniominiensement. il rentre aufli-tot dans l'églife, faifit le corps de Henri par les cheveux & le traine dehors jufqu'au milien de la rue, fans que Charles penfat à empécher ou à venger ce crime.

LEICH , ( Jean-Henri ) profcffenr d'limmanités & d'éloquence à Leipfick to patrie, travailla au Journal & aux Nonvelles Littéraires de cette ville. & v mournten . 750. dans un áge peu avancé. Son ouvrage le plus curieux est intitulé : De origine S' incrementis Typographia Liebenfis, Il n'avoit que 20 aus lorfqu'il le compofa. Ses antres productions font : I. Unc édition du Tréfor de Fabri. II. De vita & re bus pellis Conftantini Porphyrog. III. De Diptycis veterum , & de Diptyco emin, Card. Quirini, IV. Diatribe in Photii Uibliotlecam . &c.

LEIDRADE, archevêque de Lyon, bibliothécaire de Uburlemague, mort en 816, dans le monaftere de St. Médard de Soiffons, après s'être démis de son archevêché, eut ime grande réputation de favoir & de piété. Il étoit originaire du Norique, Avant son épiscopat, il avoit été nommé commilfaire avec Théodusfe d'Orléaus, pour informer, de la part du roi, des abus qui se commettoient dans la Provence & dans la Gaule Narbonnoife touchant les abus de la justice. Il fut élu archeveque de Lyon en 797, & il montra un grand zele pour le rétablissement de la

difcipline dans le clergé féculier & régulier. Il nous refle de lui un Traité foir le Boptem, quelques Lettres qu'on trouve dans la bibliotheque des PP. & divers Opufcules dans les Analectes de D. Mabilion. Bainze a donné une édition de fee Euvres avec celle d'Agé bard.

t E1GH, (Edonard) chevalier Anglois, né dans le comté de Leicefter, s'est fait un nom par plusicurs ouvrages, dans lesquels regne un profoud favoir, la connoitiance des langues, & une critique fage, Les principaux font : I. Des Réflexions en anglois, fur les cinq livres noctiones de l'ancien Teltament. Job , les l'feaunes , les Proverbes , l'Eccléfiafte & le Cantique des Cantiques . à Londres . 1650, in-folio. II. Un Commentaire fur le Nouveau Testament, in fol. 1657. III. Un Dictionnaire Hebreu , & un Dictionnaire Grec, qui se joigneut ensemble fous le titre de Critica facra, in-fol, à Amft. 1696. Le premier a parti en françois en 1703, par les foins de Wolzoque, fous ce titre; Diction, de la Langue Sainte, contenant ses origines, avec des observations. IV. Un Traité de la liuifon mil y a entre la Religion &7 la Littérature. Ce favant mournt en 1671... Il ne faut pas le confondre avec Charles LEIGH, de la province de Laucastre, auteur d'une excellente Histoire Naturelle en anglois, in-folio.

LEIRUELS. Pepez LATRUELS.
LEIAND, (Jean) ná Londres,
obitint du roi heszi VIII le titre
d'antiquaire & une forte penfon.
Il parcourut toute l'Angleterre,
se fit une ample moiflos ; mais il
ne put pas profiter des matériaux
qu'il avoit amaflés. Sa penfon ne
luiétant point payée, il pendit 1c,
prit de chaggin & mourut fou en
1552. On conferre fes Novujerist
dans la bibliotheque Bodieienne, Lp

plus estimé de ses ouvrages imprimés, est un savant Traité des Ecrivains de la Grande-Bretagne, en latin, Oxford 1709, 2 vol. in-8°. Il paffe pour exact. On accuse Cambden d'en avoir profité, fans en rien dire. Jean Balde ya aufli bear conp puifé. On a encore de lui : 1. L' Itinéraire d'Angleterre . en anglois , Oxford , 1710 . in-80 , 9 tomes. II. De rebus Britannicis col lectunea, Oxonii, 1615, 6 vol. in-8°. LEUIO. Voyez CAPILUPI &

RICCOBONI. LELIUS. Voyes LELIUS. LELLIS, (St. Camitle de ) né à Pucchianico dans l'Abruzze en 1550, entra, après une vie fort déréglée & très-vagabonde, dans l'hôpital de S. Jacques des Incurables à Rome. Devenu économe de cette mailon . il se proposa de prendre des moyens plus efficaces pour fonlager les malades, que ceux qu'on avoit employés julqu'alors. Son état de laic lus faifant craindre de grands obstacles pour son projet, il le mit au Rudiment à 32 ans, & parvint dans neu de tems au facer-loce. C'eft alors qu'il jetta les fondemens d'une Congrégation de CLERCS réguliers. ministres des Infirmes. Les papes Sixte V, Grégoire XIV & Clément VIII, approuverent ce nouvel ordre , digne en effet de tous les fuffrages & de tous les encouragemens qu'on a vu prodigués à des affociations moins utiles. Le cardinal de Mondovi lui laissa tous ses biens à sa mort, arrivée en 1592, après l'a-· voir protégé pendant sa vie. Lellis, voyant fon ouvrage affermi & fa congregation répandue dans plufieurs villes , fe demit de la fupé-

riorité en 1607, & mourat fainte-LELY , (Pierre) peintre , né en 1613 à Soeit en Weltphalie , moisrut a Londres en 1680. Il s'appliqua d'abord au paylage, mais le ta-

ment en 1614.

lent de faire des portraits le fixa. Lely paffa en Angleterre, à la fuite de Guillaume II de Naffen, prince d'Orange, & peignit toute la famille toyale. L'affluence des personnes qui vouloient exercer fon pinceau étoit fi grande, qu'un de ses domestiques étoit chargé d'inscrire les feigneurs & les dames qui avoient pris jour pour être représentés par Lely. Si quelqu'un manquoit au tems fixé, il étoit remis au bas de la lifte; enfin, fans aucun égard ni à la condition, ni au fexe, on étoit peint suivant son rave. Ce peintre faifoit une grande depenfe. Il avoit un domesti que nombreux . tenoit table ouverte. & Ics repas étoient ordinairement accompagnés d'une symphonie choifie.

LEMERY. Voyez EMERY. I. LEMERY, (Nicolas ) né à Rouen en 1645, d'un procureur au parlement, fe confacra à l'etude de la chymie, & parcourut toute. la France pour s'y perfectionner. Cette feience étoit alors une efpece de chaos , où le faux étoit entiérement mélé avec le vrai. Les mery les separa; il reduifit la chymie à des idées plus nettes & plus fimples, abolit la barbarie inutile de son langage, semblable à la lingue lacrée de l'ancienne théologie d'Egypte & auffi vuide de fins ; il ouvrit des Cours publics de cette fcience, d'où fortirent prefque tous les chymittes François qui y exeellerent. Obligé de paffer en Angleterre à cause de son attachement au calvinifte, & ne pouvant oublier la France & sa famille, il y retourna , & le fit Catholique. L'acadé. mie des sciences le l'associa en 1699 . & lui donya enfpite une piace de pentionnaire. Elie le perdit en 1715 , à 70 ans. C'étoit un homme infatigable , bon ami , d'une exacte probité, & d'une fimplicité de mœurs affez rare. Il ne

206 connoiffoit que la chambre de fes malades, fon cabinet, fon lahoratoire, & l'académie. Il fut une preuve , que qui ne perd point de tems , en a beaucoup. Quoiqu'il dut être naturellement prévenn en faveur des remedes chymiques, il ne les employoit qu'avec beaucoup de circonfocction. Il croyolt que , par rapport à la médecine, la chymie, à force de réduire les mixtes à leurs principes. les réduisoit fouvent à rien. On a de lui : I. Un Cours de Chanie, dont la meilleure édition eft celle de M. Baron, en 1756 , in-4°, avec de favantes notes. La premiere édition de ce livre, traduit dans tontes les langues de l'Europe, eut le débit le plus rapide. Il fe vendit comme un ouvrage de galanterie on de fatyre. II. Une Pharmacople universelle , 1764, in-4°. C'eft un recueil exact de toutes les compositions des remedes décrits dans les meilleurs livres de pharmacie. Il en a retranché un grand nombre qui lui paroiffoient moins bens ; mais il en a encore trop confervé. M. Banne s'eft renferme . avec raifon , dans les préparations effentielles. Quoi qu'il en foit , le livre de Lemery a été pendant longtems le meilleur recueil des remedes. L'auteur fait des remarques qui en apprennent les vertus, qui rendent raison de sa préparation. & qui le plus souvent la facilitent, en retranchant les ingrédiens inutiles. III. Un Traité universel des Drogues simples , 1759 , in-4" : ouvrage qui eft la bale du précédent, & qui eft auffi eftimé. Ce recueil, ( dit Fontenelle , ) eft une bonne partie de l'Histoire naturelle. Un des mérites de l'anteur , c'eft qu'il écrit avec clarté & avec méthode. IV. Un Traité de l'Antimoine , in . 8°. Lemery s'étoit beaucoup enrichi par le débit du blane d'Etpagne, que long - tems il posteda feul.

II. LEMERY . (Louis) fils du précédent, & digne de lui par fes connoissances en chymie & en médecine, fut pendant trente - trois ans médecin de l'Hôtel - Dieu de Paris, acheta une charge de médecin du roi . & obtint une place à l'académie des sciences. Il mourut en 1743, à foixante-fix ans, aimé & estimé. On a de lui : I. Un Traité des Alimens, 1702, in-12: onvrage clair & méthodique, réimprimé en deux vol. L'auteur explique le choix qu'on doit faire de chaque aliment a les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent produire ; le tems , l'age & les tempéramens auxquels ils conviennent. Ce livre cit tres-ntile à ceux qui font attentifs à lour fanté. Ses observations sur les nieges des alimens font justes. parce qu'elles font fondées fur l'expérience : mais les railonnemens qu'il fait fur leurs principes & fur la maniere dont ils operent, ne font pas toujonrs appuyés fur une bonne théorie. II. Un grand nombre d'excellens Mémoires fur la chymie, intérés dans ceux de l'académie des sciences. III. Trois Lettres contre le Traité de la génération des Vers dans le coros de l'Homme , par Andry , 1704 , in-12.

LEMNE, (Lavinius LEMNIUS) né à Ziriczée en Zélande l'an 1505, exerça la médecine avec réputation. Après la mort de sa femme, il fot élevé au sacerdoce. & devint chanoine de Ziriczée, où il mourut en 1568. On a de lui : I. De occultis Natura miraculis, in-8°. 11. De Aftrologià; in-8°. III. De Plantit biblicis , Francofurti 1591 , in-12. Guillaupse LEMNE , fon fils , fut premier médecin d' Eric , toi de Suède. On le fit mourir lorsque ce prince fut détrôné. Il y a eu un poète de ce nom . Simon LEMNIUS . qui vivoit en 1550 . & dont on a de mauvaises Epigrammes, in - 80.

LEMOS, (Thomas) Dominicain, né à Rivadavia en Galice , vers l'an 1550, de parens nobles, est célèbre par le zète avec lequel il combattit pour St. Thomas contre Molina. Le chapitre général de son ordre, convoqué à Naples en 1600, le chargea d'alter à Rome pour défendre la doctrine des Ecoles Dominicaines. On étoit à examiner le livre de Molina. De la Concorde du Libre arbitre & de la Grace; le P. Lemos excita les juges de cet ouvrage, de vive voix & par écrit. Il parnt avec éclat dans les congrégation de Auxiliis ; les papes Clement VIII & Paul V, qui les avoient convoquées, applandirent plufieurs fois à fon éloquence & à son favoir. Le Jésuite Valentia, terraffé par cet habite homme, cita dans une féance un passage de St Augustin, qui n'étoit pas de ce Pere. Lemos le lui avant reproché, le Téluite fut fi févérement réprimandé par le pape, qu'il en mourut, dit-on, peu de tems après, configmé par le chagrin. Pierre Arrubal, fon confrere, le remplaça; mais il ne put tenir contre le Dominicain, Onare que la nature l'avoit fait naître avec une poitrine de fer , il étoit environné d'une gloire en muniere de couronne, qui éblouissoit ses adver-Saires, les Cardinaux mêmes. C'eft le R. P. Chouquet , Dominicain , qui nons attefte ce prodige dans fon eurieux livre des Entrailles maternelles de la Ste Vierge pour l'Ordre des Freres Precheurs. LEMOS détruifit très-bien le Molinisme; mais fon fuccès fut meins grand, lorfqu'on attaqua le Thomisme & la promotion phyfique. Il fe jetta dans

la diftinction du Sens composé & du Sens divife. Il convint que Calvin avoit foutenu, comme lui, une grace efficace par elle-même; mais il nia que ce sectaire fut hérétique en cela: il prétendit qu'il ne l'avoit été que dans cette conféquence, faussement tirée d'un principe très vrai , que le consentement de la volonté s'ensuivoit nécessairement. par une nécessité de conséquent : an lieu que les Dominicains soutenoient que le consentement de la volonté n'étoit nécessaire que d'une nécessité de conséquence. LEMOS s'immortalifa dans fon ordre, & fe fit un nom dans l'Europe. Le roi d'Espagne lui offrit un éveché, qu'il refula. Il se contenta d'une pention, dont il jouit julqu'à la mort arrivée en 1629. à 84 ans. Il étoit depuis long-tems confulteur-général. On a de lui : I. Panoplia gratia, 2 vol. in-fol. 1676, à Béziers, sous le nom de Liége. Il v traite à fonds des matieres de la grace & de la prédeffination ; mais, après avoir lu tont ce qu'il en dit, on finit par où les théologiens devroient commencer, par cette exclamation fi face de l'Apôtre des Gentils: O altitudo divitiarum! &fc. II. Un Journal de la congrégation de Auxiliis. Reims 1702. in-fol., fous le nom de Lonvain. III. Un grand nombre d'antres Ecrits fur les questions de la Grace, qu'on ne demande pas affez, & fur taquelle on dispute trop.

LEMPEREUR. Voyez EMPE-REUR.

LENCLOS, (Anne, dite NINON)
naquit à Paris en 1615, de paieng
nobles. Sa mere vouloit en faire
une dévoie; son pere(\*), homme

<sup>(\*)</sup> Menge rupperte dans fes Obferenziens for Melberbe, que M. Ninos trus en duel, pris les Minimes de la Place royale, en 18 que le Medide de Chaban, a unque Malbrèse avoit adrelle plutieurs de fes Pocifice fous le nome de M. de Misime s'éction moldant de fortune, d'abord impérieur, adde-de-camp au férvire de France, qui étoit pullé à ceini de Venite en audiffé de l'estemant, d'artificié apparent de l'apparent de l'app

208 d'efprit & de plaifir, reuffit beaucoup mieux à en taire une Epicurienne. Ninon perdit l'un & l'autre à l'age de 15 ans. Maîtresse de sa deftinée dans une grande jennelle, elle se forma toute seule. Son esprit s'étoit développé par la lecture des ouvrages de Montaigne & de Charron , qu'elle avoit medités dès l'âge de dix ans. Elle étoit déja conque dans Paris par fon efprit. fes bons mots & la philosophie. Etant malade, & voyant beaucoup de gens autour de son lit, qui la plaignoient de mourir si jeune : Hélas, dit elle, je ne laife que des mourans! Revenue de cette maladie, elle s'appliqua de plus en plus à perfectionner les talens & à embellir fon esprit. Elle savoit parfaitement la mulique, jouoit trèsbien du clavellin & de plufieurs autres inftrumens, chantoit avec tout le gout possible, & dansoit avec beaucoup de grace. La beauté sans les gruces étors, felon elle, un bamecon fans appar. Avec de tels agrémens, elle ne dut manquer ni d'amans ni d'époux. Un goût décidé pour la liberté, &, fi j'ofe le dire, pour le libertinage, l'empêcha de fe prêter à aucun engagement folide. Une femme fenfée (disoit-elle) ne doit jamais prendre de mari fans le confentement de saraison, & d'amant fans l'aveu de fon cœur. Mais préférant la licence de l'amour à la gêne de l'hymen, elle mit fon bien à fonds-perdu, tint elle-même son ménage, & vécut à la fois avec économie & avec noblesse. Elle iouiffoit de 8 à 10 mille livres de rente viagere, & avoit toujours une année de revenu devant elle, pour secourir ses amis dans le befoin. Le plan de vie qu'elle se traça, n'avoit point eu d'exemple. Elle ne voulut pas faire un trafic honteux de fes charmes; mais elle réfolut de se livrer à tous ceux qui

lui plairoient . & d'être & eux tant que le preftige dureroit. Volage dans fes amours, constante en amitié, scrupuleuse en matiere de probité , d'une humeur égale , d'un commerce charmant, d'un caractere vrai, propre à former les jeunesgens & a les féduire, spirituelle fans être précieuse, belle jusqu'à la caducité de l'âge, il ne lui manqua que ce qu'on appelle la vertu dans les femmes, & ce qui en mérite si bien le nom; mais elle agit avec antant de dignité que fi elle l'avoit eûe. Jamais elle n'accepta de présens de l'amour. Ce qu'il v a de plus étonnant, c'est que cette paffion , qu'elle préféroit à tout . lui paroiffoit une fensation plutôt qu'un sentiment, un goût aveugle, purcment fenfuel; une illusion palfagere, qui ne fuppofe aucun mérite dans celui qui le prend, ni dans celui qui le donne. Elle penfoit comme Epicure . & agiffoit comme Lais. Les Colignis, les Villarceaux, les Sévignés, le Grand Condé, le duc de la Rochefoucault . le maréchal d'Albret, Gourville, Jean Bannier , la (batre , furent fucceffivement fes amans, & fes amans hourenx; mais tous reconnurent que Nison cherchoit moins à fatisfaire sa vanité que son goût. Le dernier l'éprouva fur-tont d'une façon finguliere. Obligé de rejoindre l'armée, incrédule aux fermens les plus tendres, Ninon le raffura par un billet fi; né de fa main, dans lequel elle lui donnoit fa parole d'honneur, que maigré fon abfence elle n'aimeroit que lui. A peine eut-il disparu, qu'elle se trouva dans les bras d'un nouvel amant. Cette réputation d'inconftance & de galanterie ne l'empesha point d'avoir d'illustres amis. Les femmes les plus aimables & les plus refpectables de fon tems , la rechercherent. On ne citera que Made de

Maintenon, Cette dame voulut, diten, l'engager à se faire dévote, & à venir la consoler à Versailles de l'ennui de la grandeur & de la vieillesse. Ninon préféra son obscurité voluptueuse à l'esclavage brillant de la cour. Envain des directeurs fages voulurent la ramener à la religion : elle n'en fit que plaifanter. " Vons Savez, (dit-elle à Fontenelle, ) le parti que j'aurois pu tirer de mon corps ; je pourrois encore mieux vendre mon ame : les Jansénistes & les Molinistes se la disputent... Ninon n'aimoit pourtant point que l'on fit parade d'irreligion. Un de fes amis refulant de voir son Curé dans une maladie, elle lui mena ce prêtre en lui difant : Monfieur , fuites votre devoir; je vous affure que, quoiqu'il raisonne, il n'en sait pas plus que vous & moi. Personne ne possédoit mieux qu'elle la théorie de cette décence, fi nécellaire dans le monde. Sa maison fut le rendezvous de ce que la cour & la ville avoient de plus poli, & de ce que la république des lettres avoit de plus illustre. Scarron la consultoit fur ses Romans, St-Euremont sur les Vers , Moliere fur fes Comédies, Fontenelle fur fes Dialogues. On a ridiculement prétendu que le dernier amant de Mlle de Lenclos fut un homme-de-lettres ; ( Voyez GE-DOYN. ) Ninon avoit alors 80 ans accomplis, & à cet âge elle n'étoit gueres propre à inspirer des pasfions. Elle mouruten 1706, fuivant les uns, comme elle avoit vécu; fuivant d'autres, dans des fentimens plus chrétiens. Elle avoit alors 90 ans. Les approches de la mort n'altérerent pas, dit-on, la ferénité de son ame. Elle conserva jusqu'au dernier moment les agrémens & la liberté de fon efprit. Si "on pouvoit croise, disoit-elle quelnefois, comme Madame de l'hevreule , q'uen mourant en va caufer avec Zome V.

200 tous ses amis dans l'autre monde, il seroit doux de penser à la mort. Le portrait que nous venons de tracer de cette Epicurienne, est d'après tous les Mémoires qui ont paru sur elle. Quelques moralistes doutent pourtant avec raison, que ce portrait soit reffemblant dans tous les points. Ecoutons là deffus Jean Jaques Rouffeau. " Dans le mépris des wertus de fon fexe, Ninon de Len-, clos avoit, dit-on, confervé celles " du nôtre. On vante fa franchise . n fa droiture , la fûreté de son com-, merce , fa fidélité dans l'amitié. Enfin, pour achever le tableau de " fa gloire, on dit qu'elle s'étoit n faite homme. A la bonne houre ! , Mais, avec toute la haute répu-" tation, je n'aurois pas plus voulu " de cet homme-là pour mon ami, , que pour ma maîtresse..... Les , femmes qui perdeut toute pun deur, font plus fanffes mille fois " que les autres. On n'arrive à ce 33 point de dépravation qu'a force , de vices, qu'on garde tous, & qui ne regnent qu'à la faveur de l'inn trigue & du menfonge. Au conp traire, celles qui ont encore de , la honte, qui ne s'enorgueillisent , point de leurs fautes, qui favent , cacher leurs delirs à ceux-mé-, mes qui les inspirent, celles dont " ils en arrachent les aveux avec , le plus de peine , font d'ailleurs , les plus vraies, les plus fincerent les plus constantes dans tous , leurs engagemens, & celles fur n la foi desquelles on peut géné-" ralement le plus compter ..... Le 32 plus grand frein de leur fexe ôté, " que refte - t - il aux femmes qui 30 les retienne ? & de quel honneur n feront-elles cas , après avoir re-33 noncé à celui qui leur est prom pre? Avant mis une fois leurs n paffions à l'aife, elles n'ont plus n aucun intérêt d'v refufter. " Ces réflexions d'un auteur qui, au mi-

lien de beaucoup d'erreurs, a développé les plus grandes vérités, peuvent l'ervir à contrebalancer les éloges qu'on a donnés à Ninon, & diriger le lecteur dans le jugement qu'il doit en porter. Cette celebre courtifane laiffa quelques enfans. L'un de ses fils est mort officier de marine. Avant qu'il vînt au monde, un militaire & un ecclefiaftiquese disonterent le criminel honneur de la paternité. La chose étoit dontenfe, le fort en décida ; on prit des dez , & l'abbé perdit cette funeste gloire. L'autre fils de Ninon finit ses jours d'une maniere bien tragique. Il devint amoureux de fa mere, à qui il ne croyoit pas appartenir de si près; mais dès qu'il eut découvert le secret de sa naisfance, il se poignarda de désespoir. Le Sage a employé cette cruelle aventure dans fon roman de Gil-Blas, en y mélant quelques traits comiques. Un événement fi tragique n'avant pas fait changer Ninon de façon de vivre, ne peut que laiffer de son cœur des impressions défavorables. On prétend cependant qu'elle ne fut pas fans regret fur les erreurs de sa jeunetse. Dans une lettre à St. Evremont , elle Ini parle ainfi : " Tout le monde me n dit que j'ai moins à me plaindre n du tems qu'une antre. De quel-3) que façon que cela foit, fi l'on m'avoit proposé une telle vie, , je me ferois pendue. , Elle rendoit grace à Dieu tous les foirs de Son esprit, & le prioit tous les matins de la préserver des sottifes de son caur. Deux auteurs nous ont donné la VIE de cette héroine en galanterie : M. Bret en 1751, in-12; & M. Damours à la tête des Lettres qu'il a supposé écrites par Ninon an marquis de Sévigné, 1764, 2 vol. in-12, dans lesquelles il y a beaucoup d'esprit & de métaphyfique de fentiment. Les vraies Let-

tres de Ninon étoient moins rechet. chées & plus délicates. On en trom ve quelques-unes dans le recueil des Œuvres de St. Evremont ....

Voyez VI. ORLÉANS. LENET , ( Pierre ) fils & petitfils de deux préfidens du parlement de Dijon, a été lui-même conseiller dans ce corps, enfuite procureur-général, & enfin conseillerd'état. Il fut , pendant le fiege de Paris, l'un des intendans de justice, de police & de finances. Le fiege fini . il retourna à la cour . où l'on fe fervit de lui en beaucoup d'occafions importantes. On a imprimé les Mémoires, contenant l'histoire des Guerres civiles des amées 1649& Suivantes, principalement de celles de Guienne. Els ont paru en 2 vol. in-12, en 1729, fans nom de ville ni d'imprimeur. Ces mémoires ne sont pas bien écrits : mais ils contiennent quelques faits intéressans. L'auteur n'y dit presque que ce qu'il a vu, & il a en part à la plus grande partie des choses qu'il raconte. Il

mourut en 1671. I. LENFANT, (David) Dominicain Parifien, mort dans fa patrie en 1688 à 85 ans, publia plufieurs compilations, monument de fa patience plutôt que de son génie. Les principales sont : I. Biblia Bernardiana : Biblia Augustiniana : Biblia Thoma Aquinatis, en trois vol. in-4°. Ces ouvrages renferment tous les passages de l'Ecriture expliqués par ces Peres. Les perfonnes judicieuses n'appronverent gueres cette méthode. On auroit beaucoup mieux aimé un commentaire, dans lequel on eut trouve recneilli ce que les différens Peres de l'Eglise avoient de meilleur fur les Livres faints, II. Un gros Recueil des Sentences de S. Augustin. fons le titre de Concordantie Augu Co tiniane, 2 vol. in fol. III. Une Hiftoire générale ; superficielle & maldrite, ca 6 vol. in-12, 1684-Une lingularité de cet ouvrage, c'elt que l'auteur obferve ce qui s'elt paffé de particulier dans l'univers chaque jour de l'année depuis la naiffance de Jéfus Christ, de façon qu'il auroit pu intituler son livre: Culendrier Hisporique.

II. LENFANT, (Jacques) né à Bazoche en Beauce, l'an 1661 d'un pere ministre, se distingua à Saumur & à Genève où il fit fes études. C'eft dans cette dern. ville qu'il traduifit la Recherche de la vérité du P. Malebranche. Cette verfion ne fut imprimée qu'en 1691, in-4°. fous le titre : De inquirenda veritate. Le tiaducteur avoit paffé en 1682 à Heidelberg, où il obtint les places de ministre ordinaire de l'Eglise Francoife, & de chapelain de l'étectrice donairiere Palatine. L'invasion des François dans le Palatinat en 1688, l'avant obligé de se retirer à Berlin, il yfut prédicateur de la reine de Prusse & chapelain du roi fon fils, confeitler du confistoire fupérieur, membre de l'académie des sciences de cette ville, & aggrégé à la société de la Propagation de la Foi, établie en Angleterre. Il mouent d'une paralysie en 1728, à 67 ans. C'étoit un homme d'une phyfionomie fine, avec un air fimple & un extérieur négligé. Il parloit peu, mais bien, & d'un ton insinuant. Il prêcha avec applaudiffement. Ami de la focieté & du trawail, il fe partageoit tour-à-tour entre ses amis & fon cabinet. Né avec un caractere doux & un efprit modéré, il vivoit bien avec tout le monde, même avec ceux dont il avoit eu à se plaindre. Ses meilleurs ouvrages font : I. Histoire du Concile de Constance , 2 vol. in-4º . 1727; celle du Concile de Pife . 2 vol. in-4°. 1724; celle du Concile de Bale , 1731 , meme format & même nombre de volumes. Los

1

ş

deux premieres de ces Histoires font bien faites, bien écrites, traitées en général avec impartialité, & femées de faits curieux & recherchés; celle du concile de Bâte ... est au ton du Poggiana, c'est-à-dire auffi mal digérée, auffi découfue, que négligée dans le style. " J'ai , fu de Berlin, ( dit un favant estimable de Troyes , ) , que la maniere dont le concile de Bale n a été traitée par Lenfant, tient au genre de vie auquel il s'étoit abandonné dans fes dernieres an-" nées. " Ces trois Histoires ont été réunies en 1731, en 6 vol. in-4°. L'édition de 1727, de l'Histoire du concile de Constance, est préférable aux autres. II. Nouveau- Testament, traduit en françois fur l'original Grec , avec des notes littérales, conjointément avec Benufobre, en 2 vol. in-4°. Les notes éclaircissent le texte . & la version est estimée par les Protestans; quoique Dartis, ministre de Berlin, fait accufé les traducteurs, avec affez peu de fondement, d'avoir affoibli les preuves de la divinité de Jésus-Chrift. III. L'Histoire de la Papelle Jeanne, 1694, in-12. Lenfant revint dans la fuite de fes préjugés au fujet de cette fable fi ridiculement inventée : mais Alph. Vienoles donna une nouvelle édition de fon ouvrage en 1720, en 2 vol. in-12. avec des augmentations confiderables . dans lefquelles il fit de vains efforts pour appuyer ce roman. IV. Une Traduction latine du livre de la Recherche de la vérité, 2 vol. in-4°. V. Poggiana, en 2 vol. in-12 : ouvrage auffi inexact que toutes les productions de ce genre. C'est une Vie du Pogge, avec un recueil de fes bons - mots & quelques-uns de fes ouvrages. VI. Des Sermons, 2 vol. in-12. VII. Des Ecrits de Controverfe. Le plus connu oft inutula Prefervatif contre laveunion ovec le Sirge de Reme, 1725, en 5 vol. in 8°. VIII. Pluficurs Picces dans la Bibliobleque choifit, & dans la Bibliobleque Germanique à laquelle il cut beancoup de part. Lenfant fut un des pafleurs Françou contribuerent le plus à répandre les graces & la force de notre langue aux extrémités de PAllemagne.

I LEKGLET, (Pierre) autif de Benuvias, prefelleur voya d'éclequence, fut recteur de Puniversité de Paris en 1660, & mourut en 1707. On a de lui un recueil de Poeites héroiques, initiudi : Peri Lengleti Carmina, 1692, in 5°. Elles font écrites avec plus de puis de l'emble à tant de poètes latins modence, qui reproduient trop fouvent, dans leuxs vers politiches, les images & même les vers qu'il sont suifissatam les modes aux de l'emble à tant non dence, qui reproduient trop fouvent, dans leuxs vers politiches, les images & même les vers qu'il sont suifissatam les nordes anoless.

II. LENGLET DU FRESNOY . (Nicolas) naquit à Beauvais en 1674. Après le cours de ses premieres études qu'il fit à Paris; la théologie fut le principal objet de fes travanx; il la quitta enfuite pour la politique. En 1705, le marquis de Torcy, ministre des affaires étrangeres , l'envoya à Lille , où étoit la cour de l'électeur de Cologne , Joseph Clément de Baviere. Il v fut admis en qualité de premier fecrétaire pour les langues Latine & Françoile. Il fut chargé en même tems de la correspondance étrangere de Bruxelles & de Hollande. Cette correspondance le mit à portée d'être info mé des trames secrettes de plufieurs traîtres que les ennemis avoient su gagner en France. La découverte la plus importante qu'il fit dans ce genre, fut celle d'un capitaine des portes de Mons. qui devoit livrer aux ennemis, movement 100,000 piaftres, nonfeulement la ville, mais encore

les électeurs de Cologne & de Baviere qui s'y étoient retirés. Le traitre fut convaincu : il fubit la peine de son crime, & fut rompu vif. L'abbé Lengles fe fignala encore dans le même genre en 1718 . lorfque la conspiration du prince de Cellamare, tramée par le cardinal Alberoni , fut découverte. Plufieurs feigneurs furent arrêtés, mais on ignoroit le nombre & le dessein des conjurés. Notre auteur fut choifi par le ministere pour pénétrer cette intrigue. Il ne voulus s'en charger, que fur la promeffe qu'aucun de ceux qu'il découvriroit ne feroit condamné à mort. Il rendit de grands services à cet égards; & non-feulement on lui tint parole par rapport à la condition qu'il avoit exigée, mais encore le roi le gratifia des lors d'une pension dont il a joui toute sa vie. L'abbé Lenglet avoit en occasion de connoître le prince Eugène après la prife de Lille en 1708. Dans un voyage qu'il fit à Vienne en 1721 , il vit de nouveau ce prince, qui le nomma fon bibliothécaire : place qu'il perdit bientôt après, parce qu'il conferva peu fidellement le dépôt qui lui avoit été confié. L'abbé Lengtet ne sut jamais profiter des circonftances heureules que la fortune lui offrit, & des protecteurs puissans que son mérite & fes fervices lui acquirent. Son amour pour l'indépendance étouffa dans fon cœur la voix de l'ambition : il voulut écrire , penfer , agir & vivre librement. Ilne dépendit que de lui de s'attacher au card. Poffionnei, qui auroit voulu l'attirer à Rome, ou à le Blanc, ministre de la guerre: il refusa tous les partis qui lui furent propofés, Liberté . liberté : telle étoit sa de-

vife. Dans fes dernieres années

même, où fon grand âge follici-

toit pour lui un loifir doux &

LEN

tranquille , il aima mienx travailler & refter feul dans un logement obfeur, que d'aller demeurer avec une feenr opulente qui l'aimoit , & qui lui offroit chez elle à Paris un appartement, sa table, & des domeftiques pour le servir. Il eut été plus à fou aife , & fans doute moins heureux. Accoutumé à faire ce qu'il vouloit , tout l'auroit géné : l'heure fixe du repas ent été pour lui un esclavage. Cet éloignement pour la servitude s'étendoit jufques fur fon extérieur. Il étoit ordinairement affez mal vêtu . mais il ne croyoit pas l'être. Malgré cela on le recevoit avec plaisir dans plufieurs mailons, parce qu'il avoit beaucoup de feu & d'agrément dans l'efprit , & fur-tout une mémoire admirable. Ce don de la nature lui inspira le goût des ouvrages d'érudition. Toutes les études éteient tournées du côté des fiecles paffés; il en affectoit jufqu'au langage gothique. Il vouloit, difoit il , être Franc-Gaulois dans fon fivle comme dans ses actions. Ausli feroit-on tenté de le prendre, dans quelques uns de fes ouvrages, pour un favant du feizieme fiecle, plutôt que pour un littérateur du dix-huitieme. Malgré fon prodigieux favoir, il ne seroit pas étonnant qu'il fe fåt trompé auffi fouvent qu'il fe trompoit: il ne fe faifoit aucun forupule d'écrire le contraire de la pen-lée, & de la vérité qu'il connoissoit parfaitement , lorfqu'il étoit poullé par quelque motif particulier. Il a, dans fes notes & dans fes jugemens, la mordante caufticité de Guy Patin. Il écrivoit avec une hardieffe & une liberté qu'il pouffoit quelquefois jufqu'à l'excès. C'eft ce qui lui occasionna tant de querelles avec les Censeurs de ses manuscrits. Il ne pouvoit fouffrir qu'on lui retranchat une feule phrafe; & , s'il arrivoit que l'on rayat quelque en-

213 droit auquel il fût attaché, il le rétabliffoit toujours à l'impreffion. L'abbé Lenglet aimoit mieux perdre la liberté , qu'une remarque , qu'nne feule ligne. Il a éte mis a la Baftile 10 ou 12 fois dans le cours de la vie : il en avoit pris en quel que forte l'habitu le. Depuis plufieurs années il s'appliquoit à la chymie, & l'on prétend même qu'il cherchoit la Pierre philosophale. Parvenu à l'age de 82 ans, il périt d'une maniere funeste, le 16 janvier 1755. Il rentra chez lui fur les 6 heures du foir . & s'étant mis à lire un livre nouveau, il s'endormit & tomba dans le feu. Ses voifins accoururent trop tard pour le secourir : il avoit la tête prefque toute brûlée , loriqu'on le tira du feu. Les principaux fruits de la plume vive, féconde & incorrecte, font : I. Un Nouveau Testament en latin , enrichi de notes historiques & critiques, ni trop longues, ni trop courtes, & affez claires ; à Paris 1703 , 2 vol. in-16; réimprimé en 1735 , même format. II. Le Rationarium Temporum du favant Petau , continué depuis 1631 julqu'en 1701, 2 vol. in-12 , à Paris 1700. Cette édition eft incorrecte, & ce que l'abbé Lenglet y a ajouté est d'une latinité affez médiocre. III. Commentaire de Dupuy fur le Traité des Libertés de l' Eglife Gallicane de Pierre Pithou, 1715 . 2 vol. in - 4º ; édition belle & correcte. Cet ouvrage effuva de grandes contradictions. IV. L'Imitation de J. C. traduite & revue sur l'ancien Original françois , d'où l'on a tiré un Chapitre qui manque dans les autres éditions , Amft. 1731 , in-12. V. Arresta Amorum, cum commentariis Benedicti Curtii , 1731 , en 2 vol. in- 12. Cette édition . devenue rare, eft d'une grande beauté ; la Préface offre des endroits curieus & piquans. VI. Réfutation des erreurs de Spinola : ( Voy. O iii

ce mot ) par Fénelon , Lami & Boulainvilliers , 1731 , in - 12. VII. Œucres de Clément . Jean & Mielel MAROT , la Haye 1729 , en 4 vol. in 40 : édition plus magnifique qu'utile, fur le plus beau papier, chaque page encadrée ... & en 6 vol. in- 12; édition tres-inférieure à la précédente : l'une & l'autre pleines de fantes. Des différentes pieces qui groffiffent ce recueil , les unes offrent des observations curieufes & fort juftes , les autres des plaifanteries du plus manyais ton . des obscénités dignes de la plus vile canaille, des déclamations fatyriques qui méritoient un châtiment exemplaire. L'abbé Langlet se cacha sous le nom de Gordan de Pereel. VIII. Les Satyres & autres Œuvres de Regnier, 1733, grand in-4° : édition qui plait autant aux yeux, qu'elle déplait au cœur & à l'esprit. L'abbé Langlet éclaircit un texte licentieux, par des notes plus licencieules encore. Il avoit du goût pour tout ce qui avoit rapport à la fale Inbricité. On Ini a attribué, (& ee n'est pas tout-à-fait sans fondement, ) des éditions de l'Aloyfia Siges , du Cabinet Saturique , & de plusieurs autres infamies. IX. Le Roman de la Rofe, avec d'autres ouvrages de Jean de Menng, 1735 . Paris (Rouen) a vol. in- 12. On v trouve une Preface curieuse, & des notes dont beaucoup font communes . & par conféquent inutiles , quel ques - unes ridicules , d'autres obleenes, & un gloffaire tres-abregé & tres-fuperficiel. X. Une édition de Catulie , Properce & Tibulle , comparable à ceiles des Elzevirs pour la beauté & la correction, à Leyde , (Paris) chez Couftellier , 1743, in-12. XI. Le vie vol. des Mémoires de Condé , 1743 , in- 4°. Londres , ( Paris ) belle édition ; mais pleine de traits fi vifs & de ré-Rexions fi hardies , que l'editeur en

fut puni par un affez long fejour & la Bastille, XII. Journal de Henra III, 1744, en 5 vol. in-8°, Paris, ( fous le nom de Colorne ) avec un grand nombre de Pieces curleules fur la Ligne, XIII. Mémoires de Co. mines . 4 vol. in-4. 1747: ( V. Co-MINES ) XIV. Une édition de Lactance: ( l'oyez LACTANCE. ) XV. Mémoires de la Régence de M. le Duc d' Orléans , 1749 , en 5 vol. in-12. L'abbé Lenglet n'a été que le réviseur de cet ouvrage, qui est de M. Poiffens. Il a ajouté des Pieces effentielles, fur tout la conspiration du prince de Cellamare, & l'abrégé du fameux Syftème. XVI. Métallurgie d'Alphonse Barba, traduite de l'espagnol en françois, 1751, 2 vol. in - 12 ; le 2e vol. eft de Lenglet. XVII. Cours de Chymie de Nicolas le Febre , 1751 , 5 vol. in 12 , dont les deux derniers font de l'éditeur. XVIII. Methode pour étudier l'Hiftoire, avec un Catalogue des princie paux Historiens, en 13 vol. in-12 . & en 7 vol. in-40 : le meilleur ouvrage que nous ayons en ce genre. L'autenr y établit les principes & l'ordre qu'on doit tenir pour lire l'histoire utilements il discute plufieurs points hiftoriques intéreffans; il fait conpoltre les meilleurs hifteriens, & accompagne le titre de leurs ouvrages de notes h.ftoriques , littéraires, critiques, & le plus souvent fatyriques. Ce livre seroit encore plus estimé, fi l'auteur s'arrêtoit moins fur l'origine de certains peuples , qui fera toujours très obscure ; s'il écrivoit avec plus de foin. de profondeur & de méthode; s'il ne grofliffoit pas son Catalogue de tant d'historiens inconnus; & s'il s'étoit attaché à faire un ouvrage de goût plutet qu'une compilation. La premiere édition , qui n'avoit que 2 vol., étoit, à quelques égards, plus réguliere que les inivantes. La ce . de 1729 . attita l'attention du mimittere, qui y fit mettre un grand. nombre de cartons. Le recneil de ces morceaux supprimés forme un in 4°. affez épais, qui se vendit séparément & fous le manteau, à un prix considérable. Les Anglois & les Italiens ont traduit cet ouvrage, qui a été réimprimé en 1772 en 15 vol. in-12, avec des additions & des corrections. XIX. Mé thode pour étudier la Géographie. E.le eft affez recherchée, maigré quelques inexactitudes. On y trouve un Catalogue des meilleures Cartes, & un jugement fur les différens véographes. Le fond de cette Méthode appartient à Martineau du Plessis. La derniere édition est de 1767 . 10 vol. in-12, avec les augmentations & les corrections nécessaires. On auroit dù plutôt augmenter le corps de l'ouvrage, que le Catalogue, qui n'étoit déjà que trop long. XX. De l'ufage des Romans, où il'on fait poir leur utilité & leurs différens caracteres avec une Bibliothemie des Romans , 1735 , 2 vel. in-12: ouwrage proferit par tous les gens fages, comme un livre feandaleux. XXI.L' Histoirejustissée contre les Romans, 1735, in-12. C'est le contrepoison du livre précédent, que l'auteur n'avoit pas intérêt qu'on lui attribuat; mais l'autidote est plus Foible que le venin. L'Ulaze des Romans amuse par la fingularité des penfées, la liberté, l'enjouement du ftvle : l'Histoire iustifiée ennuie par des lieux-communs, mille fois répétés, fur l'utilité de l'Histoire. XXII. Plan de l' fliftoire générale & particuliere dela Monarchie Françoise Il n'en a donné que 3 vol., & il a fort bien fait de ne pas continuer . ear ce livre est mal fait & mal écrit. XXIII. Lettre d'un Pair de la Grande Bretagne sur les affaires présentes de l' Europe 1745 in-12: elle eft curieufe. XXIV. L'Europe pacifiée par l'équité de la Reine de Hongrie..., par M.

Albert Van Heussen, &c. à Bruxelles 1 5 4. in-12 : ouvrage recherché . 1 cause des traits hardis qu'il renferme. XXV. Calendrier bistorique, of l'on trouve la Généalogie de tous les Princes de l'Europe, 1750, in-24. Ce petil ouvrage le fit mettre à la Baftille. XXVI. Diurnal Romain . latin & françois , 2 vol. in-12, 1705. Il fit cette version à la sollicitation de Madame la princesse de Condé, qui disoit tous les jours son bréviaire. XXVII. Géographie des E-fans , in - 12 , très - repandues XXVIII. Principes de l'Histoire . 1736 & années fuiv. , 6 vol. in-12: ouvrage foible, écrit incorrectement. & dont les faits ne font pas toujours bien choisis. L'auteur l'avoit compolé ponr fervir à l'éducation de la jeuneffe. Pour que ce livre pût lui être utile, il faudroit le réfondre presque entiérément. XXIX, Histoire de la Philosophie Hermétique, 3 vol. in-12, Paris, 1742. On ne connoît rien à ce livie. Si l'auteur eft partifan de la philosophie hermétique, il n'en dit pas affez; & s'il la méprile, fon mépris n'estuas afficz marqué, XXX. Tablettes Chronologiques , publiées pour la prem. fois, en 1744, en 1 vol. in 8° & de nouveau en 1778 . avec les corrections & les augmentations dont cet ouvrage très inftructif avoit besoin. On n'a pas tout corrigé, à la vérité; mais comment le pourroit-on dans des livres fi chargés de noms & de dates ? XXXI. Traité historique & loga matique surles apparitions, les visions. 87c. 1751. 2 Vol. in-12 : carieux & judicieux XXXII. Recueil de Dif-Sertations anciennes & nouvelles fur les apparitions, les visions, les songes , &c., 4 vol. in-12 , 1752: col. lection plus ample que bien choific. XXXIII. Hift. de Jeanne d' Arc. 1753, in-12, en 3 parties, compofee fur un manuferit d' Edmond Rei O it

216 cher. On l'a lue avec plaisir. Le fivle eft, comme celui de les autres productions , vif , familier & incorrect. XXXIV. Traité historique & dogmatique du secret inviolable de la Confeffion , Paris 1713 , in-12: livre utile . & l'un des meilleurs de ce fécond écrivain ... M. Michault 2 publié , en 1761 , des Mémoires curieux pour servir à l'Histoire de la vie & des Ouvrages de l'abbé Lenelet. Ce favant préparoit un Lengletianna. L'abbé Lenglet dit à un de nos amis, quelques mois avant fa mort, qu'il travailloit aux Mémoi-

I. LENONCOURT, (Robert de) d'une des plus anciennes maisons de Lorraine, fut archevêque de Reims. Il fe diftingna par fon eminente picté, & fa charité fut telle, qu'il s'acquit le titre de Pere des Panvres. Il facra le roi François I, & mourut en odeur de faintete l'an IC31.

res de la vie : nous ignorons s'il eut

le temps de finir cet ouvrage.

II. LENONCOURT, (Robert de) neveu du précedent, fut évêque de Châlons en Champagne, puis de Metz. Il contribua beaucoup à remettre cette ville aux François en 1552. L'appée fuivante, il racheta le coin de la monnoie, que les évêques fes prédéceffeurs avoient engagé, & l'on trouve encore de la monnoie marquée à fon coin, avec cette légende : In labore requies,

" Je trouve mon repos dans le traw vail. , Il fit achever dans l'églife de S. Remi de Reims le Tombeau de S. Remi , qui eft un des plus beaux monumens du Royaume. Le gouvernement de ce prélat fut & plein de bonté de douceur, de modeftie & de fageffe, qu'on l'appelloit communément le bon ROBERT. Paul III l'avoit fait cardinal en 1538 . & en cette qualité il affifta à quatre conclaves: à ceux ou furent élus les papes Jules III, Marcel II, Paul IV

& Pie IV. Il fut auffi archeveque d'Embrun, d'Arles, &c. Il mourut à la Charité-fur-Loire , en 1561. Les Huguenots avant pris cette ville l'année fuivante, eurent la fureur d'ouvrir fon tombeau & d'en tirer fon corps.

III. LENONCOURT . ( Philippe de ) neveu du précédent, cardinal & archeveque de Reims, s'acquit l'eftime & la confiance des rois Henri III & IV , & du pape Sixte V. Il mourut à Reims en 1592 , à 6c ans. Il avoit autaut d'esprit que de piété.

LENOSTRE. Poy. NOSTRE. L LENS on LENSEI. (Arnoul de) Lenfaus, naouit au village de Bailleul, près d'Ath, dans le Hainault. Après svoir fait un vovage dans les Pays - Bas, il paffa en Mofcovie, devint medecin du Czar , & périt à Moscou, lorsque cette ville fut brûlée l'an 1575 par les Tartares, Nous avons de lui une introduction aux Elémens de géométrie d'Euclide, imprimée à Anvers fous ce titre : Isagoge in geometrica Elementa Euclidis.

II. LENS, (Jean de) frere du précédent , chanoine de Tournai . & professeur de théologie à Louvain , mourut dans cette derniere ville en 1593. " On trouvoit en lui , ( dit le P. Fabre ) , la profon-, deur de doctine de St. Augustin. & le ftyle élégant de Lactance. w

Il a laiffé plusieurs bons ouvrages de controverfe. Il fut un de ceux qui composerent, en 1588, la Cenfure de l'université de Lonvain contre Leffius, fur la doctrine de la Grace.

L. LENTULUS GETULICUS & ( Cneius ) d'une famille consulaire illustre & ancienne, fut élevé au confulat l'an 26 de J. C. Il étoit proconful dans la Germanie, lorique Sejan fut tue à Rome, Il fut accufe d'ayoir en delicin de donner fa fille en mariage au fils de ce miniftre. Lentulus s'en defendit par une lettre fi éloquente, qu'il fit exiler son délateur & qu'il échappa an danger qui le menaçoit; mais l'affection des foldats pour Lentulus, avant donné enfuite de la jalousie à Tibére, ce prince le fit mourir. Suétone parle, dans la Vie de Caligula , d'une Histoire écrite par ce conful. Martial dit auffi dans la préface du ter livre de ses Epigrammes , qu'il étoit poète... Il ne faut pas le confondre avec Lentulus, fénateur, qui fut mis à mort en prison, pour avoir trempé dans la conjuration de Catilina fous le confulat de Cicéron. Il s'étoit attribué certains vers de la Sybille, qui promettoient l'empire à cenx de sa maison. C'étoit celui des coniurés qui étoit resté à Rome pour y mettre le feu.

II. LENTULUS , (Scipion ) Napolitain, fe retira dans le pays des Grifons où il embraffa le Calvinisme, & exerca le ministere à Chiavenne. Il est connu par son Apologie d'un Edit des Ligues Grifes contre des fectaires Ariens . in-8°, 1570; & par une Grammaire Italienne publice à Genève en 1568. Bayle remarque, à l'occasion de son Apologie," que les apostats affichent n un grand zèle pour la religion 😦 qu'ils ont embraffée ; & que quoiqu'ils aient grand besoin de tolérance , ils font ordinairement n très - intolérans. ...

[ PAPES. ] I. LÉON Ier, (St.) furnommé le Grand, vit le jour à Rome, fuivant les uns, & en Toscane sui-

want, vit ejour a kome, the want les uns, & en Tofcane fuiwant d'autres. On ne fait rien de partientier fur fes premieres années. Les papes St. Célefin I & Sixte III l'employerent dans les affaires les plus importantes & les plus épiseules, lors même qu'il afétoit que diagre. Après la mort de ee dernier pontife en 440, if fut élevé fur le faint-fiege par le clergé de Rome. Le peuple apprit fon élection avec transport, & le vit fur le trône pontifical avec admiration. Léon réprima par sa fermeté les progrès des hérétiques . & en ramena plufieurs à la foi par fa douceur. Avant découvert à Rome un nombre infini de Manlchéens, il fit contr'eux une information juridique & publique, mit au grand jour les infamies ténébrenfes de leurs mysteres, & livra les plus opiniatres au bras féculier. Il s'arma du même courage contre les Pélagiens & les Prifcillianiftes, & extermina entiérement les restes de ces hérétiques en Italie. Son zele , non moins ardent contre les Eutychéens, le porta à protester par ses légats contre les actes du Brigandage d'Ephèse , où l'erreur avoit été canonifée en 449. L'empercur Marcien avant affemblé un concile œcuménique à Chatcédoine en 451, St. Léon y envoya quatre légats pour y préfider. La deuxieme fession fut employée à lire une Lettre du faint pape à Flavien. patriarche de Constantinople , dans laquelle il développoit d'une maniere admirable la doctrine de l'églife Catholique fur l'Incarnation. Le concile lui donna tous les éloges qu'elle méritoit. L'erreur fut proferite, & la vérité prit sa place. Dans le tems qu'on tenoit ce concile en Orient , Attila ravageoit l'Occident, & s'avançoit vers Rome pour la réduire en cendre. L'empereur Valentinien choifit St. Léon pour arrêter ce guerrier terrible & pour faire des propositions de paix. Le pontife lui parla avec tant de majefté, de douceur & d'éloquence, qu'il amollit fon caractere féroce. Ce roi barbare fortit de l'Italie & repaffa le Danube emportant dans fon cœur de l'a-

mitié, du respect & de l'admiration pour le pontife Romain. Genserie fit ce qu'Attila n'avoit pas fait. Il furprit Rome en 455, & l'abandonna au pillage; ses troupes faceagerent la ville pendant quatorze jours avec une fureur inouie. Tout ce que put obtenir St. Lion. fut eu'on ne commettroit ni meurtres . ni incendies, & qu'on ne toucheroit point aux trois principales bafiliques de Rome, enrichies par Constantin de présens magnifiques. L'illustre poutife, en veillant aux biens spirituels, ne négligea point les temporels, & mourut en novembre 461, avec la réputation d'un faint & d'un grand homme. C'est le premier pape dont nous avons un corps d'ouvrages. Il nous reste de lui XCVI Sermons , & exi I Lettres. Pinfieurs favans lui attribuent auffi les livres De la vocation des Gentils & l'Epitre à Démétriade : mais le pape Gélafe, qui vivoit à la fin de ce fiecle, cite ces livres comme étant d'un docteur de l'églife, fans les attribuer à St. Leon. Le style de ce Pere est poli , & paroit quelquefois affecté. Toutes ses périodes ont une certaine cadence mefurée .. qui furprend fans déplaire. Il est femé d'épithètes bien choisies . & d'antithèses très - heureuses . mais un peu trop fréquentes. La meilleure édition de ses ouvrages eft celle du P. Quefnel, imprimée d'abord à Paris en 1675, en 2 vol. in-4°; ensuite à Lyon, de l'an 1700 . in folio. Les Œuvres de St. Léon ont été publiées de nouveau à Rome par le Pere Cacciaci, & à Venife par MM. Ballerini , l'une & l'autre en 3 vol- in folio ; mais ces éditions n'ont pas fait tomber celie du P. Quesnel. Le P. Maimbourg a écrit l'Histoire de son pontificat, in-4°, ou 2 vol. in 12;&il a employé un style meins roma-

melque que dans fes autres ouvrag. II. LEON II , Sicilien , fucceffeur du pape Agathon en 682, envoya l'année fuivante le foudiacre Constantin , régionnaire du faintfiege , à Constantinople , en qualité de légat. Il le chargea d'une lettre pour l'empereur, dans laquelle il confirmoit , par l'autorité de St. Pierre , la définition du fixieme coneile. & difoit anathême à Théodore de Pharan, à Cyrus d'Alexandrie , à Sergius , Pyrrhus , Paul & Pierre de C. P., au pape Honorius ; à Macaire . Etienne & Polychrone. Il mourut vers le milieu de l'année 682 après avoir tenu le bâton pastoral avec autant de fermeté que de fageffe. Il institua le Baifer de paix à la meffe . & l'Afperfion de l' Eaubenite fur le peuple. On lui attribue quatre Epitres , que Baronius croit suppofées, parce qu'il y anathématife Honorius , l'un de fes prédécesseurs.

III. LEON III, Romain, monta fur la chaire de St. Pierre après Adrien I, en 795. Une de fes premieres démarches fut d'envoyer à Charlemagne des légats chargés de lui présenter les clefs de la basilique de St. Pierre & l'étendard de la ville de Rome, en le priant de députer un feigneur pour recevoir le serment de fidélité des Romains. Il se forma, peu de tems après, une conjuration contre Léon. Elle éclata en 799, le jour de St. Marc. Le pape fut affailli par une troupe d'affaffins, au moment qu'il fortoit du palais pour se rendre à la proceflion de la grande Litanie. Le primicier Paschale & Campule facellaire . tous deux neveux du dernier pape, à qui ils n'avoient pas pu fuccéder, étoient à leur tête. Après l'avoir chargé de coups, ils voulurent lui arracher la langue & les yeux; mais ils n'en purent venir à bout. On l'enferma ensuite dans

um monaftere , d'où il se fauva en France auprès de Charlemagne. Ce mon rque le renvoya en Italie avec une escorte. Il rentra à Rome, comme en triomphe, au milieu de tous les ordres de la ville , qui vinrent au - devant de lui avec des bannieres. Charlemagne paffa en Italie l'an 800. Le pape, après l'avoir facré empereur , fe profterna devant lui comme devant fon fonversin. Les ennemis de Léon avant de nouveau conspiré contre lui après la mort de Charlemagne, il en fit périr plufieurs par le dernier supplice, en RIC. Il mourut l'année d'après, regar lé comme un poutife qui avoit des mœurs édifiantes, du courage, du zele , de l'éloquence , du favoir , & une fage politique. On a de lui KIII Epitres à Helmstadt , 1655 , in-4°. On lui attribue mal à-propes l'Eschiridion Leonts Papa , petit livre de prieres, contenant les fept Plaumes , & diverles Oraifons énigmatiques dont les alchymistes font eas. & que les curieux recherchent par cette raifon. Il a été imprimé à Lyon en 1601 & 1607, in 24, & à Mayence 1633. Mais l'edition la plus recherchée est celle de Rome. en 1525, in-24; & la meilleure après celle là est celle de Lyon, en 1584, anffi in . 24.

IV. LEON IV, Romain, pape en 847 après Sergius II, mourut faintement en 855. Il illuftra le pontificat par fon courage & par fes vertus. Il eut la douleur de voir les Sarrafins aux portes de Rome, prêts à faire une bourgade Mahométane de la capitale du Christianisme. Les empereurs d'Orient & ceux d'Oceident sembloient l'avoir abandonnce. Leon IV, plus grand homme qu'eux , prit dans ce danger l'autorité d'un fouverain , d'un pere qui défend ses enfans. Il employa les cicheffes de l'Eg'ife à réparer les muraities , à élever des tours ,

à tendre des chaînes fur le Tibre. Il arma les milices à ses dépens : il engagea les habitans de Napies & de Gavette à venir defendre les cotes & le port d'Offie; il visita tuimême tous les postes, & regut les Sarrafius a leur deicente, non pas en équipage de guerrier, mais comme un pontife qui exhortoit un peuple. Chrétien, & comme un roi qui veilloit à la furté de fes fujets. Il é o t né Romain. Le courage des premiers áges de la république , (dit l'auteur de l'Histoire Générale ) revivoit en lui dans un tems de làcheté & de corruption, tel qu'un des plus beaux monumens de l'ancienne Rome, qu'on trouve quelquefois dans les ruines de la nouvelle. Son courage & fes foins furent fecondés. On regnt les Sarrafins courageufement à leur defcente ; & la tempête avant diffipé. la moitié de leurs veisseaux , une partie de ces conquérans, échappés au naufrige , fut mile à la chaine. Le pape rendit sa victoire utile, eu faifant travailler aux fortifications de Rome & à fes embellissemens, les mêmes mains qui devoient la détruire. Il batit à quelques milles de Rome une ville . à laquelle il donne fon nom , Léopolis. Cinq jours après fa mort. Benoit III fut elu pape : ce qui détruit l'opinion fabulenfe de ceux qui ont placé le prétendu pontificat de la papcife JEANNE entre ces deux pontifes.

V. LÉON V, natif d'Andrea, fuccéda au pape Benoît IV, en 903. Il fut chaffé & mis en prison environ un mois après par Christophe, & y mourut de chagrin.

VI. LÉON VI, Romain, succéda au pape Jean X, sur la fin de juin 928, & mournt au commencement de février 929. Quelquestans prétendent que c'étoit un in-

trus, placé fur le faint flege par les ennemis de Jean X.

VII. LÉON VII., Romain, fut flu pape après la mort de Jean XI, en 936, & n'ac epta cette dignité que maigré lui. Il fli paroltre beauourp de arele de de piété disus sa conduire, & mournt en 939. Il est appeile Léon VI dans plusieurs catalogues II ent Exieme VIII pour fluccesteur.

WILL LEON WILL, in the paper aprice along the control of Jean XII, le 6 décembre 963, par l'autorité de l'empereur Désen-Firery en parle comme d'un pape l'égitimes mais Baronius & le P. Pagri le traitent d'intrus & d'antisape. Au refte, oc un tent la grande probité de Léon, qui détermina les luffrages en la faveur. Il mouret au moir d'avril 965, Benst V., qui avoit été flu pour l'un celer's Jean XII, lui d'ilpura le pontificat le 5 juillet 965. Jean XIII (pui d'ilpura le pontificat le 5 juillet 965. Jean XIII) fui d'ilpura le pontificat le 3 juillet 965. Jean XIII (pui pape, après la mott

de ces deux pontifes. IX. LEON IX , (St. ) appellé auparavant Brunon, fils du comte d'Egsheim , paffa du fiege de Toul à celui de Rome en 1048, par le crédit de l'empereur Henri 111, fon confin. Elevé an pontificat malgré lui, il partit pour Rome en ha-bit de pélerin, & ne prit celui de souverain pontife que lorsque les acclamations de joie du peuple Romain l'eurent déterminé à accepter la tiare. Le nouveau pontife affeinbla des conciles en Italie, en France, en Allemagne, foit pour remédier à des maux , foit pour introduire des biens. La fimonie & le concubinage étoient alors les deux plus gruels fléaux de l'Eglife. Léon IX porta un Décret, dans un concile tenu à Rome en 1051, où il étoit dit que les femmes, qui dans l'enceinte des murs de Rome se seroient abandonnées à des Prêtres, seroient à l'avenir adjugées au Palais de

Latran comme esclaves. C'eft fotte ce pontificat que le schisme des Grees , dent Photius avoit jetté les premiers fondemens , éclata par les écrits de Michel Carularius . patriarche de Constantinople : ( V. XV MICHEL. ) Ces écrits furent folidement réfutés par ordre de Léon IX, qui envoya trois légats à Constantinople. Ces prélats n'ayant pu vaincre l'opiniatreté du patriarche , l'exeommunierent , & firent mettre la fentence d'excommunication fur l'autel principal de Ste. Sophie. En 1053 Léon IX marcha en Allemagne pour obtenir du secours contre les Normands; il en obtint: avant armé contre ces guerriers , il fut battu & pris dans une petite ville près de Benevent. Après un an de prison, il fut conduit à Rome par les vainqueurs, & mourut le 19 avril 1054. Il avoit paffé le tems de la cautivité dans les exercices de la penitence, & lorfqu'il fe fentit près de fa fin . il fe fit porter à l'Eelife de St. Pierre dans l'endroit qu'il avoit défigné pour sa sépulture. Voyez mes Freres , (dit-il à la vue de ion tombeau , ) combien vile & petite eft la demeure qui m'attend, après tant d'honneurs. Voilà tout ce qui m'en refle fur la terre ! On fit ces deux vers à l'occasion de la mort:

Victrix ROMA, dole nono viduata Leone,

Ex multi salem viz babiture paren.

L'en fut en effet un ponife d'un zele vif & ardent. d'une piét tende le foile. Il fut le fiai un det hérétiques , & la terreur des mauvis prêtats, dont il dépois que le statacher pluteurs perionnes de mérite, ets que le cardinal Humbert, etlique le que le cardinal Humbert, etlique le cardinal Humbe

d'apprendre la lanque grecque, pour mieux entendre l'Ecriture, & pour pouvoir réfuteur les écrits des Grecs Schismatiques. C'eft le premier pape qui fe foit fervi de l'ère chrétienne dans la date de ses bulles; mais eet ulage ne fut constamment établi que depuis Eugène IV. L'archidiacre Wibert a écrit la Vie de LEON IX en latin, que le P. Sirmend a mile au jour, Paris 1615, in-8°. On a de ce faint poutife des Sermons , dans les Œuvres de S. Léon; des Epitres Décrétales , dans les Conciles du P. Labbe; & une Vie de S. Hidulphe, dans le Thefaur, Anecdot, de D. Martenne.

X. LEON X , ( Jean & non Julien de Médicis ) fils de Laurent de Médicis, créé cardinal à 14 ans par Innocent VIII, devint dans la fuite légat de Jules II. Il exerçoit certe dignité à la bataille de Ravenne, gagnée par les François en 1512, & il y fut fait prisonnier. Les foldats qui l'avoient pris, charmés de fa bonne mine & de fon éloquence, lui demanderent humblement pardon d'avoir ofé l'arrêter. Il se sauva dans une conjoncture très favorable. A la mort de Jules II, il fut fi bien profiter du caprice des jeunes cardinaux, & de la crédulité des anciens , qu'il fe fir donner la tiare le 5 de Mars 1512. Léon X fit fon entrée à Rome le 11 Avril, le même iour qu'il avoit été fait prisonnier l'année précédente & étant monté fur le même cheval Ce pontife avoit reçu Péducation la plus brillante: Ange Politien & Demetrius Chalcondvle avoient été les maîtres; ils en firent un eleve digne d'eux. Sa famille étoit celle des beaux arts; elle requeillit les débris des lettres chassées de Constantinople par la barbarie Turque; elle merita que ce fiecle s'appellat le Siecle des Médicis. LEON X fur tout joignoit au goût le plus fin , la magnificence la plus recherchée. Son entrée à Rome eut un éclat prodigieux; fon couronnement coûta cent mille écus d'or. Le nouveau pontife partageant fon tems entre les plaifirs, la littérature & les affaires, vécut en prince voluptueux. Sa table étoit délicieuse, non-feulement par le choix des mets, mais par la délicatesse & l'enjouement dont il les affaisonnoit. Au milieu des délices auxquelles il fe livroit, Léon X n'oublia pas les intérêts du pontificat. Il termina les différends que Jules II avoit eus avec Louis XII. & conclut en 1517 le concile de Latran. Il choifit fes fecrétaires parmi les plus beaux esprits de l'Italie. Le style barbare de la Daterie fut aboli , & fit place à l'éloquence donce & pure des cardinaux Bembo & Sadolet. Il fit fou 1ler dans les bibliothèques, déterra les anciens manuferits, & procura des éditions exactes des meilleurs auteurs de l'antiquité. Les poètes étoient sur-tout l'objet de fa complaifance; il aimoit les vers, & en faifoit de très-jolis Dans le tems qu'il préparoit de nouveaux plaifirs aux hommes . en faifant renaitre les beaux arts, il se forma une conspiration contre sa vie. Les cardinaux Petruci & Sauli , irrités de ce que ce pape avoit ôté le duché d'Urbain à un neveu de Jules II , corrompirent un chirurgien qui devoit panser un ulcere secret du pape; & la mort de Léon X devoit être le fignal d'une révolution dans beaucoup de villes de l'Etat ecclefiatique. La conspiration fut découverte ; il en coûta la vie à plus d'un coupable. Les deux cardinaux furent appliqués à la question, & condamnés à la mort. On pendit le cardinal Petruci dans la prilon en 1517; l'autre racheta fa vie par les trélers. Léon X. pour

222 faire cublier le impplice d'un ourdinal mort par la corde, en créa 21 neuveanx. Il méditoit, depuis quelque tems, deux grands proiets. L'un étoit d'armer les princes Chrétiens contre les Turcs, devenus plus formidables que jamais fous le futtan Sclim II : l'autre . d'embellir Rome, & d'achever la bafilique de S. Pierre, commencée par Jules II, un des plus beaux monumens, qu'aient jamais élevé les hommes. Il fit publier en 1512 des indulgences plénieres dans toute la Chretienté, pour contribuer à l'exécution de ces deux projets. Il s'éleva à cette occasion une vive quetelle en Allemagne, entre les Dominicains & lcs Augustins. Ceuxci avoient toujours été en possesfion de la prédication des Indulgences : piqués de ce qu'on leur avoit préféré les Dominicains, ils exciterent Martin Lutber , leur confrere , à s'elever contre cux. C'étoit un moine ardent, infecté des erreurs de Jean Hus: ( Voyez LUTHER. ) Ses prédications & ses livres enleverent des peuples entiers à l'Eglife Romaine. Léon X tenta vainement de ramener l'héréfiarque par la douceur ; il fut enfin forcé de l'anathématifer par deux bulles confécutives , l'une de 1520 , l'autre de 1521. Le feu de la guerre s'alluma vers le même tems dans toute l'Europe. François I & Charles-Quint recherchant l'alliance de Léon X, ce pontife flotta longtems entre ces deux princes : il fit, presque à la fois, un traité avec l'un & avec l'autre , en 1520 , avec François I, auquel il promit le royaume de Naples, en se réfervant Gavette ; & en 1521, avec Charles - Quint , pour chaffer les François de l'italie, & pour donner le Milanez à François Sforce, fils puine de Louis le Maure . & fur-teut pour donner au faint-fie-

ge Perrare, qu'on vouloit touiours ôter à la maifon d'Eft. On prétend que les malheurs de la France dans cette guerre lui canferent tant de plaifir, qu'il fut faifi d'une petite fievre dont il monrut le ger decembre 1521, à 44 ans. (Ouelques historiens attribuent fa mort à une cause plus cachée; mais comme ils ne font que les échos des auteurs Protestans, on ne doit pas s'en rapporter à leur témoignage. ) Ce pontife n'avoit pas certainement à le plaindre de la France; il obtint de François I ce que ses prédécesseurs n'avoient pu obtenir d'auenn rei de France , l'abolition entiere de la Pragmatique. Son talent étoit de manier les esprits; il s'empara fi bien de celui de François I. dans une entrevue qu'ils earent à Boulogne en 1515, que ce prince lui accorda tout ce qu'il voulut. Léon X & le chancelier Duprat conclurent un Concordat , par lequel il fnt convenn que le roi nommeroit aux grands benef, de France & du Danphiné, & que le pape recevroit les annates des bénefices fur le pied du revenu courant. Cette derniere claufe n'étoit pas exprimée dans le Concordat; mais elle n'en étoit pas moins une des conditions effencielles, & elle a tonjours été exécutée. La fincérité Françoite fut . en cette occasion, la dupe des artifices Italiens. Leon X avoit tous ceux de la nation. Ses défauts, fon ambition , le goût du luxe & des plaifirs, goût plus convenable à un prince voluptueux qu'à un pontife; les moyens qu'il emplova pour élever fa famille, son humeur vindicative, ternirent l'éclat que les beaux arts avoient répandu fur fon pontificat. Il ne faut pas croire cependant tous les bruits répandus fur Léon X par les Protestans, qui l'ont peint comme un Athée, qui le moqueit de Dien &

des hommes : ces bruits foandaleux ne font fondés que fur de prétendues anecdotes, dont la vérité n'est certainement pas constatée, & fur des propos qu'il est impossible qu'il ait tenus. Léon X vivoit avec les gens-de-lettres, comme s'il avoit été l'un deux. Il aimoit le Querno, agréable parafite, qui avoit été couronné par des jeunes-gens dans un festin Archipolte. Léon X lui faisoit porter souvent des viandes qu'on desservoit de sa table ; mais il étoitobligé de paver fur-le-champ, d'un diftique, chaque plat qu'on lui effroit. Un jour qu'il étoit tourmenté par la goutte, il fit ce vers :

Archipoëta facit verfus pro mille poëtis... Comme il hésitoit à composer le

fecond, le pape ajouta plaisamment : Et pro mille aliis Archipoeta bibit.

Alors le Querno, voulant réparer sa faute, composa ce troisieme vers : Porrige, quod faciant minicarmina docta, Falernum.

Le pape lui répliqua à l'instant par celui-ci:

Hoc vinum enervat debilitatque pedes.

Au reste cet archipoète ayant quitté Rome, se retira à Naples, où il mourut à l'hôpital. Il disoit, en regrettant le généreux Léon X, « qu'il 32 avoit trouvé mille Loups, après 32 avoir perdu un Lion. 3

"MI. LEON XI, (Alexandre-Octavien) de la mailou de Médicir, acrdinal de Florence, fut élu pape le premier avril 1665, & mourut le 27 du même mois, à 70 ans, infiniment regretté. Ses vertus & fes lumicres prélageoient aux Romains & à l'Egifie un regne glorieux.

LEON, (Pierre de) Voyez ANA-

CLET, nº. II.

(EMPEREURS.)

XII. LEON premier, ou l'Aneien, empereur d'Orient, monta fur le trone après Marcien , l'an 457. On ne fait rien de fa famille ; tout ce qu'on connoît de fa patrie,c'eft qu'il étoit de Thrace. Il fignala les commencemens de fou regne par la confirmation du concile de Chalcédoine contre les Eutychéens, & par la paix qu'il rendit à l'empire, après avoir remporté de grands avantages fur les Barbares.La guerre avec les Vandales s'étant rallumée, Léon marcha contre eux; mais il ne fut pas heureux, par la trahifon du général Aspar. Cet homme ambitieux l'avoit placé fur le trône, dans l'espérance de régner sous son nom. Il fut trompé, & des-lors il ne cessa de susciter des ennemis à l'empereur. Léon fit mourir ce perfide , avec toute fa famille , en 471. Les Goths, pour venger la mort d'Afpar, leur plus fort appui dans l'empire, ravagerent pendant près de deux ans les environs de Conftantinople, & firent la paix après des succès divers. Léon mourut en 474, loué par les uns, blâmé par les autres. Son zele pour la foi . la régularité de ses mœurs, lui mériterent des éloges. L'avarice obfcurcit fes vertus; il ruina les provinces par des impôts onéreux, écouta les délateurs. & punit fouvent les innocens.

XIII. LEON II, out I, Jenne, filt et Alon dit I/Jaurien, & d'Ariabae fille de Lloss I, fucceda à fon sieul na 42-Mais Zhoan régna d'abord fous le nom de fon fils, & fe fie enfuite déclarer empereur su mois de Riveirer de la même année. Le jeune Llos mount au mois de novembre fuivant; & Llona demeura celumattre de Pempire. Llos avoit environ 16 ans, & non pas 6, content de Ladovecas; il avoit ruitaf fa

rent fa mort.

XIV. LÉON III, l'Ifanrien , empereur d'Orient, étoit originaire d'Isaurie. Ses parens vivoient du travail de leurs mains & étoient cordonniers. Léon s'enrolla dans la milice. Justinien II l'incorpora enfuite dans les gardes, & Anaftafe II lui donna la place de général des armées d'Orient, après diverses preuyes de valeur : c'étoit le poste qu'il occupoit, lorfou'il parvint à l'empire en 717. Les Sarrafins; profitant des troubles de l'Orient, vinrent ravager la Thrace, & affiéger Constantinople avec une flotte de 80 voiles. I.fon défendit vaillamment cette ville, & brula une partie des vaisseaux ennemis par le moyen du feu gregeois. Ses succès l'enorgueillirent; il tyrannifa fes fujets, & voulut les forcer à brifer les Images; il chaffa du fiege de Constantinople le patriarche Germain , & mit à la place Anaftafe , qui donna tout pouvoir au prince fur l'Eglife. Léon ayant en vain répaudu le fang pour faire outrager les tableaux des Saints, tâcha d'entrainer dans fon parti les gens-delettres, chargés du foin de la bibliotheque. N'ayant pu les gagner ni par promeffes, 'ni par menices, il les fit enfermer dans la bibliotheque, entourée de bois sec & de toutes fortes de matieres combuftibles, & y fit mettre le feu. Des médailles, des tableaux fans nombre, & plus de 30,000 voltimes, périrent dans cet incendic. Le barbare fut excommunié par Grégoire II & Grégoire III. Il équipa une flotte pour se venger du pape; mais elle fit naufrage dans la mer Adriatique, & le tyran mourut peu de tems après en 741, regardé comme un fleau de la religion & de l'humanité. Son regne fut de 24 ans.

XV. LEON IV, furnommé Chazare, fils de Constantin Copronyme, naquit en 750, & fucceda à fon pere en 775. C'étoit un tems où les disputes des Iconoclastes agitoient tout l'Orient. Léon feignit d'abord de proteger les Catholiques; mais ensuite il se moqua également des adorateurs & des deftructeure des Images. Son regne ne fut que de 5 ans, pendant lefquels il eut le bonheur de repousser les Sarafins en Afie. Il mourut l'an 780, d'une maladie pestilentielle, dont il fut frappé, difent les historiens Grecs. pour avoir ofe porter une couronne ornée de pierreries, qu'il avoit enlevée à la grande église de Constantinople. Il avoit époufé la fameufe IRENE : Voyez ce mot.

XVI. LEON V , l' Arménien, ainsi appellé, parce qu'il étoit originais e d'Arménie, devint par son courage général des troupes; mais ayant été accufé de trahison sous Nicephore . il fut battu de verges , exilé, &c obligé de prendre l'habit monastique. Michel Rhangabe l'ayant rapnellé . lui donna le commandement de l'armée. Les troupes le proclamerent empereur en 813, après avoir destiné Michel. Il remporta. l'aunée d'après une victoire fignalée fur les Bulgares , & fit , en 817 . une trève de 30 ans avec eux. Ce qu'il y eut de fingulier dans ce traité , c'eft que l'empereur Chrétien jura par les faux Dieux de l'observer; & le roi Bulgarien, qui étoit Païen . appella à témoin de son serment, ce que le Christianisme a de plus facré. La cruauté de Léon envers ses parens & les défenseurs du culte des Images, ternit fa gloire & avança sa mort. Il fut massacré la nuit de Noël, en \$20, comme il entonnoit une ancienne. Voyez THEODORE Studite.

XVII. LEON VI, le Sage & le Philosophe, fils de Bafile le Mach

donien,

LÉO donien , monta après lui sur le trone en 886. L'empire étoit ouvert à tous les Barbares: Léon voulnt dompter les Hongrois, les Bu'gares, les Sarrafins ; mais il ne réuffit contre aucun de ces peuples. Les Turcs, appellés à son secours, passerent en Bulgarie, mirent tout à fen & à fang, enleverent des richeffes immenses, & firest un nombre prodigieux de prifonniers qu'ils veudirent à Léon. En fe fervant des armes des Tures, Leon leur ouvrit le chemin de Constantinople; & après en avoir été les foutiens, ils en furent les destructeurs. Il se mon tra meilleur politique en chaffant de son fiege le patriarche l'hotius, .Un des succeffeurs de cet homme célèbre, le patriarche Nicolas, excommunia l'empereur, parce qu'il s'étoit marié pour la 4e fois ; ce que la discipline de l'Eglise Greeque défendoit. Il termina cette affaire . en faifant dépofer le patriarche. Léon monrut de la dyffenterie, en 911. Il futappellé le Sage & le Philosophe, non pour fes mœurs qui étoient très-corrompues, mais pour la protection qu'il accorda aux lettres. Il les cultiva avec fuccès. La philosophie de Léon ne l'empêcha pas de se laiffer dominer par d'indignes favoris. Il fut fur-tout gouverné pendant affez long-tems par un certain SAMONAS. C'étuit un Sarafin réfugié à sa conr, qui de simple valet de-chambre devint patrice, grand chambellan, & le plus intime confident de l'empereur. Avant amaffé d'immenfes richeffes, il réfolut de retourner dans la patrie avec tons fes trefors, & prit le prétexte d'un pélerinage fur le bord du fleuve Damaftris : car , tout Mahométan qu'il étoit dans le cœur, il feignoit d'être Chrétien. Malgré la précaution qu'il avoit prile de faire couper les jarrets à tous les chevaux de poste qui étoient sur

Tome V.

ŧ

4

í

ä

ė

6

Þ

İţ

b à

1

ú

ž

į

1

į.

è

k

ķ

þ ì

ľ

ŕ

s

ş

fa route, il fut arrêté par un officier qui avoit découvert son dessein. & ramené à Constantinople. Le sénat voulut lui faire son procès; mais l'empereur ent la foiblesse de le juftifier, de le rétablir, & de punir l'officier qui l'avoit arrêté. Samonas, fier de ce nouveau crédit, calomnia auprès de l'empereur tous ceux qui excitoient fa jaloulie. It eut même la témérité d'accuser l'impératrice d'un commerce feeret avec un jeune seigneur; & comme Léon méprifa cette calomnie, il publia un libelle diffamatoire contre lui. Tant d'excès & de perfidies firent enfin ouvrir les yeux au prince, qui fit raser Samonas & le confina dans un monastere, L'on sentit alors la vérité de cet avis, que Bujile fon pere lui avoit donné : La pourpre ne met pas à l'ubri de la prévention; le Monarque est sujet aux foiblesses de l'hamanité; & son trône ne l'éleve au - de fus des autres bommes, que pour lui apprendre combien il doit être vigilant ... LEON aimoit à parter en puplic. It fe plaisoit à compofer des Sermons, au lieu de s'ocenper de la défense de l'empire. Nons en avons 33 pour différentes fêtes, dans la Bibliothèque des PP ... Gretfer , Combéfis & Maffei en ont publié quelques - uns. L'éloquence de ce prince tenoit beauce ip de la déclamation. Ce font des discours de fophiste, qui marquent moius de piété que de vanité. Il nous reste encore de lui : 1. Opus Basilicon. dans lequel on a refondu les loix répandues dans les différens ouvrages de droit, compolés par ordre de Juftinien. C'eft ce Code que les Grees suivirent jusqu'à la conquête de Constantinople par les Tures. [ Voyez FABROT.] II. Novella Conf. titutiones, pour corriger plulicurs nouveautés que Justinien avoit introduites. III. Un Traité de Tuilique. C'eft le plus intérelisat de les

ouvrages. On y voit Porter de batilles de lon tems, & la maniere de cambattre des Hongrois & des Sarrañas. Ce livre, important pour la connolliance du Bas-Empire, a été raduit en françois par M. de Maifresi, 1771, 2 vol. in-2°. On attribue encoet a ce prince de prefeidus Ovacirs, accompaquire les emperents qui dévoient juit les emperents qui dévoient infracéder: car il cropoit, comme les autres Grees de fon tems, aux prédictions des devins de des aftrolouges. Veyes Santabas-Bus-

XVIII. LÉON le Grammairien, qui vivoit dans le XII e lieche, composs une thronique de Conflantinopte, depuis Léon l'Arménien, jusqu'à conflantin VII. Elle est jointe à la Chronique de St. Théophan, imprimée au Louvre en 1655, în-fol. & fait partie de la Bizantine.

: XIX. LÉON DE BYZANCE, matif de cette ville, se forma dans l'école de Platon. Ses talens pour la politique & pour les affaires, le firent choifir par fes compatriotes dans toutes les occasions importantes. Ils l'envoyerent souvent vers les Athéniens. & vers Pbilippe roi de Macédoine, en qualité d'ambaffadeur. Ce monarque ambitieux . désespérant de se rendre maitre de Byzance, taut que Lion fereit à la tête du gouvernement. fit parvenir aux Byzantins une lettre supposée, par laquelle ce philosophe promettoit de lui livrer sa patrie. Le peuple, fans examiner, court furieux à la maifon de Lion . qui s'étrangia pour échaper à la phrénéfie de la populace. Cet illuftreinfortuné laiffa plufieurs Ecrits d'histoire & de physique; mais ils ne font pas parvenus julqu'à nons. Il floriffoit vers l'an 350 avant J.C.

XX. LEON (St.) évêque de Bayonne, & apôtre des Baiques,

étoit de Carentan en basse-Normandie. Il fut charché d'une milion apottolique par le pape Esienne V, pour le pays des Basques, tant en-deçà qu'un-delà des Pyrenées; mais pendant qu'il excreoit son minssere, il fut martyrifé vers l'an 1900 par les idolàtres du pays.

l'hiftoire de son tems.

XXII. LÉON, (Jean) habile géographe, natif de Grenade, fe retira en Afrique après la prise de cette ville, en 1492; ce qui lui fit donner le nom d'Africain. Après avoir long-tems voyagé en Europe, en Afie & en Afrique, il fut pris fur mer par des pirates. Il abjura le Mahométilme fous le pape Léon X, ani lui donna des marques fingulieres de son estime. Il mourut vers 1526. Nous avons de Jean Léon les VIES des Philosophes Arabes , que Hottinger fit imprimer en latin à Zurich en 1664, dans fon Bibliothecarius quadri - partius. On les aintérées auffi dans le tome XIII de la Bibliotheque de Fabricius. fur une copie que Cavalcanti avoit envoyée de Florence. Il compola en Arabe la Description de l'Afrime, qu'il traduifit enfuite en italien. Elle eft affez curicule & affez eftimée, quoique nous ayons des ouvrages plus étendus & plus détait. les fur cette partie du monde. Jean Temperal la traduifit en françois ; &

la fit imprimer à Lyon en 1556, en 2 vol. in-fol. Il v en a une mauvaile traduction latine par Florian. Marmol , qui ne cite jamais Léon , l'a copié presque par-tout.

XXIII. LEON DE MODENE. célebre rabbin de Venife au xvite ficcle, eft auteur d'une excellente Histoire des Rits & Coutumes des Juifs, en italien. La meilleure édition de cet onvrage est celle de Venife, en 1638. Richard Simon a donné une traduction françoise (Paris 1674 in-12 ) de ce livre qui instruit en peu de mots des coutumes des Juifs , & fur tout des anciennes . auxquelles l'auteur s'attache plus qu'aux modernes. Le traducteur a enrichi sa version de deux morceaux curieux, l'un fur la fecte des Caraïtes , l'autre fur celle des Samaritains d'aujourd'hui. On a encore de Léon un Dictionnaire Hébreu & Italien , Venife 1611, in-40, ze édition augmentée, Padoue 1640.

XXIV. LEON, (Louis de) Alorfius , Legionienfis, religieux Augustin, professeur de théologie à Salamanque, se rendit très-habile dans le Grec & l'hébreu. Il fut mis à l'inquisition , pour avoir commenté le Cantianes des Cantianes. Il y donna des exemples héroïques de patience & de grandeur d'ame, & fortit de fon cachot an bont de deux aus. On le rétrablit dans sa chaire & dans ses emplois. Il mourut en 1591, à 64 ans. Il avoit le génie de la poésie Espagnole, & ses vers offroient de la force & de la douceur; mais il est plus connu par fes livres théologiques. Son priucipal ouvrage est un favant Traité en latin,intitulé : De utriufque Agni, typici & veri, immolationis legitimo sempore. Le P. Daniel a donné ce livre en françois, 1695, in- 12, avec des réflexions. L'original & la verfion font également curieux. Son Commentaire fur le Cantique des Can-

tiques parut à Venise en 1604, in-

8°, en latin. XXV. LEON, (Pierre Cieca de) voyageur Espagnol, passa en Amérique à l'age de 13 aus, &s'y appliqua pendant 17 ans à étudier les mœurs des habitans du pays. Il compola l'Histoire du Pérou, & l'acheva à Lima en 1550. La premiere partie de cet ouvragefut imprimée à Séville l'an 1663, in-fol. en espagnol; & à Venise en italien , in-8° , 1557 : elle eft eftimée des Espagnols, & elle mérite affez de l'être.

XXVI. LEON HÉBREU, ou de Inda , fils aine d'Isaac Abrabanel , célebre rabbin Portugais, fuivit son pere réfugié à Venise après l'expulsion des Juifs par Ferdinand le Catholique. On a de lui un Dialogue sur l'Amour, traduit de l'italien en françois par Denys Sauvage & Pontus de Thiard : il a été souvent imprimé in-8° & in-12 dans le feizieme fiecle.

LEON JUDA. Voyez IV. JUDA. LEON ALAZI. Voy. ALLATIUS (Leo)

LEON. Voy. LEONTIUS .. PA-DOUAN ... & PONCE, no. IV & V. LEON DE CASTRO. Voy. CAS-TEO. nº. II.

I. LEONARD, (St.) folitaire du Limoufin, mort vers le milien du vie ficole, a donné fon som à la petite ville de St Lionard le Noblet. à 5 lieues de Limoges. L'Histoire de fa Vie . écrite par un anonyme . est pleine de faufletés & de fables abfurdes.

II. LEONARD MATTHEI D'U-DINE, Dominicain du xve fiecle . ainfi nommé du lieu de sa naissance, enfeigna la théologie avec réputation, & fut l'un des plus célebres prédicajeurs de son tems. On a de lui un grand nombre de Sermons latins, dont le mérite est très - médiocre ; mais comme les éditions en sont anciennes, quelques favans les recherchent. Les principanx font : I. Ccux de Sanctis , Paris 1473; ceux du Carême , 14-8 , in-folio, II. Il a laiffe auffi un traité De Sanguine Christi, 1473, in-folio.

III. LEONARD DE PISE , ( Leonardo Pifano ) oft le premier qui fit connoître en Italie au commencement du xIIIe ficele les chiffres arabes & l'Algebre, & qui y enfeigna la maniere d'en faire usage. On conferve à Florence, dans la bibliotheque de Mugliabecchi , un traité d'Arithmétique en latin, intitulé : Liber Abaci compositus à Leonardo filio Bonacci, Pifano, in anno 1202. L'auteur y dit dans la préface , qu'étant à Bugie ville d'Afrique, où fon pere étoit facteur pour des marchands Pifans, il avoit été initié dans la maniere de compter des Arabes; & que l'avant trouvée nlus commode & de beaucoup préférable à celle qui étoit en usage en Europe , il a entrepris ce Traité pour la faire connoître en Italie. C'est de-là que les chiffres arabes & l'Algebre fe répandirent enfuite dans les autres pays de l'Europe, à l'égard de laquelle Léonard de Pife peut presque passer pour inventeur, avant enfeigné le premier les regles de cette fcience , & l'ayant même perfectionnée. II est encore auteur d'un Traité d'Arpentage, que l'on conferve dans la même bibliotheque.

LEONARD. Voyez VINCI ... &

MALESPEINES.

LEONARDI, (Jean) instituteur des Cleres-réguliers de la Merc de Dieu de Lucques, né à Decimo en 1541, érigera fa congrégation en 1583. Le but de cet inftitut eft de confacrer une vie pauvre & laborienfe à un des ouvrages les plus importans de la société civile, à l'instruction de la jeunesse. Le pieux instituteur essuya des contradictions à Lucques; mais il en fut dédonsmagé par l'estime du pape Clément VIII & du grand duc de Tofcane. Il monrut à Rome en 1609, à 67 ans. On a de lui quelques ouvrages peu counus, & il est plus recommandable comme fondateur que comme écrivain. Sa Vie a été dounée en italien par Maracci, prêtre de fa congrégation . Venife . infolio . 1617.

I. LECNCE, philosophe Athénien, est principalement célebre, parce qu'il donna le jour à Athénois , qui devint impératrice d'Orient. Loy. II. EUDOXIE, femme

de Théodofe II.

II. LEONCE, (Saint) évêque de Fréjus en 361, mort vers 450, fe fit un nem par son savoir & sa piete. Caffien lui dedia les dix premiers livres de fes Conférences.

III. LEONCE , le Scholastique . prêtre de Constantmople dans le vie. fiecle , laiffa plufieurs livres d'Hilloire & de Thiologie, entr'antres un Traité du Concile de Chalcédoine, qu'on trouve dans la bibliotheque des PP. & dans le Ive volume des anciennes leçons de Canifins , in-4°.

IV, LEONCE, patrice d'Orient, & gouverneur de Syrie, s'en fit couronner roi en 482, fous l'empire de Zénou. Vérine , femme de Léon l'Aneien , qui favorisoit son usurpation, le fit proclamer dans la ville de Tarfe en Cilicie où elle avoit été reléguée. Zenon envoya contre Léonce , le général Illus à la tête d'une armée nombreuse. Mais Vérine étant venue au- devant de lui , le féduifit en lui représentant l'ingratitude de Zenon & en l'éblouissant par les plus grandes espérances. Il employa donc à foutenir Léonce sur le trône , les mêmes troupes que Zenon lui avoit confiées pour le détroner. L'emperaur

LÉO

trouva un général plus fidele dans Télédarie Ramal, qui marcha contre les deux rébelles. Après quatre années de guerre; il remports une victoire figualée. Ayant pourfuir Léonce & Illan qui s'étoient réfugics dans un château nommé Papirus, il les fit prifomiers. & envoya leurs têtre à Conflantinople en 485. Vérine fut artêtée comme eux & exitée en Trarce, où elle mou-

rut peu de tems après. V. LEONCE, patrice d'Orient, donna des preuves de fon courage fous Justinien 11. Cet empereur, prévenu contre lui par fes envieux . le tint trois ans dans une dure pri fon. Léonce, ayant eu sa liberté, deposteda Juftinien, & fe mit fur fon trône en 695. Il gouverna l'empire julqu'en 698 , que Tibere-Abfimare lui fit couper le nez & les oreilles, & le confina dans un monaftere. Juftinien, rétabli par le fecours des Bulgares, condamna Léonce à perdre la tête : ce qui fut exéeuté en 705. Le foin que cet ulurpateur avoit en de conserver la vie à luftinien . dans un tems de barbarie, où les monarques ne cimentoient leur trône que par le fang de leurs rivaux, donne une idée avantageule de fon humanité, & eut du intpirer à celui qu'il avoit épargné. des fentimens conformes.

LEONICENUS, (Nicolas) célèbre médecin, né à Lanigo dans le Vicentin en 1418, profella pendant plus de 60 ans la médecine à Ferrare avec beaucoup de fuccè. C'eft à lui qu'on doit la premiere traduction latine des Guives. In parvinat un Mgtor de mourage purce & une vie pur des mourages purces de une vie pur des mourages purces de une vie comparagne de la comparagne de la mémoire fûre, des fens entires, un mémoire fine, des fens entires, des fens entires, des fens entires enti

vans & du peuple. Il ne s'attacha que très-peu à la pratique de la médecine " Je rends , disoit il , plus de services au Public, que si je visitois les malades, puisque f'enseigne ceux qui les guériffent. , On a de lui pluficurs ouvrages. Les principaux font : I. Une Grammaire Latine , 1473, in-4°. II. Une Traduction latinc des Aphorismes d'Hippocrate. III. Celle de plufieurs Traités de Galien. IV. Un Traité curieux : De Plinii & plurium aliorum Medicorun in medicina erroribus, à Bude, 1532, in fol. ouvrage rare. V. Des Versions italiennes de l'Histoire de Dion & de celle de Procope. VI. Une autre des Dialogues de Lucien. VII. Trois livres d' Histoires diverses , infolio en latiu. On les traduisit en italien, & cette version parut à Venife, in-8°, en 1544. On voit par ces différentes productions que Leonicenus, en cultivant la médecine, n'avoit pas négligé la littérature & l'étude de l'antiquité. Ses Ouvrages furent recueillis à Bale, en 1533. in - folio.

LEONICUS THOM RUS, (Nicola)
3 (Savata philosophe Venition & originaire d'Albanie, étudia le Gree de Florence four Demetrius (Cardia le Gree dyla. In établit le goût des belles-tetres à Palone, en di expliqua le texte gree d'Arighet. Il Bouru et 1531, 475 ans. La philosophie avoit dirigé fer meurs autant que réglé on céprit. On a ét uiu me Traduction du commentaire de Proclus fur le Timée de Platon, & d'article de Proclus fur le Timée de Platon, & d'article de Proclus fur ne conflict polit squere.

I. LEONIDAS Ier, roi des Lacdémoniens, de la famille des Agides, s'acquit une gloire immortelle, en defendant, avec 300 hommes d'étire, le détroit des Thermopyles contre l'armée de Xereès, voi des Perfes, dix mille fois plus nombreufe, l'an 480 avent Jétus-

Chrift. Les Spartiates, accablés par le nombre , périrent dans cette journée avec leur illuftre monarque. On dit que quand ce héros parti pour cette expédition, il ne recommanda à la femme autre chole finon de feremarier après fu mort à quelque brave homme, qui fit des enfuns dignes de son premier époux ... Xerces lui ayant mandé qu'en s'accommodant avec lui, il lui donneroit Pempire de la Grèce : J'aime mieux mourse pour ma patrie, lui réponditil, que d'y régner injustement ... Ce meme prince lui ofant demander fes armes, il ne lui répondit que ces mots bien dignes d'un Lacédémonieu: Viens les prendre ... Comme quelqu'un lui rapporta que l'armee ennemie étoit fi nombrenfe, que I. foleit feroit obscurci de la grêle de teurs traits : Tant mieux. (dit Léonldas)! nous combattrons à Combre., On vou'oit favoir pourquoi les braves gens préféroient la mort à la vie : - Parce au ils tiennent , dit-il , celle ci de la fortune ,

Ef l'autre de la vertu. II. LEONIDAS II, roi de Sparte, vers l'an 256 avant J. C., fut chaffe par Cléombrotte fon gendre . & rétabli ensuite. Il étoit petitfils de Cléomène II, & fut fuccef-Cent d' Arte II

LEONIN ou LEEW, ( Elbert ou Engelbert ) de l'iste de Bommel dans la Gueldre, enfeigna le droit à Louvain avec un fuccès extraordinaire... Il eut la confiance la plus intime du prince d'Orange, qui l'employa beaucoup dans l'établif-Cement des Provinces Unics. Léomin fut chancelier de Gueldre après Le départ de l'archidue Matthias en 1581; & l'un des ambaffadeurs que les Etats envoyerent à Henri III, goi de France. Cet habile politique mourut à Arnheim en 1598 , à disputes fur la religion. On a de lui plufieurs ouvrag s, entr'autres : I. Centuria Conciliorum, ju fol. II. Emendationum feptem Libri , in- 40. Les jurisconsultes se sont beaucoup servi autrefois de ces deux productions.

LEONIUS, poète Latin de Paris, fut célèbre dans le xije fiecle par l'art de faire rimer l'hémistiche de chaque vers avec la fin.

Damon languebat, monachus tune eile volebat ; Aft ubi convaluit , manfit ut ante

fuit.

Béelzébuthlanguiffoit trifte & bleme: Lors vers le froc il tourna tous ses vœux ;

Mais, revenu de cet état piteux, Le fin matois resta toujours le même.

Il mit en vers de ce geure presque tont l'ancien Testament. Ces vers barbares, que Virgile n'eût certainement pas avoués, furent appellés Léonins ; non parce que Léonius fut l'inventeur de cette incotie, fort en vogue avant lui; mais parce qu'il y réuffit mieux que les autres, Le favant abbé le Bauf a donné une Differtation pour létruire l'opinion commune qui fait Léonius chanoine de S. Benoît de Paris; il prétend qu'il étoit chanoine de Notre-Dame, Sa plus forte preuve eft que Lionius, dans une de les pieces. invite un de fes amis à venir à la fête des fous, (pieuse farce, qui ne fe faifoit alors que dans l'églife de Paris, ) pour y déposer l'office de Batonnier. & le trantmettre à un autre avec la nonvelle année. Il parle de cet ami comme d'un de fes confreres, & par conféquent ils étoient l'un & l'autre chanoines de Notre-Dame, Comme cette discussion n'eft pas bien im-79 ans, Il ne fut point Protestant, portante, & que d'ailleurs les preu-& ne voulut jamais entrer dans les ves du favant differtateur ne font que des conjonctures, on ne s'y arrétera pas davantage.

LÉONOR, évêque régionnaire en Bretagne, au vic fiecle, étoit du pays de Galles. Ses travaux apoftoliques & ses vertus l'on fait mettre au nombre des Saints.

LÉONORE. Voyez ÉLÉONORE.

LEONTIUM, conttifane Athénienne, philosopha & se proftitua toute la vie. Epicare fut son maitre, & les disciples de ce philosophe ses galans. Métrodore fut celui qui eut le plus de part à ses favenrs; elle en eut un fils, qu' Epicure recommanda en mourant à ses exécuteurs testamentaires. Leontium foutint avec chaleur les dogmes de son maître, qui, fuivant que ques uns , avoit été auffi fon amant. Elle éorivit contre Théophraste, avec plus d'élégance que de folidité. Son ftyle , fuivant Ciceron , (de nat. Deor. L. I. ) étoit pur & Attique, Leontium eut auffi une fille , nommée DANAÉ , héritiere de la lubricité de la mere. Cette fille fut aimée de Sopbron , préfet d'Ephèfe, & ayant favorisé l'évasion de fon amant condamné à most . elle fut précipitée d'un rocher. Elle fit éclater dans les derniers momens des sentimens hardis & impies, tels qu'on devoit les attendre d'une proflituée.

LEONTIUS - PILATUS, on LEONTIUS - PILATUS, die Bradams, moine de Calabre, est regardé comme le premier de ces levans Greca à qui l'on est redevable de la renaitiance de lettere & du bon godt en Europe. O'est lui auffi qui enfeiçan le milieu du xive facele: Pétraque & Beacer fureat au rung de fes dit ciptes, il publi dans lo Grèce pour il fine tué d'un coup de tonnerre fur la met Adriatique, en s'en retournant en l'ailsi. Ce moine, très-verifé

dans la kitérature Greeque, ne connoissoit que médiocrement la Latine. C'toit un tavant sans politése dans urbanié, mal propre dégodrant, toujours réveur, mélan-coique & inquiet. Veyez la Viadans l'ouvrage de Humiyori Hody , De Gracis illustribus , in §°, Loudres 1742.

LEOPARD, (Paul) humaniste d'Isemberg piès de Furues , aima mieux paffer fa vie dans un petit college a Bergues St-Vinox, que d'accepter une chaire de professeur roval en Grec, qu'on lui offrit à Paris. Il mourut en 1567. à 57 ans. On a de lui en latin 20 livres de Mélanges, eftimés, 1568, in-4º \$ & une Traduction affez fidelle do quelques Vies de Plutarque. Cafaubon parle de lui comme d'un homme auffi favant que judicieux, & dont les recherches ont été utiles aux gens-de-lettres... Il y a eu encore de ce nom Jérôme LEOPARD, poète Florentin , peu connu.

I. LEOPOLD , (St.) fils de Léapold le Bel , marquis d'Autriche , fuccéda à fon pere en 1096. Sa vertu lui mérita le titre de Pieux: il fit le bonhenr de fes fujets . diminua les impôts, traita avec une égale bonté le pauvre & le riche . & fit rendre à tous une justice trèsexacte, Sa valeur, égale à sa piété, éc'ata fous l'empereur Henri IV . & fe fontint fous Henri V. dont il embraffa le partl. Ce prince lui donna, en 1106, Agnès la sœur en mariage , & après sa mort il eut plufieurs voix pour lui succéder à l'empires mais Lothaire l'ayant emporté. Ltopold fe fic un devoir de le reconnoîtie. Ce Prince mourut faintement en 1139, après avoir fondé plus, monafteres. Innocent VIII le canonifa en 1485. Il avoit eu d'Agnès 18 enfans, 8 garçons & 10 tilles, qui se montrerent dignes do leurs illustres parens.

LEOPOLD D'AUTRICHE. Voy.

11 LEOPOLD, fecond fils de l'empereur Ferdinand III, & de Marie-Anne d'Efpagne ; né en 1640, roi de Hongvie en 1655, roi de Bohême en 1659, élu empereur en 1658, luccéda à lon pere à l'âge de dix huit ans. Un article de la capitulation qu'on lui fit figner en lui remettant le bâton impérial, fut qu'il ne donneroit auenn fecours à l'Espagne contre la France. Les Tures menagoient alors l'Empire. lis battirent les troupes Impériales près de Barcan; & ravagerent la Moravic, parce que l'emperent continuoit de soutenir le prince de Tranfylvanie, qui avoit cesté depuis 6 ans d'envoyer un tribut annuel de 200,000 florins, que fes prédécesseurs avoient promis de payer à l'empire Ottoman, Alontecuculi, général de Léopotd, fonte nu par un corps de 6600 François choifes fous les ordres de Culieni & de la Feuillade , les défit entièrement à Saint - Gothard en 1664. Loin de profiter d'une victoire aufli complette, les vainqueurs fe haterent de faire la paix avec les vaincus : ils fonffrirent que le prince de Transylvanie, Ragotzki, fût leur tributaire. L'Allemagne & la Hongrie delapprouverent ce traité; mais le ministère Impérial avoit ses vues; les finances étoient en mauvais état: on songcoit à affuiettir abfolument les Hongrois, & l'on voyoit avec peine la gloire que les François s'étoient acquifes dans cette guerre. La paix ou plutôt la trève fut conclue pour 20 années. ( Voyez LAMBECIUS, à la fin. ) La Hongrie occupa bientôt après les armes de l'empereur. Les feigneurs de ce royaume vouloient à la fois 4. fendre teurs privileges & recouvrer leur liberié; ils fongerent à fe danger un roi de leur nation, Ces

complots coûterent la tête à Serin, à Frangipani, à Nadafti & à plufients autres; mais ces exécutions ne calmerent pas les troubles. Tekeli fe mit à la tête des mécontens, & fut fait prince de Hongrie par les Turce, moyennant un tribut de 40000 feq. Cetularpateur appela les Ottomans dans l'Empire. Ils fondirent fur l'Autriche avec une armée de 240,000 hommes ; ils s'emparerent de l'isle de Schutt . & mirent le fiege devant Vienne en 1683. Cette place étoit fur le point d'être prife , lorfque Jean Sobieski vola à fon fecours, tandis que l'empereur fe fauvoit à Paffau. Il attaqua les Tures dans leurs retranchemens & v pénétra. Une terreur panique faifit le grand-vifit Muftapha, qui prit la fuite & abandonna fon camp aux vainqueurs. Après cette défaite, les Turcs furent presque toujours vaincus, & les Imperiaux reprirent toutes les villes dont ils s'étoient emparés. Léopold le vengea sur les Hongrois de la crainte que les Ottomans lui avoient donnéc. On éleva dans la place publique d'Eperies, en 1687, un échafand, où l'on immola les rebelles dout la mort étoit la plus nécessaire à la paix. Le mafficre fut long & terrible; il finit par une convocation des principaux nobles Hongrois, qui délarerent au nom de la nation que la couronne étoit héréditaire. Leopold out d'autres guerres à soutenir. Ce prince , qui ne combattoit jamais que de son cabinet, ne oessa d'attaquer Louis XIV: premiérement en 1671, d'abord après l'invafion de la Hollande qu'il fecourut contre le monarque Francois : enfuite quelques anuées après la paix de Nimègue en 1686, loriqu'il fit cette fameule Ligue d'Aufbourg , dont l'objet étoit d'accabler la France & de chaffer Jacques II du trône d'Angleterre ; enfin en

LÉO

1701, à l'avénement étonnant du petit-fils de Louis XIV à 11 couronne d'Espagne. Léopold sut dans toutes ces guerres intéreffer le corps de l'Allemagne, & les faire déclarer ce qu'on appelle guerres de l'Empire. La premiere fut affez malheureuse, & l'empereur reçut la loi à la paix de Nimègue en 1678. L'intérieur de l'Allemagne ne fut pas faccagé; mais les frontieres du côté du Rhin furent maltraitées. La fortune fut moins inégale dans la feconde guerre, produite par la Ligue d'Ausbourg. La troisieme fut encore plus heureuse pour Léopold. La mé morable bataille d'Hochftet changea tout . & ce prince mourut l'année fuivante 1703, à 65 ans, avec l'idée que la France seroit bientôt accablee , & que l'Alface feroit réunie à l'Allemagne. Ce qui fervit le mienx Léopold dans toutes ces guerres , ce fut la grandeur de Louis XIV, qui s'étant produite avec trop de faite . irrita tous les Souverains, L'empereur Allemand, plus doux & plus modeste, fut moins eraint, mais plus aimé. Il avoit été destiné dans fou enfance à l'état cecléfiastique. Son éducation avoit été conforme à cette vocation prémaiurée : on lui avoit donné de la piété & du favoir, mais on négligea de lui apprendre le grand art de régner. Ses ministres le gouvernerent, & il ne vit plus que par leurs youx. Leur rôle étoit néanmoins difficile à foutenir : des que le prince s'appercevoit de fa fujettion, une prompte difgrace le vengeoit d'un ministre impérieux; mais il se livioit à un autre avec aussi peu de referve. Cependant prefque tous les choix furent heurenx, & fi le ministere de Vienne commit des fautes pendant un regne de 46 ans . il faut avouer qu'avec une lenteur prudente, il fut faire prefine tout ce qu'il voulut. Louis XIV fut l'Au-

1

gufte & le Scipion de la France , & Léopold le Fabius de l'Allemagne. " Tout l'empire, ( dit M. de " Montigny) fut dans sa dépen-" dance. On le vit créer un nouvel " éle teur , menacer les princes du , ban de l'empire , faire un roi en , vertu de la Toute-puissance, com-" me il s'exprimoir lui-même, fans 10 le confentement & même contre " l'avis de tous les etats... Rien de " fi foible que l'autorité impériale n après la mort de Ferdinand III. La paix de Westshalie la fubor-" donnoit, pour ainfi dire, au caprice des états. Léopold rompit " les bornes qui la refferroient & n la rétablit dans fon ancienne vi-,, gueur. C'est ce qu'on appella dans le tems le retour de CHARLES-QUINT & de la Tyrannie ... n LEOPOLD est trois femmes, 1º Marguerite - Therefe, feconde fille de Philippe IV roi d'Espagne, qu'il époula en 1666. 2°. Claude - Félicité d'Autriche-Inspruck , qui mournt en 1676. 3°. La princeffe Palatine de Neubourg, Eléonore-Madeleine Therefe , dont il eut trois princes: Joseph , en 1678 , qui lui finccéda ; Léopold - Joseph , en 1682 , mort à zé de 2 ans ; & Charles-Fran-

III. LÉOPOLD, duc de Lorraine , fils de Charles V & d' Eléonore d'Autriche, naquit à Inspruck en 1679. Il porta les armes dès fa plus tendre jeuneffe , & fe fignala en. 1695 à la journée de Témeswar. Le duc Charles V fon pere, ayant pris parti centre la France, avoit và la Lorraine envalue, & elle étoit encore au pouvoir de la France à fa mort, arrivée en 1690. Léopold fut rétabli dans ses états par la paix de Ryfwick en 1697, mais à des conditions auxquelles fon pere n'avoit iamais voulu fouscrire: il ne lui étoit pa: seulement permis d'avoir des remparts à su Capitale. Quel-

gois - Joseph , archiduc d'Autriche.

que mortifications que dut lui donner la perte d'une partie des droits réguliers, il crut pouvoir être utile à fon penple, & il ne s'occupa dèslors que de fon bonheur. Il trouva la Lorraine défolée & déferte : il la repeupla & l'enrichit, Auffi grand politique que son pere étoit brave guerrier, il fut conferver la paix, tandis que le refte de l'Europe étoit ravagé par la guerre. Sa nobleffe . réduite à la derniere mifore, fut mile dans l'opulence par ses bienfaits. Il faifoit rebâtir les maifons des gentils-hommes pauvres, il payoit leurs dettes, il marioit leurs filles, Stanislas Leczinski, depuis duc de Lorraine, ayant paffé par Luneville en 1714 . fut obligé de faire vendre fecrettement des bijoux de grand prix : Léopold le fut par le marquis de Beauvau, & lui renvoya les bijoux avec leur valeur en argent. Un de fes miniftres représentait à Léopold que fes fujets le ruinoient. Tant mieux . répondit-il ! je n'en serai que plus riche . puifqu'ils feront beureux. Un gentil - homme panvre jouoit aveo lui , & gagnoit beaucoup : Vous fouez bien malbeureusement . dit . il au prince ... Non , répartit Léopold; jamais la fortune ne m'a mienx fervi. Protecteur des arts & des sciences. il établit une univerlité à Lonéville. & alla chercher les talens jufques dans les boutiques & dans les forêts ( \* ) pour les mettre au jour & les en ourager. Je quitterois . difoit-il, demain ma fouveraineté, fi ie ne pouvois faire du bien. Administrer la justice, étoit pour lui un devoir facré. Il affistoit toujours au confeil, & fignoit non feulement fes édits, mais même les décrets fur requêre. Afin de fe décider plus furement dans les affaires importantes, il avoit à Paris un conseil, composé des avocats les plus 'péle-

(\*) Voyez V. DUVAL.

bres de la capitale. Il avoit formé le projet de liquider les dettes de l'état en dix années, mais la mort l'empêcha de l'exécuter. Il fut enlevé à fes fujets en 1729, à Luneville, à 50 ans. Il laiffa fon exemple à fuivre à François I fon fils, depuis empereur, & jamais exemple n'a été mieux imité L'empereur Joseph-Benott , petit fils de Liopold , eft en tont l'image de fon grand-pere. Léopold avoit époufé Elizabeth, fille du duc d'Orléans, morte en 1744, qui avoit porté à Lunéville, toute la politesse

LEOTYCHIDE, roi de Sparte, & fils de Menaris, defit les Perfes dans un grand combat naval près de Mycale , l'an 479 avant J. C. Dans le fuite, avant été accufé d'un crime capital par les Ephores, il fe réfugia à Tégée dans un temple de Minerve , où il mourut. Archidame . fon petit fils . lui fuccéda.

de la cour de Verfailles.

LEOVIGILDE. Voyez LEU-VIGILDE.

LEOWICZ, (Cyprien ) aftronome Bohemien, fe mela de faire des prédictions aftrologiques, qui ne réuffirent qu'à le rendre ridicule. Il prédit en 1565, comme une chofe affurée , que l'empereur Maximilien feroit monarque de toute l'Europe pour punir la tyrannie des autres princes, ce qui n'arriva point; mais il ne prédit pas ce qui arriva un an après la prophétie, que le Sultan Soliman II prendroit Sigeth , la plus forte place de Hongrie, à la vue de l'empereur & de l'armée Impériale, fans aucun empechement. Cet extravagant annoncala fin du monde pour l'an 1584. Cette fameuse allarme porta le peuple, craintif, à faire des legs aux monafteres & aux églifes. Leowicz eut en 1569 une conférence fur l'astronomie avec Tycho Brabe, qui fit un voyage exprès pour le voir. Il finit ses jours à Lawingen en 3574. On a de lui: I. Une Defeription des Eclipfes, in-fol. II. Des Ephiemérides, in-fol. III. Prédictions depuis 1564 jufqu'en 1607; in-8°, 1565. IV. De rudicitis Nativitatum in-4°, & d'autres ouvrages en latin. Voyr-2-en la litte daus Teiffer LEPAUTEL, LEPAYS, & autres,

Voyez lettre P.

I. LEPICIER, (Bernard) graveur, mort à Paris en janvier 1755. ågé d'environ 59 ans, manioit parfaitement le burin. Ses gravures font d'un beau fini . & traitées avec beaucoup de foin & d'intelligence. Il a gravé des Portraits & pluficurs Suiets d'Histoires d'après les meil-Ieurs peintres François. Lépicier avoit auffi du talent pour les lettres. Il fat nommé fecretaire perpétuel & historiographe de l'académie royale de peinture, & professeur des éleves protégés par le roi pour Phistoire . la fable & la géographie. On a de cot aimable artifte un Catalozue raisonné des Tableaux du Roi. 2 volumes in 4° : ouvrage curieux & inftrnetif pour les peintres & les

amateurs. II. LEPICIER, (N ... ) professeur de l'académie de peinture & de Culpture de Paris fa patrie, naquit en 1735 , & mourut en 1784. Son pere toit graveur : (Voyez l'article précédent.) Le fils ne pouvant, à cause de la foiblesse de sa vue. cultiver cet art, fe confacra entiérement à la peinture sous les yeux du célebre Carle Vauloo Il débuta par un grand tableau de Guillaume le Conquérant, qu'il fit pour 1 .bbaye de St - Etienne de Caen , remarquable par la fécondité & la hard effe de fon pinceau. Histoire, portruts, foenes familieres & domeftiques , il embraffa presque tout Ai-ondant dans fes compositions, il brilla particuliérement par l'effet & le fort defin , & copia fidellement la nature dans les tableaux oh il put la confulter plus préz. La Douare, la Hule, le Repea d'un Visillard, le Braconier, feront toujours cités avec éloge. Le (ouvenir de fes vertus fociales ne le confervera pas moins que celui de les ouvrages. Tout ce qui interellôt fes parens, les amis, Res éleves touchoil feriblement fon ceut. Infeprent par la principa de la confervent à une application exceffive pour avoir le moyen de multiplier fee sharités.

LEPIDUS , (M. Æmilius) d'une des plus anciennes & des plus illustres familles de Rome, parvint aux premiers emplois de la république. Il fut grand-pontife, général-mestre de la cavalerie, & obtint deux fois le confulat les années 46 & 42 avant Jefus-Chrift. Pendant les tronbles de la guerre civile, excitée par les héritiers & les amis de Jules Cefar , Lepidus fe mit à la tête d'une armée & fe diftingua par fon courage. Marc-Antoine & Auguste s'unirent avec lui. Ils partagerent entr'eux l'univers. Lepidus eut l'Afrique. Ce fint alors que fe forma cette Ligue funcite, appellée TRIUMVIRAT. Lepidus fit périr tous ses ennemis. & livra son propre frere à la fureur des tyrans avec lesquels il s'étoit affocié. Il eut part enfuite à la victoire qu' Auguste remporta sur le jenne Pompée en Sicile. Comme il étoit accouru du fond de l'Afrique pour cette expédition, il prétendit en resuedlir feul tout le fruit, & se disposa à foutenir ses prétentions par les armes. Auguste le méprisoit, parce qu'il favoit qu'il étoit méprifé de fes troupes. Il ne daigna pas tirer l'épée contre lui U passa dans son camp, lui enleva fon armée,le deftitua de tous fes emplois, à l'exception de celui de grand pontife, & le relégua à Circeïes, petite ville d'Italie, l'an 36 avant Jefus-Chrift. Il v moutut obscur & indifferent . à l'univers, dont il avoit fixé quelque tems les regards; moins affecté, dit l'histoire, de la ruine de ses affaires, que de la douleur que lui caufa une lettre par laquelle il conmut que sa femme avoit violé la fidélité coningale, (VoyezIII, JULIE, à la fin. ) Lepidas étoit d'un caractere à pouvoir supporter l'exil. Plus ami du repos qu'avide de puiffance ; il n'eut jamas cette activité opiniatre, qui peut seule conduire aux grands succès & les soutenir. Il ne se prêta qu'avec une sorte de nonchalance aux circonstances les plus favorables à fon aggrandiffement; &, pour nous fervir des expreffions de Patercule, il ne mérita point les earesses dont la fortune le combla long-tems. Ce n'est pas qu'il n'eût quelque talent pour la guerre; mais il n'eut ni les vertus ni les vices qui rendent les hommes célebres.

LEOUESNE & autres. Voycz à la lettre O.

LERAC. Poyer CAREL.

LERAMBERT, (Louis) sculpteur, natif de Paris, reçu à l'academie de peinture & de sculpture en 1663, mort en 1670, s'est acquis un grand nom par fee ouvrages. Ceux qu'on voit de lui dans le Pare de Verfailles, font : Le groupe d'une Bacchante avec un Enfant qui joue des castagnettes, deux Satyres, une Danseuse, des Enfans & des Sthrax.

LERI, (Jean de) ministre Protestant, né à la Margelle, village de Bourgogne, fit en 1556 le voyage du Brélil avec deux ministres & quelques autres Protestans, que Charles Durand de Villeguenon, chevalier de Malte, & vice-amiral de Bretagne, avoit appellés pour y former une colonie de Réformés fous la protection de l'amiral de Coligny, Cct établiffement n'ayant

pas réuffi , Léri revint en France. Il effuya dans fon retour tous les dangers du naufrage & tontes les horreurs de la famine. Il se vit réduit avec ses compagnons à manger les rats & les fouris, & jusqu'aux cuirs des malles. On a de lui une Relation de ce vovage, imprimée in-8° en 1578, & pluficurs fois depuis. Elle est louée par de Thou. Leri, fe trouva dans Sancerre, lorfque cette ville fut affiégée par l'armée Catholique en 1573, & il publia l'année fuivante, in-8°, un Journal curieux de ce fiege & de la cruelle famine que les affiegés y endurerent.Il mourutaBerne en1611, emportant les regrets de tous ceux qui l'avoient connu.

LERIGET. Voyez FAYE, no. 11. **छ** 111.

LERME , (François de Roxas de Sandoval, duc de ) premier ministre de Philippe III, roi d'Efpagne, fut le plus chéri de ses favoris. Il étoit d'un caractere plutôt indolent que pacifique: auffi fe hatat-il de conclure une trève avec les Provinces - Unies. Il semble qu'un gouvernement ami de la paix, fans tributs, fans impôts odieux, auroit du le faire aimer des peuples; mais le maître étoit foible, livré à ses favoris, & le ministre étant égalementincapable, également gouverné par des commis infolens & avides, il devint l'objet de l'horreur & du mépris. Les moyens de le decrier marquerent; on eut recours à la calomnie. Il fut accusé d'avoir fait empoisonner la reine Marguerite par Rodrigue Calderon, fa créature & fon confident intime. Quelqu'éloignée que fut cette action de fon caractere, le roi ne put tenir contre la haine des courtisans. Il fut disgracié en 1618. Il étoit entré dans l'état eccléfiastique après la mort de sa femme, & Paul V voulant établir l'inquifition dans le royaume de Naples, & cherchant à rendre le ministre Espagnol favorable à ce dessein, l'avoit honoré de la pourpre. & l'avoit employé pour concilier les deux partis, acharnés l'un contre l'autre, des Jésuites & des Dominicains, au sujet de l'opinion de Molina. Le roi, par refpect pour sa dignité, ne voulut point qu'on approfondit les accufations formées contre lui. Cependant fon fidele agent, Calderon, qu'il avoit élevé de la pouffiere à des dignités & à des titres distingués, étant aceufé de plufieurs crimes & malverfations, eut la téte tranchée en 1621. Le cardinal de l'erme mourut quatre ans après en 1625, dépouillé de la plus grande partie de ses biens par Philippe IV. (Voy. NID-HABD. ) Le duc d' Uzéda, fon fils. s'étoit montré son plus cruel ennemi, & lui avoit succédé dans le ministere; mais sa faveur finitavec Philippe III, en 1621. Le cardinal de Lerme étoit trois fois Grand d'Espagne, par son duché, par son marquifat de Denia, & par le comté de Santa-Gadea. Il avoit époulé Félicité Henriquez de Cabrera, fille de l'amirante de Castille , dont il eut, outre le duc d'Uzéda, une fille (Marie-Anne de Sandoval) qui porta les biens & les grandesfes de sa maison, ainsi que la charge de grand fénéchal de Castille, dans la maifon de Cardonne par fon mariage avec Louis-Raim. Flock, duc de Cardonne.

LEROUX, LEROV. Foyer LA LERUELS. LEVRUELS. Foyer Lais UBLS. LESBONAX, philosophe de Mytilène au premier fiecle de l'Ere Chrétienne, entitigna la philosophie dans cette ville avec beaucoup d'applaudifiement. Il avoit été disciple de Timecrate; mais îl corrige ce qu'il pouvait y avoir de trop auftere dans les mours & dans les leçons de fon maitre. Sa patrie fit leçons de fon maitre. Sa patrie fit tant de cas de lui , qu'elle fit frapper fons fon nom une médaille, qui avoit échappé julqu'à nos jours aux recherches des antiquaires. Cary. membre de l'académie de Marfeille, ayant eu le bonheur de la recouvrer . la fit connoître dans une differtation curieuse, publiée en 1744, in 12, à Paris, chez Barois. Le bonax avoit mis au jour plufigure ouvrages; mais ils ne font pas parvenus jufqu'à nous. On lui attribue néanmoins : I. Deux Harrangues, que nous avons dans le Receuil des Anciens Orateurs d'Alde , 1613 , 3 tom. in fol. II. De fguris Grammaticis, avec Ammonius. Leyde, 1739, 2 parties in 4°. Potamon, fon fils, fut un des plus grands orațeurs de Mytilène.

I. LESCAILLE, (Jacques) poète & imprimeur Hollandois, natif de Genève, fit des vers heureux, & donna des éditions très nettes & rès - exactes. L'Empereur Léopold l'honora en 1663 de la couronne poétique. Il mourut en 1677, âgé de 67 ans.

II. LESCAILLE , (Catherine) furnommée la Sapho Hollandoise & la Dixieme Mufe , étoit une fille du précéd. Elle surpassa son pere dans l'art des vers. Le libraire Ranck, fon beau - frere , recueillit fes Poéfies en 1728. On trouve dans cette collection plufieurs Tragédies, dont voici les titres : Ariadne , Caffandre . Hérode & Murianne , Genseric , Nicomede , Hercule & Dejanire , Wenceslas , &c. On ne doit pas les jagerà la rigueur. Les regles y sont fouvent violées; mais on y apperçoit de tems en tems des étincelles de génie. Cette fille illustre mourut

en 1711, à 62 ans.

LESCARBOT, (Marc) avocat au parlement de Paris, natif de
Vervins, alla dans la NouvelleFrance ou Canada, & y féjourna
quelque tems. A son retour, il pu-

blia une Hiftoire de cette vafte partie de l'Amérique, dont la meilleure édition est celle de Paris en 1612 . in-Ro. Cette Hiftoire étoit affiz bonne ponr fon tems; mais celles qu'on a eûs depuis lui, l'ont entierement fait oublier, Lescarbot aimoità voyager; il fuivit en Suiffe l'ambaffadeur de France, & il publia le Tabicon des XIII Cantons, en 1618 . in-40, en vers fort plats & fort ennuveux.

I.ESCHASSIER, (Jacque) avocat & fubititut du procureur-genéral au parlement de Paris, sa patrie, ne en 1550, morten 1625 à 75 ans, cut des commissions importantes . & lia amitié avec Pibrac. Pithou . Loyfel , & d'antres favans hommes de son fiecle. Pendant les fureurs de la Ligue . il fortit de Paris pour suivre son roi légitime Henri IV , qui aima en lui un l'ujet fidele & un magistrat estimable. La plus ample édition de scs Œuvres eft celle de Paris en 1652, in-4°. On y trouve des choses curieuses & intéressantes, sur différentes matieres de droit naturel & civil. & même fur des fujets d'érudition. Son petit Traité de la liberté ancienne & canonique de l'église Gallicane . auffi précis que solide, jette un grand jour fur notre Histoire. Sa Confultation d'un Parisien en faveur de la république de Venise, lors de ses différends avec le pape Paul V , 1606 , in-4° , lui valut une chaîne d'or d'un grand prix. On voit dans tous les écrits un jurisconsulte profond & lumineux ; c'eft à lui qu'on doit l'abrogation de la claufe de la renonciation au Velleien.

LESCOT, (Pierre de ) feigneur de Clagny & de Clermont , d'une famille diftinguée dans la robe, étoit confeiller an parlement & chanoine de Paris. On l'appelloit comde Clugny, comme le dit Ladvo- campagne? ... Henri IV, qui faisoit

ent. Il fe rendit célebre dans l'architecture, qu'il cultiva fous les regnes de François I & de Henri II. C'eft à lui qu'on attribue l'architecture de la Fontaine des SS. Innocens , rue Saint Denys, admirée des connoiffeurs pour fa belle forme, fon élegaute fimplicité, ses ornemens fages & délicats, & fes bas-reliefs, dont le fameux Goujon 1 été le scultenr. L'un & l'antre ont aussi travaillé de concert au Louvre. Il mournt à Paris, à 68 ans.

LESCUN. Voyez Folk. (Thomas de) nº. IV

I. LESDIGUIERES, (François de Bonne, duc de ) né à St. Bonnet de Champfaut dans le haut Danphiné en 1543, d'une famille ancienne, porta les armes de fort bonne heure, & avec beancoup de valeur. Ses grandes qualités pour la guerre le firent choifir par les Calviniftes, après la mort de Montbrun , pour étre leur chef. Il fit , triompher leur parti dans le Dauphiné & conquit plusieurs places. Il remporta en 1568, une victoire complete fur de Vins, gentilhomme Catholique de Provence, & écrivit du champ de bataille à sa femme ce billet digne d'un Spartiate : M'amie , j'arrivai bier ici ; j'en pars aujourd'hui. Les Provencaux font defaits ... Adieu ... En 1590, Grenoble craignoit avec raison d'ètre affiégé & pris par Lesdiguières. Le parlement lui envoya un gentilhomme du pays, nommé Moidien, pour traiter avec his. C'étoit un ligueur paffionné, qui outrepaffa fa miffion ; & qui , an lieu de parler avec modération, n'employa que des exprefions ficres & ménagantes. Lesdiguiéres qui avoit la fermeté que le grand courage inspire, se contenta de lui répondre en souriant : Que diriez-vous donc . Monmunement l'Abbe de Clagny , & non . fieur , fi vous teniez comme moi la

239

un très-grand cas de lui , lorfqu'il n'étoit encore que roi de Navarre. lui donna toute sa confiance, lorsqu'il fut monté fur le trône de France. Il le fit lieutenant général de ses armées de Piémont, de Savoie & de Dauphiné. Les diguierrs remporta de grands avantages fur le duc de Savoie . qu'il défit au combat d'Esparron en 1591 , de Vigort en 1592 . de Grefilane en 1597. Le Duc conftruisit un fort considérable à Barreaux fur les terres de France, à la vue de l'armée Françoife. Lesdiguiéres fut presque unanimement blamé dans fon camp, de fouffrir une telle audace. La cour, qui adopte cette façon de penfer, lui en fait un crime. Votre Majefté, répondit froidement au roi ce grand capitaine , a besoin d'une bonne forterelle pour tenir en bride celle de Montmélian. Puisque le Duc de Savoie en veut faire la dépense , il faut le laisser faire; des que la place sera suffisamment pour oue de canons & de munitions, je me charge de la prendre ... Henri sentit toute la justeffe de fes vues. Lesdiguiens tint fes promesses, & conquit la Savoie entiere. Ses fervices lui mériterent le bâton de maréchal de France en 1608. Sa terre de Lesdiguiéres fut érigée en duché - pairie. Quelque tems après la mort de Henri IV, il fervit utilement Louis XIII. En 1620, les Calviniftes lui offrirent le commandement de leurs troupes avec cent mille écus par mois; mais il conferva un attachement inébranlable au parti de son roi, qui le fit généralissime de ses armées. Il affiégea en 1621 St-feand'Angéli & Montauban. Ce grand général s'y exposa en soldat. Ses amis le blamant de cette témérité: Il y a spixante ans , leur dit-il , que les mousquetades & moi nous nous connoissons. L'année d'après il abjura le Calvinisme à Grenoble, & recut à la fin de la cérémonie les lettres de connétable, pour avoir toujours été vainqueur, & n'avoir jamais été vaincu. En 1625 il prit quelques places fur les Genois; il fe fignala à la bataille de Bestagne, & fit lever le fi-ge de Verne aux Efpagnols. Les Huguenots du Vivarais avoient profité de son abfence pour prendre les armes; Lefdieuiéres parut. & ils tremblerent. Ayant mis le fiege devant Valence, il fut attaqué d'une maladie dont il monrut en 1626 , à 84 ans. Ce héros étoit auffi eftimable par l'activité, la fermeté & le courage, que par les qualités du cœur , l'humanité & la clémence. (uillaume Avanson, archevêque d'Embrun, feroce par une religion mai-entendue, corrompit le domeftique de confiance de Lesdiguiéres, alors chef du parti Calvinifte. & le détermina à affaffiner fon maître. Platel. [ c'étoit le nom de ce domestique, ] en trouva plusieurs fois l'occation, fans ofer la faifir. Le/diguieres, averti du complot, vit fon domestique & lui ordonna de s'armer; il s'arma à fon tour: Puifque tu as promis de me tuer, dit-il à ce maiheureux, effaie maintenant de le fasre; ne perd pas par une làcheté la réputation de valeur que tu t'es acquise... Platel, confondu de tant de magnanimité, se jette aux pieds de fon maître, qui lui pardonne & continue de de s'en fervir-On le blama de cette conduite, & il fe contenta de répondre : Puisque ce valet a été retenu par l'horreur du crime, il le sera encore plus par la grandeur du bienfast. Sa réputation étoit fi grande en Europe, que la reine Elizabeth difoit que s'il y avoit deux Lesdignières en France, elle en demanderoit un à Henri IV. Les lecteurs qui voudront connoître plus particuliérement ce grand -homme , peuvent confulter fa VIE par Louis Videl, fon feerftaire, in fol. 1632, Cet ouvrage curieux & intéreffant, quoquié enit d'une maniere ampoulée, uous a fourni les particularités dont nous avons orné cet article. L'auteur ne diffinule point les viices de fon héros, comme fon avidité pour les richeffles, fes débanches publiques avec la femme d'un marchand; les arraiges inoctioneux qu'il nit faire dans fa famille pour y conferver fes terres. &c. &c.

II. LESDIGUIERES. Voyez

CRÉQUI, nº 1. LESLEY, [on prononce LELIE, Leslaus], (Jean) évêque de Rois en Ecoffe, fut ambaffadeur en 1571, de la reine Marie Stuart à la cour d'Angleterre, & y fouffrit de grandes persécutions. Il rendit des services importans à cette princesse, & négocia pour sa liberté à Rome. à Vienne & dans plusieurs autres cours. Il mourut à Bruxelles en 1591. On a de lui une Histoire d' Ecolle en latin, fous ce titre : De origine , moribus & rebus geftis Scotorum, à Rome 1578, 2 vol. in-4°; & quelques Ecrits en faveur du droit de la reine Marie & de son fils à la conronne d'Angleterre. Les Protestans ont accusé son Histoire de partialité.

II. LESLEY, (Charles) LÉLIE, évêque de Carlifte, mort en 1721, fut tout à la fois zélé defenseur du Christianisme, & zélé partisan de la maifon de Stuart. Il est auteur de plusieurs Traités estimés des Anglicans. I. Methode courte & facile contre les Déiftes, in-8°, traduite en latin, in-4°.11. Methode courte & facile contre les Juifs; plus étendue que la précédente, & tirée en partie de l'ouvrage de Limbrock, intitulé : Amica collatio cum erudito Judeo. III. Défense de la Méthode contre les Déiftes. IV. Lettre fur le Dieu des Sjamois , Sontmonochedom.

V. Letter à un Défile converile.

VI. La Vérité du Christianifine demontrée, Dialogue entre un Chrétien & un Désite, in-4». VII. Differtuinos fur le que cont particulter,

Es fur l'autorité en matière de faiTous ces écrits, excepté le 6e, traduits de l'anglois en françois par
le P. Honkipant de l'Oratoire, ont
para à Paris l'an 1770 en un vol.
in 8°.

LES MAN, (Gafnard) habite graveur en pierce fines, 'violià la findu xvre fiede fous l'empeur Redalphe II, dont il étois valet, dechambre. On lui doir la découverte d'un nouveux genre d'opferr au moyen duquel la matière le travaux qu'on n'auroit ofé tenter ravaux qu'on n'auroit ofé tenter que conferve dans les fabriques de conference de la conferenc

LESPARRE. Voy. Foix, no. til. LESPINE. Vov. GRAINVILLE. LESSEVILLE, (Enflache te Clerc de ) de Paris, d'une famille noble, fe fignala tellement dans fes études , qu'il fut recteur de l'université de cette ville avant l'âge de 20 ans. Il devint docteur de la miafon & société de Sorbonne, l'un des anmôniers ordinaires du roi Louis XIII. confeiller au parlement & enfin évêque de Coutances. II s'acquit l'estime & l'amitié de les diocésains, & fut l'arbitre des affaires les plus importantes de la province. Une connoissance profonde de la théologie & de la jurisprudence, le rendit particulièrement recommandable. Cet illuftre prélat mourut à Paris en 1665, pendant l'atlemblée du clergé, à laquelle il étoit député. C'est lui qui le premier fit aller l'université en carroffe, au lieu qu'auparavant elle a'alloit

obligée de marcher en corps. LESSIUS, (Léonard) né à Brechtan, village près d'Anvers, en 1554, prit l'habit de Jéfuite & professa avec distinction la philofophie & la théologie. La doctrine de St. Thomas fur la Grace avoit été recommandée par S. Ignace à ses enfans ; Leffins ne la goûtoit pas , & malgré les confeils de son fondateur. il fit foutenir, de concert avec Hamélius fon confrere, en 1586, des Thèfes qui étoient entiérement oppofées aux fentimens de l'ANGE de l'Ecole. La faculté de théologie de Louvain, allarmée par fes nouveautés, cenfura 34 Propositions tirées des Thèfes de Leffius. Elle crut voir que le Jésuite, en combattant le Baianisme, s'étoit ietté dans le Sémi-Pélagianisme.L'université de Douai fe joignit à celle de Louvain; & une partie des Pays - Bas s'éleva contre la nouvelle doctrine. Cette querelle fut portée à Rome fous Sixte V & Invocent IX, qui ne voulurent rien prononcer, de peur de donner de l'importance à ces difputes & d'éterniser le procès par une censure éclatante. Lesfius fit déclaser ponr lui les univerfités de Mayence.de Trèves & d'Ingolftadt; & mourut en 1623, à 69 ans. regardé dans fa compagnie comme le vainqueur des Thomistes. On prétend que ses confreres firent enchasser dans one reliquaire le doigt avec lequel il avoit écrit ses ouvrages fur la Grace. On ajoute même qu'ils voulnrent s'en fervir pour chaffer le diable du corps d'une poffedée; mais ce doigt, qui avoit fait trembler les Jacobins, ne put rien fur les Démons. Lesfius favoit la théologie, le droit, les mathématiques . la médecine & l'histoire: fes ouvrages en font un témoignage. Les principaux font : I. De Justitia & Jure libri IV , in folio; Toma V.

241 ouvrage proferit par les parlemens de France. II. De potestate fummi Pontificis, condamné comme le précédent. L'auteur fait du pape le roi des rois, qu'il peut, dit-il, dépofer à fon gré. III. Plufieurs Traites, recueillis en deux vol. in-fol. L'abbé Maupertuy a traduit celui fur le choix d'une Religion ... (Voyez CORNARO.) Il avoit adopté les principes de ce noble Vénitien, fur la fobriété; & il compo a un ouvrage dans lequel il prouve tous les avantages de la vie sobre. Ce livre parut à Anvers en 1563, fous ce titre: Hygiafticon, feu Vera ratio valetna dinis bone.

LESTANG, (François & Chriftophe de ) deux freres, dont le premier fut préfident-à-mortier au parlement de Touloufe; le fecond évêque de Lodève, puis d'Alet & de Carcaffonne. Ils furent l'un & l'autre entraînés dans les fureurs de la Ligue; mais lorfuue la paix ent été rendue à la France, ils fervirent utilement Henri IV & Louis XIII. François montut en 1617. à 79 ans, laiffant quelques ouvrages de piété & de littérature, rongés des vers; & Christophe, en 1621. Celui-ci avoit été pourvu de la commission peu épiscopale de directeur des finances. On dit qu'il voulut mourir debout, en s'appliquant ces paroles figurées de l'empereur Vefpafien : Decet Imperatorem ftuntein mori. Il fubstitua le mot d' F. piscopium à celui d'Imperatorem... Voyez II. MAROLES à la fin.

LESTONAC, (Jeanne de ) fondatrice de l'ordre des Religieuses BÉNÉDICTINES de la Compagnie de Notre-Dame , naquit à Bordeaux en 1556. Elle étoit fille de Richard de Leitonac , confeiller au parlement de cette ville . & niece du celebre Michel de Montaigne. Après la mort de Gafton de Montferrand, fon mari . dent elle out 7 enfans, elle infti, tua fon ordre pour l'inftruction des iennes filles . & le fit approuver par le pape Paul V en 1609, & confirmer par Henri IV en 1609. Ouand le pape eut donné fa bulle . il dit au général des Jésuites : JE viens de vous unir à de vertueuses Filles, qui rendront aux personnes de leur fexe les pieux fervices que vos Peres rendent aux hommes dans toute la Chrétienté. Madame de Leftonac, en se consacrant à la vie religieuse . avoit facrifié tous les agrémens de la figure & les avantages de la naiffance. Sa congrégation se répandit en France. A la mort de la fondatrice , arrivée le 10 de février 1640, elle comptoit déjà vingt fix maifons. Ce nombre a augmenté depuis. Voyez l'Histoire des Religieufe de Notre-Dame, pat Jean Bouzonie ; & la Vie de Madame de LES-TONAC par le Pere Beanfils Jefuite, à Touleufe , 1742 , in-12 ... Voyez TENDE.

LETI. (Grégoire) né à Milan en 1630, d'une famille Bolonnoife, montra de bonne heure beaucoup d'esprit & peu de vertu. Après avoir fait ses études chez les Jéfuite, il se mit à voyager & se fit counoître pour un homme d'un efprit vif & d'un caractere ardent. L'évêque d'Aquapendente, fon oncle, qu'il alla voir en paffant, fut fi choqué de la hardiesse de ses propos fur la religion, qu'il le chaffa, en lui prédifant qu'il se laisseroit infecter du poison de l'héréfie. Ses craintes n'étoient pas fans fondement. Leti vit à Gênes un Calvinifte, qui le catéchifa. Le jenne-li, porté naturellement à l'incrédulité, lui avous que s'il avoit à changer de religion,il prendroit celle qui seroit la plus conforme à l'ordre de la nature. DeGênes il paffa à Laufanne, où il fit profession de la nouvelle religion. Un médecin de cette ville, charmé de la vivacité de fon esprit, lui fit

à Genève , & y obtint le droit de bourgeoifie gratis : faveur qui n'avoit été accordée à personne avant lui. Son humeur querelleufe l'ayant obligé de fortir de cette ville , après y avoir demeuré environ 20 ans. il le réfugia à Londres. Charles II. ami des lettres, le reçut avec bonté, lui promit la charge d'Historiographe, & lui accorda une penfion de 1000 écus. Ce bienfait n'empêcha pas qu'il n'écrivit l'Hiftoire d' Angleterre avec une licence qui lui fit donner fon congé. Amfterdam fut fon dernier afyle : c'eft-là que fe forma fa liaifon avec le fameux le Clerc, qui époufa fa fille. Il y monruten 1701 . à 71 ans , avec le titre d'Historiographe de la ville. Lets étoit un hiftorien famélique, qui en écrivant, confultoit plus les befoin de fon estomac que la vérité. Il offrit fes fervices à tous les potentats de l'Europe. Il leur promettoit de les faire vivre dans la postérité; mais c'étoit à condition qu'ils ne le laifferoient pas mourir de faim dans ce monde. Sa plume eft toujours, ou flatteufe, ou palfionnée. Il est regardé affez généralement comme le Varillas de l'Italie. Plus foigneux d'écrire des faits extraordinaires que des chofes vraies, il a rempli fes ouvrages de menfonges, d'inepties & d'inexactitudes. Son ftyle eft affez vif, mais diffus, mordant, hériffé de réflexions pédantesques & quelquefois dangereuses, & de difgressions accablantes. Il étoit infatigables, " J'ai n toujours (dit-il trois ouvrages " en memetems fur le métier. Je

n travaille à un ouvrage deux jours

" de fuite, & l'emploie le troifieme

" à deux autres productions. Lorf-

" que je manque de mémoires pour " un ouvrage , je tronve dans les

2) autres de quoi m'occuper en at-

33 tendant. Ainfi je n'ai point de

peine à choifir le livre que je veux faire paroitre le premier; & a quand je m'y fuis déterminé , je mets deux mois de fuite à l'achen ver avant que de le livrer à l'imprimeur. , Il employoit à écrire douze heures pendant trois jours de la semaine, & les autres jours six heures pour le moins. Ainfi l'on ne doit pas être étonné s'il a enfanté un fi grand nombre de livres. On parlera d'abord de ceux qui ont été traduits d'italien en francois. Les principaux font : I. La Monarchie universelle duroi Louis XIV, 1689, 2 vol. in-12. Leti écrivoit tantôt des panégyriques, tantôt des fatyres contre le monarque françois. Mais comme il le représente, dans cet onvrage, beaucoup plus puiffant que les autres princes de l'Europe, qu'il suppole menacés d'une ruine prochaine, il y ent une réponse à cet ouvrage, fous le titre de : L'Europe resuscitée du tombeau de M. Liti, à Utrecht, 1690. II. Le Néposifine de Rome, iu-12, 2 vol. 1667. III. La Vie du pape SIXTE-QUIN r, traduite en françois en 2 v. in-12, 1694, & plufieurs fois réimprimée depuis. L'auteur répondit à madame ta Dauphine, femme du Grand Dauphin, laquelle lui demandoit, " fi tout ce qu'il avoit écrit " dans ce livre étoit vrai ? " Une shofe bien imaginée fait plusde plaisir que la vérité destituée d'ornemens. (C'elt Léti qui rapporte lui-même cette anecd, dans une de ses lettres.) On y trouve des faits curienx, & quelques-uns de hazardés. Le traducteur y fit des retranchemeus. IV. La Vie de PHILIPPE II, Roi d'Espagne. C'est moins une Histoire, qu'un panégyrique verbeux. (Elle a été traduite en 1734, en 6 vol. in-12. ) L'anteur ne s'y montre ni Catholique, ni Protestant. Si, pour être bou historien, il fuffiloit de

243 a'aveir ai religion, ni amour pour fa patrie, Leti l'auroit été à coup für. V. La l'ie de CHARLES-OUINT. traduite en françois, en 4 vol. in-12, par les filles de l'auteur : compilation ennuyeuse. VI. La Vie d'ELIZABETH . Reine d'Angleterre . 1694 & 1741, in-12, 2 vol. Le roman yest melé quelquefois aves l'histoire. VII. L'Histoire de CROM-WEL , 1694 & 1703, in-12, 2 vol. médiocre, & dont la narration est trop interrompue par les pieces & par les actes publics. VIII. La Vie de Pierre GIRON, Duc d'Offone, 1700. Paris,3 v. in-12 , affez intéressante , mais trop longue. IX. Le Syndicat d'ALEXANDRE VII , avec fon Voyage en l'autre monde, 1669, in-12, fatvre emportée, telle qu'on devoit l'attendre d'un apoltat Ce n'est pas la feule qu'il ait publiée contre Rome, les papes & les cardinaux; mais de telles horreurs ne doivent pas même être citées. X. Critique bistorique, politique, morale, économique Ed comique fur les Lotteries anciennes Ed nouvelles, en 2 vol. in-12. C'eft un fatras fatyrique, où il maltraite beaucoup de personnes. L'anteur devoit se borner à l'épithète de Comique, que méritoit fon ouvrage. Ricotier en fit une critione fanglante . à laquelle il fit mettre le portrait de Léts habillé en moine... Parmi fes ouvrages italiens , on distingue : I. Son Istoria Genevrina Amsterdam 1686, 5 vol. in-12. dans laquelle on trouve bien des choses qu'on cherchoit vainement ailleurs. L'auteur n'y ménago pas Genève, & il y prend un ton très-mordant.II. Son Teatro Britannico, è verò Istoria della Grande-Britannia , Amfterdam 1684,¢ vol. in-12. Ce livre fut d'abord imprimé à Londres en 2 vol. in-4°. L'auteur le présenta au Roi d'Angleterre qui l'accueillit très-bien ; mais Qij

LEU 244 le confeil y avant trouvé plufienrs traits hardis , fit faifir l'ouvrage & chaffa l'au'eur. C'eft à cette occafion qu'un feigr. Anglois lui dit: " Léti, wous avez fait une Histoire pour les autres, & non pour vous ; il fulloit au contraire la faire pour vous, suns vous embarraffer des autres. " III.Le Tentro Gallico , 7 v. in-4°; mauvais ouvrage hiltorique, qui s'étend depnis 1572 julqu'en 1697. IV. Le Teatro Belgico, 2 v. in 4°, auffi mauvais que le précédent. V. L'Italia Regnante . 4 vol. in-12. VI L'Hiftoire de l'Empire Romain en Germanie, 4 vol. in-4°. VII. Le Cardinalifine de la Ste Eglife, 3 vol. in-12: c'est une fatvre violente. VIII La juste Balance, dans laquelle on pefe toutes les muximes de Rome & les actions des cardinaux vivans, 4 v.in-12. 1X. Le Cérémonial historique , 6 v.in-12. X. Dialogues politiques, fur les movens dont se servent les républiques d'Italie pour le conferver. 2 v. in 12. XI. Abrégé des vertus patriotiques , 2 v. in-8°. XII. La Renommée jalouse de la fortune. XIII. Panégyrique de Louis XIV, in-4°. XIV. Eloge de la Chaffe, in-12. XV. Des Lettres , I vol. in-12. XVI. L'ttinéraire de la Cour de Rome, 3 vol. in-8°. XVII. Histoire de la maifon de Saxe , 4 vol. in-4°. XVIII. -- de celle de Brandebourg , 4 vol. in-4°. XIX. Le Carnage des Réformés innocens, in-4°. XX. Les précipices du Siere Apostolique, 1672, in-11,&c. XXI. De R bandita; c'est un discours ians aucun R , présenté à l'académie des Humoristes de Rome. Léti fe méloit aufli de poélie; mais, quoique fon imagination le fervit beaucoup dans ses Histoires, elle brilloit

LEU, (Saint) appellé aussi St. Loup, évêque de Sons qui fuccéda à St. Artem l'an 609 , fe fit eftimer du roi Clotaire II. & aimer de fon peuple. Il mourut le zer Sep-

peudans fes vers.

tembre 623, après l'avoir édifié par fes vertus.

LEVAU, architecte. Voy. VAU. LEUCIPPE, célebre philosophe Grec, disciple de Zénon, étoit d'Abdere, fuivant la commune opinion. Il trouva, le zer, le fameux système des Atômes & du Vuide, développé enfnite par Dimocrite & par Epicure. L'hypothese des Tourbillons, perfectionnée par Descartes, est auffi de l'invention de Leucippe comme le favant Huet l'a prouvé. On trouve encore dans le svstème de Leucippe. le germe de ce grand principe de . méchanique, que Descartes emploie fi efficacement : Les corps qui tournent, s'éloignent du centre autant qu'il eft posible; car le philosophe Gree enseigne , que les Atomes les plus Subtils tendent vers l'espace vuide comme en s'élançant. Ainfi , Keppler & ensuite Descurtes ont suivi Leucippe à l'égard des tourbillons & des caufes de la pefanteur. Ce célebre philosophe vivoit vers l'an 428 avant J. C. On peut voir tout le détail de son système dans Diogène Laërce . tom. II. de la Traduction francoise. Amfterd. 1761, en 3 vol. in-12. LEUCOTHOE, file d'Orchame

toi d'Achéménie , & d'Eurynomé. Apollon qui l'aimoit, prit la figure de fa mere pour s'infinuer auprès d'elle, & en abufa par cet artifice. Orchame, irrité du déshonneur de fa fille , dont il fut inftruit par Clytie fa rivale, fit enterrer Leucothof, toute vive; mais Apollon la changea en arbre qui porte l'encens.

LEVE, (Antoine de ) Navarrois, né dans l'obscurité & d'abord fimple foldat, parvint au commandement par d'utiles déconvertes, & par une fuite d'actions la plupart heureuses & toutes hardies. Un extérieur ignoble ne lui ôtoitrien de l'autorité qu'il devoit avoir, parce qu'il joignoit au talent de la parole une audace noble à la-

quelles les hommes ne réfiftent pas. Il fe fignala d'abord dans le royaume de Naples , fous Gonfalve de Cordoue ; & ensuite dans le Milanez, d'où il chaffa l'amiral Bonivet en 1523. La bataille de Rebec s'étant donnée en 1524, il y fervit avec beaucoup de valcur. Il défendit Pavie, l'année suivante, contre François I qui v fut pris. Ses fuccès dans le Milanez lui procu rerent des diftinctions flatteufes. Charles-Quins s'étant rendu en Italie, le fit affeoir à côté de lui, & le voyant obstiné à ne pa se con wrir, il lui mit lui-même le chapeau fur la tête en difant, qu'as Cepitaine qui avoit fait foixan'e campagnes, toutes glorieufe , méritoit bien d'être affis & couvert levant un em pereur de 30 ans. Ce grand général foutint fa réputation en Autriche, où il fut envoyé en 1,29, contre Soliman qui affiégeoit Vienne; & en Afrique, où il furvit l'empereur en, 1535. L'année d'après , l'expédition de Provence fut réfoluc. Elle eut une origine finquiiere ; mais cette origine n'étonne a point les Iccteurs verfés dans l'étude des hommes & des tems Un aftrologue avoit affuré de Lève , encore enfant , qu'il mourroit en France & qu'il seroit enterré à St. Denys. Sur cette idée, il engagca Charles Quint à faire une irruption en Provence; elle fut malheureuse : l'empereur s'en prit à fon général, qui en mourut de douleur en 1536 , à 56 ans. Antoine de Lève avoit, fur un champ de bataille, antant de génie que d'activité; mais dans la société il étoit inquiet & groffier jufqu'à la rutticité. Il ne connoiffoit de la reli gion & de la probité que les ap parences : sa fortune , & les intérets du prince, étoient la feule loi. Entretenant un jour l'empereur des affaires d'Italie, il ofa lui propofer de fe defaire , par des affallinate , de tous les princes qui avoient des possessions dans ce pays. Eb! que deviendroit mon ame, lui dit Uharles-Quint. - Avez-vous une ame, répartit de Lève? abandomes l'Empire,

I. LEVESQUE DE POUILLI . (Louis) né à Roims en 1692 d'une famille ancienne, montra de bonne heure beaucoup de goût & de dispofition pour les lettres. L'académie des in criptions, instruite de son mérite , lui donna une place parmi fes membres. L'érudition n'étoit pas fa fenie qualité; il favoit être citovene Elu lieutenant des habitans de la ville de Rheims in 1746, il fit venir dans cette ville (\*) des eaux de fontaine plus falutaires que cetles de puits qui les incommodoient beaucoup. Il établit en 1749, des éco!es publiques de mathematiques & de dessin, & il embellit les promenades. Ce zélé patriote projetoit de bâtir des Cazernes & des Magafins de bled, lorfqu'il mourat en 1750. âgé de 59 ans. Poui li étoit d'un caractere aimable, doux, facile comme s'il n'avoit pas été lavants Son esprit, orné des fleurs de la littérature, n'avoit aueune des épines de l'érudition. Sa Théorie les fentimens agréables , petit ouvr. imprimé pour la quatrieme fois en 1774, in-8°, est la production d'un esprit net & délicat, qui fait analyser jufqu'aux plus petites nuances du fentiment. Il est plein d'une saine phi losophie, & semé d'un grand nombre d'idées neuves. Celles même qui ne le font pas , prennent un air de nouveauté par la maniere dont l'auteur les rapproche & les présente à fon lecteut. On desireroit peut être plus de liaison , plus d'enchainement & d'ensemble entre les diffés rentes parties qui composent fe Theorie. I y a auffi quelques propositions auxquelles on pourrois donner un mauvais fens ; mais ## (\*) Vegez Codinor.

lecteur sage doit toujours choisir le meilleur. M. de Burigni, frere de Posilli, connu avantageusement dans la république des lettres, a hérité de ses manuscrits, qui forment un recueil en 12 vol. in-fol... Vorz ELOY.

Voyez ELOY.

II. LEVESQUE DE GRAVELLE,
(Michel Philippe) confeiller au
parlement de Paris, morten 1752,
avoit le goût des beaux-arts. On

lui doit un Recueil de pierres grav'es antiques, 1732 & 1737, 2 vol. in-4°, curieux & recherché.

LEUFROI. (SL.) er abbé de Ma rie dans le diosfe d'Evreux, où il étoites d'une famille noble, où il étoites d'une famille noble, ou controllar ay 3, après avoir donné d'est-ellégieux le précepte d'Evern-ple. Ce monsfèrer, a nomé ancien-ement en latin Madriaceufe, du nom du village où il étost fitué, s'appella dans la fuire la tévier 37. Cour, quis la Covier 37. Cour, quis la Covier 37. mende conventuelle fru unie au pe-de l'ordinaire, au mois de mars 1941, confirmé par lettres-patentes du mois d'avril fluivant.

I. LEVI. troisieme fils de Jacob & de Lia, naquit en Mésopotamie l'an 1743 avant J. C. C'eft lui qui , woulant venger avec fou frere Simeon l'injure faite à Dina , leur fœur , paffa au fil de l'épée tous les habitans de Sichem : ( Voyez SICHEM. ) Jacob en témoigna un déplaifir extrême , & prédit au lit de la mort, qu'en puniition de cette ernauté, la famille de Lévi feroit divilée, & n'auroit point de portion fixe au partage de la Terre promise. En effet, elle fut dispersée dans Ifrael, & n'eut pour partage que quelques villes qui lui furent affiguées dans le let des autres tribut. Livi descendit en Egypte avec. fon pere, avant dejà fes trois fils, Ger fon, Guath & Mérari, dont le deuxieme eut pour fils Amram, de

qui naquirent Meyir, Asron & Morie. Il ymourul yn 1612 avant J. C. à 37 ans. Sa famille fitt toute confactée au fervice le Dicu, & cêt de lui que les Pectes & les Lévies tirecent leur origine. Ceux de fa tribu s'allioient fouvent à la maifon toyale, ainfi que le prouve la généalogie des parens de J. C. felon la chair.... Veyez L. MATTHEV.

THIEU.

II. LEVI BEN GERSOM, rabbin, a compolé les Guerres du Seigneur en Hébreu, Riva 1560, in-folio 3 de Commentaires, imprimés fé-parément & dans les grandes Bibles. Cétoit un elprit fingulier 9 qui a rempli tous fes livres de vaines fubblités métaphyliques. On iguore le tems où il a vécus

III. LEVI. Voy. PHILIPPE de ...

LEVIS. Voyez CAYLUS & QUELUS.

I. LEVIS ou LEVI. (GUY de ) d'une maison illustre de France . fut le chef de toutes les branches que l'on en connoît aujourd'hui. Il fe croifa contre les Albigeois. & fut élu maréchal des Croifés. C'est en mémoire de cette charge, que sa postérité a toujours confervé le titre de Maréchal de la Foi. Il fe fignala dans cette guerre facrée, & eut la terre de Mirepoix & plufieurs autres fituées en Languedoc, de la dépouille des Albigeois. Il mourut l'an 1230, & avoit fondé en 1190 l'abbaye de la Reche, Ses fucceffeurs ont joint au nom de Lévis, celui de feigneurs de Mirepoix.

II. LEVIS, (Guy de) troifieme du nom, feigneur de Mirepoix, maréphal de la Foi, petit-fils du précédent, fuivit en Italie Charles roi
e Sicile & GeNaples, & fe trouva au
combat donné le 26 février 1266
dans une plaine près de Bénéveur,
entre ce prince Mainfroi son rival.

qui périt dans la mê'ée. Le feigneur de Mirepoix, de retour en France, fut maintenu par arrêt de l'an 1219 dans la possetsion de connoître & de juger du fait d'hérélie dans toutes fes terres du Languedoc. Il vivoit encore en 1286 ... Voyez CARTIER O LOGNAC

III. LEVIS . (Louis - Pierre de) marquis de Mirepoix, ambaffadeur Vienne en 1737, maréchal-deeamp en 1738, chevalier des ordres du roi en 1741, lieutenantgénéral en 1744, ambaffad ur à Londres en 1749, créé due par brevet en 1751 , marechal de France en 1757, mort à Montpellier la même année , eft compté parmi les rejettons de Guy de Levis, qui le font le plus diftingués par les qualités du cœur & de l'esprit. Il avoit été marié deux fois, & il n'eut point d'enfans de les deux mariages. La maifon de Levis tire son ocigine de la terre de Levis près Chevrense. L'opinion fabuleuse, qui la fait descendre de la tribu de Lévi, est aujourd'hui généralement rejetiée, même par le peuple.

LEUNCLAVIUS, (Jean ) natif d'Amelb:un en Weftphalie , d'une familie noble, voyagea dans prefque toutes les cours de l'Europe. Pendant le fejour qu'il fit en Turquie , il ramalla de très - bons matériaux pour composer l'Histoire Ottomane; & c'eft à lui que le public est redevable de la meilleuro connoissance qu'on en ait. Il joignit à l'intelligence des langues favantes, selle de la jurisprudence. Cet érudit moutut à Vienne en Autriche en 1593, à 60 ans. Ses mœurs n'étoient pas trop pures. Scaliger dit du moig : Habebat fcorta fecum ; mais cet écrivain fatyrique peut l'avoir calomnie... On a de lui : I. L'Histoire Musulmane, 1591, infol. II. Les Annales des Suitans Ottomanides, in-fol. , Francfort 1596;

qu'il traduifit en latin , fur la verfion que J. an Gautier , (autrement Spiegel, ) en avoit faite de turc en allemand. III. La Suite de ces Ana nales , qu'il continua jufqu'en 1 588 . fous le titre de Pandecta Turcica: on trouve ces deux ouvrages à la fin du Chalcondyle du Louvre. On peut profiter de ses recherches, mais en les ri & fiant, IV. Des Versions latines le Xenophin, de Zozime, de Constantin Man fies , de Michel Glycas , de l'Abrégé des Basiliques ; celle-ci parut en 1596, 2 vol. n. fol. V. Commentatio de Mojcorum

bellis akversus finitimos geftis, dans

le Recueil des Miftoriens Polonois de Piftorius , Bale 1581 , 3 vol. in-

L E U

fol. Phyez BLASTARES. LEUPOLD, (Jacques) confeiller & commiffaire des Mines du roi de Pologne, membre de la feciété royale de Berlin , & de diverses autres, fut un des plus habiles hommes de l'Europe pour es instrumens mathématiques. Il mourut à Leiplick en 1727 , apies s'etre rendu ce ebre par fon grand ouvrage intitulé : Theatrum M.chinarum, Leipfi.k 1714, 3 volumes in - fol. Cette compilation est utile

& recherchée. LEUSDEN, (Jean) naquit à Utrecht en 1624 , fut professeur d'Hebreu dans fa patrie, &s'y acquit avec justice une grande réputation. Il mourut en 1699, à 75 ans. Quoique cet écrivain n'ait point fait de nouvelles découvertes dans la critie que grammaticale, il la connoist. it bien : & il enseignoit avec autant de clarté que de méthode. On a de lui plutieurs ouvrages estimés. I. Onomasticon Sacrum , & Utrecht . 1684, in - 8°. II. Ciavis Hebraica & philologica veteris Testamenti. 1683 , in - 4°. III. Novi Teft. Clavis Graca, cum annetationibus philologicis, 1672, in - 8°. IV. Compendium Biblicum , veteris Teftann

1688, in - 8º. V. Compendium Gracum novi Testam. dont la plus ample édition est celle de Londres . 1688, in- 12. VI. Philologus Hebraus, 1695, in-4°. VII. Philologus Hebrao - Gracus , 1695 , in-4°. VIII. Philologus Hebrao-mixtus , 1699 , in . 4°. IX. Des Notes for Jonas , Joel & Ozle ; &c. X. C'eft à lui qu'on est redevable des éditions correctes de Bochart . de Lighfoot, & de la Synopse des Critiques de Pool. XI, On lui doit auffi la meilleure édition de la Bible d'Athias, imprime à Amfterdam en s vol. in . 8", 1705; & du Nouveau Testament Syriaque , 1708 , 2 vol. in - 4°. Rodolphe LEUSDEN . fon fils, a donné une édition du Nouveau

LEUTARD, payán frantique da bourg de Vettes, dans le diocéfe de Châlons-fur-Marne, vers la fin du Ke fiecle, brifolt les croix è Reisense, préchoit qu'il ne falloit pay payer les dimes, & Goutenoit que les Prophètes n'avoient pas toujours dit de bonnes chofes. Il fe faifoit fairer par une quiltitude innombrant qu'il ne faire de la companie de la companie de la companie de la constitution de la companie de prophètes n'avoient pas de la convertaguit ce pauvres gens & le malheureux Lutard, déléripéré de le voir abundent, el précépite dans un puis

Testament Grec.

LEUTINGER, (Nicolas) ná danale Brandebourg, profedieur de belles - lettres & minifre Lundien, mourtui Vittenberg en 1621 à 64 ans. Une inclination nuvincible pour les voy; sen bit permit pas pour les voy; sen bit permit pas pour les voy; sen bit permit pas quelque en min ambiane. Hen tentre mieux accommodé. Il parcommodé. Il parcommodé parcommodé. Il parcommodé parcom

robufte, & s'il avoit eu un caractere moins inquiet, il auroit vraisemblablement joui d'un fort affez heureux. Il ne manquoit dans ses écrits ni d'érndition, ni de jugement, & fe montroit fort supérieur anx chroniqueurs de fon tems. Il le fentoit luimême, & une vanité excessive perce dans tout ce qu'il dit de lui. Mais fon amour - propre ne l'empêchoit pas de demander continuellement de l'argent ou des fecours. Cet esprit de mendicité littéraire lui dicta un grand nombre d'Epîtres dédicatoires. Il y en a plus de 50 dans fon Histoire de Brandebourg. Chaque livre de certe Hifboire eft dedie à un Micene, & fouvent à plufieurs. Elle s'étend depuis 1499 jufqu'en 1594. Elle parut avec fes autres ouvrages & fa Vie , à Francfort, en 1729, 3 vol. in. 4°. par les foins de Kufter.

LEUVIGILDE , roi des Gothe en Espagne , fils d'Atbanagilde , monta fur le trône après fon frere Linva, qui lui céda le sceptre en 568. Il avoit de la valent. & il la prouva en fe rendant maître en 57\$ de Cordone & de quelque autres villes confidérables. Ce prince avoit eu deux fils de sa premiere éponse : Hermenézilde & Recarède , qu'il alfocia au gouvernement de fes états après la mort de Linua en 573. Tous ces princes étoient Ariens. Hermenigilde , qui avoit époulé Ingende , fille de Sigebert roi de France, embrassa à sa persuasion la foi Catholique. Ce changement ir rita Leuvigilde, il le menaca de toute son indignation, s'il ne revenoit à la doctrine Arjenne, Hermenégilde lui répondit ; " JE fuis prêt de vous rendre le n liceptre que vous m'avez douné. p Je fuis difpolé même à perdre la wie , plutôt que d'abandonner la wérité. Je conferverai jufqu'au n dern. foupir le refped que je vous a dois; mais il n'eft pas jufte qu'un pere ait plus de pouvoir fur fon

ĽEU fils , que Dieu & fa confcience., Cette réponse mit en fureur Leuvigilde, qui attaqua fon fils dans une place forte où il s'etoit retiré. C'étoit Offete , ville bien fortifiée , dont les habitans étoient très-attachés à Hermenégilde. La place fut prife & brulee. Lewvigilde fit mettre fon fils dans une dure prison, après l'avoir dépouilté des marques de la royanté, &, le 14 Avril 586, il envoya un bourreau pour lui conper la tète. Comme les orthodoxes avoient montré de l'attachement à ce prince infortuné, il les perfecuta cruellement. La mort de Leuvigilde termina les fureurs de ce prince fanatique. Hermenégilde a été mis au nombre des martyrs, & l'Eglife ho-

more sa mémoire le 12 Avril.

LEUVILLE. Voy. 111. OLIVIER. LEUWENHOEK, (Antoine dc) eélèbre phylicien, né à Delft en 1632, s'acquit une grande réputation dans tonte l'Europe par fes expériences & par les découvertes. Il excelloit fur - tout à tailler des verres pour des Microscopes & pour des Lunettes. Il mournt en 1723 à 91 ans. On a imprimé à Leyde en 1722 , in-4°, fes Lettres à la fociété royale de Londres, dont il étoit membre, & à divers favans qui profiterent de ses lumieres. On a encore de lui Arcana natura detec-\$a, 1695 à 1719, 4 vol. in-4°: livre où il y a des recherches.

LEYDE, (Philippe de ) né d'une famille noble de cette ville, fut con-Ceiller de Guillaume de Baviere . comte de Hollande, puis grand-vicaire & chanoine d'Utrecht, où il mourut en 1380, avec une grande réputation de science & de piété. On a de lui IV petits Traités, écrits d'un fryle barbare , fur l'Art de bien gouverner un Etat & une famille , Leyde 1616, & Amfterdam 1701 . in-4° . Philippe connoiffoit moins la politique genér, que la particuliere,

Ce qu'il a écrit fur le gonvernement civil, ne vaut pas ce qu'il dit du domestique. Il avoit professé le droit à Orléans & à Paris . & it laiffa d'autres onvrages oubliés aujourd'hui.

LEYDE Voyes LUCAS de Levde, LEYDECKER, (Melchior) théologien Calvinitte, né a Middelbonrg en 1652, professeur de théologie à Utrecht en 1478, mort in 1721 à 69 ans, étoit un homme dur & patfionné, qui ne favoit réprimer ni sa langue, ni sa plume. On a de lui pluseurs ouvrages pleins d'érudition, mais dennés de critique. Les principaux font : I. Traité de la Répulique des Hébreux , 2 volin - fol. Amfterdam 1714 & 1716 :recueil curieux, femé d'anecdotes, fur te Judaisme moderne. Il y a joint une réfutation de l'Archéologie de Burnet. II.Un Commentaire latin fur 1: Catéchisme d'Heidelberg, III. Une Differtation contre le Monde enchanté de Becker. IV. Une Analyse de l'Ecriture, avec la Methode de prêcher, V. Une Histoire du Janféuisme, Trajecti, 1695, in-8°. Le P. Quefnel a réfute dans son livre de la Souveraincié des Rois défendue, [ Paris 1704, in-12 ] ce que Leydecker a dit dans cet ouvrage contre la fouveraineté des Rois, VI. Fax veritatis, Lugd. Batovorum . 1677. in-8°. VII. La Continuation de l'Hittoire Ecclénatique de Hornins . Francfort 1704, in-8°. VIII. Hiftoire de l' Eglife & Afrique, in-4°. curienfe & pleine de recherches. IX. Synopsis controversiarum de fædere. Tous ces ouvrages sont écrits en latin & d'un ftyle dur.

LEYDEN , (Joan de) Voyez. JEAN, no. LXXXI.

LEYDRADE. Voy. LEIDRADE. LEZANA , ( Jean-Baptiste de ) Carme, naquit à Madrid le 23 Novembre 1 586. Il enfeigna aveo réputation à Tolède, à Alcala & à

Rome : & les papes Urbain VIII. Innocent X & Alexandre VIII, l'employerent dans des affaires importantes. Il mourut à Rome le 29 Mars 1659, à 73 aus. On a de lui Annales Sacro - Prophetici, & une Somme Théologique peu connue hors l'Espagne. On connoît un pen plus les deux ouvrages suivans: I. Annales facri Ordinis de Monte Carmelo, Romæ 1656, 4 vo'. in fol. pleins de fables ridicules fur l'origine de cet ordre. Il n'épargue pas non plus les visions & les miracles. II. De Regularum reformatione . infol. Bra.ciani 1727.

LEZIN, (St) LICINIUS, évêque d'Angers en 586, mort le 1er Novembre 605. Le pape St. Grégoire lni écrivit la Lettre 52 du livre Ixc. L'HOSTE. Voyce HOSTE. L'HUILLIER. Voy. LUILLIER

IIA, fille aince de Labom, fist mariée avec Jacob par la fup r cherie de fon pere, qui, ne fichant comment la marier, parce qu'elle che challicule, la fubilitua à Rashei que Jacob devoit épouler Ell. cut du partiarche 6 fils & une fille, Rabon, Simóm, Lévi, Juda, Jijachar, Zabulon & Dina.

LIANCOURT, (Jeanne de Scomberg, ducheffe de) fille du maréchal Henri de S. bomberg & femme de Roger du Plessis duc de Liancourt, connu par les deux Letties que lui écrivit le célèbre decteur Antoine Arnauld, [Voy. ce mot , no. IV.] de achadu monde fon mari par fes licons & par fes exemples. Les deux époux, uniquement occupés de l'éternité, se lierent étroitement avec les célèbres folitaires de Port-Royal . & leur donnerent un afyle contre leurs perfécuteurs, Après avoir vécu faintement, ils moururent de même en 1674. Le duc ne furvécut que deux meis à fon époufe. On a d'elle un ouvrage édifiant & ple nd' excellentes maximes, fur l'éducation des enfans de l'un & de l' l'antre fexe. L'abbis Boileau le pubhila en 1698, fous e titre: Reglement donné par une Fenner de baute qualit à la péticifie, pour la conduit et pour cpie de la majon, in-12. L'éditeur joignit à ect ouvage un Re<sub>c</sub>lement que la duchelfe de Liemceur voir fait pour elle-même, avec un tableau des principales vertus de cette illuffe dame.

LIBANIUS, fameux fophifte d'Antioche, élevé à Athènes, professa la rhétorique à Constantinople & dans fa' patric. St. Bafile & St. Jean-Chryfostome furent les difciples de cet illustre mattre, qui quoique Païen , failoit beaucoup de cas des talens & des vertus de fes deux éleves. On prétend qu'il auroit choifi Chryfostome pour fon fuoceffr. fi le Christianisme ne le lui avoit enlevé, L'empereur Julien n'oublia rien pour engager Libanius à venir à fa cour; mais il ne put y réuffir. même en lui offrant la qualité de préfet du prétoire. Le philosophe répendit conftamment à ceux qui le sollicitoient, que la qualité de fophifte étoit fort au-deffus de toutes les dignités qu'on lui offroit. Son caractere étoit fier & noble. Julien , irrité contre les magistrats d'Antioche, avoit fait mettre en prison le fénat de cette ville. Libanius vint parler à l'empereur pour les concitoyens, avec une liberté couragente. Un homme, pour qui ce ton ferme étoit apparemment nouveau, lui dit : Orateur, tu es bien près du fleuve Oronte , pour parler fi bardiment .- Libaniusle regarda aveg dédain , & lui dit : Courtifan, la menace que tu me fuis , ne peut que désbonorer le maître que tu veux me faire craindres & il continua. On ignore le cems de fa mort ; quelques uns la placent à la fin du Ive fiecle. Libanius avoit le grand talent de s'atta-

cher les éleves. Dans toutes les

voit une estime finguliere pour les ouvrages, & un tendre attachement à sa personne. Il lui adressoit tous les jeunes gens de Cappadoce, qui vouloient cultiver l'éloquence, comme au plus habile maître de fon fieele, & ils en étoient reçus avec une distinction particuliere. A l'occasion de l'un de ces jeunes gens, mal partagé de la fortune , Libanius dit : "On'il ne confidéroit point dans " fes disciples les richesses, mais la bonne volonté. .. Il ajoute que: " S'il trouvoit un jeune homme pauvre, qui montrât un grand desir d'apprendre, il le préféroit n fans hefiter aux plus riches, & n qu'il étoit fort content , lorfque p ceux qui ne ponvoient rien donner étoient avides de recevoir. Il écrit à Themistius, célebre sophiste que ses talens & fa sagesse éleverent aux premieres charges de l'état , d'une maniere qui montre que Libanius avoit des fentimens nobles & qu'il étoit touché de l'amour du bien public. " Je ne vous félicite , point , lui dit il , fur ce que le gonvernement de la ville vous a nété donné; mais je félicite la ville p fur le choix qu'elle a fait de votre personne pour cette importante place. Vous n'avez pas befoin de nouvelles dignités, mais elle a , grand besoin d'un gouverneur o comme vous., Il feroit à fouhaiter que Libanius ent été aussi irrépréhenfible pour les mœurs, qu'eftimable pour fon caractere d'esprit & pour son éloquence. Onlui a reproché auffi d'étre trop plein d'eftime pour lui-même, & trop grand admirateur de fes propres ouvrages dontil ne voyoit pas les défants. Il avoit beaucoup de goût lorfqu'il jugeoit des productions des antres . quoiqu'il en manque quelquefois dans les fienes. Julien fonmettoit à fon jugement fes actions & fes écrits; & le sophiste, plus attaché à la perfonne qu'à la fortune de ce prince, le traitoit moins eu court fan qu'en juge févére. La plupart des Harangues de ce rhéteur ont éte perdues , & ce n'est pas peut-être un grand mal : fans parler des citations multipliées d'Homere, de la fureur d'exagérer, d'un luxe d'érudition trèsdéplacé, il gâte tout par l'affectation & l'obscurité de sou style, qui ne manque d'ailleurs ni de force, ni d'éclat. On estime davantage ses lettres, dont on a donné nne excellente édition à Amsterdam en 1738. in-fol. Ce recueil offre plus de 1600 Epitres, dont la plupart ne renferment que des complimens. On en lit plusieurs autres curieuses & intéreffantes, qui peuvent donner des lumieres fur l'histoire civile, eccléfiaftique, littéraire, de ces tems-11. Antoine Bongiovani a publié à Venisc en 1755, XVII Harangues de Libanius , en un vol. in-fol. tirées de la bibliotheque de S. Marc. II faut joindre ce recueil à l'édition de fes Œuvres , Paris , 1606 & 1627 , 2 vol. in-folio. LIBERALIS. Voy. ANTONIUS.

I. LIBERAT. (St. ) abbé du monaîtere de Capfe en Afrique, fonffrit le martyre le 2 juillet 484, pendant la perfécution d'Humeric.

III. LIBERAT, médecin en Afrique, y foufirit le martyre pour la foi Catholique, dans le cinquieme focte, aufi fous le roi Humeric. Les Ariens enlevoient alors les enfens des Catholiques pour les baptifer. Les deux fils de Liberas furent du nombre. & le leur pere fit mis du nombre. & le leur pere fit mis fir piès autre fit de l'accession de fit piès de l'accession de la consistence fit piès de l'accession de l'accession de fitter bannis; mais ils font mis au rang des martyrs avec leurs enfans, au 23 de mar.

111. LIBERAT, diacre de l'églife de Carthage au vie fiecle, l'un des plus zélés défenfeurs des Trois Chapitres, fut employé en diverses affaires importantes. On a de lui un livre intitulé: Breviarum de Causa Nettorii & Eurychetis, que le P. Carrier, public en 1676, in 2º

Garrier nublia eu 1675 . in-8°. LIBERE, Romain, fut élevé fur la chaire de St. Pierre en 352, après le pape Jules 1. Il la mérita par sa picté & par son zele pour la foi; mais, lorfqn'il y fnt parvenu . il ne tarda pas de s'en rendre indigne. L'empereur Constance , avant tenté vainemant de le faire fonferire à la condamnation de l'illustre Athanose, le relégua à Béréc dans la Thrace. La rigueur avec laquelle on le traita dans fon exil , & la douleur de voir fon fiege occupé par l'antipape Félix , ébranlerent fa constance. Il consentit enfin à la condamnation d'Athanase, & figna la Formule de Sirminm : non pas celle du dernier concile , qui étoit visiblement hérétique ; mais celle dn fecond, dreffée avec beaucoup d'art par les Ariens , & oui pouvoit à la rigueur être défendue, comme elle le fut par St. Hilaire. Par cette foibleffe il rentra dans la communion des Orientaux. On lui fit approuver dans le concile d'Ancyre , en 358, un Ecrit qui rejettait le mot Confubstantiel; mais il protesta en même tems qu'il anathem atifoit ceux qui difoient que le Fills n'étoit pas femblable au Pere en substance & en toutes chofes. L'em spereur lui permit alors de retournest à Rome, où le peupte le recut affic z frojeement. Le courage & la foib leffe fe succédoient en lui tour-à-tot ur. Cet accucil le fit rentrer en li ii-même : il reconnut fa faute, la pleura, fit des excufes à Athanafe , rejetta la confession de foi du con cile de Rimini en 359 , & mourut : faintement en 366. Quoique ce poratifie eut fait des chutes dans fa car riere, prefque tous les Sc. Peres, touchés de fen sepentir, le qualifient de Bienheureuse, & fon nom fe trouve dans les plus anciens Martyrologues Latins. Ses Epitres font parmi celles des Papes par D. Conflont.

LIBERGE, (Martin) né au Maus, proteffeur de droit à Poltiers, mérita d'être élu chevie prepétuel de cette ville, pour avoir appaife par fa fageffe deux téditions du peuple au commencement de la Ligue. Il harangua Itenri IV., lorfqu'il paffa par Angers en 1595; &cc bon prince fut fi charmé de fon d'éle-urs, qu'il l'embraffa. Liberge mourut en 1999. Nous avons de lui la Relation du sirge de Poitiers.

LIBERTÉ, Divinité allégorique, On la repréfentoit fous la figure d'une femme vétue de blanc; tesiant un feeptre d'une main, un casque de l'autre, & ayant auprès d'elle un faisceau d'armes & un joug rompu; le chat lui étoit consaré.

& quelques Traités de droit,

LIBITINE, Divinité qui préfidoit aux funérailles. Ccft la même que Proferpine: ( Fosez ce mot. ) Elle avoit un Temple à Rome, où l'on gardoit tout ce qui étoit uéceffaire aux pompes funèbres.

LIBON, célebre architecte Gree, vivoit 450 ans avant J. C. Cest lui qui bâtit le fameux Temple de Jupiter, auprès de Pise ou Olympie, si reuommée par les Jeux Olympiq, qu'on y célebroit tous les 4 ans.

LICETT on LICETTO, Licetus, (Fortunius) fils d'un célebre medecin & médecin lui-mem, naquit l'Aspalo dans l'état de Gaues en 
1977, avant le feptieme mois de la 
1977, avant le feptieme mois de la 
1978 et l'état au mer. Son pere le fit 
mettre dans une boête de coton, 
L'élèux avec tent de foin, qu'il 
jouit d'une fanté aufil parfaite que 
18'10 eff tip savenu au monde avant 
le tems. Il profess la philosophie 
2 pil. e de migiste la médecine à Pai-

done, avec beaucoup d'applandiffement. Il v mourut en 1756, à 79 ans. On a de lui un très-grand nombre de Traités. Les principaux lont: I. De Monftris , Amfterdam 1665 , in 4°. II. De Cometarun attributis. in-4°. 111. De his qui vivent fine alimentis, in-fo!, IV, Mundi & hominis Analogia, in 4°. V. De Annulis antiquis, in 4°. Vi. De novis Aftris & Cometis, Venile 1622, in-4°. VII. De ortu spontaneo viventium, Vicentiz 1618, in fol. VIII. De animo rum rationalium immortalitate . Patavii 1629, in-fol. IX. De fulminum natura , in-4°. X. De bortu Anime humane, Genève 1619, in-4°. XI. Hydrologia five De Maris tranquillitate & ortu Fluminum, Utini 1655 , in 4°. XII. De Lucernis antiquis, ibil. 1653, in-fol. &c. Dans ce dernier traité, il foutient que les anciens avoient des lampes fépulchrales qui ne s'éteignoient point; mais tous les favans conviennent aujourd'hui que ces prétendues Lampes éternelles n'étoient que des Phofphores, qui s'allumoient pour quelques infrans après avoir été expofé à l'air. C'est le sentiment de Ferrari dans fa favante differtation De veterum lucernis fepulchralibus, qu'il publia en 1685 in 4°, dans fon livre De re veftiaria ... Joseph LICETI, pere de Fortunius, est anteur d'un livre intitulé: Nobilita de principali membri dell' Uomo , 1599 , in-8°.

LICINIA, Vestale, sut punie de mort avec deux autres, Emilie & Marcia, à cause de leurs débauches, vers l'an 112 avant J. C.

I. LICINIUS, (Caira) tribun du peuple d'une famille des plus confiterables de Rome entre les plébieness, fit choifi par le dittateur Maulius pour genéral de la cavaletie, l'an 365 avant J.C. Licinius fat le premier plébfien homaré de sette charge. On le fur-

nomme Stole , c'eft-à dire Rejetton inutile, à cause de la loi qu'il publia avec Sextius pendant fon tribunat, par laquelle il defendoit à tout citoyen Romain de posséder plus de 500 arpens de terre, fons prétexte que ceux qui en avoient davantage, ne pouvoient cultiver leur bien avec foin. Ccs deux tribuns ordonnerent encore, que les intérêts qui auroient été payés par les Débiteurs , demeuraffent imputés sur le principal des dettes , & que le furplusferoit acquitéen trois diverses années; enfin , que l'on ne créerois plus de Confuls à l'avenir , que l'un d'eux ne fut defamille plébéjenne. Cesdeux tribuns furent confuls en conféquence de cette derniere loi; Sextius l'an 362 avant J. C., & Licinius deux ans après. Ce font les denx premiers contuls de famille pléhélenne Licinius Stolo porta cette loi à l'inftigation de fon époule, femme fiere & ambinique, qui avant une scent mariée au conful Sulpitins, ne pouvoit fouffrir que fon ma: i fû: d'un rang inférieur.

H. LICHNUS TEGULÁ (publ.) efelbre peles comique Latin, vers l'an 200 avant J. C. Licacius, cité par Aduquelle, lui donn: le que raparan les poètes comiques. Mais , comme il ne nous relbe de lui que des fraquens dans le Corpur Poèter. de Maittaire, il ché difficite de litre s'il métiotite le rang qu'on lui affigne.

III.LICINIUS CALVUS, (Comu) orateur & poète crebre, coviemporain de Cicéron, étafficil 6 bien en poéie, que les aniens a'ont pas fast difficulté d' l'égaler à Casuile. On trouve des Vers de l'ui d'annie Copara Pétersum. Moins iòqueut & plus fice que Cicéron, il 
s'xaprimoti cependant avec tant de 
force, qu'un jaur Partisus, contre 
[equel i plaibloit, craigonat d'ècre 
coudsamé, l'interrompi avant la 
fad fe fin phisòper, en difant aux 
fad fe fin phisòper, en difant aux

jugas: En queil frenèsic contamuat comme cop palés, parce que mon accufateur eff cioquent 2... Licivius monrut à l'âge de trente ans, après avoir donné de grantes espérances. Il ne nous refle aucunte harangue de cot corteurs; ¿Quistilière les lone besucoup. On croit qu'il étoit auteur des Amusles citées par Denys a l'Inlicium aif, e, & que nous n'avons plus. Il vivoit 6; ans avant J. C.

LICINIUS - CRASSUS. Voyez CRASSUS, Nº. I , II & III.

IV.LICINIUS ou LICINIANUS. (C. Flavius-Valerianus) empereur Romain, fils d'un paysan de Dacie, parvint du rang de fimple foldat anx premiers emplois militaires. Galere-Maximien , qui avoit été foldat avec lui . & auguel il avoit rendu des services importans dans la guerre contre les Perles , l'affocia à l'empire en 307, & lui donna pour département la Pannonie & la Rhetie. Constantin voyant fon crédit, s'unit étroitement avec Licinius & pour refferrer les nœuds de leur amitié, il lui fit épouser Conftantia fa fœur en 212, Cette année fut célèbre par les victoires de Licinius fur Maximien Daia, Il le battit le 30 Avril entre Héraclée & Andrinople, le poursuivit iusqu'au Mont - Taurus, le ferça à s'empoilonner & maffaera toute fa famille, Enorgueill par ses succès & jaloux de la gloire de Constantin, il perfécuta les Chrétiens, pour avoir un prétexte de lui faire la guerre. Il n'en falloit pas davantage pour se brouiller avec hii. Les deux empercurs marcherent l'un contre l'autre à la tête de leurs armées. Ils se rencontrerent auprès de cibales en Pannonie, combattant tous les deux avec valeur, & Licinius est entin obligé de céder. Il répara bientôt cette perte, & en wint une feconde fois aux mains auprès d'Andrinople. Son armée.

quoique vaincue une seconde fois, pilla le camp de Constantin, Les deux princes , las de cette guerre ruineuse & fi peu décisive, résolurent de faire la paix : Licinius l'acheta par la ceffion de l'Illyrie & de la Gièce. Constantin avant passé for fes terres en 323, fon rival irrité viola le traité de paix. On arma des deux côtés, & le voisinage d'Andrinople devint encore le théatre de leurs combats, L'armée de Licinius y fut taillée en pieces, il prit la fuite du côté de Chalcédoine, où le vainqueur le pourfuivit. Craignant d'être obligé de donner bataille. & n'avant que très-pen de troupes, il demanda la paix à Constantin, qui la lui accorda; mais, dès qu'il eut reçu du secours, il rompit le traité. Il y eut une nouvelle bataille près de Chalcédoine, où Licinius, toniours malheureux, quoique toujours brave , fut encore vaincu & contraint de fuir. Constamin le fuivit de fi près, qu'il l'obligea de s'enfermer dans Nicomédie, Licinius, dans cette extremité, se rendit à la clémence de son vainqueur. Constantia fa femme employa les larmes & les prieres pour toucher (on frere; Licinius le joignit à elle, & le dépouilla de la pourpre impériale. Constantin, après lui avoir accordé fon pardon. & l'avoir fait manger à sa table, le rélégua à Theffalonique, où il le fit étrangler l'an 324.

an toole, to felegua I neusuongue, oh il le fiternelter I'm 524.

Zenime & Eutrope (dit Crevier)

D'excuelten en ee point de perlindie; & Sr. Jérôme, dann fa Obranique, n'a pas Fait difficulté de 
20 copier les teimes de ce dernier.

Socrate nous fournit un moyen 
20 de défenie en faveur de Configuapin. Il rapporte que Licinius, dans 
20 neux per les barbares, pour re20 montre fur le trône, La cholée en 
20 m'a rien que de vrailemblable;

& l'antorité de Socrate peut bien 3) contrebalancer celle de Zozime & a d'Entrope. Il est néanmoins nne so circonstance facheuse pour la réputation de Constantin: (car nous » instruisons le procès à charge & a décharge. On se persuadera ain fément qu'en ordonnant la mort 30 de Licinius , il fuivit les impref-50 fions d'une politique ombrageuse 30 & cruelle , fi l'on confidere qu'a-" près le pere il tua le fils, qui etoit fon neven , jeune prince o fur qui l'histoire ne jetta aucun 3) foupçou, & que fou àge même » justifie pleinement, puisqu'il n'ayoit encore qu'onze ans lorfqu'il p fut mis à mort. Licinius le jeune 30 périt l'an de J. C. 326 , & déliyra ainfi la maifon de Constantin du feul rival qui lui reftat. Voyez l'article fuivant.) , La funefte ca-3 taftrophe de Licinius eft un exem-» ple que Lactance auroit ajoutée au p catalogue qu'il a dreffé des morts » tragiques des perfécuteurs du " Christianisme, s'il avoit poussé so fon ouvrage julqu'à ce tems. " Le défastre de ce malheureux prince ne finit pas même entién rement à sa mort, & sa mémoire , fut fletrie par une loi de Conftan-3) tin , qui le traite de Tyran . & , qui caffe fes ordonnauces. Le vainqueur auroit faus doute pu montrer plus de générofité envers 30 un ennemi qui avoit été fon col-, lègne & fon beau-frere. Mais en-39 fin c'étoit un ennemi, de la part .. duquel il devoit attendre le meme , traitement , s'il eut eu le malheur , d'être vaincu., Lieinius s'étoit diftingué par fon courage; mais cette vertu étoit balancée par beaucoup de vices. Il étoit avare, dur, cruel, impudique; il perfécuta les Chrétiens, pilla fes fujets, & leur euleva leurs femmes. Il haiffoit les favans, comme des témoins importuns de fon ignorance, de fes mœurs féroces & de son éducation barbare. La philosophie n'étoit à ses yenx qu'une peste publique.

V. LICINIUS, (Flavius-Valerius LICINIANUS) furnommé le Jeime. étoit fils du précédent & de Constaxtia, fœur de Conftantin. Il naquit en 215. & fut déclaré César en 217. ayant à peine 20 mois. Constantin le fit élever fous ses yeux à Conftantinople. Son esprit étoit vit, pénétrant & porté aux grandes chofes; mais sa jeunesse ne lui permettant pas de cacher les faillies de fon imagination, il lui échappoit des traits qui pouvoient n'être que les fentimens d'une ame noble, & qu'on prit pour des defirs ambitienx. Faufta, femme de Confrantin. jetta des ombrages dans l'esprit de ce priuce, qui le fit mourir en 326, lorfqu'il étoit à peine dans fa 12e année. Le mérite, la fignre & la fin tragique de ce prince , le firent regretter de tout l'empire.

VI. LICINIUS. Poyez LEZIN. LIEBAULT, (Jean)médecin, né à Dijon, mort à Paris en 1596. laissa divers Traités de médecine . & eut part à la Muison Rustique : ouvrage dont Charles Ecienne, fon bean-pere, eft le premier & le principal antenr. Ce livre, qui ne formoit d'abord qu'un volume, est à présent en denx , in-4°. On a cncore de lui : I. Des Traités fur les Maladies, l'Ornement & la Beunté des Femmes; 1582, 3vol. in-8°. II. Thefaurus famitatis, 1578, in-8°. III. De præcavendis curantifque venenis commentarius. IV. Des Scholies fur Jacq. Hollerius , en lat. 1579 , in-8°, &c.

LIEBE, (Chrétien-Sigifm.) favant antiquaire Allemand, mort à Gotha en 1736, dans un age avancé, s'est principalement fait connoitre par son onvrage intitulé: Gotha Nummaria, Amsterdam 1730, in-fol. élebre profellert de Giellert, naélebre profellert de Giellert, natif de Wallungen, devint membre de la fociété royale de I ondres, de l'academie des feiences des Elin, & de la foliété des Curieux de la Nature. Il monrut à Giellen en 1749. On a de lui un grand nombre de Differtation Thélogiquet, Philosphipus & Litteruires, elliniées & divers autres ouvrares, elliniées & divers autres ouvrares,

1. LIEUTAUD, (Jacques) fils de Paris en 1733, membre de l'académie des feiences, à laquelle il a voit été affocie en qualité d'afronome. On a de lui 27 vol. de la Cemoiffance des Teuns, depuis 1703, julqu'en 1729. Fontenche ne fit pas

fon Eloge, on ne fait pourquoi. II. LIEUTAUD, (Jofeph) πέ à Aix-en - Provence en 1703 . s'étoit fait une réputation en province, avant que de se produire à la capitale. Appellé à Verfailles en 1749. pont y remplir la place de médecin de l'infirmerie royale; il fut reçu à l'académie des sciences de Paris en 1752. Avant été nommé à la place de médecin des Enfans de France en 1755, il devint premier médecin du Roi à l'avénement de Louis XVI au trône. Ses ouvrages font : I. Esais anatomiques , 1766, in-8°. On v trouve l'histoire exacte des parties du corps humain, avec la maniere de les difféquer. II. Elementa Physiologia, 1749, in -8°. L'auteur y a recueilli les expériences & les observations nouvelles des meilleurs phyficiens & des anatomiftes les plus excreés III. Précis de la Médecine Pratique , 1760 , ingo. Cet abrégé , qui est bien fait , contient l'histoire des maladies dans un ordre tiré de leur fiege, avec des observations critiques sur les points les plus intéressans. Ce n'est prefque qu'une traduct, du rer vol. de l'ouvrage suivant. IV. Synopsis

universa Praxeos Medica, 1765 . & vol. in-4°. Cet ouvrage, exact & complet, oft remarquable encore par l'ordre& la clarté qui y régnent. . Précis de la Matiere Médicale . 1766 , in-8°. Ce Précis , qui eft une traduction du fecond volume de la Synoplis, peut fuffire aux médecius qui veulent se borner à des idées fuccintes, mais claires & justes, fur l'histoire, la nature, les vertus & les dofes des médicamens. VI. Ecthrafis Anatomico-Medieu, fiftens numerofiffina Cad verum extifpicia, in-4°. VII. Un grand nombre de Differtations féparées, imprimées àAix; & des Mémoires fur le cœur , la veffie, parmi ceux de l'académie des fciences. Cecélebre médecin mourut à Verfailles le 6 décembre 1780. avec la fermeté d'un homme de bien & d'un bon esprit. Des médecins raffemblés autour de fon lit.lui proposoient différens remedes... " Ah. leur dit-il " je mourrai bien sans tout celal, Moliere n'eut pas dit autrement. Cependant le mourant crovoit à la médecine : mais il ne croyoit pas qu'elle fit des miracles. Sage & prudent, il ne se pasfionnoit pour aucun fystème; & il favoit attendre, quoique fon coupd'wil fut auffi penetrant que jufte. Plus attaché à l'observation de la nature, qu'à celle des livres,il n'aimoit pas à chercher dans les ouvrages des autres ce que l'inspeçtion du corps humain pouvoit lui apprendre. Aussi s'étoit il préparé à l'étude de la médecine par celle

nac & Wintlow; & c'elt une preuve que la bonté de fon caractère égaloit fes lumières. LIGARIUS, (Quintus) lieutenant de Caïus Confidius, proconful

de l'anatomie : science qu'il avoit

approfondie. Il trouva des amis zélés dans ceux mêmes dont il n'a-

doota pas les idées, où même dont

il critiqua les opinions : tels que Sé-

d'Afrique. Se fit tendrement aimer des Africains. Ils le demanderent & l'obtinrent pour leur proconful , lorfque Confilius fut rappellé. Il continua de se faire aimer dans son gouvernement; & fes peuples voulurent l'avoir à leur tête, loriqu'ils prirent les armes, au commencement de la guerre civile de César & de Pompée; mais il aima mieux retourner à Rome. Il entbrassa les intérêts de Ponpée, & le tronva en Afrique dans le temps de la défaite de Scipion & des autres chefs qui avoient renouvellé la guerre. Cependent Cefar Ini accorda la vie, mais avec défense de retourner à Rome. Ligarius se vit contraint de se tenir caché hors de l'Italie. Ses freres, fes amis . & fur-tout Ciceron, mettoient tout en œuvre pour lui obtenir la permiffion de rentrerdans Rome, lorfque Tuberon fe déclara dans les formes l'accusateur de Lignrius. Ce fut alors que Cicéron pronenci pour l'aceufé cette harangue admirable, qui paffe avec raifonpour un chef d'œuvre, & par laquelle il obtint de Céfar l'absolution de Ligarius, quoique ce prince n'eût pas deffein de l'abfoudre. Tuberon fut fi faché de l'iffue de fa caufe, qu'il renonça au barreau. Ligarius reconnut mal la clémence & la générofité de Céfar ; car il devint dans la fuite un des compliees de la conjuration où re héros fut affaffiné.

LIG

LIGER, (Louis) auteur d'un grand numbre d'ouvrages fur l'agriculture & le jardinage, naquit à Auxerre en 1658. & mourut à Guerchi près de cette ville en 1717. Il étoit fort honnête - homme; mais e'étoit un auteur mé liocre, rebattant cent fois les mêmes chofes en différens livres. Ses principaux ouvrages font: I. L' Œconomie générale de la Campagne, ou Nouvelle Maison Rustique, dont la meilleure édition eft celle de 1762, en 2 vol. in-4".

Tome V.

II. Le Nouveau Jardinier So Cuifigier François, 2 vol. in-12. III. Dictionnaire généraldes termes propres à l' Agriculture, in 12. IV. Le Nouveau thiâtre & Agriculture, & ménage des Champs, avec un traité de la Pêcheof de la Chaffe , in 4°. V. Le Jardinier fleurifte Shiftoriographe, 2 v. in-12. VI. Moyensfacile pour rétublir en peu de tems l'abondance de toutes fortes de grains & de fruits dans le Royaume . in-12. VII. Dictionnaire pratique de bon ménager de campagne & de ville, 4°. VIII. Les Amufement de lu campagne, ou Nouvelles Rufes innocentes qui enseignent la maniere de prendre aux pieges toutesfortes l'oifeaux & de Quadrupedes , 2 vol. in 12. IX. La cultureparfuitedesjardinsfruitiers for potagers, in-12.X. Traité facile pour apprendre à éleverdes l'iguiers, in-12: c'est une suite du Traité précédent. Liger s'attrichoit plus à compiter. qu'à réfléchir fur les matieres qu'il traitoit. On lit par exemple dans la Maison Rustique, que LE CAPE RAFRAÎCHIT. Cette erreur & cent autres qu'on pourroit citer , font defirer que la composition des livrcs utiles ne foit plus confiée à des valets de libraire , qui , comme Liger , requeillent des fautes à tant la feuille. On lui attribue encore le Voyageur fidele, ou le Guide des Etrangers dans la ville de Paris, in-12. Ce guide égareroit au jourd'hui-

LIGHTFOOT. (Jean) l'un des plus habiles hommes de fon fiecle dans la connoiffance de l'Hébreu . du Talmud & Jes Rabbins , né en 1602, à Stoke dans le comté de Stafford, mort à Cambridge en 1675 à 73 ans, fut vice chancelier de l'université de cette derniere ville & chanoine d'Ely. C'étoit un homme attaché à ses devoirs. & qui les remplit tous avec exactitude. Il ne l'étoit pas moins à son cabinet, & il n'en fortoit gueres que pour les fonctions attachées

R ·

à ses places. La meilleure édition de fes ŒUVRES eft celle d'Utrecht 1699 . en 3 vol. in-fol. mife au jour par les foins de Jean Leufden. Ses principanx onvrages out : I. Hora Hebrusca & Tulmudica in Geographium Terra - Sanite. On y trouve des observations propres à rectifier les erreurs des géographes qui ont travaillé for la Paleftine. II. Une Harmonie de l'Ancien Testament avec une difpolition chronologique du Texte lacré. Liebtfoot s'eft propolé dans cet envrage de donner un abregé de l'Histoire-fainte, où chaque événement fût placé dans l'ordre où il doit être. Les remarques curicufes qu'il a mélées à l'histoire, empechent qu'elle ne paroiffe feche & décharnée, Mais on fent qu'il doit y avoir un pen d'arbitraire dans l'arrangement des fairs ; & c'est le fort de toutes les Chronologiques anciennes. III. Des Commentairesfur une partie du nouveau testam. Ils respirent l'érudition la plus recherchée, ainfi que les autres ouvrages. Il y fait un ulage heureux des connoissances Talmudiques pour l'explication des usages des Juis. Stripe a publié à Londres en 1700 , in-8°, de nouvelles Œuvres Poftbames de Ligthfoot. On trouve dans fes écrits quelques sentimens particuliers : que les Juifs étoient entiérement rejettés de Dieu; que les clefs du Royaume des Cieux n'avoient été données qu'à S. Pierre; que son pouvoir ne regardoit que la doctrine, & non la discipline , &c. &c.

LIGNAC (Joseph Adrien le Large de) naquit à Poitiers d'une famille noble. Il passa quelque tems chez les Jésnices, qu'il quitte pour aller dans l'Oratoire. On lui confia divers emplois. dont il s'acquita avec succès. Dans un voyage qu'il fit à Rome, Beneit XIV & le cardial Passa pri acquellierat vac cette bonté & cette familiarité nobles. qui leur étoient ordinaires envers les favans. L'abbé de Lignac mourut à Paris en 1762, après être forti de l'Oratoire. La Religion . dont il défendit les mysteres , anima fon cœur en éclairant fon esprit. Nous avons de lui : 1. Possibilité de la présence corporelle de l' Homme en plufieur: lieux, 17:4, in-12. L'auteur tache d'y montrer , contre M. Bouiller. que le doeme de la Tranfubftantiation n'a rien d'incompatible avec les idées de la faine philolophic. II. Mémoires pour l'Histoire des Araignées aquatiques en 1748 . in 12. III. Lettre à un Américain fur l'Hift. Naturelle de M de Buffon. 2 vol. in 12, 1751, pleines d'observations fenfees; mais il y en a quelques unes qui font futiles & minutieules .IV. Le Témoignage du fens intime & de l'expérience opposée à lafei profanc & ridicule des Fataliftes modernes , 3 vol in- 12 , 1760. V. Elfmens de Métaphifique tirés de l'expérience, 1753, in 12. VI. Examen Sérieux& comique du livre de l'efprit 1759.2 vol. in 12. L'auteur travailloit à exécuter, quand la mort le furprit, le plan des preuves de la religion, que Pascal avoit concu. Il n'avoit pas, à la vérité, le génie de ce grand homme; mais il pensoit profondement, fur-tout en metaphifique, & tous les ouvrages en font la preuve. Au refte son flyle étoit fort inférieur à celui de Paical.

LIGNEROLLES, (Jente Voya, telignent de) sprés avoir commend par porter l'arquébule dans les gueres de Plémont, fut enfuite écuyer du due de Nemours (Jacqueted Sevoya, ) & guidon de la compagnie des gendarmes de prince. Il trouva le moya de s'infinere dans les bonnes graces du de d'arquéte de l'arquéte d

LIL

fident. Etavé de la faveur de son maître, il fit bientôt une fortune rapide à la cour, & de fimple & pauvre gentilhomme, on le vit en peu de tems devenir gentilhomme de la chambre du roi, chevalier de l'Ordre, capitaine d'hommesd'armes, & gouverneur du Bour-bonnois. Le duc d'Anjou, cédant à fon importune curiofité. Ini révéta le projet du massacre de la S. Barthélemi : Lignerolles ent l'indifcrétion de vouloir tirer avantage de cette confidence auprès de Charles IX, & cette indifcrétion fut, diton, la caule de la perte, que le roi jura dès ce jour même. George de Villequier vicomte de la Guerche, & Charles comte de Mansfeld, qui étoient ses ennemis, furent chargés de cette expédition. Ils l'attaquerent en pleine rue à Bourgueil en Aniou, où la cour étoit pour lors, [en 1571] & le tuerent. Le roi fit mine d'être fort irrité contre ces deux feir neurs. les fit emprisonner, & ne parut accorder leur grace qu'aux foilicitations du duc d'Angoulème; mais on fut perfuadé à la cour, que c'étoit un jeu de la part du roi. C'est ainsi qu'en parle le Laboureur , ( ADDIT. à Castelnau ) : cependant de Thou paroît incertain fur la vraie caufe de fa mort.

LIGNI. Voyez FIEUBET. LIGNIERE. Voyez LINIERE. LIGURINUS. Voyez GON-

THIER, no. 1.

LILIENTHAL, (Michel, ) né à Liebstadt en Pruffe l'an 1686 , s'établit à Konisberg, où il fut pafteur & professeur jusqu'à sa mort, arrivée en 1750. Il étoit de l'academie des sciences de Berlin, & professeur honoraire de l'académie de Pétersbourg. On a de lui : I. Alta Bornfica eccle fiuftica , civilia , litteraria, 3 vol. II. Pluficurs bonnes Differtations académiques. III. Selecta bistorica & litteraria , 2 vol.

in-12. IV. De Machiavellismo litterario. Cet ouvrage roule fur les petites rufes dont les gens-de-lettres le servent pour le faire um nem. V. Annotationes in Struvii Introductionem ad notitiam rei litterariæ. Ces écrits son pleins de favantes recherches.

LILIO, (Louis) médecin, auteur de la réformation du Calendrier Grégorien. Voyez GREGOIRE XIII.

LILLY, (Guillaume) natif d'Odeham dans le Hantshire, voyagez dans la Terre-lainte, dans l'Italie, & fut le premier maître de l'école de S. Paul de Londres fondée par Colies. On a de lui des Poéfies, & nne Grammaire Latine, Oxford 1673,in-8°. Il mouruten 1522. Il eft différent de Guill. LILLY, aftrologue Auglois, mort en 1681, dont on a: Merlinus Anglicus junior, en anglois, à Londres 1755, in-40, & plufieurs antres ouvrages.

LIMBORCH, (Philippe de ) théologica Remontrant, né à Amfterdam en 1633, d'une bonne famille . fut ministre à Goude en 1657, puis à Amsterdam en 1667. Il obtint la même année en cette ville la chaire de théologie, qu'il remplit avec une réputation extraordinaire jufqu'à la mort, arrivée en 1712 . à 79 ans. Il eut beaucono d'amis parmi les favans de fon pays & des pays étangers. Son caractere étoit franc & fincere; mais fa douceur ôtoit à sa franchise ce qu'elle auroit pu avoir de trop rude. Grave fans morgue & fans trifteffe, civit fans affectation , gai 'orfqu'il falloit l'être, il avoit presque toutes les qualités du cœur. Il fouffroit fans peine qu'on ne fût pas de son avis, & réfutoit les Centimens des autres avec modération. Il favoit parfaitement l'histoire de sa patrie . & son exellente mémoire lui en rappelloit les plus petites circonitanecs. On a de lui plufieurs ouvrages,

très-oftimés des Proteffans, & dont quelques-uns méritent de l'être des Catholiques. Les principaux font: I. Amica collatio de veritate Religionis Christiana cum erudito Judao, in-12; excellent morceau pour cette partie de la théologic. L'édition de Goude, in-4°, 1687, n'eft pas commine. On en a fait une à Bale , in-8°. 1740. Le Juif avec lequel Limborch eut cette conférence, est Ifaac Orobio de Séville, qui n'avoit proprement ancune religion. Les objections fingulieres qu'il fait à fon adverfaire, ont fait rechercher le livre de Limborch par les incrédules mêmes. Le ton que les deux disputeurs prennent, eft doux & honnéte. II. Un Corps complet de Théologie, 1715. Amfterdam . in-folio. felon les opinions & la doctrine des Remontrans. III. Historia Inquisitionis, à Amsterdam, 1692 . in-fol. : pleine de recherches ourienfes. & accompagnée de toutes les fentences prononcées par ce tribunal depuis 1303 julqu'en 1333. IV. Limborch a auffi procuré la plupart des étitions des ouvrages du fameux Episcopius, fon grand - oncle maternel, des écrits duquel il avoit hérité.

LIMIERS , (Henri-Philippe de) docteur en droit . & membre des académies des folences & des arts. paffa fa vic à compiler fans choix de mauvailes Gazettes. Il publia fes manffades, recueils fous différens titres : I. Histoire de Louis XIV, 1718 , 12 vol. in-12 II. Amales de la Monarchie Francoife , 1721 , infolio. III. Abrégé Chronologique de l'Histoire de France , pour fervir de fuite à Mizerai, 2 ou 3 vol. in-12. IV. Mémoires durerne de CATHERI-NR. impératrice de Ruffie.V. Histoire deCHARLES XII ,roi ae Suede 6 vol in 12. VI. Annales historiques . 3 V. in-fol. VII. Traduction de Plaute, groffierement & infidellement travefti , 10 vol. iu - 12. Les predue-

tions de Limiers font bonnes , tous au plus , pour fervir de lecture att peuple : point de ftyle , point d'exactitude, point d'agrément. C'étoit la faim qui le faifoit écrire ; on prétend qu'il auroit pu faire beaucoup mieux, fi la fortune avoit répondu à son mérite. On a encore de lui une verfion françoife des Explications latines des Pierres gravées de Stofeb, Amfterdam 1724, iu-fol. LIMNÆUS, (Jean) célebre ju-

risconfulte Allemand, né à Jène en

1598, d'un pere qui professoit les mathématiques, fut chargé fucceffivement de l'éducation de pluficurs jeunes feigneurs, avec lefquels il voyagea dans presque toutes les cours de l'Europe. Enfin Albert margrave de Brandebourg , qu'il avoit accompagné en France, le fit ion chambellan & fon confeillerprivé en 1639. Limmeus exerca. les emplois julqu'à la mort arrivée en 1663. On a de lui divers ouvrages. Les principaux font : I. De iu e imperii Romano- iermanici. à Strasbourg, 5 vol. in-4°. C'eft une compilation fort favante; mais affez mal digérée. II. Commentarius ad Bullam auream, in 4°, 1666, & Levde 1690. Cette derniere édition eft la meilleure. III. Capitulationes Imperatorum , Leiplick , in 4º 1691. IV. De Academiis, in - 4". V. Notitia regni Gallis 2 vel. in-4°. Limnaus a entaffé heancoup d'érudition dans ces differens ouvrages; mais il n'a pas eu affez de diferrnement dans le choix des autenrs.

 LIMOJON DE ST-DIDIER . ( Alexandre- l'euffaint ) fuivit, en qualité de gentilhomme , le comte d'Avaux dans son a nbaffade de Hollande, & fe fit un nom par fa profonde connoiffance de la politique Européenne. On en a des preuves dans l'Histoire des Négociations de Nimegue . Paris 1680 . in-12; otto

## LIM

Tage chimé; & dans le livre intitule: La Pille & la République de Venife. On a encore de lui: Le Triomphe Hirmétique, on la Pierre Philospobale vidéorique; Cette derniere production est curieuse, & ne confient que 153 pages; mais on préfere les deux autres. Il étoit oncle du suivante.

II. LIMOJON , (Ignace - Francois ) co - seigneur de Venasque & de St. Didier, naquit à Avignon en 1668 . & y mourut en 1739. Il cultiva la poésie Provençale & la Françoise, & reuffit affez bien dans l'une & dans l'autre, fur-tout dans la premiere. Il fut dans fa jeunesse le Pindare de l'académie des Jenx Floraux, qui le couronna trois fois. L'académie françoise lui décerns auffi fes lauriers en 1720 & 1721. St. Didier , enhardi par ces succès . voulut s'élever jusqu'au Poème Epique. Il publia en 1725, in-8°, la premiere partie de fon CLOVIS, qui ne fut pas suivie d'une seconde. Quoique son poëme renfermat quelques vers heureux & des beautés de détail, le public tronva qu'il avoit péché dans le dessein de l'ouvrage, & qu'il avoit plus de génie pour trouver des rimes & des épithètes, que pour marcher dans la carriere des Homere & des Virgile. C'ett à tort qu'on a dit que Voltaire avoit copié Limojon dans la Henriade, puifque le Clovis me parut que 2 ans après la premiere édition de ce poeme. On a encore de lui un ouvrage fatyrique affez infipide, mêlé de vers & de profe, contre la Motte, Fontemelle & Saurin, partifans des modernes, fous le titre de Voyage du Parnaffe . in-12. Ces trois illustres académiciens y sont très - maltraités. Le vuide d'idées, les hémistiches inutiles, les mots amenés seulement pour la rime : voilà ce qui caractérife les vers de ce Voyage du Parmaffe. Quant à la profe, elle est lache

& trainante, & l'auteur ent le secret d'être un fatyrique ennuyeux.

LIN, (St.) faccéh à 3r. Pierre fur le fiege de Rome, l'au 66 de J. C. Il gouverna l'Egile pendant 12 ars avec le zele de fon prefichen. Celt durant fon pontificat gu'arriva la roine de Jérnálem, l'an yo. Il mourus huit ans après. On ne fait tien de certain, ni fur fa vie, ni fur fa mort.

LINACRE on LINACER, (Thomas ) médecin Auglois , étudia à Florence lous Demetrius Chalcondyle & fous Politien . & fe diftingua tellement par la politeffe & par fa modeftie, que Laurent de Médicis le donna pour compagnon d'études à fes enfans. De retour en Angleterre . il devint précepteur du prince Arthus , fils aine du roi Henri Henri VII : enfuite médeoin ordinaire de Henri VIII, frete d'Arthus. 11 mourut en 1524, à l'âge de 64 ans, Il étoit prêtre, & n'en étoit pas plus dévot; on prétend qu'il ne voulut jamais lire l'Ecriture fainte. On a de lui : I. De emendata Latini Sermonis Bruchera, à Leipfick 1545, in-8° II. Galeni Methodus medendi, in-8° III. Quelques autres ouvrages de Galien, tradnits du grec en latin. IV. Rudimenta Grammatices, 1533 . in-8°; & d'autres écrits qui font ettimés des favans. Son style est pur, mais il fent trop le travail.

LINANT, (Michel) né à Louviers en 1709, fit de bonnes études dans fa patrie. Le goût des lettres Pavant amené à Paris, di fut gouverneur de M. le comte du Châtelet, fils de l'illettre marquife de ce nom. On fe fouvlent encore du quatrain plein de finelle, qu'il fit pour cetts moderne Athonar. Le voici :

Un Voyageur, qui ne mentit jamais Pase à Cirey, l'admire, le contemple.

I. I N Il crut d'abord que c'étoit un palais : Mais , voyant Emilie , il dit : Ab! c'eft un temple.

Linant étoit connu alors par fon gout pour la poésie noble, dans laquelle il eut quelques succès éphé-

meres. Il remporta trois fois le prix de l'académie françoile, en 1739. 1740 & 1744. Ce fujet de 1740 étoit : Les Accroissemens de la Bibliotheque du Roi. Son poeme, quoique médiocre, fut applandi; la raiion s'y montra parce avec pen d'éclat, mais avec affez de nobieffe. Le fujet qui lui mérita la derniere couronne, étoit: Les Progrès de l'Eloquence Es de la Comédie fous le regne sie Louis XIV. Il a composé aussi pour le théâtre , qu'il entendoit affez bien ; mais il avoit plus de goût que de génie. Sa vertification est fouvent très-foible, & il ne la foignoit pas affez. La tracédie d'Alzaide , qu'il donna en 1745, & qui eut fix repréfentations, a quelques beaux endroits. Celle de Vanda, reine de Pologne, qu'il fit paroître en 1747, est romanesque & mal écrit : elle tomba à la premiere reprétentation. L'une & l'autre font oubliées aujourd'hui. Cet anteur a fait encore des Odes, des Epitres, & a mis fon nom à la preface de l'édition de la Henriade de 1739. Voltaire , fon protecteur & lon ami , lui rendit des services, que Linant célébra dans ses vers. Les qualités du cœur ne le caracterisoient pes moins que celles de l'esprit. Sa conversation étoit aimable & faillante. Il fut recherché des plus beaux esprits de fon tems, pour la politelle, la pro-

bité & la franchise. Il ne tint pas

à lui que l'auteur de la Henriade

ne renoucht à la manic anti-théolo-

Logique, & il lui prédit tous les dé-

fagrémens qu'elle répandroit fur

fa vie. Voltaire, de ion côté, lui

confeilloit d'aimer un peu plus le

travail, de se confier moins dans sa facilité , & de faire des vers plus difficilement. Linant mourut en

1749 , à 40 ans. LINCK , ( Henri ) célebre jurisconsulte du dix - septieme siecle . natif de Milnie , & professeur en droit à Altorf, laiffa un Traité du Droit des Temples, où il y a des

chofes curioufes.

LINDANUS, (Guillaume) né à Dordrecht, d'une famille confidérable de cette ville, qui avoit autrefois possédé la seigneurie de Linde , bourg fubmerge en 1722 avec 71 autres, exerça avec févérité l'office d'inquifiteur de la foi dans la Hollande & dans la Frife. Philippe II, roid'Espagne, le nomma à l'évêché de Ruremoude en 1560. Il fit denx voyages à Rome, se fit eftimer du pape Grégoire XIII, fut transféré à l'évêché de Gand en 1 (28. & mourut trois mois après . âgé de 63 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages très-estimés, dont le ftvle eft pur, quoique véhément & un peu enflé. Le plus confidérable est intitulé : Panoplia Evangelica. On lui doit auffi une édition de la Meffe Apoftolique . fausiement attribuée à St. Pierre ; elle parut accompagnée d'une Apologie & de Commentaires , à Anvers en 1589, in 8°; & à Paris, en 1591. La premiere édition est la moins commune. Cc prélat, non moins éclairé que vertueux , possédoit les langues, les Peres, & l'antiquité facrée & profane. Il avoit d'excellens principes de théologie & de morale, & autant d'élévation dans l'esprit que de force dans le raisonnement. Sa Vie a été écrite par

Havefins. LINDEN, (Vander) Voyez VANDER - LINDEN.

LINDENBRUCH , (Fréderic ) Lindenbrogius, favant & laboricux littérateur Flamand au x VIIe fiecle . donna des éditions de Virgile, de Térence d'Albronaum, des Auteurs infance des Friapria, d'Anmirtiface des Friapria, d'Anmir-Murcellin, éc. Ce qu'il a fini fur le dernier, fe trouve dans l'édition de cet hitorien par Abrien de Valois. L'hitorie de le droit publie l'ousuperent enfiulte. Ou lui doit en genre un livre curieux, intimlé: Colet. Legum antiquarum, feu Leger Colet. Legum antiquarum, feu Leger Colet. Legum antiquarum, feu Leger John Louis de Colet John Louis de La Colet John Colet John Louis de La Colet John Colet L'ure devient 12 to jour en jour. L'indenirach mourut vers 16:18.

LINGELBACK, (Jean) peintre, né à Francfort en 1625. Ce maître a peint, avec beaucoup d'intelligence, des Marines, des Paylages, des Foires , des Charlatans , des Animaux, &c. L'envie de se perfectionner dans la peinture, lui fit entreprendre le voyage de France & d'Italie , où il s'attira l'admiration des curieux connoisseurs. On remarque dans ses tableaux un coloris féduisant, une touche légere & spirituelle, des lointains qui semblent échapper à la vue. Il a gravé quelques Parfages. Nous ignorous l'année de sa mort.

I. LINGENDES, (Claude de) né à Moulins en 1691, Jéfuite en 1607, fut provincial & ensuite supérieur de la maison professe à Paris, où il mourut en 1660, agé de 69 ans. On a de lui 3 vol. in-4° ou in-8° de Sermons, qu'il composoit en latiu , quoiqu'il les prononçat en françois. L'applaudissement avec lequel il avoit rempli le ministere de la chaire, fut un augure favorable pour ce reeueil; très-bien reçu du public. Les vérités évangéliques y font expolécs avec beancoup d'éloquence; le raisonnement & le pathetique s'y fueeedent tourà-tour. Son extérieur répondoit à fcs autres talens. On a traduit quelques - uns de fes Sermons en

françois fur l'original latin, en profinante annanien des manuferits de plufieurs copiftes, qui avoient éreit les Difocures du Pere de suitres ouvrages font: I. Companier tandis qu'il les précioits. Ses autres ouvrages font: I. Companier par la conduite de la vie, II. Poitvans monument aux als urité Molinerju Full plus dans le tems qu'il étoit reteur du college de Moulins.

II. LINGÉNDES, (Jean de)
évéque de Sarlat, puis de Macon,
mort en 1665, évoit auffi de Monins & parent du precédent. Il fut
précepteur du conte de Meet, fils
naturel de Henri IV. Il précha avec
beaucoup d'applaudiffement four
Leuis XIII & fous Leuis XIV. Il
n'empranta pônts, pous leur plaire,
Tart impofeur de la flatterie, de ne
la paurpas et talegue le Vice de
la paurpas Cous le dais. Poyce
FLECHIER.

III. LINGENDES, (Jean de) poète françois, natif de Moulins, de la même famille des précédens, forifloit fous le regne de Heurs le Grand. On fe plait encore à la lecture de fes Peétre, foibles à la vé-tité, mais qui ont de la douceur de des Peétre, foibles à la vé-tité, mais qui ont de la douceur de de la facilité. Ce poète a particuliérement réuffi dans les Stanct. Il mourut en 1616, à la flact fon âge. Ses productions fout en partie dans le Recentil de Barbin, 5 vol. in-1s. La meilleure eft fou Elgie pour Ovide.

Eligie pour Oude.
LINIER, (François Pajot de)
poète françois, mort en 1704, à
70 ans, eft mois connu sujourd'ui par fes vers que par fes iniparticipation de la lacella de lacella de la ella de lacella de lacella de la lacella de lacella de la lacella de lacella de la lacella de

R iv

parti des mauvailes, a voulu juftifier Liniere Cet incredule monrut comme il avoit vécu. Il se brovilla avec Boileau, qui lui reprochoit fon irreligion Uni avcc St. Pavin, autre Déifie, il fit des couplets contre le célchre poète fatyrique, qui s'en vengea à sa maniere , & qui lui dit avec le public, qu'il n'avoit de l'esprit que contre Dicu. Le libertinage de l'esprit avoit commencé dans Liniére par celui du cœur. Il avoit de la vivacité & une figure avantagense : il étoit recherché des hommes & des femmes. Le vin & Pamonr remplirent toute sa vie. & ne lui laifferent pas le tems de faire des réflexions. Linière ent dans son ficcle quelque réputation comme poète. Il avoit le talent de traiter facilement un fujet frivole; mais fes productions ne respirerent jamais cette imagination enjouée, douce & brillante, qu'on admire dans les Chaulien , les St. Aulaire , &c. Ses vers fatyriques ne manquoient pas de fen, mais ils lui attircrent plus de coups de canne que de lauriers, ( Voyez dans ce Dictiomaire les articles I. BOILEAU.. CHAPELAIN ... CONRART ... MAROLLES ... IL FONTAINE. (la)

LINNÆUS, (Charles) I'nn des plus grands naturalistes du XVIIIe re, & professeur de botanique dans l'université d'Upsal mort le 10 janvier 1778 à 71 aus étoit de presque toutes les académies des sciences de l'Enrope. Ses ouvrages font : I. Horsus Cliffortianus Amfterdam 1937 , in-fol. II Systema natura , in 8°; livre plein d'idées & d'observations neuves. III. Genera plantarum, 2 vol. in-8°. ouvrage estimé & confulté. IV. Flora Laponica . 1737 . in 8°. V. Methodus fexualis, fyltema à staminibus & piftillis , in 8°. La méthode de Tournefert étoit prefque généralement

adoptée, lorfque Linneus avant mis. fous fes youx environ fept mille plantes, reconnut que les étamines & les pistils donnoient le véritable moven de les connoître. La confidération de ces partics des plantes lui fournit 24 claffes & 1174 genres. C'est ce qu'il développa en 1737 dans le livre cité; il fit la plus grande fensation. On mit pendant quelque tems Linnaus fort audeffus de Tournefort. Les partifans de ce dernier hotaniste, pour conférver à leur maître la véritable gloire. chercherent, fuiv. l'ufage, le fystême de Linuaus chez les anciens. & l'v trouverent, car que n'y trouve-t-on pas ? Il eft certain du moins que l'illuftre Boerbaave avoit employé dès 1710 la confidération des étamines & des piftils, pour caractériser les genres. Mais les hommes infles convincent que l'exécution de cette méthode est neuve & due à Linnaus. D'ailleurs ce favant enrichit la botannique & l'histoire naturelle d'environ vingt volumes la plupart très-bien accueillis, qui prouvent la fagacité de son génie. & qu'il pouvoit être quelque chofe de lui-même, faus avoir recours à ceux qui l'avoient précédé. Auffi . quand l'emporté la Mettrie, en écrivant contre ce naturalifte qui range dans la même classe l'Hippopotame, le Porc & le Cheval, lui dit. CHEVAL TOI - MEME; Voltaire Int répondit: Vous m'avoucrez que fi M. Linnans eft un Cheval , c'eft le premier des Chevaux... Ce botanifte étoit de petite taille; mais il avoit l'œil vif & percant. Sa mémoire, qui étoit excellente , s'affoiblit un peu dans fes derniers jours. Il joignoit une grande fenfibilité à un caractere très-agréable. Il se mettoit aifement en colere , & s'appaifoit auffi facilement. Son ame , ferme & couragenfe . lui fit foutenir de longs travaux & des voyages pénibles.

265

Il parconrut, en 1723, presque toute la Laponie pour faire des recherches sur l'histoire naturelle; & dans cette savante conste il a brava les horreurs des déferts, des précipiors, de la faim, de la loif, du chaud & du froid. En 1736, il fit le voyage d'Angletterre, où il fe lia avec les plus célebre; phyficiens & les plus habi'es médecins de cette isk. Pey III. JUSSIEU.

LINUS DE CHALCIDE, fils d'A. pollon & de Terpficore, ou, felon d'autres, de Mercure & d' Uranie. & frere d'Orphée, fut le maitre d'Hereule, auquel il apprit l'art de jouer de la lyre. Il s'établit à Thèbes, inventa les Vers Lyriques & donna des leçons au poëte Thamire. Linus fat tué par Hercule , disciple peu doeite, qui, las & impatient de fa févérité, lui brifa un jour la tête d'un coup de son instrument. Selon d'autres mythologistes, il fut mis à mort par Apollon, pour avoir appris aux hommes à substituer des cordes anx fils dont on montoit alors les instrumens de musique. Quoi qu'il en foit, on lui attribue l'invention de la lyre. On trouve dans Stoble quelques Vers fousle nom de Linus; mais ils ne sont pas, vraisemblablement, de lui.

i. LIONNE, (Pierre de) octèbre capitaine du XIVe ficcle, d'une des plus anciennes maifons du Daubiné, rendit de grands fervices aux rois fean, charles V& Charles VI, contre les Anglois & contre les Plamands. Il fe fignals fur-tout à la journée de Rochèbe en 1382. Ce héros mourt en 1492.

II. LIONNE, (Hugues de) de même famille que le précédent, s'acquit l'amitié & la confiance du cardinal Mazarin, & fe diffingua daus sea ambassaches come, de Madrid & de Francfort. Il devint minstre d'état, s'ut chargé des négoriations les plus difficiles, &

s'en acquitta avec beauconp d'honneur pour lui & pour la France. Il mourut à Paris en 1671, à 6e ans Ce miniffre étoit auffi aimable dans la fociété, que laborieux dans le cabinet. Voioi comment St. Euremont parle de lui dans une lettre à Ifaac Voffins, , Je fuis furpris y qu'un homme auffi confommé n dans les négociations, fi profond , dans les affaires , puisse avoir la " délicateffe des plus polis conr-" tifans pour la converfation & " pour les plaisirs. On peut dire " de lui ce que Sallufte a dit de , Sylla , que fon loilir eft volup-, tueux ; mais que, par une jufte dil. , penfation de fon tems , avec la fa-" cilité de travail dont il s'eft ren-" du le maître, jamais affaire n'a " été retardée par les plaifirs Per-" fonne ne connoît mienx que lui , les beaux ouvrages; personne ne , les fait mieux : il fait également pinger & prodnire ; & l'on eft en , peine fi l'on doit estimer plus en ului la fineffe du discernement, ou " la beauté du génie. " De Lionne fut fort regretté, suivant le même écrivain. " C'eft le feul , [ dit-il en parlant des ministres d'état , ] , qui n ait fait appréhender de le per-, dre , & fait connoître ce qu'on a , perdu au meme inftant qu'il eft 30 mort." Ce ministre libéral, prodigue même, ne regardoit les biens & les richeffes que comme un moven de fe procurer des amis & des plaifirs. Il se livra sans ménagement à ccux du jen, de l'amour & de la table: fa fanté & fa fortune en fouffrirent également. On a fes Négociations à Francfort , in-4°. & fes Mémoires, imprimés dans un Recueil de Pieces , in-12 1668 : ils ne font pas communis... Artus de LIONNE . l'un de fes fils, fut évêque de Rofalie, & vicaire apostolique dans la Chine. Il monrut à Paris le 2 Août 1713, 2 58 ans, avcc une

grande réputation de vertu & de zèle.

LIONS. Voyez DESLIONS. LIPENIUS, (Martin) Luthérien Allemand, mort en 1692 à 62 aus,

épuifé de travail , de chagrins & de maladies, étoit un laborieux compilateur. On a de lui: I Un Traité curieux fur les Etrennes, 1670 in-4º II. Bibliotheca realis. 6 vol. in-fot. C'eft une table universelle, mais très-inexacte, des matieres pour les differentes feiences, avec le nom & les ouvrages des auteurs qui en ont traité. Il v a 2 vol. pour les théologiens, 2 pour les philosophes, les jurisconfultes & les médecins en ont chacun un. Elle parut à Francfort en 1675 & 1685.

LIPMAN, rabbin Allemand, dont on a un Traité contre la religion Chrétienne, qu'il composa en hébreu en 1299. Il eft intitulé: Nitfachon; c'eft-à dire, Victoire. Mais rien n'est moins victorieux pour les Juifs, que ce pitoyable ouvrage. Théodoric Hakspan le publia en 1644, à Nuremberg, in 4º.

I. LIPPI, (Philippe) printre, natif de Forence, mournt avé de 57 ans, en 1488, avec la réputation d'un homme qui avoit plus de talens que de mours. Il cut beaucoup de partifans dans fa patrie. & le jour de son enterrement toutes les boutiques furent fermées. Il laiffa un fils , nommé aufli Philippe LIPPI, qui fut peintre comme lui. Il l'avoit eu d'une jeune pensionnaire qu'il corrompit dans un monaftere de Florence, où il avoit été appellé pour son art. Ce fils , auffi réglé dans la conduite que fon pere avoit été débauché, mourut en 1505, à 45 ans.

II. LIPPI, (Laurent) peintre & poète Florentin , cft connu des favant par un fameux posaie buriefque, intitule: Malmantile Raquiftato , impr. à Florence en 1688 , in-4°.

fous le nom de Perlone Zipoli, qui eft l'anagramme de Laurent Lippi. On l'a réimpr. en 1731 , in-4° , à Florence avec des notes curieuses de Salvini & Biffioni ; depuis à Paris 1768, in-12. Lippi est plus connu par cette production de la muse, que par celles de fon pinceau, quoique fes tableaux l'élevassent au-dessus du commun. Il mourut en 1664.

1. LIPPOMAN, (Louis) favant Vénitien, fut chargé des affaires les plus importantes , & parnt avec éclat au concile de Trente. Il fut l'un des trois préfidens de ce concile fous le pape Jules III. Paul IV l'envoya nonce en Pologn: l'an 1556, & le fit fon fecréiaire, enfuite évêque de Modon, puis de Verone, & enfin de Bergame, II mourat en 1559, avec la réputation d'un bon négociateur. Ce prélat possédoit les laugues, l'histoire eceléfiaftique, facrée & profane. & fur-tout la théologie. Son caractere manquoit de douceur. & il traita avec une l'évérité inonie les Juifs & les héretiques pendant fa nonciature en Pologue. On a de lui: I. Huit volumes de compilations de Vier des Saints . 1568 . infolio, recueillies faus critique & fans difcernement, II. Cattena in Genesia, in Exedum, & in aliquot

Pfalmos. 3 vol in-fol. II. LIPPOMAN , ( Jérôme) noble Venitien, tour a tour ambaffadeur à Turin, à Dresde, à Naples, Conftantinople, s'acquita des commissions les plus importantes avec beaucoup de fuccès. Mais avant été accufé devant les inquifiteurs d'état, d'avoir vendu le secret de la patrie aux princes avec lesquels il avoit eu à traiter, il fut arrêté à Conflautinople & conduit à Venife. Lippomun prévint fon supplice par fa mort. Un jour ayant amufe fes gardes, il fe jetta dans la mer pour se sauver à la nage. Les mariniers le reprirent ; mais il mourut 2 heures après , en 1591.

LIPSE, (Juste) ne à Isch, village près de Bruxelles, en 1547, commença à écrire lorsque les autres enfans commencent à lire. A 9 ans il fit quelques Poëmes ; à 12 des Difcours ; à 19 fon ouvrage intitulé: Varia lectiones. Le cardinal de Granvelle, furpris & charmé de son génie, le mena à Rome en qualité de son secrétaire. De retour en Allemagne, il profeffa avee beaucoup d'applaudiffement l'histoire à Iène & à Leyde, & les belles - lettres à Louvain. Ses legens lui firent un fi grand nom . que l'archidue Albert . & l'infante Ifabelle fon épouse, allerent les entendre avec toute leur cour. Henri IV, Paul V, les Vénitiens, voulurent l'enlever à Louvain ; mais ils ne purent le gagner, ni par les présens, ni par les promesles. Lipfe , dans fes différentes courfes, avoit changé de religion en changeant de climat: Catholique à Rome, Lutherien à lène , Calvinifte à Leyde, il redevint Catholique à Louvain. Depuis ce dernier ehangement, il eut toujours une dévotion fervente à la Ste. Vierge. Il éerivit l'Histoire de No. tre. Dame de Hall , comme on l'auroit écrite dans les fiecles de la plus crasse ignorance. Il adopta , faus examen , les fables les plus ridicules, les traditions les plus incertaines. Il confacra fa plume d'argent à cette chapelle. Dans la dédicace de la plume en vers latin, il le donue des éloges excessifs, & cet hommage ne paffera jamais pour celvi de l'humilité. Ce ne fut pas fans doute fous l'inspiration de la Ste. Vierge qu'il éerivit son Traité de Politique, dans lequel il foutient " qu'il faut exterminer par le fer & par le feu ceux qui font d'une autre religion que celle de l'état,

" akn qu'un membre périsse plu-" tôt que tout le eorps. " Ce lavant si peu humain mourut à Louvain en 1606, à 58 aus. Il se sit lui-même cette Epitaphe, qui donnera une idée de son style.

Quis bic sepultus , quaris? Ipse edis-

Nuper locutus & flylo & linguâ fui; Nunc altero licebit. Ego fum Lipfius, Cui littera dant nomen & tuus favor; Sed nomen... ipfe abivi, abibit hoc auoquè.

Et nibil hic orbis , quod perrennet,

Vis altiore voce me tecum loqui? Humana cuncla fumus, umbra, vanitas.

Etscene imago, & verbo ut absolvam, nibil. Extremum boc te alloauor;

Eternum ut gaudeam , tu apprecare. J. LIPSE ordonna à fon épouse. en mourant, d'offrir fa robe - fourrée de professeur à l'hôtel de la Vierge de St. Pierre de Louvain. Sa femme offrit effectivement ce fingulier présent : mais comme il ne pouvoit servir de rien à cette chapelle. on la vendit à Gérard Corfelius, qui s'en servit depuis en mémoire de Lipse. L'argent fut employé à des usages de dévotion. Juste-Lipse avoit paru animé, du moins dans ses derniers jours, par une piété véritable; car, dans la jeunesse, il avoit beaucoup aimé les femmes... Scaliger, Cafaubon & lui, passoient pour les Triumvirs de la république des lettres. On ne se contentoit pas d'admirer Lipfe, tous les jeunes-gens cherchoient à l'imiter. Le goût du public a été de tous les tems une vraie machine, qui s'est élevée & qui s'est abaiffée au gré des auteurs célebres. Iuste-Lipse eut assez de réputation dans fon tems, pour être pris univerfellement pour modele. On n'en pouvoit guere choifir de plus mau-

158 LIP vais. Son fryle fautillant . incorrect . femé de pointes & d'ellipfes, gata une infinité d'écrivains en Flandres , en France & en Allemagne. Jufte Lipfe croyoit s'être formé fur Tacite , & il n'avoit pris que fon obscurité & sou Apreté. Il savoit par oœur cet historien , & il s'o-bligea un jour à réciter mot pour mot tous les endioits de fes ouwrages qu'on lui marqueroit, confentant à être poignardé, en cas qu'il ne les récitat pas fidellement. Outre ce que Jufte Lypfe a éerit, , (dit M. Formei, ) fur les matien res de jurifprudence & de politique , il s'eft propofé de rétablir n toute la doftrine Stoicienue . tant a l'égard de la phylique que de n la morale; & fes ouvrages à ce fujet font remplis d'érudition. Il so n'est pourtant pas également heup reux par - tout. Il n'a pas faifi le y véritable feus des axiomes du Stoicifme ; & fe laiffant éblonir on par les grands mots que cette se fecte prodigue, il n'a pas cu la circonfpection nécessaire pour 4. découvrir & éviter le venin qu'ils p recelent. Ainfi prevenu, il a propolé comme des doctrines fain nes , pieules & conformes au 23 Chriftianisme, les choses les plus angerenfes & les plus diaméen tralement oppofées à la religion. En politique, il voulut fe montrer Electrique; mais ce qu'il écrin vit en faveur de l'intolérance . 20 lui attira de fortes réfutations 2 & de vives cenfures. Il démentit . les principes de constance em-30 pruntés du Stoïcilme, qu'il étala ans les écrits, par l'inconftance es qui régna dans toutes ses démarches, fur . tout en fait de reli-39 gion. 39 (HISTOIRE abrégée de la Philosophie , pag. 240. ) Sa figure, & la converlation ne répondoient point à la grande téputation qu'il s'étoit faite. Les étrangers qui

venoient rendre hommage à ses talens, ne ponvoient concevoir que ce fut cet homme dont la renommée étoit fi étendue. Il aimoit à l'excès les chiens & les fleurs : & il die : " qu'il préféroit certains 30 oignons de tulipe à des lingots , d'or ou d'argent. , Les Ouvrages de Lipfe ont été requeillis en 6 vol. in folio, à Anvers, 1627; & cette collection n'eft guere feuilletée que par des favans poudreux. Les principaux écrits qu'elle renferme, font : I. Un Commentaire fur Tacite , affez eftimé. Muret prétend que ce qu'il y a de mieux dans cet ouvrage, a été tirée de fes écrits. Jufte Lipfe paffoit pour plagiaire , & cet homme , qui donnoit ' des robes à la Ste. Vierge, ne le faifoit pas un forupule de déponiller les anteurs. Saumaife , le préfident des Faur . le chevalier de Montaigu . & plufieurs autres écrivains le lui reprocherent. II. Ses Saturnales, III, Son Traité De militia Romana. IV. Ses Elecies, ouvrages de critique, paffable. V. Un Traité de la Conftance ; fon meilleur onvrage , fuivant quelques critiques. Liefe n'avoit pas été le Saint de son sermon. Nous avons déià vu qu'il avoit promené fon esprit de religion en religion. VI. Ses Diverfes Lecons: ouvrage de sa tendre jeunesse, beaucoup mieux écrit que les productions de fes derniers jours. Il paffa du bon au mauvais goût, VII. Son Traité de Politique ; compilation affez médiocre . & que l'auteur aimoit beaucoup: semblable à ces meres bizarres , qui donnent toute leur tendreffe à ceux de leurs enfans que la nature a le plus maltraités ... Voyez le tom. 24 des Mémoires du P. Niceren, qui a tiré en partie son article de la Vie de Liple . par Aubert le Mire , Anvers 1609 , in - 8°. LIRE. V. NICOLAS DE LIRE. a". XIV.

LIRON, (Jean) favant Bénédictin de la congrégation de St. Maur, très-versé dans les recherches & les anecdotes littéraires . naquit à Chartres en 1665, & mourut au Mans en 1749. Nous avons de lui deux ouvrages curieux. I. La Bibliothèque des Auteurs Chartrains, 4714 . in-40. Si l'on retranchoit de ce livre un grand nombre d'auteurs qui n'avoient aucun droit d'y être placés, on le réduiroit à un petit vol. in-12. Uoe foule d'évêus, de chanoipes, de curés, de petits écrivains connus feulement par une chanfon non imprimée, y font une figure inutile. D'ailleurs , il est un peu prodigue d'éloges envers des écrivains qui en méritent bien peu. Le projet de l'auteur avoit été de faire une Bibliothèque générale des Auteurs de France, & il avoit commencé par ceux de sa patrie. Il. Les Aménités de la Critique , 1717-1718 , en 2 vol. in-12. C'eft un recueil de differtations & de remarques fur divers point de l'antiquité ecclefialtique & profone. III. Les Singularités Historiques & Littéraires , Paris , 1734 --- 1740 , 4 vol. in 12. Ce font des faits échappés aux plus laborienx compilateurs, des noms tirés de l'oubli , des points de eritique éclaircis, des bévues d'écrivaius célebres relevées , des opinious combattues, d'autres établies : tout cela affemblé fans beaucoup d'ordre; écrit d'un fivle fimple, pas toujours exempt d'expreffions incorrectes & de phrases mal construites; mais semé de l'érudition la plus recherchée. On Voit un homme qui lifoit beaucoup, & qui ne patte fur rien fans faire des corrections ou des remarques.

LISET. Voyez LIZET. LISIAS. -- LYSIAS. LISIEUX. -- ZACHARIE de Lisseux, n°. IV.

I. LISLE, (Claude de ) naquit à Vaucouleurs en Lorraine l'an 1644. d'un pere qui étoit médecin. Le fils fe fit recevoir avocat; mais l'étude de la jurifprudence n'étant pas de fon goût , il fe livra tout entier à l'histoire & à la géographie. Pour fe perfectionner , il vint à Paris , où il se fit bientôt connoître. Il y donna des leçons particulieres d'histoire & de géographie , & compta parmi fes difciples , les principaux feigneurs de la cour. & le duc d'Orléans, depuis régent du royaume. Ce prince conferva toujours pour lui une affection linguliere, & lui donna fouvent des marques de fon estime. De Lisle mourut à Paris le deux Mai 1720, à 76 ans, laissant 4 fils & une fille. On a de lui : I. Une Relation Historique du Royaume de Siam , 1684, in-12 , affez exacte, II. Un Abrège de l'bistoire Universelle . depuis la création du monde jusqu'en 1714 , à Paris , 7 volumes in-12, 1731. Cet ouvrage, plat. ennuyeux, fuperficiel, eft le fruit des legons que de Liste avoit faites fur l'Histoire. Il y a cepandant quelques fings larités qui le firent rechercher dans le tems. III. Une Introduction à la Géographie, avec un Traité de la Sphérie . 2 volumes in-12, à Paris, 1746 : livre publié fous le nom de fon fils ainé, le Géographe, qui tuit. 11. LISLE , (Guillaume de) fils

du précident, maquit à Paris en 1675, Dèl'ige de huit ou neufrans, il commença à deffuer des Cartes, & fes progrès dans la géographie furent tous les jours ples rapides. A la fin de 1699, il donna fes premiers ouvrages : une Mippermoude, 1. Cartes des quarte parties de - la l'erre, & deux (slober, l'un célelhe l'autre trerfler, qui cuene une approbation généraie, Ces ouvrages différount beaucoup de cours

LIS 270 avoient paru jusqu'alors. " La Mé-, diterranée, (dit Fontenelle, ) mer connue de tous tems par les nan tions favantes , toujours couverte de leurs vaiffeaux, tra-, verfée de tous les fens poffibles par une infinité de navigateurs. n'avoit que 860 lieues d'Occi-, dent en Orient, au lieu de 1160 qu'on lui donnoit : erreur prefque incroyable. L'Afie étoit papo reillement raccourcie de 500 n licues; la position de la terre " d'Yeco, changée de 1700; une minfinité d'autres corrections moins n frappantes & moins fensibles. ne " furprenoient que les yeux favans : 30 encore M. de Liste avolt-il , jugé à propos de respecter iufn qu'à un certain point les préjupe gés établis, & de n'user point a toute rigueur du droit ouc lui on donnoient ses découvertes : tant so le faux s'attire d'égards par une sertaine poffession où il fe trou-" ve toujours! " Ces premiers ouvrages furent fuivis de plufienrs autres, qui lui mériterent une place à l'académie des sciences en 1702 . le titre de premier géographe du roi & une pension en 1718. Choisi pour montrer la géographie au roi, il entreprit plufieurs onvrages pour l'ulage de ce jeune monarque; il dreffa une Carte générale du Monde . & une autre de la famenfe Retraite des Dix mille. L'illuftre élève devint l'émule de son maître. Louis XV a été peut . être . de tous les monarques de l'Europe, celui qui possédoit le mieux le géographie. Il a composé un Traité du cours de tous les Fleuves , précieux pour les recherches & pour l'exactitude... La réputation de de Liste étoit fi répandue & fi bien établie, qu'il ne paroiffoit presque plus d'Histoire & de Voyage, qu'on ne voulût l'orner de ses Cartes. Il travailloit à celle de Malte pour

l'Histoire de l'abbé de Vertot, lorfqu'il fut emporté par une apoplexie en 1726, à 51 ans. Ses Cartes font en très grand nombre & très-eftimées; on peut en voir la lifte dans le Mercure de Mars 1726. Il devoit donner une Introduction à la Géographie, dans laquelle il auroit rendu compte des raifons qu'il avoit eûes de faire des changemens aux Cartes anciennes; mais sa mort prématurée priva le public de cette utile production. Le nom de ce géographe n'étoit pas moins cétèbre dans les pays étrangers que dans fa patrie. Plufieurs fouverains tenterent de l'enlever à la France. mais touiours inutilement. Le czar Pierre, dans fon voyage à Paris, alloit le voir familiérement, pour lui donner quelques remarques fur la Mofcovie : & plus encore dit Fontenelle, pour connoître chez lui. mieux que par - tout ailleurs . fon propre empire.

III. LISLE , (Joseph-Nicolas de) frere du précédent, naquit à Paris en 1688. Après avoir fait de bonnes études au college Mazarin, il le confacra tout entier aux mathématiques. L'aftronomie avoit surtout des atraits puissans pour lui-L'éclipse totale de Soleil, arrivée le 12 Mars 1706, fut comme le fignal que la nature fembla donner à son génie. Depuis il ne cessa de faire des observations astronomiques, dont plusieurs sont très-importantes. La place d'élève que l'académie des sciences lui donna en 1714, fut un nonveau lien pour le jenne astronome. Les Mémoires de cette compagnie furent bientôt ornés de ses reflexion & de ses disfertations. Il proposa en 1720 de déterminer la figure de la Terre, en France ; & fes vues à ce fujet furent mifes en exécution, quelques aunées après. Il fit en 1724 le voyage d'Angleterre, & y futtres bien accoup & qu'il publicit peu.

LIS queilli par Newton & Hallei. Le premier lui fit présent de son portrait, & le second de ses Tables Aftronomiques, qui ne furent données au public que long temps depuis. La société royale, & succes-Evement tontes les compagnies favantes de l'Europe , s'emprefferent de s'affocier M. de Liste; & il eft mort doyen de toutes les grandes académics. Appellé en Ruffie en 1726, il y obiint une penfion confidérable & un observatoire vaste & commode; & ne revint dans fa patrie, en 1747, qu'après s'être fignalé par des travaux immenfes en géographie & en astronomie. Il les continua à Paris , où il étoit profesfeur au college royal, & forma des éleves dignes de lui, entr'autres le célebre M. de la Lande & M. Messier. Enfin il termina sa longue & glorieuse carriere en 1768. Une piété vraie, des mœurs douces, une fociété tranquille, le définteressement le plus grand : telles étoient les qualitésde cet illustre astronome. La droiture de son ame ésiata dans tonte la conduite; & s'il ne fut pas toujours communicatif, il ne connut pas non plus ces aigreurs, ces faloufies qui divifent quelquefois les favans. Il a laiffé un grand nombre de porte-feuilles, renfermant plufieurs collections précieules, & qui peuvent être très-utiles aux aftronomes, aux géographes, aux na-

I. D'excellens Mim. pour servir à l' Histoire de l' Astronomie , 1738 , en s vol. in-4°, 11, Divers Memoires, inférés dans ceux de l'académie des sciences & dans quelques Journaux, III. Nouvelles Cartes des Découvertes de l'Amiral de Fonte . 1753, in-4°. Entin il auroit pu , fans donte, donner un plus grand nombre d'ouvrages; mais la vafte étendue de les vues & de les pro-

vigateurs. Nous avons encore de

IV. LISLE DE LA DREVETIÉRE. (Lonis-François de ) né à Suze-la-Rouffe en Dauphine, mort au mois de Novembre 1756, étoit iffu d'une famille noble du Périgord. Son pere, qui vivoit d'un revenu modique, l'envoya à Paris pour y finir les études. Le jenne de Liste fe distingua en rhetorique & surtout en philosophie; il fut en écarter les mots barroques & les argumens bizarres, pour s'attacher aux raylonnemens folides. Il fit enfuite fon droit , dans le deffein de fuivre le barreau; mais l'amour du plaisir le détourna de cette carriere. Son pere ne pouvant le soutenir à Paris, il se vit réduit à vivre de ses talens. Il travailla pour le theatre Italien. En 1721, il donna au public fa comédie d'Arlequin Sau. vage, pièce excellente, qu'ou voit toujours avee plaifir. En 1722 il fie représenter Timon le Misantbrope qui eut le plus grand suecès. L'année fuivante il donna. Arlequin au ban quet des fept Sages , comédie qu'en recevroit peut-être mieux aujourd'hui qu'elle ne le fut alors, parce que le goût de la philosophie n'étoit pas dominant. Cette piece fut fuivie du Banquet ridicule. Il mit au jeur en 1725 fa comédie du Faucon, ou les Cies de Bocace. On a encore de lui: Efai fur l'amour-propre, poeme, 1738, in 8°; la Déconverte des longitudes, in-12,17401 Danaüs , tragédie. 1732; le Berger d' Ampbryfe; le Valet auteur ; Arlequin Astrologue, Arlequingrand-megol , Se. & quelques Pieceste Vers, recueillies en un feul volume. De Liste étoit d'un caractere fier , ta. citurne & reveur, & ne pouvoit s'abaiffer qu'auprès des grands : e ncore difoit-il , qu'il y avoit trop à

fouffrir dans leurs antichambres.

LISOLA . (François baron de ) né à Salins en 1613, entra au fervice de l'empereur en 1639, & lui fut utile par fes négociations & par fes écrits. Il fut employé dans tous les traités les plus célebres, & mourut en 1677, un peu avant les conférences de Nimegue. On a de lui: 1. Un onvrage intitulé : Bouclier d' Etat & de Juftice , dans lequel il entreprend de réfuter les droits de la France fur divers états de la monarchie d'Espagne. Cet ouvrage plut beaucono à la maison d'Autriche . & fut très désagréable à la France. Verjus, l'un des p'énipotentiaires au traité de Ryfwick en 1697 . écrivit contre cer auteur avec beaucoup de vivacité. Lifola lui répondit par une mauvaile brochure qu'il intitula : La faulle au Verius, faifant une plate illusion au nom de fon adverfaire. Ce n'eft pas la feule mauvaile plaisanterie qui soit dans ce livre. II. Lettres & Mémoires ,

LISTER, (Martin, médecin ordinaire d'Anne reine d'Angleterre, fous le regne de laquelle il mourut, pratiqua la médecine avec beaucoup de succès, & en exposa la théorie dans plufieurs ouvrages. Il écrivit auffi beaucoup fur l'histoire naturelle. Ses livres les plus connus font: 1. Historia Conchyliorum libri quatuor, cum Appendice ; à Londres, 1685 à 1693, 5 tom. en un vol. in-folio. Ce ne sont que des figures, au bas defquelles fe trouve le nom de la Coquille qui y eft representée. Il va 1057 planches. On en a donné une nouvelle édition à Oxford , 1770, in-falio avec des Tables de Gnillaume Huddesford. II. Exercitatio anatomica de buccinis fluviatilibus & marinis,cum Exercitatione de Variolis , 1695 , in 8°. III. Voyage de Paris , in-80 , en anglois : il eft curieux. IV. Tractasus de Araneis& de Cochleis anglia : accedit Tractatas

de lapidibne ejyld, injulae ad Orchtarum quandam inn gin, figuratii, 1678, 4° V. De librbis chronici Differtatio. VI. Exercitatio anatomica de Cochleit, maximi terrefiriua@fimacibus, 1678, in 4° VII. Une diditon du Traité 4° ajious, De Objonité G condimentii, 1709, in-8°, avec des remarques. VIII. Exercitationes G' deferiptiones Thermarum ac Fontium Auglie. in-12.

LISZINSKI, (Cafimir) gentilhomme Polonois, fut accuse d'Athéifme à la dicte de Grodno en 1688, par l'évêque de Pesnanie. On trouva chez lui des écrits où il avançoit, entr'autres propositions , que Dieu n'étoit pas le créateur de l'homme , mais que l'homme étoit le créateur d'un Dieu qu'il avoit tiré du néant ... Liszimki fut arrêté : il tàcha de s'exculer en dilant qu'il n'avoit écrit ces extravagances que pour les réfuter ; mais on ne l'écouta point. Il fut condamné à périr dans un bûcher, & la sentence fut exécutée le 30 Mars 1689.

LITLE, ou le PETIT, (Guillaume ) surnommé de Neubridge . (Neubrigenfis) du nom du collège où il demeuroit, étoit chanoinerégulier de St. Augustin en Angleterre. & mourut vers 1208 ou1220. Il laiffa une Histoire d'Angleterre, en s liv. dont la meilleure édition est celle d'Oxford par Héarne, 1719, en 3 vol. in-8°; avec des Notes de planeurs favans, & 111 Homélies attribuées au même Litle. Elle commence en 1066, & finit en 1197. Les historiens trouveront dans cet ouvrage des matériaux utiles, en les débarraffant de quelques faits faux ou exagérés.

LITOLPHIMARONI, (Henri) éveque de Bazas, étoit de la famille des marquis de Suzarre Livépbi-Maroni, originaire de Mantoue, & l'une des plus illustres d'Italie. Il naquit à Gauville, à une lieue d'E-

reux, devint aumonier du roi, & fit paroitre à la cour tant de vertus. que Louis XIII le nomma à l'évêché de Bazas. Son mérite fut la feule follicitation qu'il employa pour avoir cette dignité. Licolphi fut très attaené aux folitaires de Port-royal, & prit Singlin ponr fon directeur. Il établit à Bazas un Séminaire; réforma son abbaye de St. Nicolas, diocèle de Laon; parut avec éclat dans l'affemblée du clergé de France, qui condamna les maximes des cafuiftes relachés; édifia par fes prédications & par fes vertus; & mourut ca i645, à Toulouse, oir il étoit alle pour se rendre à l'afsemblée du c'ergé qui alloit s'y ten r. Godeau, évêque de Vence, fit fon Oraifon funchre. On a de lui une Ordonnance pour prouver l'utilité des Séminaires, qu'il composa lors de l'érection du fien ; elle fut imprimée in-4°, 1646 , chez l'itre; & réimprimée avec la traiuct on des fivres du Sacérdoce de Saint Jean Chryfoftome.

I. LITTELTON, (Adam) humasifte de Shropshire , fit fes études dans l'école de Westminster . & en devint le fecond maître en 1658. Ses vastes connoissances le firentfurnommer dans fon pays le Grand Dicisteur de la sistérature. It enfejena enfuite à Chelfea dans le Middielex, & fut fait cure de cette églife en 1664 Enfin il devint chapelain ordinaire du roi, chanoine, puis fous doyen de Weitminfter , & mourut à Chelfea en 1694. Il aimoit paffionnement l'étude , & il n'épargnoit rien pour fatisfaire la curiolité littéraire. Son principal ouvrage est un Diction, Intin Anglois, 168; in-4°, qui eft d'un grand ulage en Angleterre. Il en avoit commencé tu pour la Langue Grecque, qu'il n'ent pas le tems d'achever. La littéfature orientale & rabbinique, les hittoriens , les orateurs , les poètes

Tome V.

anciens, lui étoient très-fimiliers. La Préface latiné des ouvrages d'é-Cicéron, publiés à Londres en 1681, en 2 vol. in fol. et de lui. Il eft encore auteir d'une differtation latine, De Juvamento melicoruso in 4º, 1693; d'une tràduction angloife du Jamus Anglorum de Stellen; de Sermons en la larigué, un volume in folio, Rec.

II. LITTLETON, (Thomas) jurifeonfulte anglois, fut créé chevalier de Bath, & l'un les juges des communs plaidovers fous le regne d Edouard IV. Il mourut en 1482 dans un âge avancé. On a de lui un livre célebre întitule : Tenures de Littleton, 1604, in-8°, qui eft ,felont Cambilen fon commentateitr, à l'égard du Droif coutumier anglois, ce qu'eft Juiti vien par rapport au Droit civil. Cet ouvrage a beaucoup fervi à M. David Honard, auteur des Anciennes loix des François, confervées dans les Contumes Angloifes , Rouent 1766, 2 vol. in 4º. fuivis, en 1776,

des quatre autres volumes in-4°. LITTRE . ( Alexis ) favant medecin, né à Cordes en Albigeois l'an 1658, fe fit une réputation à Paris par les comoiffances anatomiques. L'académie des feiences fe l'affocia en 1699, & il fut choili quelque tems après pour être médeein' du' Chatelet. Il mournt d'apóplexie en 1725. C'étoit un homme d'un caractere très féricux & trèsappliqué, cunemi de tont autre plaifir que de celui d'augmenter fes lumieres. La fa ilité de parler lui manquoit absolument; &, quoiqu'il cut beaucoup de précision de justelle & de favoir, il ne renffit gne res que parmi cenx qui se contentent de l'art de la médecine, denn's de celui du méllecin. Sa vogne ne s'étendit point julqu'à la cour, ni iniqu'anx femmes du monde. Sonlacousime peu confolant, n'étoit d'ailleurs réparé, ni par fa'figure, ni par ses manieres. Il sut d'une assiduité extrême à l'académie, & il lui fournit différentes observations dont elle a orné ses Mémoires.

LIVE. Voyez TITE. LIVE. I. LIVIE DRUSILLE, fils de Livins Drufus Calidianus, éponfa Tibere Claude Néron, homme illuffre par fa naiffance, fa valeur & fon efprit , dont elle eut deux enfans : l'empereur Tibére & Drusus, fintnommé Germanicus. Ce Tibére, qui fut d'abord préteur, & enfuite pontife, ayant fuivi le parti de Lucius, frere d'Antoine , Oétave le chassa du territoire de Naples. Livie fuyant les armes d'Oétave, accompagnée d'un feul domestique & portant fon fils entre scs bras, fut obligée de se jeter dans une petite barque pour aller rejoindre son mari. Livie avoit les graces de la figure & tous les talens de l'efprit. Octave ( depuis Auguste ) en de vint passionnément amoureux. Dégoûté de Scribonie son éponse, il la répudia, enleva Livie à son mari, & quoiqu'elle fut groffe de Drusus, il no laissa pas de l'époufer, de l'aveu des prêtres de Rome, plus effrayés de la puissance du Triumvir , qu'attachés aux loix & à l'équité, L'esprit vif & infinuant de Livie lui donna beaucoup d'empire fur Auguste, qui partagea avec elle fe- foins & fa puiffance. Jamais femme ne porta la politique plus loin, & ne fut mieux la convrir. Son ambition ne se borna pas à être la femme d'un emereur: cile voulut en être la mere. Elle fit adopter par Auguste les enfans qu'elle avoit eus de fon premier mari; &, pour combler l'espace qui étoit entre le trône & eux, elle fit périr, dit on, tous les parens d'Auguste qui auroient pu y prétendre. On l'accufa même d'avoir hâté la mort de fon époux. dans la crainte qu'il ne défignat Agrippa pour fon inccesseur, au

préjudice de Tibére. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle eacha longtems fa more, de peur que, fi la nouvelle s'en répandoit pendant l'absence de son fils , il n'arrivat quelque révolution subite, fatale à la fortune & à ses espérances. Ce fils . le motif de tous les crimes , la traita avec la plus noire ingratitude, & pendant la vic, & après la mort, arrivée l'an 29 de J. C. à 86 ans. Il ne prit aueun foin de fes funérailles, caffa fon testament, & défendit de lui rendre aucuus honneurs. Cette femme intriguante a été mife au rang des plus grands politiques ; elle réuniffoit , dit Laurent Echard, l'habileté d'Auguste & la profonde diffimulation de Tibére. II. LIVIE. Voyez DRUSH.LE ,

1. III.
LIVILLE. Fopez v. Juliv.
LIVINLUS, (Jean) natif de
Endermonde, étoit originaire de
Grad. Levinus Terrentius, vévque
d'Anvers, fon oncle maternel, lui
infpira le goût de la literature face.
Etant allé Rome, il livierature
Euroffe Atraduire & Junivierale voi
vrages des Peres Grees. Il fitte
rute d'autre de l'universe de l'universe, où il mourat en 1599, à
50 ans, On hi doit la Bible Gree-

que imprimée chez Plantin.
LIVIUS. Voyez ANDRONIC,

LIVIUS. Poyra ANDISINI.

"N. VI., E'T TITE. LIVE.

L'ONDIFRE, Claude Poquet

de) në A Anvern en 1652 pë for

recevoir avocat, aprèt, ce for

recevoir avocat, aprèt, ce for

te de la partie le fit revenir

a Angers : li y occupa une place

de concillier & une de profetteur

d'oti, qu'il céal a fon fils en

1720. Il mourut en 1726 à Paris,

oil H étoit venu fluire un procèt.

C'étoit un homme favant & modelle, qui redoutoit la qualité d'au-

éur: il fillut bien du tems pour l'engage à fe fine imprimer. O a de lui: 1. Un bon Revenil de Communitées par le Coutanne d'Anjou, Paris 1725, 2 vol. in-fol. Il. Traité de l'égi, 1729, in-d'. Ill. Regles du Droit François, 1768, in-1: Chn es attribue avec plus de raison à les attribue avec plus de raison a noillioient bien les lois Romaines & La jurifferadeuce Françoise. Ils fuent très - confuités... L'ILT PR ARD. Poyse Luir-LUT PR ARD. Poyse Luir-LUT PR ARD. Poyse Luir-

L I Z

PRAND. LIZET, (Pierre) de Clermont en Auvergne, avocat-général, puis premicr-préfident au parlement de Paris, s'éleva, en 1529, par son mérite à cette dignité. Le cardinal de Lorraine la lui fit perdre en 15 50, pour fe venger de ce qu'il avoit empêché qu'on ne donnât aux Guifes le titre de PRINCES dans le parlement : titre qu'il ne croyoit dû qu'aux feigneurs de la maifon royale. Jean Bertrandi, préfident à mortier & habile courtifan, fut mis à fa place par les sollicitations de la ducheffe de Valentinois, quine refusoit rien au cardinal de Lorraine . & qui étoit alors toute - puissante fur le cœur de Henri II. Lizet. (dit M. Garnier , ) étoit un homme folidement vertuenx , & auffi éclairé auc le comportoit fon fiecle. Mais. à mille bonues qualités, il joignoit deux défauts effentiels dans la place eu'il rempliffoit : un zele fanatique contre tous, ceux qu'il suppofoit imbus des nouvelles opinions: & une loquacité qui le rendoit incommode, & fouvent ridicule, dans le commerce de la vie. Tant qu'il put se persuader que sa compagnie le foutiendroit, il réfifta courageufement aux menaces & aux prieres qu'on employa fucceffivement pour lui arracher la démission. Lorsqu'il s'appercut qu'on l'onblioit, & qu'il y avoit dans le parlement des bri-

gues pour lui donner un successeur, il alla trouver le cardinal de Lorraine, auteur de sa disgrace; &. tombant à ses genoux, il le conjura d'avoir pitié d'un vieillard infortuné, qui, après avoir consumé sa vie dans de travaux pénibles, étoit réduit à une maison de louange. & n'avoit pour tout bien que fa charge. Le roi lui donna, en dédommagement de cette place, l'abbaye de S. Victor, où il mourut en 1554, à 72 ans. Ce magistrat passoit tourà tour de l'excessive fermeté à l'excellive foibleffe; il ne fut jamais prendre un juste milieu, & on le vit, pour nous fervir des expreffions de de Thou, " fe conduire en " femme, après avoir agi en hommc., On a de lui de manvais Ouvrages de Controverse, en 2 vol.On voit qu'il avoit lu : il compile quantité de paffages : mais comme il n'étoit pas théologien, il ne raisonne pas affez, & avance quelquefois des propositions insoutenables: ce qui fournit matiere à Beze de le ridiculifer dans un écrit macaronique. intitulé : Magister Benedictus Passavantius. Son style d'ailleurs est ampoullé, & fe fent du zèle ardent dont il étoit animé contre les hérétiques. Ce qu'il avance dans son Traité contre les Versions de l' Ecriture en langue vulgaire, est tout-àfait original. Il dit que quand la Bible fut traduite en latin dans les premiers fiecles de l'Eglife, il y avoit deux fortes de latins, l'un pour les favans, & l'autre pour le peuple; & qu'ainfi la verfion de l'Ecriture ayant été faite dans le premier latin, ce n'étoit pas proprement une traduction en langue vulgaire. Plusicurs de ses raisonnemens ne valent pas micux. Il oft un art. (dit le P. Bertier , ) de manier les controverses de la religion; & un magistrat qui avoit passe sa vie dans la discussion des affaires publiques , Sii

n'é oit guere propre, sur le retour de l'âge, à marcher d'un pas ferme dans une carriere totalement différente.

I. LLOYD, (Guillaume) naquit à Tylchurft, dans le Berkshire, en 1627. Il devint chapelain du roi d'Angleterre en 1666, docteur de théologie en 1667, puis évéque de Saint-Afaph en 1680. Lloyd fut l'un des fix prélats, qui, avec l'archeveque Sancrofi , s'éleverent contre l'Edit de Tolérance publié par Jacques II. Cette conduite déplut au roi. & les fept censcurs mitrés furent mis à la tour de Londres. Aufli-tót après la révolution, Lloyd fe déclara pour le roi Guillaume & la princesse Marie. Il fut nommé aumônier du roi . puis évêque de Cowentry, de Lichfield en 1629. & de Worcester en 1699. où il réfida jusqu'à sa mort, arrivée en 1717, à 91 ans. C'étoit un prélat pacifique; les circonftances l'avoient rendu intolérant : car il avoit penfé d'abord, qu'on devoit fouffrir les Cathollques qui n'adoptoient point l'infaillibilité du pape & le droit chimérique de déposer les rois. On a de lui: I. Une Description du Gonvernement Eccléfiastique, tel qu'il étoit dans la Grande Bretagne & en Irlande, lorfq n'on v recut le Christianisme, in-8°. II. Series Chronologica Olympionicarum, dans le Pindare de l'édition d'Angleterre.III. Une Histoire chronologique de la Vie de Pythagore & d'autres Auteurs contemporains de ce philosophe. Tous ces ouvrages annoncent une grande connoissance des écrivains & des monumens

II. LLOYD, (Nicolas) habile philologue Anglois, natif de Holton, devint paffeur de Newington Ste-Marie, près de Lambeth, où il mourut en 1680, à 49 ans, regardé comme un littérateur deux

de l'antiquité.

& poli. On a de lui : Dictionarium Historicum, Geographicum& Poeticum, dont Hoffman & les éditeurs de Moréri fe font beaucoup fervis. Cet ouvrage fut imprimé pour la tere fois à Oxford, 1670, in folio-La meilleure édition est celle de 1695, in 4°. (Le fonds de ce Lexique appartient à Charles Etienne.) Lloyd y a fait des corrections & des additions; mais il n'a pas supprimé toutes les fautes . & il y en a mis de nouvelles... Il ne faut pas le confondre avecHumphre, LLOYD on LHOYD, favant antiquaire & médecin Anglois du XVIe fiecle . dont on a plufieurs ouvrages.

LOAYSA. Voyez II. GIRON.

LOAYSA. (Garcias de ) de Talavera en Castille, se fit Dominicain, & parvint par fon mérite à la place de général de fon ordre & à l'évêché d'Ofma Charles-Quint le choifit pour fon confesseur , le fit préfident du confeil des Indes, le transféra au fiege archiépiscopal de Séville, & lui obtint le chapeau de cardinal. Ce prélat mourut à Madrid en 1546, dans un âge avancé, laissant une mémoire respectable. Lorsqu'on délibera au confeil de Charles-Quint, fur la conduite qu'on devoit tenir à l'égard de François I, fait prisonnier à la bataille de Pavie, le généreux Loay a fut d'avis qu'on lui rendit la liberté Sans rançon & Sans condition. L'événement justifia qu'on avoit eu grand tort de ne pas fuivre ce confeil, inspiré par la politique autant que par la magnanimité. On a de ce Dominicain , Concilia Hispanica . Madrid 1593, in-fol.

LOBEIRA, (Vafquez) naquit à Porto en Portugal, vers la fin du XIIIe fiecle. Il paffe en Efpagne pour le premier auteur du Roman d'Amadis de Gauls. Il s'en est fait nombre de Traductions en diverfes langues , dont toutes ont eu le plus grand fuccès,

LOBEL, (Matthier) né en 1538 à Lile, nédecia & botanille de Jacquer I, mourut à Londres en 156a, 8 y 8 aas. Il publia plinfeurs ouvrages, effimés de fon tems. I. Hifbier ets Plantes, Anvers 1576, in. Fol. en latin. Il. Adverţaris fimilicitum mediciamenterum. Londiui, richiamente, and richiamente, and richiamente, and richiamente, and richiamente, and richiamente, londiui, 1583, in. 4. V. Strippinni Illigrations, Londiui, 1558, in. 4.

LOBINEAU, (Gui-Alexis) né à Rennes en 1666, Bénédictin en 1683, mourut en 1727, à 61 ans , à l'abbaye de Sr. Jagut, près de St-Malo. Ses ouvrages roulent fur l'histoire, à laquelle il consacra toutes ses études. On lui doit : I. L' Histoire de Bretagne, Paris 1707, en 2 vol. in . fel. , dont le second est utile par le grand nombre de titres que l'auteur y a raffemblés. L'abbé de Vertot & l'abbé Moulinet-des Thuilleries l'attaquerent vivement. L'un & l'autre prétendirent que Dom Lobineau s'étoit plus livré aux préingés & à l'amonr de sa patrie, qu'à celui de la vérité. Ils tâcherent de conferver à la Normandie des droits bien fondés, que l'historien Breton s'étoit efforcé de lui enlever. Lobineau a un style un peu sec. & il est avare d'ornemens; mais il a de la netteté, & il évite autant la rudeffe que l'aff Cation. Il. L'Histoire des deux Conquêtes d' Espagne pur les Maures, 1708, in-12: ouvrage moitié romanefque, moitié historique, traduit de l'espagnol, & dont les François se seroient bien passés. III. Hiftoire de Paris, en 5 vol. infol. commencée par Dom Felibien , achevée & publiée par Dom Lobimean: (V. III. FELIBIEN.)On trouve à la tête du 1er vol. une favante Differtation fur l'origine du corps

municipal , par le Roy , contr éleur des rentes de l'hôtel-de-ville, IV. L'Histoire des Saints de Bretagne Rennes 1724, in-folie. Ce livre a de l'exactitude a mais il manque d'onction. V. Les Rufes de guerre de Polyen, traduites du grec en françois . Paris 1738, 2 vol. in-12: verfion estimée. L'anteur avoit beaucoup de goût pour la littérature grecque, & il avoit traduitplufieurs comédies d'Aristophane 4 mais cette verfion n'a pas vu le jonr. Enfin on a attribué à D. Lobineaules Aventures de Pomponius Chevalier Romain , cavrage fatyrique , in-12 , qui n'est pas de lui. LOBKOWITZ. Voyez CARA-

LOBKOWITZ, (Bohuslas de Haffenftein, baron de ) étoit d'une des plus illustres maifons de Bohême. Il entreprit des longs voyages, à deffein de se perfectionner dans les fciences , pour lesquelles il avoit beaucoup de goût. A l'on retour il prit le parti des armes, où il fe fignala; mais, fon amour pour l'étude l'emportant fur toute autre paffion, il prefera l'état eccléfiaftique, & fut fecretaire d'état en Hongrie, & grand-chancelier de Bohême. Ces emplois ne l'empêcherent pas de se livrer à fon gout dominant. Il étoit jurisconfulte, historien, poëte, littérateur. Cet habile homme mourut dans fon château de Haffenstein en 1510. laiffant des Poésies latines , & divers Traités, imprimés à Prague ent 563 & 1570 ... De la même famille étoit le prince George-Chrétien de LOB-KOWITZ, mort en 1753, dans fa 68c année, après avoir commandé long-tems les troupes Autrichiennes, fous l'impératrice-reine de Hongrie. ( Voyez FOUQUET, nº. 111.)

I. LOBO, (Jérôme) Jesuite de Lisbonne, envoyé dans les missions des Indes, pénétra jusques dans l'Ethique ou Abyffinie. & y demura philicurs années. De retour dans fa patrie, il fut fuir reckur du collège de Comimbre, où li mourute ni 1678, 4gé d'environ \$\mathbf{x}\$ ans. On a de ce miffionnaire une Relation covinsif de l'Abyfinie. Il y entre dats des édraits faitsfallans. L'abbé le Grand en publia une traduction françoise en 1728, il n'a avec des Differsations, des Lettres & un vigent de l'abyfinie et l'appendie et a vigent de l'appendie en 1728, il n'el publiques Minories tté-infirinchific.

II. LOBO, (Rodriguez - Franquis) poëte Portugais, né à Leiria, fe neya en revenant dans un esquis, d'une maison de campagne, à Lisbonne. Ses Poésses ont été receillies en 1721, in-fol. Sa meilleure piece, ou du moins la plus applaudie par les Portugais, est sa comédie par les Portugais, est sa comé-

die d' Euphrosine.

LOCCENIUS, (Jean) profeffer royal à Upfal, florifioir en 1670. Il a traduit en latin Leges West-Gotbica, Upfal, in-fol.: livre curieux & rare. Il a aussi laisse des Notes sur quelques auteurs ancions.

LOCHON, (Etienne) Chartrain, docteur de la maifon de Nawarre, fut pendant pluficurs années curé de Brétonvilliers dans le diocèse de Chartres. Sa mauvaife fanté l'obligea de quitter cette cure. Il mourut à Paris vers 1720 , après avoir publié pluficurs ouvrages de piété & de morale. Les principaux font : I. Abrégé de la discipline de l'Eglise pour l'instruction des Ecclesiastiques . en 2 vol. in-8°. II. Les Entretiens d'un Homme de Cour & d'un Solitaire fur la conduite des Grands, 1713, in-12. C'eft une fiction pieufc, dans laquelle l'auteur fait converser le fameux réformateur de la Trappe avec le comte de\*\*\*. III. Traité du Secret de la Confession : ouvrage propre a intruire les confesseurs & à raffurer les pénitens, in-12. C'étoit le meilleur Traité sur cette matiere importante, avant que celui de l'abbé Lenglet ent paru.

LOCKE, (Jean) un des plus profonds méditatifs que l'Angleterre ait produits, naquit à Wringtou près de Briftol, en 1632, d'un pere capitaine dans l'armée que le parlement leva contre Charles 1. Après avoir fait les études ordinaires, il fe dégoûta des univerfités & s'enferma dans fon cabinet. Un péripatéticisme absurde & harbare régnoit alors dans les écoles. On disputoit vivement sur des riens , qu'une longue fuite de ficcles avoit rendus importans. Locke fe décommagea de l'ennui que lui avoient caulé ces graves impertinences , par la lecture de Descurtes, Les ouvrages de ce philosophe furent pour lui un trait de lumiere .. au milieu des ténebres qui l'avoient environné. Il se livra dès-lors à la bonne philosophie ; c'eft à-dire . à celle qui, confacrée toute entiere à la raison & à la méditation . abandonne les opinions au vulgaire. It s'attacha pendant quelque tems à la médecine; mais la foiblesse de fa fanté ne lui permit pas de l'exercer. Après deux voyages, l'un en Allemagne & l'autre en France, il se chargea de l'éducation du fils de mylord Arbiey . depuis comte de Shaftesbury. Ce lord . devenu grand-chancelier d'Angleterre , lui donna la place de fecrétaire de la présentation des bénéfices; mais , fon protecteur avant été difgracié en 1673, le philotophe perdit cette place & n'en fit pas plus trifte La crainte de tomber dins la phtifie l'obligea d'a'ler à Moutpellier en 1675, d'où il pasta à Paris. Les savans de cette capitale l'accueillirent conme il le méritoit. De Paris il alla en Hollande, où il regut les mêmes politeste. Ce fut la qu'il ache-

LOC va fon beau traité de l'Entendement kumain: ouvrage de la métaphyfique la plus profonde & la plus hardie. Pour connoître notre ame . fes idées, ses affections, il ne confulta point les livres des anciens philosophes, qui l'auroient mal iultruit ; ní cenx des nouveaux , qui l'auroient égaré. Il fit comme Malebranche, il fe renferma daus luimême . & après s'être , pour ainfi dire, contemplé long-tems, il préfenta aux hommes le miroir dans lequel il s'étoit vu. Il auroit été à fonhaiter que l'auteur n'eût pas toujours confulté la physique dans une matiere que son flambeau 'ne peut éclairer. En voulant développer la raison humaine, comme un anatomifte explique les resforts du corps liumain, il a eté plus favorable aux matérialiftes qu'il ne penfoit. Son idée, que DIEU par fa Toute - puissance pourroit rendre la matiere penfante, a paru avec raison d'une dangereuse conséquence. A ces défauts près , l'onvrage de Locke eft ties - eftimable , pour la methode, la profondeur & l'efprit d'analyse qui le caractérisent. Il n'y avoit pas un an que Locke étoit forti d'Augleterre , lorfqu'on l'accusa d'avoir fait imprimer en Hollande des libelles contre le gouvernement Anglois. Cette ca-Lomnie lui fit perdre sa place dans le collège de Christ à Oxford. Après la mort de Charles II, ses amis lui offrirent d'obtenir la grace; mais il repondit, qu'on n'avoit pus befoin de pardon , quand on n'avoit pas commis de crime. Le philosophe Locke étoit deitiné à paffer pour confpirateur; il fut enveloppé dans les accufations portées contre le duc de Montmouth , quoiqu'il n'eût aucun commerce avec lui. Jacanes II le fit demander aux Etats . Genéraux, & Locke fut obligé de le cacher julqu'à ce que fon innocence

eût été reconnue. Le moparque Anglois ayant été chatfé de son trône par le prince d' Orange, son gendre, il retourna dans fa patrie fur la flotte qui y conduifit la princesse depuis reine d'Angleterre. Son mérite lui eût procuré divers emplois: mais il se contenta de celui de commitfaire du commerce des colonies Angloifes , qu'il remplit avec applaudiffement jufqu'en 1700. II s'en démit alors , parce que l'air de Londres lui étoit abfolument contraire. Cette place étoit très-lugrative; en la quittant, il auroit pu entrer en composition avec un prétendant, qui lui auroit fait des conditions avantageuscs. Il l'abandonna généreulement & fans prévenir perfonne : Je l'avois reque du Roi , ditil à les amis ; j'ai voulu la lui remettre , pour qu'il put en dispofer selon son bon plaifir. Debarraffe den foins & des affaires, il fe retira à dix lieues de Londres, chez le chevatier Marcham , fon ami & fon admirateur. Il y paffa le refte de fes jours , beureux & tranquille , partageant fon tems entre la priere & l'etude. Il mourat en philosophe Chrétien, en 1704, à 63 aus, après avoir exhorté ses amis à regarder cette vie comme une préparation à une meilleure. Locke n'étoit pas moins connu en Angleterre par fon zele patriotique, que par fa philosophic. C'est lui qui confeilla au parlement de faire refondre la Monnoie aux dépens du public . Sans en bauffer le prix; & ce fut à ses avis que l'Angleterre dut ce bienfait. Il nous refte de lui un grand nombre d'ouvrages en anglois, dans lef mels on voit briller l'esprit géometrique, quoique l'anteur n'eut jamais pu se soumettre à la fatigue des calculs, ni à la fécheresse des vérités mathématiques. Ils ont été recueillis en 3 vol. in-fol. 1714; & 4 vol. in-40. Sie

280

1748. Les principans font : I. Effai de l'Entendement humain , dont la meilleure édition en anglois est c l'e de 1700 , in folio. Il a ét triduit en françois par Cofte, fons les yenx del'auteur, 1729, in-4°. & reim prime en 4 vol. in - 12. Pyme, depuis évêque de St. Afaph , fit un Abrégé très eftimé de l'Effai de Lacke. Ce nhiloloph lui- même l'approtiva, & bien les gens, (dit Niceron , ) le préferent au livre de Locke même , qui eft quelquefois difficile à entendre à force d'être diffus. Cet Abrezé fut traduit en frangois par Beffuet , Lond. 1720 , in- 12 II, Un Truité du Gouvernement Civil, en anglois, qui a été aff z mal traduit en françois par Mazel, in 12, 1724. Le fage philofophe y combat fortement le pouvoir arbitraire. III. Trois Lettres fur la Tolérquee en matiere de religion. La premiere en latin, 1689, in-12 + la feconde en anglois . 1690 . in-40 ; la troifieme auffi en anglois. 1692 , in- 4º. Les modernes partifans de la tolérance. ( entr'antres Voltaire, ) fe font fervis de ces lettres. Mais il fera toujours difficile d'affigner les bornes de cette tolérance : & c'eft ce qui embarraffe les gouvernemens les plus fages. IV. Quelques Ecrits fur les Monnoies & le Commerce. V. Penffes fur P Education des Enfans. Ce livre estimable a été traduite en françois, en allemand . en hollandois & en flamand. VI. Un Traité intitulé : Le Christianifme raifonnable; traduit auffi en frauçois, par cofte, & imprimé en 17:5, 2 vol. in-12. Quelques proposicions de ce livre, priles à la rigueur, pouvoient le faire foupgonner de Sociefinisme. Il y fontient qu'il n'y a vien dans la Révélation , qui fost con raire à au we nation af-Jurte de la rasjon, & que J. U. & les Apôtres n'annonquient d'autre article de toi , que de croire que J. C,

étoit le Meffie. Il s'excufa, on tâcha de fe juft fier, dans des Lettres au doctour-Stillingflet. Le même Cofte a traduit la Défénfe de Locke , & l'a ajomée à celle du (briffiquifine rai-Sonnable VII. Des Paraphrafes fur quelques Epitres de St. Paul. II avoir confacré fes dernieres années à l'étude de l'Ecriture. VIII. Des Œuvres diverfes, 1710, en 2 vel. in-12. On v trouve une Methode très-commode pour dreffer des reeneils : plufienrs favans l'ont fnivie. IX. Des Œuvres Postbumes, Elles renferment des morceaux for divers fujets de philosophie. Locke avoit une grande connoiffance des mœurs du monde & des arts. Il avoit coutume de dire que a la connaillunce , des Arts méchaniques renferme , plus de vraie Philosophie, que , tous les Syftemes , les bypothèfes & .. les spéculations des Philosophes. .. Son fiwle n'a ni la force de la Bruvere , ni le coloris de Malebranche : mais il a beaucoup de justelle, de clarté & de netteté. L'auteur montre de la circonfpection en propofant fes penlées , & du refpect pour celles d'antrui. Les curieux pourront voir ion portrait affez au long dans le tome VII de la Bibliotheque cheilie. En voici une éhauche : Ce philosophe étoit prudent , fans être fin. Sa conversation étoit enjouée. Il favoit plutieurs contes agréables , qu'il rendoit encore plus piquans par la maniere dont il les racontoit. Il aimoit la raillerie, pourvu qu'elle fut innocente & delicate. Ses manieres étoient aifées ; il dédaignoit la fotte . gravité des faux favans. Il aimoit l'ordre , & l'observoit dans tontes les choses de la vie. Les chicanes grammaticales, les disputes de controverse n'étoient pas de son goût. Il maprifoit fur-tout ces miférables écrivains qui détruilent fans eeffe , faus rien élever. Il étoit fort libéLOC

ral de ses avis; mais avant épronvé que la plupart des hommes, au lieu de tendre les bras aux confeils. vtendoient les griffes, il en fut beaucoup plus avar. It avoit forn cependant de demander ceux des au tres, & il ne donnoit rien an public fans avoir confulté ses amis. Son génie le mettoit à la portée de tous les esprits, & il parloit à chaeun leur langage. Son humenr étoit portée à la colere; mais ses accès n'étoient que pailigers . & il étoit le premier à reconnoître ses torts. Son amitié étoit solide & tendre 3 mais il exigeoit les mêmes sentimene. Un jeune homme, amquel il avoit marqué les plus gran les bontés & le plus vif attachement . finit par le voler & le trahir. Tombé dans la plus extrême mifere par fa mauvaile conduite, il vint reclamer, long . tems après , les fecours & le pardon de celui qu'il avoit traité avec tant de perfidie. Le phi-Insophe tira de son porte fenille un billet de cent piftoles, qu'il donna à ce matheureux , en lui difant : " Je vous pardonne de tout mon so cœur vos indignes preceurs s mais je ne dois pas vous mettre a portée de me trahir une feconn de fois. Recevez cette bagatelle . non comme un témoignage de mon ancienne amitié, mais comm me une marque d'humanité. Ne , me répondez point; il est impossible de regigner mon estime, " & l'amitié, une fois outragée, n oft perdue pour jamais... " Ce qui caractérifoit particuliérement ce philosophe , e'eft que rien de ce qui pouvoit être utile à l'homme . ne lui paroiffait indifférent. Comme il portoit une attention écale à tont . on a dit de lui qu'il étoit auffi eapable des petites que des grandes cho es. Dans ces petites chofes, il ne faut pas comprendre les futilités de la fociété. Le jeu lui varoiffoit tont à la fois l'occupation la plus fotre & la plus frivole. S'étant trouvé dans une affemblée de feigneurs pleins d'esprit , qui , au lien de s'entretenir de choses intéreffintes, de nanderent des cartes, il eut la patience , pendant quelque tems, de les regarder jouer. Avant enfuite riré les tablettes de fa poche, il se mit à écrire avec beaucoup d'attention. Un de ces feigneurs s'en étaut apperque, bui demanda ee qu'il écrivoit?" Mylord . u dit-il . je tache de profiter . au-, tant que je puis , lorfque je fuis and dans la compagnie de gens tels , que vous. J'ai attendu avec im-" patience le moment de me troun ver dans une affemblée des hom-, mes les plus figes & les plus " éclairés de notre fiecle. Ayant " enfin cet honneur, je ne puis " mieux faire que d'écrire votre " conversat on ; & j'ai dejà couché o ce qui s'eft dit deouls une heure , ou deux, , Il ne fallut pas que Locke lût beaucou, de ees dialogues; ces seigneurs en lentirent aisément le vuide & le ridicule. C'étoient le duc de Buckingham, mylord Hulifax, mylard Ashley, &c. &c.

LOCKMAN, fameux philosophe d'Ethiopie ou de Nubie. Les Arabes en racontent mille fables. I's prétendent qu'il étoit (felave, & qu'il fut vendu aux Ifraélites du tems de Salomon. Ils en difent à peu près les memes choles que l'on débite ordinairement fur Ejope. On demandoit à ce fage de qui il avoit appris la ingeffe ? Des aveugles, dit-il, mi ne pesent point le pied , sans s'être affarés de la folidité du terrein... Des lotitaires avoient volé une caravane. Les marchands les conjurerent, les larmes aux yeux, de leur laiffer du moins quelques provisions pour continuer leur voyage : les folitaires furent inexorables. Le tage Lockman étoit alors parmi eux;

LOC

& un des marchands lui dit : " Efte ce ainfi que vous inftruitez ces , hommes pervers? , Je ne les inftruis pas , dit Lockman : que feroientils de la fageffe? - " Et que faites-.. vous donc avec les méchans? .. -Je cherche , dit Lockman , à déconwrir comment ils le sont devenus ... Le maître de Lockman lui ayant donné à manger un niclon d'un très-manyais goût, il le mangea tout entier. Son maître, étonne de cet acte d'obeiffance , lui dit : " Comment avez - vous pu manger un fi mauvais fruit? .... J'ai regu, (lui répondit Lockman, ) fi Souvent des douceurs de votre part , qu'il n'eft pas étrangt que j'aie mangé une fois dans ma vie un fruit amer que vous m'avez présenté. Cette réponte généreule de l'esclave toucha ii fort ion maitre, qu'il lui accorda anfli-tot la liberté ... Nous avons un livre de Fables & de Sentences , attribné à Lockman par les Arabes. Mais l'on croit que ce livre est moderne & qu'il a été requeilli des dif. cours & des entretiens de cet ancien philosophe. Si Lockman n'est pas le meme qu' Ejope , il eft difficile de décider li les Orientaux ont prix des Grees l'invention des Fables, ou si cenx-ci les ont emprantées des

Orientus. Les Fables & les Apo-

logues paroiffem néanmoins plus conformes au génie des peuples d'O-

rlent qu'à ceini des nations Occi-

dentaics. Les h.ftoriens peignent

Lockman comme na homme egale-

ment eftimable par fes connoilfan-

ces & parles verins. C'étoit na phi-

lotophe tocitarne & contemplant, occupe de l'amour de Dieu. & dé-

taché de celui des créatures. Erpe-

ssius publia les Fubles de Lockman, en

arabe & en latin, à la fuite de sa Grammaire Arabe, 1636 & 1656,

in . 4º. Tanu, le Feore les mit en

beaux vers latins. Galland les tra-

duific en françois avec celles de

Pilpay, Paris 1714, 2 vol. in-12, fig.; & Gueullette 10 ans après, auffi 2 vol. in-12.

LOCHNERUS, (Michel Préderico mot en 1720, à 58 ans, éto de de l'académie des Curieux de la Nature. On a de lui: I. Papsure entam, Novimberça 1713, in-4°. II. Heptas difertationum ad Hijferam Naturalem pertinentium, 1717, in-4°. III. Kariora musici Stelerioni, 1716, in-fol-

1.00 KES , (Perri de ) curf de la Colf de 1.00 KES , (Perri de ) curf de la Colf de la

LOCUSTA, fameuse empoisonneule, vivoit à la cour de Néron, l'an 60 de I. C. Ce prince barbare fe fervoit de cette milérable pour faire périr les epiets de la hime & de fa venceance. Tucite dit qu'il craignoit fi fort de la perdre, qu'il la faifoit garder à vue. Il employa lon miniftere, lorfqu'il voulut se désaire de Britannicus. Comme le poifon n'opéroit pas affez-tôt, il alloit ordonner qu'on la fit mourir; la mort fondaine de Britannicus Ini fai va la vie. Suétone rapporte que Néron lui fasfoit preparer les poisons dans son palais, & que pour prix de les abominables fecrets, il lui pardonna non-feulement tous fes crimes; mais qu'il lui donna de grands biens, & des éleves

pour apprendre fon méticr. LOCUTIUS. Voyez Aius.

LOÉBER, (Christian) théologien Allemand, né à Orlamunde en 1683, mort en 1747, fut furintendant-général à Altembourg. On a de lui des Dissertations Académiques & un Abrégé de Thologie en latin. Il eut un fiis Gothisf-Friedman & une fille Christine-Dorothée, qui se distingerent par le urspoélies.
LOERIUS. Voyez LOYER.

LOESEL, (Jean) né en 1607, a vécu jufqu'an milicu du XVII e fiecle à Konisherz, On a de lui , Flora Prussica, Regiomouti, 1703, in-4°. George-Audré Helving en a donné le Supplément, Danizick 1712, in-4°.

LOEWENDAL, (Uric-Fréderic Woldemar comte de ) né à Hambourg en 4700, étoit arriere petitfils d'un fils naturel de Fréderic III. roi de Danemarck. Il commenca à porter les armes en Pologne l'an 1713 comme fimple foldat, & après avoir patfé par les grades de basofficier, d'enteigne & d'aide-major, il devint capitaine en 1714. L'empirealors n'étoit point en guerre : il alla fervir comme volontaire dans les troupes de Danemarck contre la Soède, & s'y diffingua par fon activité & son conrage. La guerre étant înrvenue en Hongrie, il y passa en 1716 , & fe figuala à la bataille de Peter waradin au fiece de Temelwar, à la haraille & au fiege de Belgrade. Sa valeur ne parut pas avec moins d'éclat à Naples, en Satdaigne & en Sicile, où il fut fucceffivement enroyé. Il eut part à toutes les actions de cette guerre , depuis 1718, jufqu'en 1721 qu'elle finit. Toujours occupé de la science militaire, il employa le loifir de la paix à approfondir les détails de l'Artillerie & du Génic, Le roi Anguste de Pologne, au service duquel il entra beentot, le fit maréchal-de camp & infpecteur genéral de l'infanterie Saxonne, La mort de ce monaique , arrivée en 1733 , lui donna occalion de fignaler la valeur dans la dé:ense de Cracovie. It fit les campa, mes de 1734 & de 1735 fur le Rhin, tonjouis avec la meme

diftinction. La Czarine i'ayant atrice à son service, fut si contente de la maniere dont il se conduisit dans la Crimée & dans l'Ukraine, qu'elle le nomma chef de ses armées. La grande réputation que la valeur lui avoit faite, engagea le roi de France à se le procurer. Il obtint en 1743 le grade de liepterant général, & des l'année fuivar to il jultifia l'opinion que Louis XV avoit delui. Il servit avec autant de prudence que de valeur aux fieges de Menin , d'Ypres , de Furnes , & à celui de Fribourg en 1744. Quoique le compte de Lorwindel ne fût pas de tranchée forfqu'on attaqua le chemin - convert, il s'y porta par un excès de zele , & y fut bleffe d'un coup de feu qui fic craindre pour sa vie. Dans la campagne de 1745, il commenda le corps de réseive à la bataille de Fontenov. & partagea la gloire de la victoire par l'ardeur avec laquelle il charges la colonue Angloife qui avoit pénétré dans le centre de l'armée Françoise. Il eut le honheur de prendre, dans la même campagne, Gand, Ondenarde, Oftende, Nienpoit. Ce fut au retour de cette brillante campagne que Louis XV récompenia les talens & les fervices par le collier de ses ordres. L'année 1747 fut encore plus gloricule pour lui. Il la commença per les ficges de l'Echife & du Sas-de Gand; & pendant que les troupes achevoient de réduire les autres places de la Flandre Hollandoile , il fi: d. fi heureufes dispolitious pour a defente de la ville d'Anvers, que les ennemis renoncerent au projet de l'attaquer. Il mit le comble à fa gloire un fiege de Berg-Op Zoom. Cette ville, qu'on croyoit imprenable, défendue par la fignation , par une garnifon nombrenfe, par une armée qui campoit à ses portes , est prife d'affaut le 16 Septembre 1747,

forfque la brèche étoit à peine pratiquable. On croyoit qu'elle ne pouvoit être inveftie, à cause des marais qui l'environnent. Le due de Parme avoit échoné devant cette place en 1588, & Spinola en 16225 & depuis ces fieges elle avoit été fortifiée par le fameux Cohorn, le Vauban des Hollandois, qui la regardoit comme fon chef d œuvre. Mais la valeur des François, fecondée par leur général , fut plus forte que la fituation. Les vainqueurs trouverent dans le port 17 grandes barques chargees de provisions, avec cette adresse en gros caracteres for chaque harque ; A L'INVINCIBLE GARNISON DE BERG OP. ZOOM. Le lendemain de cette gloricule journée, le comte de Loewendal recut le baton de maréchal de France. Sa complexion forte & robuste faisoit espérer à la France qu'elle auroit long-tems un défenseur; mais un petit mal qui lui furvint au pied, & qui fut fuivi de la gangrène, l'emporta en 1755, à se ans. Depuis la paix, le maréchal de Locmendal avoit partagé fon loifir entre les plaifirs de l'etti-le & la fociété de quelques amis choifis. Il les charmoit par la bonté de son ame, par la eandeur, par fon efprit, par le don de s'exprimer avec autant de force que de juftelle . & par une infinité de connoissances que les lectures & les voyages lui avoient acquifes. Il parloit bien Latin, Danois, Allemand, Angleis, Italien, Ruffe & François, Il poffédoit à un de gré éminent la Taclique, le Génie, & la Géographie dans fes plus petits détails, telle que la doit favoir un militaire charge du commandement. L'académie des fciences orna fa litte de son nom illustre, en qualité de membre honoraire. Semblable par le cœur & par l'esprit au maréchal de Saxe, fon ami intime, il faifoit, au milieu des

plaifir, l'étude la plus profonde de la guerre. Il avoit toujours lu beaucoup; il écrivoit aufii, & on a dit trouver plufieurs manuferite dont le freoit fâcheux qu'on privât le public. Le maréchal de Loremedal a laiffû m fils, héritier de fon zele patriotique, François Xovier-Jofrép comte de LOREMENAL.

LOGES, (Marie Bruneau dame DES )femme de Charles de Rechigneweifin , feigneur des Loges , & gentilhomme de la chambre du roi. fut extremement estimée , non-feulement de Mulberbe, de Balzac & des autres beaux - eforits de fon terms s mais auffi du roi de Suèle , du due d'Orléans, du duc de Weymar. Ou ne l'appelloit en vers & en profe . que la Céleste, la Divine, la Dixieme Mufe. Quoique cette dame ent de l'esprit, il cst à croire que son sexe lui mérita une partie de ces louanges. Elle mourat en 1641 : Madame d'Aunoy éroit la niece. Voyez COS-TAR ... VOITURE.

LOGNAC, (N. de Montpezat . feigneur de ) favori d'Henri III roi de France, étoit brave, & se tira avec honneur des querelles que tes Guifes lui avoient suscitées. Il fut maltre de la garde-robe du roi, & capitaine de 45 gentilshommes qui Furent choifis pour la fûreté de Henri III. C'est lui qui engagea ce prince à se défaire du duc de Guife. Il fut présent à l'exécution; mais on ne convient pas fur la maniere dont il participa. ( Voyez GUISE , no. II & III. ) Il étoit avec le marquis de Mirepoix , le procureur-général la Gueste, & plufieurs autres feigneurs, quand, accourus au eri de Henri III que le fanatique Clément venoit de poignarder, ils vengerent à l'heure même de cent coups d'épée le parricide fur son facrilege auteur, Lognac fut difgracié dans la fuite, & obligé de fe retiror dans la Galeogne, la patrie où il fut tué

CHARD.

LOGOTHETE. Voyez ACROPO-LITE.

LOHENSTEIN, (Daniel - Gafpard de ) conseiller de l'empereur, fyndic de la ville de Breslau, né à Nimptich en Siléfie l'an 1635, fit de bonnes études & voyagea dans toutes les parties de l'Europe, où il s'acquit l'estime des favans. Ilmourut en 1683, à 49 ans. Son génie avoit été précoce; à l'age de 15 ans il donna trois Tragédies , applaudie«. C'est le premier qui ait tiré la Tragédie Allemande du chaos. On a de lui : I. Plusieurs Pieces dramatiques. II. Le généroux Capitaine Arminius,vaillant défenfeur de la liberté Germanique, en 2 vol in-4°. C'est un Roman moral , affez ennuveux, dont le but est d'inspirer de l'ardeur pour les sciences aux personnes destinées aux emplois publics. III. Des Réflexions Poétiaues fur le 53e chapitre d'Isaie Lobenftein étoit libéral, fur-tout à l'égard des favans. Il confacroit le jour aux devoirs de la charge, & le foir à fes amis & à l'étude, qu'il pouffoit bien avantdans la nuit. LOIR. (Nicolas) peintre né à

Paris en 1624, fit une étude fi particuliere des ouvrages du Pouffin . & les copioit avec tant d'art, qu'il eft difficile de diftinguer la copic d'avec l'original. Louis XIV le gratifia d'une penfion de 4000 livres. Loir s'attacha au coloris & au deffin. Il avoit de la propreté&de la facilité. Il peignoit également bien les figures, le payfage, l'architecture & les ornemens; mais il excelloit à peindre des femmes&des enfans.Il mourut à Paris en 1679. Alexis LOIR, Son frere , s'eft diftingué dans la gravure. LOISEAU. Voyez LOYSEAU.

LOISEL, (Antoine) avocat au parlement de Paris, ne à Beauvais

LOI quelque tems après. Voyez Bou- en 1536, d'une famille féconde en personnes de mérite, étudia à Paris fous le fameux Ramus, qui le fit fon exécuteur teltamentaire ; à Touloufe & à Bourges, fous Cujas. Il s'acquit une grande réputation par fes plaidoyers, & fut revêtu de plufieurs emplois honorables dans la magistrature. Il étoit lié d'amitié avec le préfident de Thou, le chancelier de l'Hopital , Pierre Pithon . Claude Dupuy, Scévole de Sainte-Marthe, & plufieurs autres grands hommes de fon tems. Il mourut à Paris en 1617, à 81 ans. On a de lui : I. Huit Difcours intitulés : La Guienne de M. Loifel , parce qu'il les prononca étant avocat du roi. dans la chambre de justice de Guienne. II. Le Tréfor de l' Histoire géné. rale de notre tems , depuis 1610 jusqu'en 1628, in 8° : ouvrage médiocre, II1. Le Dialogue des Avocats du Parlement des Paris. IV. Les Regles du Droit François. V. Les Mémoires de Beauvais & Beauvoisis , in-4° pleins de recherches curieufes. VI. Les Institutes Coutumieres, 17 10, th 2 vol. in-12. François de Launay & Lauriere en ont publié de bons Commentaires, VII. Des Poésics La. tines. VIII. Opuscules divers, in-4 1656. Ils furent publiés par l'abbé Joly, fon nevcu & chanoine de Paris, qui les orna de la Vie de l'auteur.

LOISEL. Voyez LOESEL .... & OISEL.

LOKE, Voyez LOCKE. LOLA. Veyez ABOU-LOLA.

LOI-KOOR, plus connue dans l'Indoftan fous le nom de LOLL. KOOR EE, fut une courtifanc d'une beauté parfaite, qui excelloit également dans le chant & dans la dan. fe. Mauz-Odin-Jehandar-Sham, fouverain de l'Indoftan, & petit-fils d'Aureng-Zeb, en devint éperdue. ment amourenx , & n'eut plus d'antre volonté que celle de fa maitreffe. Ce prince indifpofa tellement les grands, qu'ils réfolurent de le détroner , & de mettre à la place fon never Turrukl-fir. On en vint à une bataille, qui fut décifive en faveur de ce dernier. Les careffes de Loll-Koorée , nonvelle Cléopâtre, avoient empêché l'empereur d'aller commander en personne . & d'éviter peut - être une défaite dont il fut la victime. Son neveu lui fit couper la tête en 1715 . & Loll-Koor fut condamnée à une prison

perpetuelle au château de Selimgur. ( Art. fourni. )

LOLLARD, on LOLHARD, (Walther) héréfiarque Allemand, enleigna, vers l'an 1315, que Lucifer & les Démons avoient été chaffes du Ciel injuftement, & qu'ils y feroient rétablis un jour. S. Michel & les autres Anges , compables de cette injustice, devoient être, felon lui, damnés éternellement avec tous les hommes qui n'étoient pas dans ses sentimens. Il méprisoit les cérémonies de l'Erlife, ne reconnoissoit point l'intercession des Saints . & crovoit que les facremens étoient inutiles. " Si le Bap-, tême est un facrement, ( difoit Lollard, ) " tout bain en eft auffi un. &tout baigneur eft un Dien ... Il prétendoit que l'Hostie consacrée étoit un Dieu imaginaire. Il se moquoit de la Messe, des prêtres & des évêques, dont il soutenoit que les Ordinations étoient nulles. Le mariage, felon lui, n'étoit qu'une proftiintion juree. Ce fanatique fe fit un grand nombre de disciples en Autriche, en Bohême, &c. Il établit XII Hommes choifis entre fes disciples, qu'il nommoit ses Apôtres, & qui parcouroient tous les ans l'Allemagne, pour affermir cenx qui avoient adopté ses sentimens. Parmi ces 12 disciples, il y avoit deux vizillards qu'on nommoit les Mininires de la Sette. Ces deux minif-

tres feignoient d'entrer tous les aus dans le Paradis, où ils recevoient d' Etorb & d' Elie le pouvoir de remettre tous les péchés à ceux de leur fecte. & ils communiquoient ce ponvoir à pluficurs autres dans chaque ville on bourgade. Les Inquifitcurs firent arrêter Lollard . & ne pouvant vaincre fon opiniâtreté, le condamperent. Il alla au feu fans fravent & fans repentir. & fut brûlé à Cologne en 1422. On découvrit un grand nombre de ses disciples , dont on fit , fclon Tritheme, un grand incendie. Le feu qui réduifit Lollard en cendres, ne détruifit pas fa focte. Les Lollards fe perpétuerent en Allemagne, pafferent en Flandre & en Angleterre. Les démèlés de ce royaume avec la cour de Rome, concilierent à ces enthousiastes l'affection de beaucoup d'Anglois, & leur fecte v fit du progrès. Mais le clergé fit porter contre eux les loix les plus feveres. & le crédit des Communes ne put empêcher qu'on ne brûlât pas les Lollards. Cependant on ne les détruifit point. Ils se réunirent aux Wiclestes & préparerent la ruine du clergé d'Angleterre & le schisme de Henri VIII; tandis que d'autres Lollards disposoient les esprits en Bohême pour les erreurs de Jean Hus & pour la guerre des Huffites.

LOLLIA PAULINA, petite-fille du confint Lollins, étoit mariée à C. Memnius Regulus , gouvernour de Macédoine, quand l'empereur Caligula, épris de sa bcauté, von-, loit lui faire partager son trône & fon lit: or, afin de l'épouser dans les formes , il obligea Memmius à se dire le pere de cette dame, dont il étoit le véritable mari. Elle ne porta pas long-tems le titre fi envié & fi dangereux d'impératrice : la fameufe Agrippine, devorant dans fon cœur le trône qu'elle occupoit , la fit accufer de fortilege, & fous ce

prétexte la fit bannir par l'empereur, puisaffassiuer par un tribun, l'an 49 de Jésus-Christ.

LOLLIEN, (Sparius Servilius Lollianus ) foldat de fortune, né dans la lie du peuple, s'avança dans les armes par son intelligence & fa bravourc. Il fut revêtu de la pourpre impériale par les fotdats Romains qui venoient de maffacrer Posthume le Jeune : ce fut dans le commencement de l'an 267. L'ufurpateur se défendit à la fois contre les troupes de Gallien & contre les harbares d'au-delà du Rhin. Après les avoir contraints de retourner dans leur pays, il fit rétablir les ouvrages qu'ils avoient détruits. Comme il faisoit travailler fes foldats à ces travaux, ils fe mutinerent & Ini oterent la vie après quelques mois de regne.

LOULIUS, (Marcus) conful Romain . fut estimé d' Auguste. Cetempereur lui donna le gouvernement de la Galatie, de la Lycaonie, de l'Ifaurie & de la Pifidie, 23 ans avant Jésus Christ. Il le fit ensuite zonverneur de Caïus-Agrippa, fon petit fils , lorfqu'il envoya ce joune prince dans l'Orient pour y mettre ordre aux affaires de l'empire. Lol-Lius fit éclater dans ec voyage son avarice & d'autres mauvailes qualités au'il avoit cachées apparavant avec adresse. Les présens immenfes qu'il extorqua de tous les princes pendant qu'il fut auprès du jenne Céfar , découvrirent fes vices. Il entretenoit la discorde entre Tibére & Agrippa , & l'on croit même qu'il fervoit d'espion au roi de Parthes pour éloigner la conclusion de la paix. Casus avant appris cette trabifon, l'accula anprès de l'empereur. Lollius, craiguant d'être puni comme il le méritoit . s'empoisonna ; laislant des biens immenfes à Marcu, Lotlius fon als , qui fut conful , & dont la fille

Lollia Paulina éponsa Caligula. Cest ce dernier Lollius auquel Horace adresse la denxieme & la dix huitieme Epitre de son premier livre.

LOMAGNE. Progra TEREIDE, LOMAZZO, (Jean-Paul) né à Milan en 1598, devint habile dans la peinture & dans les heltes-lettres. La littérature lui fut d'un grand fecours, quand il ent perdu la vue à la fleur de fon sige, fuivant la prédiction que fui en avoit faite Carden. On a de lui feux ouverage printere, en titalen, Milan 1598, printere, en titalen, Milan 1598, in -4°. Il. data del Temple della Fittera, 1509, in -4°.

I. LOMBARD. (Pierre) l'oyez PIERRE LOMBARD, n°. XIV.

II. LOMBARD, (le Pere) Jéfuite, poète françois de ce fiecle. est auteur de plusieurs Poèmes couronnés aux Jenx floraux de Touloufe, dont trois fe trouvent dans le recueil connu sous le titre de Parmafe Chrétien , Paris 1750 in-12. Mais on n'y trouve pas une petite piece , pleine de naturel & de graces, du même poète, intitulée: Lecons aux enfant des Souverains. C'eft une peftorale charmante, qui n'a de défaut que la briéveté. Les pieces du P Lombard offrent plus de pureté & d'élégance que n'en ont communément les vers conronnés par les académies de province. On distingue le poeme qui a pone titre : Combats de St. Augustin . où l'on pourroit peut-être reprendre un trop fréquent nfage de l'antithèse; mais le sujet semble le comporter. Les trois pieces citées du Pere Lombard, font des années 1738, 39 & 40. Nous ignorons l'anné de fa mort.

LOMBERT, (Pierre) avocat au parlement de Paris, sa patrie, fut uni à MM. de Portroyal, & demeura quelque teus dans leur maison, Il avoit de Pelprit; il Pemploya à des ouvrages utiles. Il traduifit les é rits des SS. Peres & monrut en 1710, avec une grande réputation de piété, après avoir publié plufieurs verfions. Les plus estimées font: I. Celle de l'Explication du Cantique des Cantiques par S. Bernard, H. Celle de la Guide du chemin du Ciel, cerite en latin par le cardinal Bona. III. Celle de tous les ouvrages de S' Caprien, en 2 vol. in-4°, accompagnée de favantes notes, avec une nouvelle l'ie de ce Pere tirée de fes écrits, & la traduction de l'ancienne par le diacre Pence, &c. Cette verfion eft élégante & fidelle. IV. Une bonue traduction des Commentaires de St. August. de Sermone Christi in monte. V. Enfin latraduction de la Cité de Dien du même docteur , avec de favantes notes, en 2 vol. in 80 1675; c'eft la meilleure de ce traité de St. Augustin , dont quelques paffages font tres-difficiles à entendre. Cette verfion , que Lombert cupreprit fur les Mémoires du célebre le Maitre , est recommandable par la fidélité & l'énergie du ftyle. & par quantité de remarques qui renferment des corrections importantes du texte. On peut pourtant reprocher à Lombert ce qu'on a reproché à Dubois, autre traducteur de Port-royal. S. Bernard, S. Auguffin & S. Caprien ont chez lui 1peu-près le même ftyle , les mêmes tours & le même arrangement.

LOME DE MONCHESNAY. Voyez MONCHESNAY.

LOMEIER, (Jean) minithre Réformé à Zutphen, s'est dittingué par fon Traité biflorique & critique de plus célebres Bibliobleques ancienmes & modernes, imprimé à Zutph. en 1699, in-12. De tous les livres que nous avons fur cette matiere, c'est le plus savant, mais non pas le micux écrits & depuis qu'il a gubié, il y auroit bien des additions à y faire. On peut d'ailleurs reprécher à Lomeier, de prendre quelqui fois de fimples cabinets pour de grandes bibliotheques... L'oyez MA-DERUS.

1. LOMENIE. (Antoine de) (Eigneur de la Ville-aux-Cler); nommé ambalfialeur extraordinaire an Angeletre en 1595, fecretaire d'est en 1606. Int employé dans dovelen nigochions importantes dont ils sequitta avec fucest. Henridont ils sequitta avec fucest. Il sequita dont ils sequitta avec fucest. Il sequita la St. Burthéleni en 1572. Antoina mourret en 1629.

II. LOMENIE, (Henri-Auguste de ) comte de Brienne, fils du préeclent, obtint après divers emplois la furvivance de la charge de four pere en 16:5. Louis XII e le fit capitaine du château des Tuileries en 1622, & l'envoya en Angleterre deux ans après pour régler les articles du mariage de Henriette de' Finnce avec le prince de Galles. Il faivit enfuite le roi au fiege de la Richelle. Dans le commencement du regne de Louis XIV, il cut le département des affaires étranecres. Il fe conduifit avec beaucoup de prudence durant les troubles de la minorité, & mourut en 1666, à #1 aus. Il laiffa des Mémoires manuscrits, depuis le commencement du regne de Louis XIII jusqu'à la mort du cardinal Mazarin. On en a pris les morceaux les plus intéreffans pour composer l'ouvrage connu fous le titre de Mémoires de Loménie , imp imés à Amsterdam en' 1719, en 3 vol. in - 12. L'éditeur les a pouffés jusqu'en 1681. Ils offreut quelques details curieux, & des anecdotes utiles pour l'Histoire de fon tems. On voit que l'auteur avoit une politique fage & de bonnes vues your l'administration. Son

efprit

## LOM

efprit a été reproduit dans un de fes descendans: M. l'archeveque de Toulonfe, qui, aux lumieres de l'homme-d'état, joint le talent de l'éloquence & le goût des belleslettres.

III. LOMENIE, (Henri- Lonis de) comte de Brienne, fils du précedent, fut pourvu en 1661, des l'age de 16 ans, de la furvivance de la charge de secrétaire - d'état qu'avoit son pere. Comme la plus importante partie de l'exercice de cet emploi regardoit les étrangers. il parconrut l'Allemagne, la Hollande, le Danemarck, la Suède, la Laponie, la Pologne, l'Autriche, la Baviere & l'Italie. Il voyagea en ministre qui vouloit s'instruire . obfervant les mœurs , les caracteres & les intérêts politiques de ces différens peuples. Ses connoiffances. qui furpaffoient fon âge, lui ayant fait beaucoup de réputation dans fes courfes; Louis XIV lui permit d'exercer la charge , queiqu'il n'eût encore que 23 ans. Il fe condnifit d'abord en ministre ; mais l'affliction que lui causa la mort de sa temme, Henriette de Chavigny, en 1665, aliena fon efprit. Depuis cette trifte époque son cerveau bouilloit toujours, pour nous fervir de fes expreflions. Son imagination déréglée le jettoit quelqui fois dans des bizarreries pen dignes d'un homme en place. Louis XIV fut obligé de lui demander fa dem ffion. Le mimistre disgracié se retira chez les PP. de l'Oratoire, après avoir vainement tenté d'entrer chez les Chartreux. Il vécut d'arbord avec fageffe . & recut meme les ordres facres ; mais il ne tarda pas à se dégoûter d'une vie qui lui paroissoit trop uniforme. Il reprit fes vovages; paffa en Allemangne; s'enflamma ait-on] pour la princeffe de Meckelbourg , & lui déclara la paffion. Louis XIV, à qui cette princelle en Topse V. porta les plaintes, ordonna à Loménie de revenir à Paris , & le fit onfermer dans l'abhave de S. Germain-Le reste de sa vie fut très-malhenreux. On fut obligé de le confiner à S. Benott - fur - Loire & enfuite à S. Lazare. L'écrit qui l'occupa le plus dans fa prifon, fut une prétendue histoire du Jansenisme, dont le titre eft auffi fingulier que l'ouvraze. Voici ce titre : Le Roman véritable , ou l' Histoire Secrette du Jansénisme; Dialogues de la composition de M.de MELONIE , [Loménie] Sire de Nebrine , Baron de Mentereffe & autres lieux, Bachelier en Théologie dans l'Université de Mavence, aggrégé Docteur en Médecine dans celle de Padoue, & Licencie en Droit-Canon de l'Université de Salamanque ; maintenant Abbé de S. Léger , babitué à S. Lanare depuis onze ans , en 1685. Cet ouvrage n'a point été imprimé . c'eft un mélange de profe & de vers. en 9 livres. Les portraits d'Arnauld, de Lancelot & de quelques antres y font peints avec beaucoup de feu-L'auteur y ménage peu les foiltaires de Port-Royal, dont les partilans ne l'ont pas ménagé à leur tour. Il faut avouer cependant que. loriqu'il ponvoit calmer les agirations de son esprit, il étoit aimable ; fon cœur ctoit fentible & généreux. Quelques années avant fa mort, il eut ordre de fe retirer à l'abbaye de S. Séverin de Châtean-Landon, où il mourut en 1698. Outre son Roman da Janfénifine , dans lequel on recueilleroit quelques ancedotes, fi l'on pouvoit en se parer le férieux , des plaisanteries qui y domment, [ Voy. II. LAM-CELOT on a de lui : I. Le. Mémoires de Sa Vie , en 3 vol. in. folio. II. De Satyres & des Odes, III. Un Poense , paus que burleique , fur les Four de S. Lazare. Les ouvrages précédens sont manuscrits. IV. L'Histoire de fet Voyages, in - 8°.

écrite en latin avec affez d'élégance & de netteté. V La traduction des Institutions de Thaulere , 1665 , in 8°. VI. Un Recueil de Puéfics Chritiennes of diverfes, 1671, 3 vol. in-12. Les pieces de cette collection ne font was topiours bien choifies. On y trouve ploticurs de l'es propres ouvrages, & ce ne font pas toujours les meilleurs morceaux. L'auteur avoit de la facilité & de la vivacité; mais fon imagination n'étoit pas toniours dirigée par un goût fûr. VII. Les Règles de la Poéhe Frangoife , qu'on trouve à la fuite de la Methode Latine de Port Royal. C'eft un cancvas qui a fervià tous ceux qui ont écrit lur la même matiere.

LOMER, (S') Launomarus, abbé au diocèle de Chartres, mourut le 19 Janvier 594 Ses reliques, portées dans le diocèle de B'ois, donnerent licu d'y fonder au xe fiecle ane abbaye qui porte son nom.

LOMMIUS. Voyez MASCRIER. LONDE, (François - Richard de la) de l'académie royale des belleslettres de Caen, né le premier Novembre 1685, fe livra à la poéfie, à la mufique , à le peinture , & furtout au deffin & au génie. Le projet & les moyens de rendre navigable, depuis fa fource jufqu'à la mer , l'Orne qui paffe par Caen, ne gefferent d'etre l'objet de fes travaux. Après avoir démontré la poffibilité de ces moyens, il mit tout en niage pour les faire approuver par le gouvernement. Il traça le Plan, les Vues & les Perfpectives de Caen . avec cette netteté & cette précision qui font le mérite de ses Cartes; il les fit graver à ses frais & fous les veux. Il s'occuppa enfuite des antiquités & de l'origine de fa patrie, & fit les recherches les plus laborieuses. Pour se diltraire au milieu de ces pénibles occupations, il fe partageoit entre les arts & la

littérature : tantôt it peignoit for amis, tantót il traçoit des plans & des paylages. & tantôt il rendoit le verre propre à favorifer des vues d'optique. Dans les vers il combattit les erreurs de l'ilinfion & de la folie; il développa les effets dancerenx de luxe & des voluptés ; il fit des Cantates, des Elévies, des Opéra, &c. En profe il traça les véritables caracteres de la vertu . & apprit à goûter les avantages d'une bonne education. Ce vertreux citoyen, malgré ses travaux . jouit toute fa vie d'une famé égale : fon efprit & fa mémoire ne reffentirent point les atteintes de l'âge. Il mourut le 18 Septembre 1765, fans prelque avoir été malade. Il aimoit a conter, & il le faifoit d'une maniere intéreffante. Il a laissé : I. Paraphrafe, en vers, des Sept Pfasemes de la Pénitence 1748 . in - 8 . II. Mémoire concernant le Commerce de la Baffe Normandie, manuscrit. III. Recherches fur l'antiquité du Chatean & de la Ville de Cuen, auffi en manufcrit. IV. Diverfes Fieces de Pobe fie , les unes manufcrites , les autres inferées dans les Recueils & Journaux. [ Art. fourni. ]

I. LONG, (George le) dockeur & premier garde de la bibliotheque Ambrofienne, vivoit au commencement du Xvie fieele. Il laufa um Troist en latin, plein d'érquition, touchant les Cachest des Anciens; Milan, 1615, in 8°. On le trouve aussi dans le Recueil des divers Traités De Annulis, publié à Leyde en 1672.

II. LONG, (Jacques le) prêtre de l'Oratoire, né à Paris en 1665, fut envoyé dans fa jeuneste à Malte pour y être admis au nombre des Cleres de S. Jean de Jérufalem. A peine fut-il arrivé, que la contagion infecta l'isle. Il rencontra par harfard des perfoames qui alloient engerres un homme mort de la peste, etc.

LON 🕯 les fuivis ; mais , dès qu'il fut rentré-lans la maifon où il logeoit, on en fit murer les portes, de peur qu'il ne communimat le poison dont on le croyoit attaqué. Cette espece de prison garantit ses jours & ceux des personnes avec lesquelles il étoit enfermé. Le jeune le Long , échappé à la contagion, quitta l'iste qu'elle ravageoir. & revint à Paris . où il entra dans la congrégation de l'O:atoire en 1686. Après avoir professé dans plusieurs colleges, il Fut nommé bibliothécaire de la maifon de St. Honoré à Paris. Cette bibliotheque augmenta de plus d'un tiers fous fes mains. L'excès du travail le jetta dans l'épuisement; & il mournt d'une maladie de poitrine en 1721, à 56 ans , regardé comme un favant vertueux. Le P. le Long savoit le Grec , l'Iséb eu , le Chaldeen, l'Italien , l'Espagnol , le Portugais & l'Anglois. Il etoit parfaitement instruit de tout ce qui regarde la littérature, les livres & l'imprimerie. Le P. Malebranche lui reprochoit quelquefois en badinant les monvemens qu'il se donnoit pour vérifier une date, ou pour découvrir des petits faits que les philosophes regardent comme des minuties. La vérité est si aimable, ( lui répondoit le P. le Long , ) qu'il ne faut rien négliger pour la découwrir, même dans les plus petites choses. Il possédoit les mathématiques & la philosophie ; mais il avoit une efpece de dégoût pour la poélie, l'élognence & les belles lettres. Cette fleur d'esprit que les gens de goût cherchent dans les livres, il la négligeoit : il ne prenoit de l'érudition que les ronces. Ses principaux ouwrages font : 1. Une Bibliotheque facrée, en latin, réimprimée en 1723, en 2 vol. in fol. par les foins du P.

Definolets, fon confrere, & fon

fincceffeur dans la place de biblio-

thécaire. C'est le meilleur ouvrage

que nous avons fur cette mat ere s mais il y a quelques fantes : il eft fi facile d'en faire en ce genre ! sar il est bien rare d'avoir sous les veux tons les livres dout on parle. If. Bibliotheque historique de la France. in-f. Cet ouvrage, plein d'érudition & de critique, coûta bien des recherches à fon auteur : il est d'une grande atilité à ceux qui s'appliquent à l'histoire de notre nation , & un homme d'esprit ne balance pas de l'appeller un véritable monument du regne de Louis XV. On'v trouve quelques inexactitudes; mais quel ouvrage, fur-tout de ce genre, en eft exempt ? M. de Fontette en a donné, en 1768 & années fuivantes. une nouvelle édition en 5 vol. in-folio, corigée & confidérablement augmentée. III. Un Discours bistorique fur les Bibles Polyplottes & leurs différentes éditions, in-8°.

LONGEPIERRE . ( Hilaire-Bernard de Roqueleyne, leigneur de ) né à Dijon en 1659 d'une famille noble, fut secrétaire des commandemens du duc de Berri, & eutquelque réputation comme poète & comme traducteur. Il fe fit un nom dans le genre dramatique par trois Tragédies : Médée , Electre & Séfof. tris; cette derniere n'a pas été imprimée. La premiere, quoiqu'inégale & remplie de déclamations, eft fort supérieure à la Mélée de Corneille. & a été conservée au théà. tre. La fecne des enfans, au 4e acte. produit le plus grand effet. Ces trois pieces font dans le goût de Sophocle & d'Euripide. Une froide & malheureuse intrigue d'amour ne déligure point ces sujets terribles; mais Longepierre connoissant peu notre theatre, & ne travaillant que très-foiblement les vers . n'égala pas fes modeles dans la beauté de l'élocution, qui fait le grand mérite des poètes. Il ne prit presque d'eux,

que la prolixité des lieux - communs, & le vuide d'action & d'intrigue. Les défauts l'emporterent tellement fur les beautés qu'il avoit empruntées de la Grèce, qu'on fut forcé d'avoner à la représentation de fon Electre, que " c'étoit une n ftatne de Praxitèle défiguiée par , un moderne. , Rouffeau fit des Couplets contre lui, & les détracteurs de l'antiquité se fervirent trèsmal à-propos de la copie pour déprifer les originaux. On a encore de Longepierre : I. Des Traductions en vers françois, on, pour mieux dire, en prote rimée, d'Anacréon . de Sapho, de Théocrite , 1688 . in-12; de Mofchus & de Bion , à Amfterdam 1687, in-12. L'autenr les a enrichies de notes qui prouvent qu'il connoissoit l'antiquité, quoiqu'il ne fut en faire paffer dans notre langue ni les beautés , ni la délicateffe. II. Un Recueil d'Idylles in-12, à Paris, 1690. La nature y est peinte de ses véritables couleurs : mais la verfification en est profaique & foible: fon chalumeau eft un liftet dur & aigre. Longepierre mourut à Paris en 1721.

LONGIANO, (Fausto de) auteur Italien du xvie fiecle, dont on a un Traité des Duels, Venife, 1552, in-8°; & des Obfervations fur Cicfron, 1556, in-8°.

I. LONGIN, (Denys) philofophe & littérateur, né à Abhenes,
eut une grande réputation dans le
Ilte fiecle par fon Gougenee, par
fon godt, & par la philofophie.
Ce fut lui qui apprité Gree à Zenôtie, femme d'Odena & reine de
Palmyre. Cette priseuffe le fit fon
affigig fa espirate, Longin lui comclitta de réfiler autant qu'elle pourroie. On dit qu'il lui dicta la réponte hoble & fiere qu'elle fit à cetempereur, qui la preffoit de ferendre.
Lengis fut la vidème de fon zele

pour Zénobie. Palmyre avant ouvert fes portes à Aurélien, ce prince le fit mourir en 273. Longin parut philosophe à sa mort, comme dans le cours de la vie : il fouffrit les plus cruels tourmens avec conftance, & confola même ceux qui plettroient autour de lui. Cet homme illustre avoit un goût délicat & une érudition profonde. On disoit de lui qu'il étoit une Bibliotbeque vivante, & on disoit vrai. Il avoit composé en Greo des Remarques critiques fur tous les anciens Auteurs. Cet ouvrage n'existe plus, ainfi que pluficurs autres productions de philolophie & de littérature , dont il ne nous refte que le Traité du Sublime. L'auteur y donne à la fois des leçons & des modeles. Boilean l'a traduit en François, & Tollius l'a fait imprimer à Utrecht en 1694, in-4°, avec les remarques de différens favans. Boileau a accompagné sa traduction de plufieurs notes, dont quelques - unes peuvent être utiles. On estime encore l'édition d'Oxford par Hudfon . 1718, in-8°; celles de Londres, 1724, in-4°; & de Glafcow, 1763, petit in-4°. Il y a une édition en grec, latin, italien & françois, de Vérone, 1733 , in-4º.

II. LONGIN, ou LONGIS (St): C'est ainsi qu'on appelle le foldat qui perça d'un coup de lance le cété de Noire-Seigneur, lorsqu'il étoit en Croix: ce nom in'a d'autre fondement que le mot grec d'où il est dérivé, lequel signise Lance.

III. LONGIN, (Eafar-Longinas)
est autenr d'un livre singulier &
peu commun, intitulé Trinum Magicum; à Francfort, 1616, 1620,

on 1673, in-12.

IV. LONGIN, 1er exarque de Ravenne. Voy. 1. ROSEMONDE, So les TABLES CHEONOLOGIOUES.

LONGINA. Voyez DOMITIA. LONGINUS. Voy. II. CASSIUS. ı

'n

á

£

LONGO, (Pietro) Voy. AAR-SENS . nº. IL.

LONGOMONTAN (Christian) né au Jutland dans le Danemarck en 1562, étoit fils d'un pauvre labou-reur. Il essuya dans ses études toutes les incommodités de la mauvaife fortune, partageant, comme le philosophe . léanthe , tout fon tems entre la culture de la terre, & les leçons que le ministre du lieu lui faifoit. Il se déroba au sein de sa tamille à l'âge de 14 ans, pour se rendre dans un college. Quoiqu'il fût obligé de gagner sa vie, il s'appliqua à l'étude avec tant d'ardeur. qu'il fe rendit très-habile, fur-tout dans les mathématiques. Longomontan étant allé enfuite à Coppenhague, les professeurs de l'univerfité le recommanderent au célebre Tycho-Brabé, qui le regut très-bien en 1589. Longomontan palla 8 ans anprès de ce fameux astronome, & l'aida beaucoup dans ses observations & dans fes calculs. Entraîné par le desir d'avoir une chaire de professeur dans le Danemarck , il quitta Thyco-Brabé, Ce grand homme avant confenti , quoiqu'avec peine, à se priver de ses services. Ini fournit amplement de quoi foutenir la dépense du voyage. A son arrivée en Danemarck, il fut pourvu d'une chaire de mathématiques en 1605, & la remplit avec beaucoup de réputation jusqu'à sa mort. arrivée en 1647, à 85 ans. On a de lui plufieurs ouvrages très-estimables, Les principaux sont: I. Astronomia Danica, in-fol. 1640, Amfterdam. L'auteur y propose un nouveau Système du monde, composé de ceux de Ptolomé, de Copernic & de Tycho-Brabé; mais ce système a été rejeté par tous les philosophes. . ambassadeur de la reine Anne de Gre-II. Syftema mathematicum, in-8°.111. Problemata Geometrica, in-4°. IV. Disputatio Ethica de anime humana morbis, in-4°. Parmi les maladies de

l'efprit humain , l'auteur ne compte pas cette manie qui dévoroit les philosophes de son tems, de vouloir faire chacun un fystême, & de chercher fans ceffe ce qu'on ne peut trouver. Longomontan y étoit fuiet comme les autres. Il croyoit bonnement avoir trouvé la quadrature du cercle; il configna cette prétendue découverte dans la Cyclométrie , 1612 , in-4° , & réimprimée en 1617 & 1664; mais Pell. mathématicien Anglois, lui prouva que sa découverte était un chimere.

I. LONGUEIL, (Richard-Olivier de ) archidizere d'Eu , puis évêque de Contances, étoit d'une ancienne famille de Normandie. Le pape le nomma pour revoir le procès de la Pucc/le d' Orléans , & il fe fignala parmi les commissaires qui découvrirent l'innocence de cette héroïne & l'injustice de ses juges. Charles VII, charmé du zèle patriotique qu'il avoit fait éclates dans cette occasion, l'envoya ambaffadeur vers le duc de Bourgogne, le fit chef de fon confeil, premier préfident de la chambre des comptes de Paris, & lui obtint la pourpre Romaine du pape Calixte III. en 1456. Le cardinal de Longueil fe retira à Rome sous le pontificat de Pie /I, qui lui confia la légation d'Ombrie, & lui donna les évêchés de Porte & de Ste Rufine réunis ensemble, comme un gage de son estime. Il mourut à Pérouse en 1470, regretté par le fouverain

pontife & par les gens de bien. II. LONGUEIL, (Christophe de) Longolius , fils naturel d'Antoine de Longueil évêque de Léon, naquit à Malines, où son perc étoit tagne, qui l'avoit déjà fait son chancelier. Christophe montra de bonne heure beaucoup d'esprit & de mémoire. Il embraffa toutes les parties 294 LON

de la littérature : antiquités, langues, droit-civil, droit-canon, médecine, théologie. Le fuccès avec lequel il exerça à Paris la profesfion de jurifconfulte, lui valut une charge de confeiller au parlement. Pour donner encore plus d'étendue à fon génie, il parcourut l'Italie, l'Efpagne , l'Angleterre , l'Allemagne, la Suiffe, où il fut retenu captif par le peuple, ennemi juré des François, vainqueurs des Suiffes à la bataille de Marignan qui venoit de fe donner. Il mourut à Padoue en 1522, à 34 ans. On a de lui des Epitres & des Harangues, publiées à Paris en 1533 , in-8°, avec fa Vie par le cardinal Polus. Son Oratio de laudibus D. Ludovici Francorum revis babita Piclavii in ade Franciscanorum, anno 1510, (Paris, chez Henri Etienne ) eft très-rare, avant été ôtée de ses Œuvres , pour les libertés qu'il s'y permit contre la cour de Rome. La distinction de ses onvr. est pure & élégante, mais le fonds en est mince. Il étoit du nombre des favaus qui affectoient le style de Cicéron. Bembo étoit un de les prineipaux amis . & ce fut lui qui l'engagea à changer la diffinction qu'il s'étoit d'aoord formée, fans s'attacher à aucun anteur, pour la rendre entiérement Cicéronienne. De Longueil fut occupé pendant un tems confidérable à lire les ouvr. de Cicéron, & il fe les rendit fi familiers, qu'il s'accoutuma à ne fe fervir d'autres termes que des fiens. Cette manie pédantesque a été justement genfurée par Vives, Son premier Ryle lui déplut tellement, qu'il recommanda en monrant qu'on supprimat tous les ouvrages où il l'aroit employé.

III. LONGUEIL, (Jean de) fieur de Maisons, en 1489, de la famille des précédens, fut prédicted aux enquêtes au parlement la Paria, & enfuite confeiller d'é-

tat en 1549, fous Henri II. Il fe rendit célebre dans ces emplois par fon habileté & par sa prudence; & laissa un Récueil curieux de CCLXXI Arrêts notables rendus de son tems. Il mournt le 1er mai 1551...René de LONGUEIL , marquis de Muisons, préfident à mortier au parlement de Paris , furintendant des finances en 1651, mort en 1677, étoit de la meine famille. C'est lui qui batit le château de Maifons, l'un des ulus beaux de l'Europe. En démoliffaut son hôtel à Paris, il trouva dans un petit caveau 40,000 picces d'or, au coin de Charles IX. C'est avec eet argent que le château de Maifons fut élevé... Il y a cu de la même famille, Jean René de LON-GUEIL, né à Paris en 1699, & mort en 1731 de la petite vérole. Celuici étoit fils de Claude de Longueil . marquis de Maisons, préfident au parlement, qu'il perdit à l'âge de 13 ans. Louis XIV lui accorda la charge de fon pere, dans l'efpérance, lui dit il . qu'il le serviroit avec la même fidélité que les ancêtres. Ainfi. dès l'age de 18 ans, il ent voix & féance à sa place de président. Son gout pour les sciences . & inr-tout pour la phyfique, lui mérita le titre d'Académicien honoraire de l'académie des feiences, & il fut préfident de cette compagnie en 1730. Le prefident de Maifons joignoit aux connoissances solides, une littérature variée, un goût févere, & les agrémens de la fociété.

IV. LONGUEIL, Gilbert de Jo à Utrecht en 1507, fut médecin de l'archevéque de Cologne, ét mourut daus cette dernière ville en 1543. Comme il avoit reçu la communion fous les deux efpeces, on ne veulut pas l'enterret à Cologne, & fes amis furent obligés de trasfjorter fou opros à Bonn. On g de lai : 1. Les ieus Greco-lainum, ing. \$, Cologne 1532. H. Des Rematy-

ques fur Ovide, Plante, Correlling. Neps, Ciercon, Lauveni Falle, Ec, à Cologne, 4 vol. in. 2º 111 Une traduction latine de plusieurs Opufcules de Plutarque, Cologne 1541, in. 3º 1V. Une édition d'ul fle consile de Nicée. V. La Vie d'Apolimin de Trione, par Philifyrate, en grec & en latin, Cologne 1532, in 9º.

LONGUEMARE, Voy. GOUYE,

LONGUERUE, (Louis Dufonr de ) abbé de Sept-Fontaines & du Jard, nagnit à Charleville, d'une famille noble de Normandie, en 1652. Son pere n'épargna rien pour fon éducation. Richelet fut son présepteur, & d'Ablancourt , fon parent, veilla à fes études. Dès l'âge de quatre aus il étoit un prodige de mémoire. La réputation de cet enfant étoit fi grande , que Louis XIV paffantà Charleville vonlut le voir. Le jeune Lo guerne fit des réponfes si précises & si justes à ce monarque, qu'il augmenta la haute idée qu'on avoit de lui. Son ardeur pour l'étude s'accrut avec l'âge. A 14 ans il commença à s'appliquer aux langues Orientales; il favoit deià une partie des langues mortes, & quelques-uncs des vivantes. L'hiftoire fut la partie de la littérature à laquelle il fe confacra, fans négliger pourtant la théologie, l'Eeriture-fainte, la philosophie aneienne & moderne, les antiquités & les belles-lettres. Il fit une étnde profonde de la chronologie & de la géographie. Il possédoit toutes les combinaifons des différentes époques dont les peuples ont fait usage dans leurs manieres de compter les années. & il n'ignoroit la position d'aucune des villes un peu celebres. Ne conneiffant d'autre délaffement que le changement de travail & la fociété de quelques amis . il leur ouvroit liberalement le tré-

for de ses connoissances, & composoit souvent pour eux des morceaux affez lengs. Il ne chercha jamais à se faire une reputation par l'impression de ses écrits. Ce n'étoit pas affurément par modeltic : l'abbé de Longuerue connoisfoit ce qu'il valoit, & le faifoit affez fonvent fentir à cenx qui l'approcheient. Des traits vifs & fouvent brufques , des faillies d'humeur, des critiques téméraires; une liberté cynique, un tou tranchant & fouvent trop hardi; voilà le caractere de fa converfation. C'est aussi celui du Longuernana, reencil publié après sa mort. Ceux qui l'out consu conviennent qu'il fe peint affez bien dans cet ouvrage, où il ne se masque point. On l'y voit en déshabillé, & ce déshabille ne lui eft pas tonjours avantageux. Ce savant mourut à Paris en 1733, à 82 aus. L'abbé de Longuerue n'étoit pas de ces minces littérateurs, qui ne font que voltiger de fleur en fleur ; il a approfondi toutes les matieres qu'il a traitées. On a de lui : I. Une Differtation latine fur Tatien, dans l'édition de cet auteur. a Oxford 1700. in 8°. Il. La Description bistorique de la France. Paris, 1719, in-fol. Cet ouvrage, fait (dit-on ) de mémoire à l'ulage d'un ami , n'étoit pas destiné à la presse. L'anteur n'y paroit ni géographe exact, ni bon citoyen. It y rapporte quantité de faits contre le droit immédiat de nos rois fur la Gaule Transjurane & fur d'autres provinces. III Annules Arfacidarum, in-4°, Strasbourg 1732. IV. Differtation Jur la Transfiebstantiation , que l'on faifoit paffer fons le nom du ministre Alix son ami & oul n'est point favorable à la foi Catholique. Il paroît par quelques endroits du Longueruana, qu'il penfoit fur certains point de doctrine " comme les Protestans; entraptres.

fur la confession auriculaire. Je ne sais au reste si l'on peut compter toujours sur la fidelité du rédacteur de cet Ana. V. Plusieurs ouvrages manuscrits, dont on peut voir la liste à la tête du même recueil.

LONGUEVAL, (Jaeques) né près de Péronne en 1680, d'une famille obscure, fit fes humanités à Amiens . & sa philosophie à Paris avec diffinction. It entra enfinite dans la lociété des Jésuites, où il professa avec succès les belles lettres, la théologie & l'Ecriture fainte. S'etent retiré dans la mailon professe des Jésuites de Paris, il v travailla avec ardent à l'Histoire de l' Eglise Gallicane, dont il publia les 8 premiers vol. Il avoit prefque mis la derniere main au IXe & au xe , lorfqu'il mourut d'apoplexie le 14 janvier 1735, à 54 ans. U avoit dit la meffe le matin même. Une mort si précipitée ( dit le Pere Fontenay) avoit de quoi confterner ; mais pne vie auffi innocente, auffi occupée, auffi religiouse que la sienne , avoit bien de quoi raffurer. Le Pere Longuepos étoit d'un caractere doux & modefte, & d'une applieation infatigable. Son Histoire de l'Eglife Gallicane , pour laquelle le clergé lui faisoit une pension de 800 livre , est estimée pour le choix des matieres &l'exactitude des faits. Elle eft écrite avec une noble fimplicité. Les Discours préliminaires quiorn int les quatre premiers vol., prouvent une érndition profonde & une critique judicienfe. Les PP. Fontenay , Brumoy & Berthier l'ont continuée, & l'ont pouffeç jufqu'au 18c vol. in-4°. C'eft un de ces vaftes édifices, ( dit le P. Berthier,) dont on reconnoit à l'ail, que toutes les parties n'ont puêtre placées par le meme architocte. Mais, malgré la différence des onvriers . l'ouvrage eft lu avec plaifir & avec fruit. Le compte qu'on y rend des

adion, des ouvrages, des artacetes des différens perfonnages, eft en général juste & fondé fur l'étude que les auteurs en avoient faire. Les Peres Longueval & Berthier méritent but-tont cet floge. On a cucore du Pere Longueval : 1. Un Traité du Schifme, in-13. Bruxelles 1718, Il. Une biller tation far let Miroclet, in-de 11. Il. Une biller tation far let Miroclet, in-de 11. Il. Une vijelité de France, dans Lequels on traite de l'Églife de France, dans Sinn-Petriamitin, en mit.

I. LONGUEVILLE, (Ant.d'Orléans de ) Vorez ANTOINETTE. II. LONGUEVILLE, ( Anne-Geneviéve de Bourbon, ducheffe de), née au château de Vincennes en 1618, étoit fille de Henri II. prince de Condé, & de Marguerite de Montmorency. Sa figure étoit belle, & fon esprit répondoit à sa figure. Elle épousa à l'âge de 22 ans Henri d'Orléans, duc de Longueville, d'une famille illustre qui devoit son origine au brave comte de Diorois. Ce feign, qui s'étoit fignalé comme plénipotentiaire au congrés de Munster en 1648. avoit le gengernement de Normandie; & il vouloit obtenir celui du Havre , place importante , que le cardinal Mazarin lui refufa. Ce refus, joint aux infinuations de fon épouse, jeta le duc dans la faction de la Fronde. & ensuite dans celles de Condé & de Conti. dont il partagea la prison en 1650,

dinal de Rera) "a svojt de la vivacité, de l'agrément, de la vivacité, de l'agrément, de la livainité, de la justice, de la valeur,
de la grandeur ; & il ne fut ja
mais qu'un homme médiore,
paroe qu'il eut toujours des jdées
qui fureur infiniment au -delige
de fia capacité, "I l'étoit engagé dans la guerre civile, e ne partie
par amitié pour le prince de Condé,

, Le duc de Longueville ( dit le car-

an'il avoit empêché d'accepter ses fecours de l'Angleterre. Dès qu'il eut recouvré sa liberté, il renonça pour toujours aux partis qui tronbloient l'état. La ducheffe de Longueville fut moins fage. Ardente, impétuenfe, née pour l'intrigne & la faction, elle avoit taché de faire foulever Paris & la Normandie; elle s'étoit rendus à Rouen, pour effayer de corrompre le parlement. Se fervant de l'ascendant que ses charmes Ini donnoient fur le maréchal de Turenne, elle l'avoit engagé à faire révolter l'armée qu'il commandoit : ( V. III. ROCHEFOU-CAULT.) "La duch de Longueville, ( dit encore le cardinal de Retz., ) avoit une langueur dans fes ma-" nieres, qui touchoit plus que le brillant de celles mêmes qui " étoient plus belles. Elle en avoit 33 une même dans l'esprit, qui avoit se fes charmes , parce qu'elle avoit, n fi l'on peut le dire, des réveils luminenx & furprenans. Elle ent " eu peu de défauts , fi la galann terie ne lui en eut donné beau-, coup. Comme fa paffion l'oblip gea de ne mettre la politique n qu'en fecond dans fa conduite. " d'héroine d'un grand parti , elle " en devint l'aventuriere. " Pour gagner la confiance du peuple de Paris pendant le fiege de ectte ville en 1648, elle avoit été faire les couches à l'hôtel-de ville. Le corps municipal avoit tenu for les fonts de bapteme l'enfant qui étoit né, & lui avoit donné le nom de Charles-Paris. Ce prince, d'une grande espérance, se fit tuer par la faute an paffage du Rhin en 1672, avant d'être marié. Quoique les eunemis demandaffent quartier, il tira fur eux en eriant : Point de quartier pour cette canaille ! Auffi-tôt partit une décharge qui le coucha par terre. Il n'avoit que 23 ans, & les Polonois songeoient à l'élire pour

roi. Lorfque les princes furent arràres, Ma le de Longueville évita la prifon par la fuite, & ne voulut point imiter la conduite prudente de fon époux. Cependant le feu de la cucrre civile étant éteint, elle revint en France, où elle protégea les lettres. & iona no nouveau rôle dans un geure nouvean. Néc pour être chef de parti, elle se mit à la tête des chamoions poétiques qui se battoient pour le fonnet d'Uranic par Voicure, contre celui de fob par Benferede, que défendoit le prince de Con'i. C'eft i cette occasion qu'on dit plaifamment : Que le fort de Job. pendant la vie ef après la mort , étoit bien déplorable , d'être toujours perfécuté, foit par un Diable, foit par un Ange... Laffée de combatre tantôt pour des princes, tantôt pour des poètes, elle voulut enfin goûter le calme. Elle alla d'abord à Bordeaux. & de là à Moulins, où elle demeura dix mois dans le convent de Sainte-Marie. Co fut dans ce monastere que commencerent les préliminaires de sa conversion : & après la mort du duc de Long veville, en 1663, elle quitta la cour pont se livrer au calme de la retraite & aux austérités de la pénitonce, Unie de fentimens avec la maifon de Port-royal des champs, elle y fit faire un bâtiment pour s'y retirer, & se partagea entre ce monaftere & celui des Carmelites du fanxbourg Szint-Jacques. Elle monrut dans ce dernier le 15 avril 1679, & y fut enterrée. Son cour fut porté à Port-royal. Ce fut elle qui forma le projet de la paix de Ciemens IX, & qui fe donna tous les mouvemens necessaires pour la faire conclure. Son hôtel fut l'afyle des grands écrivains de Portroyal; & elle les déroba à la perfécution, foit par fon crédit, foit par les moyens qu'elle trouvoit de les enlever aux pourfuites de leurs

L 0 0

ennemis. Villefore a donné fa VIE . Amfterdam 1739, 2 vol. petit in-80. Le due de Longueville, en mourant , laiffa d'un premier mariage une fille , qui fut ducheffe de Nemours, (Voyez v. NEMOURS)& qui mourut la derniere de fa famille. Il en existoit cependant encore une branche bâtarde, dont étoit l'abbé de Rothelin : ( Voyez ce mot. ) Son frere . le marquis de Rothelin . maréchal - de - camp, qui avoit eu la cuiffe fracaffec an fiege d'Aire en 1710, mournt en 1764 fans poltérité.

III. LONGUEVILLE, (leComte de ) Vovez I. MARIGNY. LONGUS, autenr Grec, fa-

meux par fon livre intitulé, Paftorales; roman gree , qui contient les Amours de Daphnis & de Chlot. Le célebre Amyot a donné une traduction françoife de ce roman. Comme les auteurs anciens ne parlent point de Longus , il eft difficile de fixer avec certitude le tems auquel il a vécu. La meilleure édition grecone & latine de Longus, eft celle de Francker en 1660 , in-4°; & celle de 1654 , Paris , in.4°. La verfion d' Aprot n'eft pas fidelle; mais elle a les graces de la naïveté & de la fimplicité. On en a donné plufieurs éditions : I. En 1718, in-8°, avec 29 fignres deffinées par le Régent, & gravées par Benoit Audran. La 29e ne fut point faite par Audran, & ne fe trouve pas ordinairement dans l'édition de 1718; parce qu'on n'en tira que 2 co exemplaires , dont le prince fit des préfeus. Il. Cet ouvrage fut réimprimé en 1745 , in-8° , avec les mêmes figures retouchées. L'onvrage de Longus est en profe. Son pinceau eft leger & fon imagination riante . mais fouvent trop libre.

LONGWIC on LONGWY, (Jacqueline de ) ducheffe de Montpen-

wy; feigneur de Givri, fut mariée en 1538 à Louis de Bourbon II du nom, duc de Montpensier. Elle eut beaucoup de crédit auprès des rois François I & Henri II, & s'acquit la confiance de Catherine de Médicis; elle contribua à l'élevation du chancelier Michel de l'Hépital, & mourut la veille des grands troubles de la religion . le 28 août 1561. C'étoit, fuivant le préfident de Thou, une femme d'un esprit fupérieur & d'une prudence au deffus de son sexe. Elle étoit Protestante dans le fond du cœur, quoique extérieurement Catholique. I. LONICERUS, (Jean) né en

1499, à Orthern dans le comté de Mansfeld, s'appliqua à l'étude aves une ardeur extrême , & fe rendit habile dans le grec & l'hébreu, & dans les sciences. Il enseigna enfuite avec réputation à Strasbourg. en plufieurs autres villes d'Aliemagne, & fur-toutà Marpurg, où il mourut en 1569, à 70 aus. On

a de lui divers ouvrages.

II. LONICERUS, (Adam) fils da précédent, né à Marpurg en 1528, fut un mé lecin habile, & mourut à Francforten 1586, à 58 ans. On a de lui plufieurs ouvrages d'hiftoire naturelle & de médecine : I. Methodus rei berbaria, Francofurti, 1540, in-4º. II. Historia naturalis plantarum, animalium 80 metallorum, Francof. 15518 1555,en 2 vol in-fol. III. Methodica explicatio omnium corporis bumani affectum. IV. Hortus fanitutis de Jean Cuba. dont la derniere édition eft d'Ulm. 1713, in fol, figures, &c. Il va encore un Philippe LONICERUS . favant bibliographe, & auteur d'une Chronique des Livres , pleine de re-. cherches.

LONVAL. Voy. BOCQUILLOT, LOOS, (Corneille) chanoine de Goude, se retira à Mayence fier, fille puinée de Jean de Lon. pendant les troubles de fa patrie.

LOP Sa facon de penfer fur les Sorciers . qu'il regardoit comme fous plutôt que possédés, lui causa bien des chagrins. Il s'en ouvroit dans fes eonversations. & travailloit à établir fon fentiment dans un livre, lorsqu'il fut dénoncé par le Jésuite Delrio . & emprisonné. Il se rétracta pour avoir fa liberté e mais . ayant de nouveau enseigné son opinion , il fut arrêté. Il fortit cependant encore de prison . & il v auroit été mis une troifieme fois . fi la mort ne l'eut enlevé, à Bru-Relles , en 1595. On a de lui : De

bumultuofa Belgarum feditione fe-LOPEZ. Voyez FERBINAND-LOPEZ. n°. XIV.

danda . 1552 , in - 8°.

LOPEZ DE VEGA. Voy. VEGA. LOPIN , (D. Jacques ) Bénédictin de la Congrégation de S. Maur, néà Paris en 1655, mort en 1692, fut également recommandable par fon favoir & par fa modeftie. Il possédoit le latin , le gree & l'hébreu. Il aida D. de Montfaucon dans l'édit, de St. Athanase & dans celle des Analecta Graca, qui parurent en 1688, in-40 ... Il ne faut pas le confondre avec un autre D. LOPIN . à qui le grand Condé accorda un petit hermitage au bont du pare de Chantilly. On conte fur ce dernier religioux une aneedote affez plaifante. Ses plaifirs les plus doux átoient de cultiver les fleurs. Un jour que le cardinal de Retz étoit allé à Chautilly , le grand Condé le mena à la cellule de D. Lopin. Ils veulurent , pour s'amufer , épropver la patience de ce bon folitaire; & feignant de parler de chofes qui les intéreffoient beaucoup, ils marchoient à droite & à gauche sur les flours de l'hermitage, D. Lopin s'étant apperça, à lear fourire, que sette espiéglerie étoit concertée, leur dit : Ob ! Meffeigneurs , c'eft bien le tems d'être d'accord entre vous,

LOR quand il s'agit de faire de la peine à un pauvre religieux ! Il falloit l'être autrefois pour le bien de la France & pour le votre. Cette brufquerie naïve, qui étoit une excellente leçon, fit rire le prince & le eardinal.

LOREDANO, (Jean-François) fénateur de Venise au x v 11e fiecle. s'éleva par son mérite aux premieres charges, & rendit de grands scrvices à la république. Sa maison étoit une académie de gens de lettres. Ce fut lui qui jeta les fondemens de celle de gli Incognito. On a de lui : I. Bizzarrie Academiche. II. Vitta del Mariri. III. Morte del Valstein. IV. Ragguagli di Parnasso. V. Une Vie d' Adam , traduite en françois, VI. L'Histoire des Rois de (bypre (de Lufignan) fous le nom de Henri Giblet. VII. Plufieurs Comb dies en italien. On a recueilti fes Œuvres en 1649, 7 vol. in-24, & 1653, 6 vol. in-12. Loredane étoit né en 1606; mais nous ignorons l'année de sa mort. Le doge François LOREDANO, élu en 1752, mort dix ans après , agé de 87 ans étoit de sa famille.

I.ORENS, (Jacques du) né dans le Perche, fut le premier juge du bailliage de Châteanneuf en Thimerais. Il étoit fort verfé dans la jurifprudence, bon magistrat, d'une probité incorruptible, & l'arbitre de toutes les affaires de son pays. Il possédoit les auteurs Grees & Latins . & fur-tout les poètes & les orateurs. Il n'avoit pas moins de gout pour les beaux arts, & en particulier pour la peinture. Après fa mort, arrivée en 1655, dans fon quinzieme luftre. l'inventaire qu'on fit de fes tableaux fe monta à dix mille éeus, fomme confidérable pour ce tems. On lui attri-

bue cette épitaphe : Ci-git ma Femme ... Ob! qu'elle

eft bien

LOR

Pour fon repsi & pour le mins! In the parties, für que ce hou mot foit de lui ; mais ce qu'il y a de certain, c'ét que fa frome le métioit. Cétoit une Migér. Ces 3 repse funct imprimées à Paris en 1866, in-4°; elles font au nombre de xxvi. La verification en et de xxvi. La verification en et plate & rampante. Son ficele y et le petit verce des couleurs affer vriies, mais grofficres & dépoûtantes. On a encore de lui : Notes fur les Coutums du pays Chortrain & Prechepont. 1645, in-6; 1645, in-6;

LORENZETTI , ( Ambrofia ) printe, natif de Sienne, mor fiede. Ce fru Gisto qui loi april·les fecrets de fon art; mais ¿April·les fecrets de fon art; ce puelle for et vents, les pulles, les templets, de le vents, les pulles, de templets, fets font fi piquans en peinture. A l'étuale de fon art ; ce peintre joignit encore celle des belles lettres & de la philofophie.

LORET, (Jean) de Carentan en Normandie, mort en 1665, fe diftingua par fou eferit. & par fa faeilité à f ire des vers françois. Il ignoroit le latin ; mais la lecture des bons livres écrits dans les langues modernes, fuppléa à cette ignorance. Le furintendant Fouquet lui faifoit une penfion de 200 écus . qu'il perdit , lorique ce rémunérateur des talens fut conduit à la Bastille. Foucquet avant appris qu'on lui avoit ôté cette penfion . & que . malgré fa diferace . il avoit continué de lui donner des cloges, lui fit donner 1500 liv. pour le dédommager. Loret célebra d'antant plus cette libéralité, qu'il ne fut pas de quelle main partoit un préfent fi flatteur. Ce poète avoit com-

menes vers 1650 une Gazette burlefque, qu'il continua jufqu'en 1665 en partie. Il l'avoit dédié à madame de Longueville , qui lui faisoit une gratification annuelle de 2000 liv. même depuis qu'elle fut duchesse de Nemours. Cette Gazette rimée renfermoit les nouvelles de la cour & de la ville. Loret les contoit d'une miniere naive & affez piquante dans la nouveauté, furtont pour cenx qui faisoient plus d'attention aux faits, qu'à la verfificition , liche , profaique & languiffante. On a recneilli fes Gazettes en 3 vol. in-fol. 1650. 1660 & 1665, avec un bean portrait de l'auteur , gravé par Nanteuil. Il reste encore de Loret de mauvaises Poéfies Burlefques, imprimées en 1646 , in-4°.

LORGES, (Guy-Aldonce de Durfort , duc de ) fils puiné de Guy-Aldonce de Du-fort , marquis de Duras & d' Elizabeth de la Tour , fit fes premieres armes fous le maréchal de Turenne, fon oncle maternel. S'étant fignalé en Flandres & en Hollande, & fur-tout an fiege de Nimègne, dont il obtint le gouvernement ; il s'éleva par ses services au grade de lieutenant-général. Il fervoit en cette qualité dans l'armée de Turenne, lorfque ce grand homme fut tué près de la ville d'Achéren le 25 iuillet 1675. Alors faifant treve à fa douleur, & cherchant plutôt à fauver une armée découragée par la perte de fon chef, qu'à acquérir de la gloire en livrant temérairement bataille, il fit cette retraite admirable , qui lui valut le baton de maréchal de France en 1676. Il commanda depuis en Allemag. prit Heidelberg, & chaffa les Impériaux de l'Alface, Ses exploits lui mériterent les faveurs de la cour. Le roi érigea en duché la ville de Quintin en baffe-Bretagne, pour lui & fes successeurs males , fous le titre de Lorge. Quistin. Il tut capitaine des gardes due cops, chavalier des ordres du rei, & gouver à Paris en 1702, à gé de 72 ans, & the tregretté comme un digne éleve de Turems. Il cut de Geneviere de Turems. Il cut de Geneviere de Frémont, quatre falles de un digne éleve de 18 de

LORICH, (Gérard) Lorichius, d'Adamar en Wétéravie, publia divers ouvrages. Le plus célebre est un Commentaire latin sur l'Ancien Teshamen, 1546, in-folio, à Cologue. Le Commentaire sur le Nouveau avoit vu le jour 5 ans auparavant, en 1541, austi in-folio.

LORIN, (Jean) Jésuite, né à Avignon en 1559, enfeigna la théologie à Paris , à Rome , à Milan , &c. & mourut à Dôle ea 1634, à 75 ans. On a de lui de longs Commentaires en latin fur le Lévétique . les Nombres, le Deutéronome, les Plaumes , l'Ecclésiafte , la Sageste , fur les Actes des Apotres , & les Epitres Catholiques. Il y explique les mots hébreux & grecs en critique , & s'étend fur diverfes queltions d'histoire, de dogme & de discipline. Mais la plupart de ces questions pouvoient être traitées d'une maniere plus concife . & quelques-unes n'ont qu'un rapport éloigné à leur fujet.

LORIOT, (Julien) prêtre de l'Ornotire, fie confiera aux Mirolions fur la fin du quinzieme fiere, les pouvant plus fupporter la figure de ces pieux exercices, il donna up ubble les Sermenz qu'il avoit prêchée dans fes courfes évangélique. Il y a 9 vol. de Almonie, é de Mylères, 3 de Dominicale; na la cout 18 vol. in 12, 1695 a l'antique de l'antique de fin plus prachée de Mylères, 2 de Dominicale; na Le flyle en eff timple; mais la morarde e a che sande, à te sujourne de la che sande à la che

Peres.

LORIT, (Henri) furnommé
Glaressus, à caule de Glaris, bourg
de la Suille, od il naquit en 1488,
mourat en 1563, ågé de 75 ans.
If e readit célobre par fes talens
pour la mulque & pour les bellestettes, & fut ami d'Ergine de de
pluficurs autres favans. Son noa
et plus connu que fes ouvrages:
On en trouve une indication dans
et Additions and Electe de de Thou,

par Teiffier. I. LORME , ( Philibert de ) natif de Lyon, mort en 1577, fe diftingua par fon goût pour l'architecture. Il alia, dès l'âge de 14 ans. étudier en Italie les beantés de l'antique. De retour en France, fou mérite le fit rechercher à la cour de Henri II, & dans celle des rois fes nls. Ce fut de Lorme qui fit le fer-à-cheval de Fontainebleau . & qui conduifit plusieurs magnifiques batimens dont it donna les deffins . comme le château de Maudou, celui d'Anet, de St-Maur-des Foffés, le Palais des Tuilleries : il orna auffi & rétablit plufieurs maisons royales. Il fut fait aumonier & confeiller dn roi, & on lni donna l'abbaye de St. Eloi & celle de St. Serge d'Angers. Ronfurd ayant publié une fatyre contre lui , de Lorme s'en vengea , en faifant refufer la porte du jardin des Tuilleries . dont il étoit gouverneur, au fatyrique, qui crayonna fur la porte ces trois mots : Fort ... Reverent ... Habe ... L'architecte, qui entendoit fort peu le latin , crut trouver une infulte dans ces paroles, & s'en plaignit à la reine Catherine de M6. dicis. Ronfard répondit que ces trois mots étoient latins, & le commencement de ces vers du poète Anfonne, qui avertiffoit les hommes nouvellement éleves par la fortune ,

à ne point s'eublier :

Fortunam reverenter babe , quicumque repente

Dives ab exili progrederere loco.

Si la fortune enfin daigne te faire accueil.

Né dans l'obscurité, défends-toi de l'orgueil.

On a de de Lorme : I. Dix Livres d' Architecture , 1668 , in - fol. II. Un Traité fur la maniere de bien bàsir Ed à pen de frais.

II. LORME , (Charles de ) né à Moulins de Jean de Lorme , premier médecin de la reine Marie de Médicis , prit des degrés en méde-

cine à Montpellier , fut regu licentié en 1608, & foutint pour cette cérémonie 1V Thères. Il examina dans la premiere, si les Amoureux & les Foux pouvoient être gueris par les mêmes remedes. & il décida pour l'affirmative. Cette guérison est en effet poffible; mais elle eft très-diffieile. Ce célebre médecin passa de Paris à Montpellier, & fut trèsrecherché par les malades & par ceux qui te portoient bien : il donnoit la fanté anx uns, & inspiroit la gajeté aux autres. Il mourut à Moulins en 1678 , à 94 ans. L'enjouement de fon caractere contribua faus doute à fa longue vie. Il avoit époulé à 86 ans une jeune fille, à laquelle il furvécut encore. On a delui Laurea Apollinares , in-8°, Paris , 1608. C'est un recueil de ses Thèses; la plupart rouleut fur des fujets intéreffans.

LORRAIN, (Le) peintre: Foy. GELEE ( Claude ) .. & LORIN. I. LORRAIN , ( Jean le ) vicaire

de S. Lo à Ropen fa patrie, fe diftingua par la folidité de fes inftructions & par la force de fes exemples. Son érudition ne la ren lit pas moins recommandable; il avoit une memoire heureuse, une vaste lecture, & beaucoup de jugement. Il precheit quelquefois julqu'à trois

fois par jour des Sermon différent . & on l'écoutoit toujours avec utilité. Il devint chapelain titulaire de la cathédrale de Rouen, où il mourut en 1710 , âge de co ans. L'abbé le Lorrain avoit fait une étude profonde des rits eccléfiaftiques. Nous avons de lui un excellent Traité De l'ancienne coutume d'adorer debout les jours de Dimanche & de Fêtes . 68 durant le tems de Pames ? ou Abrégé Historique des Cérémonies auciennes Ed modernes. Ce dernier titre donne une idee plus juste de cet ouvrage, qui cft en effet un favant traité des Cérémonies anciennes & modernes , & plein de recherches peu communes. Il eft en 2 vol. in-12, & parut en 1700. On a encore de lui : Les Conciles généraux & particulier & leur Hiftoire avec des Remarques fur leurs Collections , à Cologne en 1717 . 2 volin-8°. Les ouvrages de cet auteur ne font pas communs... Il ne faut pas confondre avec Pierre le LOR-RAIN de Vallemont , fur lequel Voyez VALLEMONT.

II. LORRAIN, (Robert le) sculpteur , né à Paris en 1666, mort dans la même ville en 1742, fut éleve du célebre Girardon. Ce grand maître le regardoit comme un des plus habiles deffinateurs de fon fieele. Il le chargea, à l'âge de 18 ans , d'instruire ses enfans, & de corriger fes éleves. Ce fut lui & le Nourrisson qu'il choifit pour travailler au Mausolée du cardinal de Richelieu en Sorbonne. Le Lorrain auroit eu un nom plus fameux dans les arts, s'il eût poffédé le talent de fe faire valoir, comme il avoit celui de faire des chef-d'œuvres. Ses ouvrages font remarquables par un génie étevé . un deffin pur & favant . une expression elégante, un choix gracieux , des têtes d'une beauté rare. Sa Galatbée eft un morceau fini. On voit de lui un Bacchus à Ver-

303

failles, un Faune à Marly, & une Andomnète en bronze, justicement estimés des connoisseurs; mais les ouvrages qui lui fout le plus d'honneur, sont dans le palais de Saverne, qui appartient, aux évêgues de Strabourg. Cet artifle mournt étant réchent de l'académie royale de peinture & de semplement de les fouptures.

I. LORRAINE . (Charles de ) dit le Cardinal de Lorraine , archevéque de Reims, de Narbonne, évêque de Metz, de Toul, de Verden, de Térouanne, de Lucon & de Valence abbé de S. Denys, de Fécamp, de Cluni, de Marmoutier, &c. naquit à Joinville en 1525, de Claude de Lorgaine, premier duc de Guife. Paul III l'honora de la pourpre Romaine en 1547. Il fut envoyé la même année à Rome, où il plut extrêmement par fon air noble, fa taille majestueuse, ses manieres affa bles, fes lumieres & fon éloquence. Paul III le logea dans fon palais & lui donna un appartement qui touchoit au fien. De retour en France il y jouit de la plus grande faveur. Il fe fignala en 1561 au colloque de Poiffi, où il confondit-Théodore de Beze par les raifons&fon éloquence. L'année d'auparavant, il avoit propole d'établir l'Inquilition en Franse: le fenl moyen qui lul parût propre à arrêter les progrès du Calvinisme, mais moyen odieux aux François, Le chancelier de l' Hopital s'y oppola. Pour tenir un milieu, le roi attibua la connoiffance du erime d'héréfie aux évêques, à l'exclusion des parlemens. Le cardinal de Lorraine parut avec beaucoup d'éelat au concile de Trente. Le pape, quiauroit voul. empêcher ce voyage, dit en fouriant à l'ambaffadeur de France, qui lui affuroit qu'il auroit lieu : Non, Monfieur ; le Cardinal de Lorraine eft un fecond Pape. Viendra-t-il au concile parler de la pluralité des bénéfices , lui qui a 300 mille

écus en bénéfices? Cet article de réformation Seroit plus à craindre pour lui que pour moi, qui n'ait que le seul bénéfice du Souverain pontificat , dont je suis content. Cette plaisanterie n'empécha point le cardinal de se rendre à Trente. Il y parla avec beaucoup de chaleur contre les abus qui s'étoient gliffés dans la cour de Rome, & pour la fupériorité du concile fur le pape. De retour en France, il fut envoyé en Espagne par Charles IX, dont il gouvernoit les finances en quali é de miniftre d'état. Henri III paffant à Avignon à fon retour de Pologne, fe fit ag. gréger aux confréries des Pénitens. & trouva le cardinal de Lorraine à la tête des Pénitens blens, Ce prélat ayant eu nne foibleffe dans une des proceffions, & n'ayant pas voulu fe retirer de peur de troubler la cérémonie, fut faifi d'une ficure qui le conduifit au tombeau en 1574 à 49 ans. Il avoit fondé l'année précédente l'université de Pont-à-Mousfon. Il avoit pris pour devise une colonne droite, avcc un lierre attaché à la colonne, & ces mots: TE STANTE VIREBO. On yajouta ceuxci, par al'ulion au lierre qui fait périr les corps où il s'attache: TEOUR VIRENTE PERIBO. On a de lui quelques ouvrages. Ce fut lui qui propofa le premier la Ligue, dans le concile de Trente, où clie fut approuvée. La mort de son frere suspendit ce projet; mais Henri duc de Guife, fon neveu , l'adopta & le fit adopter par une partie de la France. Si le cardinal de Lorraine montra beaucoup de zèle pour la religion Cathol.

il n'en moitra pas moins pour foutenir les intérêts du royaume contre la cour de Rome. Il les défendit avec taut de vigueur, que Pie V, allarmé du grand rôte qu'il lui voyoit jouer dans l'Egkfe, l'appelloit le Pape d'us dell des Monts. Les cardinaux d'foient à la mort, qu'il cardinaux d'ifoient à la mort, qu'il

LOR

LOR 304 leur donnoit plus de besogne en un jour que toute la Chrétienté n'en donnoit au facré College en un an. S'il traita les Calviniftes avec trop de rigueur, l' Hopital & Boffret nous apprennent que ce fut à l'inftigation de quelque conseillers imprudens, qui ne cefloient de lui repréfenter que c'étoit le feul moven d'extirper l'hé. réfie. La cruauté ne lui étoit pas naturelle. Lorfque François 11 monta far le trône, devenu tout puillant à la cour , & maître de se venger de fes ennemis, il lent pardonna génereusement. Si ce nouveau regne fut marqué par le defir d'élever fa familte & d'étendre son autorité, il ne fut pas fignalé, comme les précedens, par la mort, l'exil & les confifcations. Olivier & l'Hopital , denx ministres distingués par leur modération & leur humanité . dureut leur élévation au cardinal, qui, s'il eût été naturellement fanguinaire, n'auroit pas choifi des hommes de ce caractere. Les gibets qu'il fit élever dans les avenues de Fontainchlan, n'étoient qu'un épouvantail. Il vouloit prévenir les projeté criminels de quelques Proteftans, qui , fous prétexte de vepir folliciter des graces à la cour, cherchoient à le rendre maîtres de la personne du roi. Les historiens qui lui reprochent son ambition & les moyens qu'il prit pour la fatisfaire . s'accordent à vanter l'étendue de fes connoissances, fon gout pour les sciences & pour les savans dont il étoit le Mécène. Il poffédoit, dans le plus hant degré, l'art de la parole ; fon éloquence forte & rapide entrainoit tous les suffrages. En France & dans toute l'Europe, on l'appelloit le Mercure François. Il travaills à réformer la magistrature, & fit promulguer plusieurs loix trèsfages , entr'autres , celle qui ordonnoit que " les compagnies de judias cature présenteroient pour rem-

" plir les places vacanter, trois perfonses irréprochables & ver" létquelles te reichouseles & ver" létquelles te reichouseles, entre 
" letquelles te reichouseles, entre 
" letquelles ter cichouseles, entre 
le plus grand inconvénient de la vénalité des charges, 
l'incapacité des iuges. On trouve 
fun pertrait dans le livre de Nicolas 
Bencher iritules : Caroli Lotharingi 
Littera & Arma, Paris 1577, in-4.

Voyez l'art.LIZET. 11. I.ORRAINE, (Charles de) d'abord évêque de Verdun , & enfuite létuite, étoit fils de Henri de Lorraine , marquis de Moy. Il naquie en 1592 , & fut elevé auprès de fon oncle l'évêque de Verdun, qui fe démit de cet évêché en sa faveur-Il fc condnifit d'abord en prince plutôt qu'en apôtre. Mais, la grace l'ayant touché il réforma ses mœurs : & enfin il quitta ton évêché pour entrer dans la Compagnie de JESUS Il étoit supérieur de la maison profeffe à Bordeaux , lorfqu'il fut député de la province à Rome. Le duc de Lorraine prit cette occasion pour foiliciter le pape de l'élever au cardinalat. Mais le Pere Charles l'avant appris , répondit à un gentilhomme que le duc lui avoitenvové : qu'ayans renoncé aux dignités pour embrailer la Croix, il seroit aussi compable devant Dien aue ridicule devant les houmes. s'il changeoit de fentiment. A fon retour à Bordeaux , il alla s'offrir pour le fervice des malades aataqués de la peffe; mais son général ne voulant pas le livrer à toute la vivacité de fon zete, fenvoya à Toulouse pour y étre supérieur de la maison professe. L'air de cette ville paroissoit lui être contraire; on voulut l'engager à changer de demeure. Il m'importe bien moins de vivre , dit il , que de mourir où la providence & l'obéif-Sance m'ont placé. Itmourut le 28 Avril 1631, dans la 39e année de fon age. Le P. de Laubruffel a publié

fa Vie, Nanci, 1733 , in-F2.

## LOR

III. LORRAINE, (Maifon de) Poy. CHARLES, nº XXV à XXVIII? AUMALE ... I FRANÇOIS ... III LEO-POLD. MERCOLUR; MAYENNE, Se II HARCOURT .. IX CATHERINE .. IX CLAUDE..., III LOUISE. Sc.

LORRANS, (Le) Voy. GARIN. I. LORRIS, (Guillaume de) mort vers l'an 1260, fut de fin tems un très bon poète, & compofa le Roman de la Rose, dont la meilleure édition est celle de l'abbé Lenglet , Amfterdam 1735, 3 Volumes in-12. Cet ouvrage, imité du prême de l'Art d'aimer d'Ovide , eft fort audesfous de son modele. L'auteur y a mêlé des moralités, anxquelles fon ftyle naïf & fimple doune quelque prix. En voici le fonds, tel qu'on le trouve dans l'Année littéraire, 1767, nº. 41. " Un jenne-" hommes'endort un jour de prinn tems, & fonge qu'il fe trouve , dans un jardin délicieux , où il p voit une Ross nouvelle , dont n l'éclat & la beauté le féduifent. n Il veut la cueillir; mille obstan cles s'y opposent. Voilà le nœud n de l'intrigue. Des Etres malfain fans, Faux - femblant , Dangier Male-bouche . &c. mettent tont n en œuvre pour l'empêher de n reuffir dans fon entrepilic. D'un n autre côté , Belaceneil , Pitié , n Franchise , &c. font des Divinités bienfaifantes qui le favon rifent. Enfin, après avoir fauté n des fossés, escalade des murs . n force des châteaux , furmonté mille obstacles, le jeune-hom-" me cueille la Ross, & le fonge

Ains eus la Rose vermeille 3

A tant fut jour , & je m'éveille-s Petrarque ne trouvoit que des reves dans ce Poeme. Le succes qu'il eut en France, aunonce le peu qu'il y avoit alors de bons ouvrages... Un peut consulter, pour entendre plus

Tome V.

facilement ce Posme, le Gloffaire publié en 1737 n-12. V. CLOPINEL. I. LORRY, (Paul Charles)avocat au parlement, profesteur en Droit dans l'université de Paris, moit le

4 Novembre 1766, à 47 ans, étoit un jurisconsulte celaire & profond . qui le vit confinté & eftime par fes magistrats & le public. Il a mis au jour le Commentaire latin de son pere, (François LORRY,) for les Inftitutes de Juftinien, 1557 , in 40 5 & un Effai de Differtacion ou Notes fur le Mariage, 1670, in-8°. Son fils foutient fa reputation.

H. LORRY, (Anne-Charles) docteur-régent de la faculté de Médecine de Paris, frere du précede, né à Crone, à 4 licues de Paris, en 1725, mort à Bourbonne-les-Bains, le 18 Septemb. 1783, exerca la profellion avcc autant de modeftie que de fagacité. Il répétoit souvent au milieu de les plus grands foccès en medecine: " Je ne me permettrat , jamais de dire : J'ai guéri; mais, n J'ai donné mes foins à un tel " malade, & fa maladie s'eft terminée heureusement, .. On a de lui divers ouvrages estimés: L. Effai fur les Alamens, 1757, in 12. ( Voy. II.LEMERY.) II. Hippocratis Aphorismi cum notis. 1759, in- 12. III. De Melancholia morbis melanche licis, 1764, 2 vol. in 8°, IV. Trac tatus de morbis cut aneis, in4º, 1777. Ces deux derniers ouvrages font auffi importans qu'inftrnctifs ; & le ser renferme queiques vues nouvelles & d'execellentes observations. LOSPITAL (De) Voyez Hos-

PITAL. 1. LOTH, fils a'Aran, petit-fils de Thare, fuivit fon onche Abra-

ham , lorfqu'il fortit de la ville d'Ur . & fe retira avec lui dans la terre de Changan, Comme ils avoient l'un & l'autre de grands troupeaux, ils furent contraints de fe feparer, pour éviter la fuite

des querelles qui commençoient à fe former contre leurs paffeurs. I'an 1920 avant J. C. Loth choifit le pays qui étoit autour du Jourdain, & fe retira à Sodome, dont la lituation étoit riante & agréable. Quelque tems après, Chodorlahomor, roi des Elamites, après avoir défait les cinq petits rois de la Pentalope , qui s'étoient révoltés contre lui, pilla Sodome, enleva Loth, fa famille & fes tronpeaux, l'an 1912. Abrabaus en avant été informé , pour nivit le vainqueur , le défit, & ramena Loth avec ce qui lui avoit été enlevé. Celui-ci continua de demeurer à Sodome . jusqu'à ce que, les crimes de cette ville infame étant montés à leur comble , Dieu résolut de la détraire avec les quatre villes voifines. Il envoya trois Anges, qui vinrent loger chez Loth fous la forme de jennes gens. Les Sodomites les avant appercus, voulurent forcer Loth à les leur abandonner. Loth effrayé, à la vue du péril que couroient ses hôtes, offrit de leur fubftituer plutet fes deux filles. Cette offre, effet de fon trouble . qu'on ne peut exculer, n'ayant pas arrêté ces infâmes, les Anges les frapperent d'aveuglement, & firent fortir Loth de la ville avec fa femme & ses deux filles. Il se retira d'abord à Ségor, & ensuite dans une caverne avec fes filles : ( car fa femme, pour avoir regardé derriere elle , contre la défense expreste de Dieu, avoit été changée en ftatue de fel. ) Les filles de Loth s'imaginant que la race des hommes étoit perdue, enivrerent leur pere. Dans cet état, elles conqurent de Ini chacune un fils ; l'ainée , Meab , d'où fortirent les Monbites ; & la jeune, Ammon, qui fut la tige des Ammonites. On ne sait ni le tems de la mort , ni le lieu de la fépulture de Loth , & l'Ecriture n'en dit

plus rien. On a donné bien des manieres d'expliquer le changement de fa femme en ftatue de tel. dont la plus conforme au texte est celle qui explique le fait littéralement. Quelques anciens , comme St Irénte. atteftent qu'elle conservoit de fon tems la forme de femme & quelle ne perdoit rien de fa groffeur. quoiqu'on en arrachât toujours quelque morcean. Ils ajoutent même qu'elle étoit fujette aux incommodités ordinaires à fon fexe : chofe prodigieuse & incroyable ! Vovez le Dictionnaire de la Bible par D. Calmet.

II. LOTH, ( Jean-Charles) peintre, né à Munich en 1611. mort à Venife en 1698. Michel-Ange & le cavalier Liberi furent fes maîtres pour la pcinture. Loth étoit grand colorifte, & possedoit anfli plufieurs autres parties de fon art.

I. LOTHAIRE Ier, fils de Louis de Débonnaire, & d'Ermengarde, fille de Hugues, comte d'Alface, fut afsocié à l'empire par son pere en 817 à l'affemblée d'Aix-la-Chapelle, & nommé roi des Lombards en \$20. L'ambition l'emporta chez lui fur la reconnoissance. Il s'unit avec les grands feigneurs pour détrôner l'empereur, fe faifit de fa perfonne, & l'enferma dans le monaftere de St. Médard de Soissons. ( Nous faifons connoître les fuites de cet attentat dans l'article du prince détrôné. ) Louis le Débonnaire étant forti de fa prison par les intrigues d'un de fes partilans, qui fema la discorde entre ses fils rebelles . en promettant aux deux cadets de faire augmenter leur portion ; ceuxci fe déclarerent contre Lothaire . & l'obligerent à demander pardon à leur pere commun. Après la mort de ce prince infortuné, l'ambitieux Lothaire s'arrogea la supériorité sur deux de fes freres, & voulut les

reftreindre , l'un à la feule Baviere , & l'antre à l'Aquitaine. Charles , depuis empereur , & Louis de Baviere, s'unirent contre lui, & remporterent une célèbre vioroire à Fontenai, l'an 841. Cette journée fut fanglante ; il y périt, dit on . près de 100.000 hommes. Les trois freres se disposoient à lever de nouvelles troupes, lorfqu'ils convinrent d'une trève, fuivie d'un traité de paix conclu à Verdnn en 843. La monarchie Françoise fut partagée en trois parties égales, & indépendantes l'une de l'autre. Lothaire eut l'Empire. l'Italie & les provinces fituées entre le Rhin & le Rhone, la Saone, la Meufe & l'Efcaut. Louis furmommé le Germanique, requt toutes les provinces fituées fur la rive droite du Rhin , & quelques villes fur la rive gauche, comme Spire & Mayence, propter vini copiam, difent les Annaliftes ; & Charles devint roi de toute la France, excepté de la portion cédée à Loshaire. Ce traité eft la premiere époque du Droit-public d'Allemagne. (Pepin ne fut point apellé au partage, étant mort en 838. ) Dix ans après cette partition, Lothaire abdiqua la couronne, par la laffitude des troubles de son vaste empire. & fur-tout par la crainte de la mort. Il alla expier dans le mopaftere de Prum en Ardennes, les fautes que fon ambition tyrannique lui avoit fait commettre contre fon pere, contre les freres & contre fes fujets. ( Voy. l'art GER-BERGE.) Il prit l'habit monastique dans fa derniere maladie, plutôt pour mourir (ous cut habit , que pour faire une longue pénitence : car il n'avoit pas long - tems à viwre. Il mourut fix jours après, le 28 Septembre 855, dans la 60e année de fon âge, & la 15e de fen empire. Quelque tardif qu'eût

été le repentir de Lothaire, des auteurs Benédictins le mirent dans le catologue des Saints de l'ordre Adbemar . moine de St. Cibar d'Angoulême, dit: " Qu'après sa mort, n les hons Anges & les mauvais e fe disputerent fon ame; & que p les bons l'emporterent, en di-, fant aux Démons: Nous vous , abandonnons l'Empereur ; mais n nous emportons le MOINE. .. Ce conte (dit le P Longueval ) fut inventé pour faire valoir fa profession religieuse, qui u'a pas befoin de pareilles preuves. Lothaire fut enterré à Prum, & l'on mit fur fon tombeau une Epitaphe qu'on croit être de Raban.

Continet hic tumulus memorandi Cæfaris offa, Lotharii,magui principis atque pii. Qui Francis Italis, Romanss præfuit

ipfis :

Omnia fed fprevit , pauper & binc abiit.

LOTHAIRE laiffa 3 fils, Louis, Charter & Lothaire . auxquels il divifa ses états : Louis eut en partage le rovaume d'Italie ou de Lombardie, avec le titre d'empereur : Charles . la Provence jusques vers Lyon: & Lothaire . le refte des domaines de fon pere en - decà des Alpes, jusqu'aux embouchures du Rhin & de la Meuse. Cette partie fut nommée le Royaume de Lathaire. C'est de ce dernier qu'eft venu le nom de Lotharinge ou Lerraine . province qui avoit alors beaucoup plus d'étendue qu'aujourd'hui. ( Vovez LOTHAIRE, roi de Lorraine, n°1 V.)

II. LOTHAIRE II, empereur d'Occident & duc de Saxe, fils de Gerbard, comte de Supplembourg, fut élu roi de Germanie après la mort de l'empereur Heuri V, en 115, & couronné empereur de Rome en 1133 par le pape Immocrat II, qui lui céda l'uburrait des

prince remercia le pontife, en lui baifant les pieds , & en conduifant fa mule quelques pas. On croit que Lothaire eft le rer empereur qui fit eette double cérémonie. Il avoit juré annaravant de défendre l'églife,& de conferver les biens du faint Siege. La cour de Rome se prévalut dans la fuite de ce ferment , pour prétendre que l'empire étoit un fief relevant du faint-fiege. L'empire avoit été disputé après la mort de Henri V: Lothaire fut prefere à Conrad de Franconie, & à Fréderic de Souabe, fils d'Agnès, fœur du dernier empereurt ce qui caufa de grands troubles. Il monrnt fans enfans le 4 Décembre 1137, dans le village de Bretten , près Trente. Ce tègne fut l'époque de la police établie en Allemagne, vaste pays livré depuis long-tems à la confufion. Les privileges des églifes, des évechés & des abbayes, furent confirmés, ainfi que les hérédités & les coutumes des fiefs & arrierefiefs. Les mariftratures des bourguemestres, des maires, des prévôts, furent foumiles aux feigneurs Féodaux On fe plaignoit des injustices de ces magistrats, & on eut bientôt à se plaindre de la tyrannie

III. LOTHAIRE II, roi de Franee. fils de Louis d'Outremer & de Gerberge fœur de l'empereur Othon I, naquit en 941, fut affocié an none en 952 , & fueceda à fon pere en 954. Il fit la guerre avec faccès à l'empereur Othon II, auquel il céda la Lorraine en 980, pour la tenir en fief de la couronne de France. Il avoit cédé austi à Charles son frere le duché de la baffe- Lorraine; ce qui déplut à tous les grands du royaume. Il mournt à Compiegne en 986, dans la Ace année - empoisonné, à ce qu'on croit, par Emma la femme .

de ceux dont ils dépendirent.

LOT

fille de Lothaire II, roi d'Italie. Ce prince étoit recommandable par la bravoure, son activité, sa vigilance, ses grandes vues; mais il étoit peu exack à tenir sa parole, & sinissoir presque toujours mal, après avoir bien commencé.

IV. LOTHAIRE, roi de Lorraine . fils de l'empereur Lotbaire I. abandonna Thietberge fa femme . pour époufer Valdrade la maîtreffe. Ce divorce est approuveé par deux conciles , l'un affemblé à Metz , l'autre a Aix-la-Chappelle. Le pape Nicolas I caffa leurs décrets, & Lothaire fut obligé de quitter la femme qu'il aimoit, pour reprendre celle qu'il n'aimoit pas & qu'il devoit aimer. Le pape Adrien II ayant été élevé fur le trôue pontifical . le roi de Lorraine paffa en Italie au fecours de l'empereur Louis I fon frere, contre les Sarrafins, espérant obtenir la diffolution de fon mariage. Mais le pape lui fit jurer . en lui donant la communion, qu'il avoit fincérement quitté Valdrade . & les feigneurs qui accompagnoient ce prince, firent le même ferment. Ils moururent subitement presque tous . à ce que dit un hiftorien contemporain, peu de tems après. Lothaire lui-même fut attaqué à Plaifance d'une fievre violente, qui l'emporta le 7 Août 869. Le pape avoit fait à Lothaire des préfens qui lui avoient paru, ainfi qu'à fes conrtifans, d'un augure favorable. Il lui avoit donné un manteau, une palme, & une férule ou un sceptre. Le pape, par le manteau, avoit voulu, disoient-ils, le revêtir de Valdrade; par la palme, le rendre victorieux de les ennemis; & , par la férule , lui foumettre les évêques rebelle, à sa volonté; mais le pape étoit bien éloigné de ces fentimens, & l'événement fit voir que Lothaire & les fiens s'6I. LOTICHUS, (Pierre) née nyot dans le comté de Hanau, y dévint abbé de Solitaire, en alle-mad Sébachérn, l'an 1534. Il introduité dans fon abbaye le La-térnatifine, dont il fixt un zélé défendeur, & mourut en 1567. Il montra des vertus qui le frien de l'action de la compart de vertus qui le frien de Antilhele, de la liffa quelques Ouvrages, imprimés à Marpourg, 1640. in 17. 1640. in 17. 1640.

II. LOTICHIUS, (Pierre) neveu du précédent , & le Prince des Poètes Allemands , felon Morhoff , fe fit furnommer Secundus, pour fe distinguer de son oncle. Il naquit en 1528 à Solitaire, & après avoir fait de bonnes études en Allemagne, il prit le parti des armes en 1546. Mais il retourna bientôt à ses études , voyagea en France & en Italie, fe fit recevoir docheur en médecine à Padoue, & alla profeffer cette science à Heidelberg , où il mourut de phrénéfie en 1560. C'étoit un habile médecin, & l'un des plus grands poètes que l'Allemagneait produits. Ses Poésies Latines . & fur-tout fes Elégies , 1580, in-8°, ont quelque mérite. Il avoit toutes les qualités qui font aimer & respecter: il étoit affable, modefte, fobre, conftant dans fes amitiés, infatigable dans l'étude, & intiépide dans les dangers. Sa candeur & sa bonté lui firent des amis il!uftres. On tronve fa Vie à la tête de ses Poésies, publiées par Jean Hagius médecin.

III. LOTICHIUS, (Chriftian) frere cadet du précédent, mort en 1568, eft auturn de pluseurs Picces de Vers latins, estimées. Elles ont été imprimées séparément & avec celles du suivant, à Francfort, 1620, in . 8°.

LOU 309

IV, LOTICHIUS, (Jean-Pierre) petit-fils de Christian, professa la médecine avec distinction , & ne dédaigna pas les Muses. Il dédia fon livre d' Epigrammes à Maurice, fandgrave de Heffe , & en reçut pour toute récompense une épigramme de ce prince. Il publia en 1629 un Commentaire fur Pétrone, in- 4°. Ce n'eft (dit Niceron ) qu'une rapsodie tirée de différens auteurs. Elle prouve que Lotichius avoit beaucoup de mémoire, mais peu de jugement. On a de lui divers autres ouvrages en vers & en profe. ( Vov. l'art. précédent ); des Livres de médecine; une Histoire des Empereurs Ferdinand 11 & 111, 1646, 4 tons. in - fol. fig.

LOUAIL, (Jean) naquit à Mayenne dans le Maine, Après avoir demeuré quelque tems avee l'abbé le Tourneux au prieuré de Villiers, que celui-ci possédoit, il fut mis auprès de l'abbé de Louvois pour diriger ses études. Son éleveétant mort , l'abbé Louail se retira à Paris, où il partagea son tems entre la priere, l'étude & le soin des pauvres. Il v mourut en 1724. Il étoit prêtre & prieur d'Aufai. On a de lui : I. La premiere partie de l'Histoire du Livre des Résexions morales sur le Nouveau Testament , & de la Constitution Unigenitus . fervant de Préface aux Hexables. en fix volumes in - 12, & en un gros volume in - 4°, 1726 , à Amfterdam. Cette Histoire , fi l'on peut lui donner ce nom , eft un recueil de faits, la plupart trop détaillés, & mis en œuvre par une main pen habile. Le style n'a pas affez d'agrément pour foutenir la patience du lecteur jusqu'a la fin. Il y a pourtant plusieurs pieces curieuscs; mais il auroit fallu du choix, moins de verbiage, & plus de modération. Cadry a continué cette Hifteire en 3 vol. in-4°. &

V iij

Le conduite prefique jusqu'un temme ou ent commence les Nouve Mr. Es etificatiques. II. Réféxious critiques fair le tivre du l'Imagingar de la col. sid dans l'Egife, parle l'ère a Borde. III. L'Histoire abregte du Borde. III. L'Histoire abregte du Panfévilpue, & cos Remarques fur l'Ordonnance de M. Parchevolque de Paris, in 1-3, avec Mademoléche de Joneoux, dont il revit suffi la traduction de Notes de Verdaces de l'autrin de l'active de Verdaces de l'autrin de la collège de l'active de Verdaces de Verdaces de l'autrin de la collège de l'active de Verdaces de Verdaces de l'autrin de la collège de la collège de l'autrin de la collège de la collège de la collège de la collège de l'autrin de la collège de la c

LOUBERE . ( Simon de la ) né à Toulouse en 1642, fut d'abord fecrétaire d'ambassade auprès de St. Romain, ambaffadeur de France en Suiffe. Ses talens pour les négociations déterminerent Louis XIV à l'envoyer à Siam en 1687, en qualité d envoyé extraordinaire. Il n'y resta qu'environ trois mois , pendant lefquels il s'occupa à raffembler des Mémoires fur l'Hiftoire civile & naturelle du pays. fur l'origine de la langue, le caractere & les mœurs des habitans. De retour en France, il fut envoyé exécuter une commiffion fecrette en Espagne & en Portugal. On croit que c'etoit pour détacher ees deux cours de l'alliance qui avoit produit la révolution d'Augleterre. Son dellein transpira. Il fut arrêté à Madrid, & n'obtint sa liberté qu'avee beaucoup de peine. La Loubere, reudu à la France, s'attacha au chancelier de Pontchartrain , alors controleur - genéral des finances Ce fut par le crédit de ce mipiftre qu'il obtint une place à l'academie françoile, en 1693; fur quoi la Fontaine , quelquefois tatyrique malgré la douceur de fon naturel, fit l'épigramme qui finit par ces vers:

Il en sera, quoi qu'on en die; C'est un impôt que Pontchartrain

Veut mettre fur l'Académie. Le nouvel académicien te retira pen de tems après dans sa patrie, y rétablit les Jeux Floraux, autreLOU

fois fi célebres & alors fi dégénés rés. Après s'être montré citoyenzélé & favant prefque unive fel , il termina fa carriere en 1729. à 87 ans. Il s'étoit marié à l'age de 60 ans avec une de fes parentes . qui mourut avant loi , fans lui avoir donné d'enfans. La Loubere favoit non - feulement le Grec & le Latin , mais encore l'Italien . l'Espagnol & l'Allemand. Il cultivoit à la fois la poélie. les mathématiques, la politique & l'histoire ; mais il n'excella dans aucun genre. Ses principaux ouvrages font: I. Des Poésies répandues dans différens Requeils. Il v a fait entrer tantôt de la morale, tantôt de la galanterie; car il posséda , jusqu'à un âge avancé . l'art de dire & de rimer des choses flatteules. Son ftyle d'ailleurs eft fo:ble. II. Une Relation curieuse de fon Voyage de Siam. Amfterdam 1713, 2 vol. in-12. III. Un Traité de la Refolution des Equations , in-4 , 1729 , pen connu , &c.

IOUCHALI, ou ULUZZALI, on OCCHIALI, fameux corfaire né dans la Calabre en Italie, fut fait esclave par les Tures des sa jeuneffe , & fut mis en liberté en renongant au Chriftianisme, La fortune & fa valcur l'éleverent infqu'à la vice royanté d'Alger. Lorfque les Turcs se préparoient au fiege de Famagoulte l'an 1570 . après s'être rendus maîtres de Nicofie dans l'isle de Chypre ; Louchals alla joindre leur flotte avec fon efcadre , composee de 9 galeres & de 30 autres vaiffeaux. Dans la bataille de Lépante, en 1571, il commandoit l'aile gauche de l'armée des Turcs, & étoit oppolé à l'escadre de Doria, qui le mit en fuite. Cependant il rentra comme en triomphe dans Constantinople, parce qu'il mena avec loi quelques batimens chrétiens qu'il avoit pris dès le commencement du combat.

l o u

Le grand feigneur donna de grands éloges à sa valeur, & le nomma Bacha de la mer à la place d'Hali. Ce renégat se distingua dans plufienrs autres occasions, fur-tout à la prife de la Goulette en Afrique l'an 1574, & mourut à la fin du feizieme fiecle.

LOUDUN, (Le Curé de) Voyez

GRANDIBE.

LOUET, (Georges) d'une noble & ancienne famille d'Anjou, confeiller an parlement de Paris, & agent du clergé de France, s'acquit une grande réputation par fa fcience, par fes talens, par fa pritdence & fon intégrité. Il fut nommé à l'évêché de Troguier : mais it mouruten 1608, avant que d'avoir pris poffession de cet évêché. On a de Îui : I. Un Recueil de plusieurs notables Arrêts . dont la meilleure édition eft celle de Paris 1742. 2 vol. in-fol. avec les ' ommentaires de Julien Brodeau. II. Un Commentaire fur l'ouvrage de Dumoulin , des Regles de la Chancellerie.

## (EMPEREURS.)

I. LOUIS Ier . le DÉBONNAIRE ou le FOIRLE . fils de Charlemarne . & d' Hildegarde fa ze femme, naquit en 778 , parvint à la couronne de France en 814 . & fut proclamé emperenr la meme année, âgé de 36 ans. Ce prince fignala le commen cement de fon regne par la permillion qu'il accorda aux Saxons transportés en des pays étrangers, de retourner dans leur patrie. Louis ne continua pas comme il avoit commencé. Le zèle de Charlemagne pour la religion avoit fortifié fa puissance, & la dévotion mal entendue de fon fils l'affoiblit. Trop occupé de la réforme de l'églife. & trop peu du gouvernement de fon état, il s'attira la haine des ecslefiaftiques, & perdit l'eftime de fes fuiets. Ce prince, jouet de fes

paffions & dupe de ses vertus mêmes, ne connut ni fa force, ni fa foiblesse : il ne sut se concilier ni la crainte, ni l'amour, & avec peu de vices dans le cœur, il eut toutes fortes de défauts dans l'esprit. Le mécontentement du clergé ne tarda pas à éclater. Une cruanté de Louis en fut l'occasion. Bernard , roi d'Italie, (bâtard de Pepin dit le Boffu. fils aîné de Charlemagne , ) irrité de ce que Lothaire fon coufin lui avoit été préféré pour l'empire, prit les armes en 818. L'emperent , ayant marché contre lui , l'intimida tellement par sa présence, que Bernard. abandonné de ses troupes , vint se ieter a ses pieds. En vain il demanda fa grace ; Louis lui fit arracher les yeux , & ee jeune prince mournt des fuites de cette cruelle opération. Ce ne fut pas tout : Louis fit arrêter tous les partifans de Bernard, & leur fit éprouver le même fupplice. Pluficurs eccléfiaftiques lui inspirerent des remords fur fee exécutions barbares. Les évenues & les abbés lui imposerent une pénitence publique. Louis , oubliant qu'il étoit roi , parut dans l'affemblée d'Attigni, couvert d'un cilic .. Cette humiliation , jointe à fon peu de fermeté, causa de nouveaux troubles. Dès l'an 817 Louis avoit fuivi le mauvais exemple de fon pere, en partageant fon autorité & fes états à fes trois fils , Lothaire , Pepin & Louis le Germanique. Il affocia le premier à l'empire , proclama le fecond roi d'Aquitaine à & le dernier roi de Baviere. Il lui restoit un 4e fils, qui fut depuis empereur fous le nom de Charles le Chauve. Il voulnt, après le partage, ne pas laisser fans état cet enfant d'une femme qu'il aimoit . & il lui donna en 829 ce qu'on appelloit alors l'Allemagne, en y ajoutant une partie de la Bourgogne, Judith de Buviere , mere de cet en-V iv

312 funt nouveau roi d'Allemagne, gouvernoit l'empereur fon mari , & étoit gouvernée par un Bernard. comte de Barcelone , fon amont . qu'elle avoit mis à la tête des affaires. Les trois fils de Louis, Indignés de sa foiblesse, & encore plus de ce qu'on avoit démembré leurs états, armerent tons trois contre Leur pere. Les évêques de Vienne. d'Amiens & de Lyon , déclarerent rebelles à l'état & à l'églife, ceux qui ne fe joindroient pis à e x. La plupart des autres évêques suivirent leur exemple, & abandonnerent le parti de l'empereur. Le pape Grégoire IV, qui étoit de ce nombre . vint en Prance à la priere de Lothaire, & ne put rétablir la paix entre le pere & les enfans. Au mois de Juin de l'année 833, Lothaire fe mit à la tête d'une puissante armée, augmentée bientôt par la défection presque totale des troupes de son pere. Ce malheureux prince , se voyant abandonné, prit le parti de paffer au camp de ses enfans rotranchés entre Bale & Strasbourg. dans une plaine appellée depuis le Camp de menfonge, aujourd'hni Rotlenbe, entre Brifach & la riviere d'Ill. C'est là que, de l'avis du pape & des l'eigneurs, on le déclara dechu de la dignité impériale, qui fut déférée à Lothaire. On partages de nouveau l'empire entre les trois fils, Lothaire , Pepin & Louis. A l'egard de Charles , prétexte innocent de la guerre, il fut renfermé au monastere de Prum dans la foret des Ardennes. L'empereur fut conduit dans celui de St. Medard de Soif fons, & l'impératrice Judich menée à Tortonne en Lombardie , après que les vainqueurs l'eurent fait rafcr. Louis n'etoit pas à la fin de fes malheurs : on tint dans le mois d'octobre une affemblée générale à Compiegne, où ce prince se laissa perfuader de fe foumettre à la pé-

nitence publique, comme s'avouant compable de tous les maux qui affigeoient l'Etat. On le conduifit à l'églife de Notre-Dame de Soiffons il y parut en présence des évêques & du peuple, fans les ornemens impérianx . & tenant à sa main un papier qui contenoit la confession de ses prétendus crimes. Il quitta fer vetemens & fes ar ses, qu'il mit au pied de l'autel . & s'étant revêtu d'un habit de pénitent & profterné fur cilice, il lut la liste de ses erimes , parmi lesquels étoit celui d'avoir fait marcher les trompes en Carême. Alors les évêques lui imposerent les mains ; on chanta les Pfaumes & on dit les oraisons pour l'imposition de la pénitence. Les auteurs ont parlé diversoment de cette action : les uns ont prétendu que c'étoit un trait de la politique de Louis , qui erut devoir cette fatisfaction ann évêques & aux seigneurs de son royanme : d'autres l'ont regardée comme l'effet de la vertu. Quoi qu'il en soit. il fera tonjours vrai de dire que c'étoit pousser la vertu ou la politique beaucoup plus loin qu'elfes ne devoient aller. Louis fut-enfermé un an dans une cellule du mouaftere de Saint Médard de Soiffons . vêta du fac .de penitent . fans domestique, fans confolation, mort pour le reste du monde. S'il n'avoit eu qu'un fils, il étoit perdu ponr toujours; mais fes trois enfans disputant ses dépouilles, leur défunion rendit au pere sa liberté & fa couronne. Louis avant été transféré à Saint Denys, deux de fes fils , Louis & Pépin , vinrent le rétablir, & remettre entre fes bras fa femme & fon fils Charles, L'affemblée de Soiffons fut anathématifée par une autre à Thionville en 835. Louis v fut réhabilité : Abbon . archevêque de Reims, qui avoit préfidé à l'affemblée de Compiegne , & quelques autres évêques non moins féditieux que lui , furent dépofés. L'empereur ne put, on n'ofa les punir davantage. Bientôt après, un de ces mêmes enfans qui l'avoient rétabli, Louis de Baviere, se révolts encore; mais il est mis en fuite. Le malheureux pere mourut en 840, de chagrin, dans une isle du Rhin au - deffus de Mayence , en difant: Je pardonne à Louis; mais qu'il suche qu'il m'arrache la vie. Il paffa les derniers quarante jours qu'il vécut, sans autre nourriture que le pain & le vin euchachariftiques. Il tomba dans une foibleffe extrême , qui du corps s'étendit jufqu'à l'efprit. Il crovoit . dans ses derniers momens, que le diable étoit au chevet de son lit pour s'emparer de son ame. On prétend qu'une éclipse totale de soleil. qui furvint pendant qu'il marchoit contre fon his, effraya fon esprit que les malheurs avoient troublé. & hata fa mort. Comment accorder cette erreur avee les connoissances astronomiques que plusieurs historiens lui ont attribuées? Tout s'al-Lie dans les têtes, dit un homme d'esprit. Ce prince pouvoit croire que cet évenement tenoit à une caufe naturelle; mais il ne pouvoit s'empécher d'en être troublé. L'efprit & le sentiment n'ont rien de commun; on peutavoir le cerveau très-bon, & le cœur pufillanime. Celui de Louis le Débonnaire l'étoit-Ce défaut tit le malheur de son regne, & ternit ses autres qualités : sa bienfaisance, sa bravoure, son favoir très-étendu pour son tems. Il connoilloit les loix anciennes & medernes . & il en fit observer quelques uues. Il rendit au clergé de son royaume la liberté des Elections, & se réserva seulement le droit de les confirmer. Les évéques avoient grande part au gonvernement d'alors ; ils relevoient la puis-

fance spirituelle par l'éclat de la richeffe & par la force de l'autorité temporelle; ils préfidoient aux délibérations des peuples , nonfeulement comme chefs de la religion, mais comme premiers citoyens. De-là leur influence dans les affaires de l'état. & les entreprifes téméraires & ambitieuses de quelques-uns. On doit observer ici que ce fut Louis le Débonnaire qui donna, l'an 817, la ville de Rome & ses appartenances aux papes, & qu'il en retint toutefois la fouveraineté, comme le prouvent les actes d'autorité suprême, que lui & ses fuecesseurs exercerent dans cette capitale du monde Chrétien. La foibleffe de Louis le Débonnaire ne l'empécha pas de faire de bonnes loix. Sa haine contre le luxe paroit dans celles qu'il a faites fur les habits des eccléfiastiques & des gens de guerre. Il défendit aux uns & aux autres les robes de foie & les ornemens d'or & d'argent; & aux premiers de porter des anneaux garnis de pierres précieuses , des ceintures , contenux ou fouliers garnis de boucles d'or ou de pierreries . Ef d'avoir des mules, palefrois of chevaux avec brides & freins dorés. C'est une de nos premieres loix fomptuaires. En parlant des gens de guerre, qui marchent avec de superbes équipages. & de riches meubles : Quelle extravigance, disoit-il! Ne leur suffit-il pas d'exposer leur vie, sans enrichir encore l'ennemi de leurs dépouilles, Ef le mettre en état de continuer la guerre à nos dépens ? Sa maxime ordinaire étoit : RIEN DE TROP ; maxime qu'il suivit mal on plutôt de laquelle il s'éloigna dans toute sa conduite. Ceux qui avoient sa confiance en abuserent : ce qui lui arriva ( dit Fauchet dans fon ftyle ) pour s'occuper prop à lire & à pfalmodier ; car, ajoute-t-il, combien que ce foit chose bienfeante à un prince favant & dévotieux, si doit-il être

II. LOUIS II , le JEUNE, empereur d'Occident , fils aine de Losbaire I, créé roi d'Italie en 844, monta fur le trône impérial en goc. Il eut un différend avec les fouve rains de Confrantinople, qui lui disputoient le titre d'empereur : il fe défendit affez mal . & n'allegna contr'enx que la possession. Il mourut en 875, fans avoir laiffé d'enfaus males, après avoir gouverné près de vingt ans, depuis la mort de fon pere. Il fit durant fon regne ( dit M. de Montigny ) tout ce que Pon ponvoit at endre d'un grand prince. Né avec les qualités qui font les conquérans, il le contenta d'etre infte. Il fembla fe borner à défendre contre les ennemis la portion qui lui étoit échue de l'héritage de ses peres. Ses vertus lui ont mérité des éloges de la part même des fouverains pontifes. Voici comment le pape Adrien en parle dans une lettre adressée à Louis roi de Germanie. " L'empereur Louis , (dit-il) combat, non contre les " Chrétiens, comme quelques-uns ; mais contre les ennemis du nom Chrétien , pour la fureté de l'ép glife , principalement pour la nop tre , & pour la délivrance de plufieurs fideles qui couroient un " extrême péril dans le Samnium . enforte que les Sarrafins étoient prêts d'entrer fur nos terres. Il » a quitté fon repos , & le lieu de fa refidence, s'expofant au chaud, au froid , à toutes fortes d'inommodités & de périls. Ses progrès ont été rapides. Il a fait tomber plusieurs infideles fous fes armes victorieules. ..

III. LOUIS III, dit l'AVEUGLE, né en 380 de Bofon roi de Provence, & d'Ermengarde fille de l'empereur Louis le Jeune, n'avoit que 10 ans quand il luccéda à fon pere. Il poffe en Italie l'an 900, pour defendre fes droits courte Bérrager qui lui diffuncia l'empère & après l'avoir battu deux fois, il fe fitosaronner empereur à Rome par le pape Benois IV. Il ne tint que cinq ana le feeptre impérial. S'étant ataité furprendre dans Vérone par fon rival, celin-ci ult fit créver les yeux, & le renvoya en Provence où il mount l'an yeur.

IV. LOUIS IV . dit l'ENFANT . fils de l'empereur Arnould, fut roi de Germanie après la mort de son pere, en 900, à l'âge de 7 ans. L'Allemagne fut dans une entiere defolation fous fon regne. Les Hongrois la ravagerent . & il fallut les faire retirer à prix d'argent. A ces incursions étrangeres. se joignirent des guerres civiles entre les princes & le clergé. On pilla tontes les éclifes : les Hongrois revinrent pour avoir part an pillage; Louis IV s'enfuit à Katisbonne, où il monrut en 911 ou 912 Il fut le dernier prince en Allemagne de la race des Carlovingiens. Nous ne l'avens placé ici, que parce que fa mort ett ine époque mémorable dans le droit public & dans l'hiftoire d'Allemagne. La couronne, qui devoit être héréditaire dans la maifon de Charlemagne, devint élective; les états de la nouvelle monarchie profiterent de cette révolution. Les Allemands . maîtres de disposer du trône, se donnerent des privileges excessifs. Les duchés & les comtés . administrés jusqu'alors par commission , dev nrent des fiefe héréditaires. Peu-à-peu la noblesfe . & les états des duchés . qui dans les premiers tems ne reconnoissoient que la souveraineté du roi feul , furent réduits à dépendre absolument de leurs ducs . & à tenir en arriere-fief des terres qui mouvoient auparavant en droiture de la couronne. D'un autre

## LOU

obté , l'Italie commença à être affervie à l'Allemagne, & les Romain requrent, des Barbares de la Germanie, les maitres qu'ils vou-

lurent bien leur donner.

V. LOUIS V, fils de Louis le Stvere , duc de Baviere , & de Mathilde , fille de l'empereur Rodolphe I , naquit l'an 1284. & fut élu empereur à Francfort en 1314, à l'âge d'environ 30 ans. Il fut conronné à Aix - la - Chapelle par l'archeveque de Mayence , tandis que Fréderic le Bel, fils de l'empereur Albert I, étoit sacré à Cologne, après avoir été nommé à l'empire par une partie des électeurs. Ces deux facres produifirent des guerres civiles d'antant plus cruelles , que Louis de Baviere étoit oncle de Fréderie fon rival. Les deux empereurs confentirent, après avoir répandu beaucoup de fang , à décider leur querelle par 30 champions: ufage des anciens tems, que la chevalerie a renouvelie quelquefois. Ce combat d'homme à homme , de 15 contre 15, fut comme celui des héros Grees & Trovens ; il ne décida rien . & ne fut que le prélude d'une bataille, dans laquelle Louis fut vainqueur. Cette journée, fuivit de quelques autres victoires, le rendit maître de l'empire. Fréderic avant été fait prisonnier, y renonça au bout de trois ans pour avoir fa liberté. Le pape Jean XXII avoit observé jusqu'alors la neutralité entre les deux concurrens ; mais . après la bataille décifive de Michldorff en 1322, il déclara l'empire vacant, & ordonna à Louis V de fe defifter de fes drnits & de les foumettre au jugement du Pape, qui feul pouvoit , disoit-il , confirmer les Empereurs , Ed fans l'approbation duquel aucun Prince ne pouvoit monter fur le trone impérial. L'empereur n'ayant pu faire changer de fentiment le pontife , appella du Pape

mal instruit au Pape mieux instruit , & enfin au Concile genéral. ( Voyez: CASTRUCIO. ) Jean XXII l'excommunia, délia ses sujets du ferment de fidélité, & dans fa Buile le priva de ses biens meubles & immeu bles. L'empereur s'en vengca, en fuscitant des ennemis au pape, & en faifant élire l'anti-pape Pierre de Corbiere. Benoît XII & Clément VI marcherent fur les traces de Jean XXII. Clément langa les foudres eccléfiaftiques fur Louis en 1346. Que la colere de Dieu , difoitil dans la Bulle , & celle de S. Pierre & de S. Paul, tombent fur lui dans ce monde & dans l'autre! Que la terre l'engloutiffe tout vivant! Que Sa mémoire périsse ! Que tous les élémens lui soient contraires! Que set enfuns tombent dans les mains de jes ennemis, aux yeux de leur pere! Cinqélecteurs, excités par le cape, élurent roi des Romains, la même année , Charles de Luxembourg , marquis de Moravie. Les deux compétiteurs fe firent la guerre ; mais un aocident arrivé en 1347, termina ces querelles funestes. Louis tomba de cheval en poursuivant un ours à la chaffe, & mourut de la chûte à 63 ans. Sa mort, (dit Fleury,) fut regardée comme une nunition divine. Les officiers & les juges qu'il nommoit depuis quelques aurees, le fouilloient par des injustices & opprimoient les pauvres. Dans ses voyages, il occasionnoit de grandes dépenfes aux prélats, aux églifes & aux monafteres. Il haiffoit le clergé féculier , & il disoit souvent , que quand il pourroit amaifer de l'argent comme de la boue , il ne faudroit pas des Chapitres. Ce prince eft le premier empereur qui ait rélidé constamment dans les états héreditaires, à cause du mauvais état du domaine impérial , qui ne pouvoit plus suffire à l'entretien de fa cour. Avant lui les empereurs

avoient voyagé continuellement d'une province à l'autre. Louis est aussi elle aussi le premier qui dans ses socaux se soit le premier de l'empire. Ils fuzent changés sous Wencestar, & réduits à un seul à deux têtes.

(ROIS DE FRANCE.) VI. LOUIS Ier, roi de France. Voyez Louis I, le Débonnaire,

empereur. VII. LOUIS II , le BEGUE , minfi nommé à caufe du défaut de fa langue, étoit fils de Charles le Chauve. Il fut couronné roi d'Aquitaine en 867. & fuccéda à fon pere dans le royaume de France le 6 octobre \$77. Il fut contraint de démembrer une grande partie de son domaine . en faveur de Boson qui s'étoit fait roi de Provence, & de plufieurs autres feigneurs mécontens. Il mourut à Compiegne le 10 avril 879. à 35 ans. Il eut d'Ansgarde , sa premiere femme, (qu'il fut obligé de répudier par ordre de fon pere ) Louis de Carloman, qui partagerent le royaume entr'enx ; & laiffa en mourant Adelaide, fa feconde femme . grolle d'un fils . qui fut Charles le Simple.

VIII. LOUIS III, fils de Louis le Bègne, & frere de Carloman, partagea le royanme de France avec ion frere . & vécut tonjours qui avec lui. Heut l'Auftrafie & la Neuftrie, & Carloman l'Aquitaine & la Bourgogne, Louis III defit Hugues le Batard, fils de Lothaire & de Valdrade, qui revendiquoit la Lorraine; marcha contre Boson roi de Provence : & s'opposa aux courses des Normands, fur lesquels il remporta une grande victoire dans le Vimeu en 882. Il mourut sans enfans le 4 août. Après sa mort, Carlomau son frere fut feul roi de France.

IX. LOUIS IV, ou d'OUTRE-MER, ainfi nommé à cause de son féjour en Angleterre pendant 13

ans , étoit fils de Charles le Simple & d'Ogine. Il succéda à Raoul, roi de France, en 936. Il voulut s'emparer de la Lorraine ; mais l'empereur Othon I le força de se retirer. Les grands de son royaume se révolterent plufieurs fois , & il les réduisit avec peine. S'étant emparé de la Normandie fur Richard, fils du due Guillaume, il fut défait . & pris prifonnier par Aigrold, roi de Dannemarck , & par Hugues le Blanc . comte de Paris, en 944. On lui rendit la liberté l'année fuiv. après l'avoir obligé de remettre la Normandie à Richard , & de céder le comté . de Laon à Hugues le Blunc, Cette cession occasionna une guerre opiniatre entre ce comte & le roi ; mais Louis d'Outremer étant foutenu de l'empereur Othon , du comte de Flandres & du pape, Hugues le Blanc fut enfin obligé de faire la paix, & de rendre le comté de Laon en 950. Louis d'Outremer finit fes iours d'une maniere funeste; il fut renversé par son cheval en poursuivant un lonp , & mourut à Reims de cette chûte le 10 feptembre 954 . à 28 ans. Il laiffa de Gerberge . ( Vov. IV. BERNARD ) fille de l'empereur Henri l'Oifeleur , deux fils : Lothaire & Charles. Lothaire lui fuooéda; & Charles ne partagea point . contre la contume de ce tems - là . tant à cause de son bas-age, que parce qu'alors il ne restoit presque plus que Reims & Laon en propre au roi. Depuis, le royaume ne fut plus divifé également entre les freres. L'ainé seul eut le titre de Roi . & les cadets n'eurent que de fimples appanages. C'eft une des époques de la grandeur de l'état. Louis d'Outremer étoit un grand prince, à plusieurs égards; mais il ne se méfioit pas affez des hommes, & il étoit souvent trompé.

X. LOUIS V, le FAINÉANT, toi de France après Lothaire fon pere en 989 , se rendit maître de la ville de Reims, & fit paroitre beaucoup de valeur dès le commencement de son règne. Il se préparoit à marcher au fecours du comte de Barcelone contre les Sarrafins, lorfqu'il fut empoisonné par la reine Blanche la femme le 21 Mai de l'année fuivante 987 , âgé d'environ 20 ans. Louis étoit d'un garactere turbulent & inquiet; le nom de Fainéant ne convenoit point à un tel homme. Il paroit que ce nom ne lui a été donné que parce que fon règne n'offre rien de mémorable : Et que pouvoit-il faire dans le pen de tems qu'il occupa le trône? C'eft le dernier des Rois de Frauce de la 2e race des Carlovingiens, laquelle a régné en France 236 ans. Après la mort, le royaume appartenoit de droit à Charles fon oncle, duc de la baffe-Lorraine, & fils de Louis d'Outremer; mais ce prince s'étant rendu edieux aux François, il fut exclus de la fuccession, & la couronne fut déférée à Huges Capet, duc de France, & le prince le plus puiffant du royanme ... Si l'on considere les causes de la ruine de la 2e race, on en trouvera cinq principales, I. La division du corps de l'état en plusieurs royaumes, division fuivie néceffairement de guerres civiles entre les freres. II. L'amour excellif que Louis le Débonnaire eut pour fon trop cher fils Charles le Chauve, III. La foibleffe de la plupart des rois ses successeurs : à peine en compte-t-en cinq ou fix, qui aient eu à la fois du bon - fens & du courage. IV. Le ravage des Normands, qui désolerent la France pendant près d'un fiecle, & qui favoriferent les révoltes des grands feigneurs. V. Le trop grand nombre d'enfans naturels qu'eut Charlemagne, lesquels vouloient être Souverains dans leurs terres & n'en reconnoitre aucun.

XI. LOUIS VI . le GROS . file de Philippe I & de Berthe de Hollande, né en 1081, parvint à la couroune en 1108. Le domaine qui appartenoit immédiatement au roi, se réduisoit alors au duché de France. Le refte étoit en propriété aux vaffaux du roi , qui fe conduifoient en tyrans dans leurs feigneuries, & qui ne vouloient point de maitre. Ces seigneurs vallaux étoient presque tous des rebelles. Le roi d'Angleterre, duc de Normandie. ne manquoit pas d'appuyer leurs révoltes : de là ces petites guerres entre le roi & ses sujets; guerres qui occuperent les dernieres années de Philippe I & les premieres de Louis le Gros. Ce prince s'appercut trop tard de la faute qu'on avoit faite, de laiffer prendre pied en France aux Anglois, en ne s'oppofant point à la conquête que Henri I fit de la Normandie fur Robert fon frere ainé. Le monarque Anglois étant en possession de cette province, refusa de rafer la fortereffe de Gifors, comme on en étoit convenu. La guerre s'alluma, & après des fuccès divers elle fut terminée . en 1114, par un traité qui laiffoit Gifors à l'Angleterre fous la condition de l'hommage. Elle se ralluma bientôt. Louis le Gros avant pris fous fa protection Guillaume Cliton, fils de Robert dit Courte cuiffe, qui avoit été dépouillé de la Normandie, voulut le rétablir dans ce duché; mais il n'étoit plus tems, Henri étoit devenu trop puissant, & Louis le Gros fut battu au combat de Brenneville en 1119. L'année d'après, la paix se fit entre Louis & Hemri , qui renouvella fon hommage pour la Normandie. Le roi d'Angleterre, ayant perdu toute fa famille & la fleur de fa nobleffe . qui périt à la vue du port de Barfleur , où elle s'étoit embarquée pour paffer en Angleterre, cet évé-

318 nement renouvella la guerre. Guillaume Cliton, foutenu par phufieurs feigneurs Normands & François. que Louis le Gros appuyoit secrettement, profita de ce tems funefte à Henri pour la lui faire ; mais le monarque Ang-ois en eut l'avantage. & vint à bout de foulever l'empereur Henri V contre le roi de France. Henri leve des troupes & s'avance vers le Rhin; mais Louis le Gros lui avant opposé une armée confidérable . l'empereur fut bientôt obligé de reculer. Le moparque François auroit pu ailément marcher tout-de-fnite contre le roi d'Augleterre & reprendre la Normandie; mais les vaffaux qui l'avoient suivi contre un prince étranger , l'auroient abandonné , s'il eût fallu combattre le duc de Normandie, par l'intérêt qu'ils avoient de balancer ces deux puissances l'une par l'autre. Les dernieres années de Louis le Gros furent occupées à venger le meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre, & à éteindre le schisme entre le pape Innocent II & Anaclet. Il mourut en 1137, à 56 ans. Les dernieres paroles de ce monarque mourant font une belle lecon pour les rois : N'oubliez jamais , (dit-il à fon fils , ) que L'autorité Royale est un fardeau dont wous rendrez un compte très - exaét après votre mort. L'abbé Suger, fon ministre, pleurant auprès de son lit. Mon cher ami , (lui dit-il , ) pourquoi pleurer, quand la miféricorde de Dieu m'appelle au ciel ? S'étant fait porter de Melun à St-Denys, le peuple accourut de toute part. Les laboureurs laiffoient leur charrue . pour avoir la confolation de voir un roi qui ne les avoit jamais chargés de subfides, un défenseur qui les avoit mis à l'abri de l'oppreffion , un vral pere. On vit fous fon regne cinq papes venir chercher un azile en France; Urbain 11,

Pafchal II, Gelafe II, Caliste II, Innocent 11. En fe déclarant protecteur de l'Eglife, Louis maintint fes droits ; & s'il confentit que Raoul, nommé à l'archeveché de Reims par le pape, fut mis à la place de Gervais, nommé par le roi, ce ne fut qu'à condition que Raoul confesseroit tenir l'archevêché du roi. Louis étoit un prince recommandable par la douceur de fes mœurs , [ dit le préfident Hefnault ] & par toutes les vertus qui font un bon roi. Trop peu politique, il fut toujours la dupe de Henri 1, roi d'Angleterre, qui l'étoit beaucoup. Ce fut cependant ce prince qui commença à reprendre l'autorité dont les vaffaux s'étoient emparés. Il en vint à bout par divers movens. Il établit des Communes & il affranchit des Serfis il diminua la trop grande autorité des Justices feigneuriales, en envoyant des commissaires pour éclairer la conduite des juges & des feignenrs. A la vérité, ce fut moins fon ouvrage . que celti de l'abbé Suger; mais, comme on tient compte aux rois de ce qui se fait de mal sous eux. on doit auffi leur tenir compte de ce qui se fait de bien. Cette entrepile importante fut continuée fous Louis le Jeune, fon fils. Louis le Gros eft le premier de nos rois qui ait été prendre à S. Denys l' Oriflamme, espèce de banniere de couleur rouge, fendue par le bas & fufpendue au bout d'une lance dorée. Il réunit au domaine de la couronne le duché de Guyenne, que Guillaume IX lui laiffa par fon teftament , à condition que son fils Louis qui fuit, éponseroit Eléonore, fille du due. [ Vey. 1. MONTMORENCY; COURTENAY; &T I. GARLANDE. XII. LOUIS VII, le JEUNE, fils du précédent, né en 1120, fue-

céda à fon pere en 1137, après avoir regné avec lui quelques an-

LOU

nées. Un génie facile & inconfideré, un tempérament prompt & colere . une extrême délicateffe fur le point d'honneur , un attachement opiniatre à la volonté, l'engagerent dans des démêlés qui furent cause de beaucoup de chagrins pour lui & de bien des calamités pour ses sujets. Innocent II ayant nommé à l'archeveché de Bourges, fans avoir égard à l'élection que le clerré avoit faite; Louis se déclara contre le pape, qui l'excommunia & mit fon domaine en intertit. Le .. roi s'en vengea fur Thibuult Ille. conte de champagne, promoteur de cette guerre facrée, & mit en 1141 la ville de Vitri à feu & à fang. Les temples mêmes ne furent pas épargnés, & 1300 personnes réfugiées dans une églife périrent, comme tout le reste, dans les flammes. · Les débris des églises & d'une muititude de maifons en cendres, avec les corps des infortunés qui avoient · été confumés, furent pour Louis . même un spectacle fi touchant , qu'il . en versa des larmes. S. Bernard lui perfuada qu'il ne pouvoit expier · qu'en Palestine cette barbarie, qu'il eut mieux réparée en France par une administration sage. Labbé Suger ne fut point d'avis qu'il abandonnat le bien certain qu'il pouvoit faire à les sujets, pour courir à des conquêtes incertaines; mais le prédicateur l'emporta fur le miniftre. Cette seconde Croifale fut une nouvelle époque de la liberté que les villes acheterent du roi ou : de leurs leigneurs, qui failoient ar-· gent de tout pour se croiler. Depuis long - tems il n'y avoit plus en France que la nobleffe & les ec-. clefiastiques qui fussent libres : le refte du peuple étoit esclave, & même nul ne pouvoit entrer dans le elergé fans la permiffion de fon leigneur. Le roi n'avoit d'autorité que far les forfs des terres qui lui

appartenoient. Mais quand les villes & les bourgs eurent acheté leur liberré, le roi, devenu teur défenfeur naturel contre les entreprifes des feigneurs, acquit en eux autant de sujets. Cette défense occasionna de la dépenfe; it .fatloit qu'ils la pavaffent: & ils devinrent ainfi contribuables du roi , au lieu de l'être deleurs feigneurs. Ils ne firent done que changer de maîtres ; mais la servitude du roi étoit si donce, qu'on vit dès-lors renaître en France les sciences, l'industrie & le commerce. L'occasion de la Croifade étoit la prife d'Eleffe par Noradin. Le roi partit en 1147, avec Elionor la femme, & une armée de 80000 hommes. Il fut défait par les Sarrafins. Il mit le liege devant Damas . & fut obligé de le lever en 1149 par la trahison des Grecs. C'est ainsi du moins qu'en ont parlé la plupart des hiftoriens d'Occident, qui pareiffent prévents contre les Orientaux. Louis le Jeune, en revenant en France, fut pris fur mer par des Grecs, & délivré par le général de Roger, roi de Sicile. Il eft furprenant que ce monarque, après de telles aventures, ne fut pas dégoûté des Croifades. A peine futil arrivé , qu'il en médita une nouvelle; mais les esprits étoient & refroidis, qu'il fut obligé d'y renoncer. Sa femme Eléonore , héritiere de la Guyenne & du Poitou. qui l'avoit accompagné dans sa course aussi longue que malheureuse, s'étoit dédommagée des fatigues du voyage, avec Raimond d'Antioche, fon oncle paternel, & avec un jeune Turc d'une rare beauté , nommé Saladis. Louis crut laver cette honte en faifant caffer l'an 1152 fon mariage, pour éponfer Alix, fille de ce même Thibault comte de Champagne, son ancien ennemi. C'est ainfi qu'il perdit la Guvenne, après avoir perdu en Afie fon armée.

fon tems & fon honnenr. Eléonore tépudiée , se maria six semaines après avec Henri II, duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre. & lui porta en dot le Poitou & la Guyenne. La guerre éclata entre la France & l'Angleterre en 1196, au fuiet du comté de Toulouse : Louis . tantôt vaincu . tantôt vainqueur, ne remporta aucune victoire remarquable. La paix fut conclue entre les deux monarques en 1161. Elle fut faivie d'une nouvelle guerse, terminée, en 1177, par la promeffe de mariage du second fils de Henri II & de la fille cadette de Louis le Jeune. Ce prince mourut en 1180, à 60 ans, d'une paralyfie qu'il contracta en allant au tombeau de S. Thomas de Cantorberi , auquel il avoit donné une retraite dans la fuite : il entreprit ce voyage pour obtenir la guérifon de Philippe fon fils . dangereusement malade. Louis le Jeune étoit pieux , bon , courageux; mais fans politique, fans finelle , & tonjours emporté par la dévotion très-mal enten lue . plus digne d'une femme superftitieufe que d'un prince. Ne pouvant extirper de fon royaume les corruptrices des mæurs, vermine qui a toujours pullulé dans les états puitlans & peuplés . & qui cependant est mortelle à la population, il voulut au moins que les filles publiques fuffent marquées par un fcean caractériflique d'aviliffement : . il défendit par un Edit qu'elles portaffent des ceintures derées comme les honnêtes femmes; ce qui donna lieu au proverbe qui subsifte encore: BONNE RENOMMÉE VAUT MIEUX QUE CEINTURE DORÉE.

XIII. LOUIS VIII, roi de Franee, que fa bravoure a fait furnommer le Lion, fils de Philippe-Auguste & d'Ifabelle de Hainaut, naquit en 1137. Il fe fignala en diverses expéditions, sous le regne de son pere, & monta fur le trone en 122%. C'est le premier roi de la 3e race, qui ne fut point facré du vivant de fon pere. Henri III , roi d'Angleterre , au lieu de fe trouver à fon facre, comme il le devoit, lut envoya demander la restitution de la Normandic; mais le roi refusa de la rendre . & partit avec une nombreule armée, résolu de chaffer de France les Auglois. Il prit fur eux Niort, St-Jean d'Angch, le Limoufin, le Périgord , le pays d'Annis , &c. Il ne reftoit plus que la Gascogne & Bordeaux à foumettre, pour achever de chaffer les Anglois; lorfque le roi fe laiffa engager par le pape & les éccléfiaftiques, dans la guerre contre les Albinois. Il fit le fiege d'Avignon à la priere du pape Honoré III. & prit cette ville le 12 Septembre 1226. La maladie fe mit enluite dans fon armée; le roi lui-même tomba malade, & mourut à Montpensier en Auvergne le 8 Novembre 1 226, à trente-neuf ans. Thibaut VI, comte de Champagne, éporduement amoureux de la reine. fut foupconné de l'avoir empoifonné ; mais cette accufation eft dénuée de fondement. D'autres hiftoriens ont prétendu que sa derniere maladie vint d'un excès de continence. Mais cette conjecture . rejettée par les personnes éclairées, prouver du moins l'idée qu'on avoit de la fageffe de Louis : & il eft toujours bon , (dit Mezerai, ) de faire de ces beaux exemples de vertu : car il ne s'en trouve gueres aille surs que sur le papier. Il legua par fon teftament cent fols à chacune des 2000 léproferies de fon royaume. Les Croifades en Orient avoient rendu la lèpre fort commune en Occident. Il légua encore 30 000 liv. une fois payées , ( c'est à dire , environ 540,000 liv. de la monnoie d'aujourd'hui ) à sa femme, la célebre Blanche de Castille. Cette remarque

fera

## LO U

fera connoître quel étoit alors le prix de la monnoie. C'est, dit un historien, le pouls d'un état, & une maniere assez fure de reconnoître se forces. La valeur de Louis VIII égaloit sa piété.

XIV. LOUIS IX , (St.) fils de Louis VIII & de Blanche de Caftille, né en 1215, fut baptifé à Poisi : ce qui lui fai oit prendre le nom de Louis de P. J. Il figuoit même quelquefois de cette facon: Timite, difoit-il alors, les empereurs Romains, qui prenoient les noms qui indiquoient leurs victoires. C'est à Poissi que j'ai triomphé de l'ennemi le plus redoutable : j'y ai vaincu le Diable par le Baptême que j'y ai reçu... Louis parvint à la couronne en 1226, fous la tutelle de fa mere. qui réunit pour la premiere fois la qualité de tutrice & de régente. La minorité du jeune roi fut occupée à soumettre les barons & les petits princes, toujours en guerre entre eux, & qui ne se réunissoient que pour bouleverser l'état. Le cardinal Romain, légat du pape, aida beaucoup la reine par ses conseils. Thibault VI, comte de Champagne, depuis long - tems amourcux de Bianche , fut jaloux de l'ascendant que preneit Romain, & arma contre le roi. Blanche, qui avoit méprifé infau'alors fon amour, s'en fervit avec autant d'habileté que de vertu ponr ramener le comte, & pour apprendre de lui les noms, les deficins & les intrigues des facticux. Louis, parvenu à l'age de majorité, fontint ce que sa mere avoit fi bien commence; il contint les prétentions des évêques & des laics dans leurs bornes; il appella à fun conseil les plus habiles gens du royanme; il réprima l'anus de la jurisdiction trop étendue des ercléfiastiques, maintint les libertés de l'Eglife Gallicane, mit ordre aux troubles de la Bretagne, garda une neutralité prudente entre les emportemens de Grégoire IX (Voy. son article ) & les vengeances de Eréderic II, & ne s'occupa que du bonheur & de la gloire de fes fujets. Son domaine, déjà fort grand, s'accent de plusieurs terres qu'il acheta. Une administration fage le mit en état de lever de fortes armées contre le roi d'Angleterre Henri III. & contre les grands vaffaux de la couronne de France unis avec ce monarque. Il les battit deux fois: la premiere, à la journée de Taillebourg en Poitou, l'an 1241, la seconde, 4 jours après, près de Saintes, où il remporta une victoire complette. Le prince Auglois fut obligé de fuir devant lui & de faire une paix défavantageuse, par laquelle il promitde payer 5000 liv. sterlings pour les frais de la campagne. Le comte de la Marche & les autres vasfaux révoltés rentrerent dans leur devoir & n'en fortirent plus. Louis n'avoit alors que 27 ans. On voit ce qu'il cut fait. s'il fût demenré dans fa natrie; mais il la quitta bientôt-après, pour passer en l'aleftine. Dans les accès d'une maladie violente dont il fut attaqué en 1244; il crut entendre une voix qui lui ordonnoit de prendre la eroix contre les Infideles : il fit deslors vœu de paifer dans la Terrefainte. La reine sa more, la reine sa femme, le prierent de différer jusqu'à ce qu'il fut entiérement rétabli; mais Louis n'en fut que plus ardent à demander la croix. L'éveque de Paris la lui attacha, fordant en larmes, comme s'il ent prévu les malheurs qui attendoient le roi dans la Terre-fainte. Louis prépara pendant quatre ans cette expédition aush illustre que malhenreuse; enfin , laiffant à sa mere le gouvernement du royaume, il s'embarqua l'an 1248 à Aigues-Mortes . avec Marguerite de Provence la fem-

122 me. ( Voyez 111. MARGUERITE) & fes trois freres : presque toute la chevalerie de France l'accompagna. Arrivé à la rade de Damiette, il s'empara de cette ville en 1249. Il avoit réfolu de porter la guerre en Egypte, pour attaquer dans fon pays le fultan maitre de la Terrefainte; il paffa le Nil à la vue des lufideles, remporta deux victoires fur eux. & fit des prodiges de valeur à la jouruée de Massoure en 1250. Les Sarrafins eurent bientôt leur revanche; la famine & la maladie contagiense avant obligé les François à reprendre le chemin de Damiette, ils vinrent les attaquer pendant la marche, les mirent en déroute & en firent un grand carnage. Le roi, dangereusement matade. fut pris près de Maffoure. avec tous les feigneurs de fa fuite & la meilleure partie de l'armée. Louis parut dans fa prifon austi intrépide que fur le trône. Les Mufulmans ne pouvoient se lasser d'admirer fa patience & fa fermeté à refufer ce qu'il ne croyoit pas raifonnable. Ils lui disoient Nous te regardionscomme notre captif Inotre esclave ; &f tu nous traites, étant aux fers, comme fi nous étions tes prifonniers ! On ofa lui propofer de donner nne fomme excellive pour fa rançon; mais il répondit aux envoyés du fultan : Allez dire à votre muitre , qu'un Roi de France ne fe racbete point pour de l'argent. Je donnerai cette somme pour mes gens , & Damiette pour ma personne. Il pava en effet 400 000 liv. pour leur rancon, rendit Damiette pour la sienne, & accorda au fultan une trève de 10 ans. Son dessein étoit de repasser en France; mais ayant appris que les Sarrafins, au lieu de rendre les prifonniers, en avoient fait périr un grand nombre dans les tourmens pour les obliger de quitter leur religion, il fe rendit dans la

LOU Paleftine . où il demeura encore A ans, jufqu'en 1254. Le tems de fon féjour fut employé à fortifier & à réparer les places des Chrétiens . à mettre en liberté tous ceux qui avoient été faits prisonniers en Egypte, & à travailler à la conversion des Infideles. Son retour en France, étoit d'autant plus nécesfaire, que la reine Blanche famere étoit morte. Il s'embarqua donc fus un vaiffeau, qui heurta contre des rochers avec tant de violence . qu'il y eut trois toifes de la quille emportées. On pressa le monarque de paffer fur un autre ; il refufa en difant : Ceux qui font ici avec moi aiment leur existence autant que j'aime la mienne; si je descends, ils descendront auffi ; & ne trouvant point de bâsiment qui puisse les recevoir, ils resteront exposés à mille dangers. J'ajme mieux mettre entre les muins de Dieu ma vie , celle de la reine ef de mes enfans, que de causer un tel dommare à tant de browes pens. Arrivé heureusement en France, il trouva fon royaume dans un meilleur état qu'il n'arroit du l'espérer. Son retour à Paris, où il se fixa, fit le bonheur de fes fuiets & la gloire de la patrie. Il établit le premier la Juftice du reffort; & les peuples. opprimés par les fentences arbitraires des juges des baronnies , purent porter leurs plaintes à IV grands Bailliages Royaux, créés pour les écouter. Sous lui les hommes d'étude commencerent à être admis aux féances de fes parlemens, dans lesquelles des chevaliers, qui rarement favoient lire , décidoient de la fortune des citovens. Il diminua les impôts, & révoqua ceux que l'avidité des financiers avoit introduits. Il porta des Edits féveres contre les blafphémateurs & les impies, dont les lèvres devoient être percées avec un fer chaud. On murmure d'une si grande, sévérité.

Quelques gens de la lie du peuple s'échapperent même au point de répandre contre lui des malédictions. Louis le fut , & défendit de les punir. Je leur pardonne, dit-il, puifqu'ils n'ont offense que moi. Piut à Dieu qu'en me condamnant moi-même à un pareil supplice, je puffe bannir le blasphême de mon Royaume! Cependant il adoucit enfuite fa premiere ordonnance : tant il étoit infpiré par un zèle fage & modéré. Dans les instructions qu'il donnoit à Louis son fils aine, mort à l'age de 16 ans, inftructions que Boffuet appelle le plus bel béritage que Saint Louis ait laiffe à fa maifon , il finit ainfi : Enfin , mon fils , ne fongez qu'à vous faire aimer de vos Sujets ; & fachez que je mettrois de grand cour quelque étranger à votre place , fi je croyois qu'il dût gonverner mieux que van. Il s'opposa aux prétentions de la cour de Rome par cette famense Pragmatique - Sanction donnée en 1269, pour conferver les anciens droits de l'églife, nommée Libertés de l'église Gallicane. Son refuett pour les ministres de la religion ne l'empéchoit pas de réprimer leurs entreprifes . lorfqu'elles intéreffoient l'honneur de sa couronne. L'évêque d'Auxerre, à la tête du clergé de France, avoit représenté à ce prince, que la Foi Chrétienne s'affoibliffoit tous les jours, & s'affoibliroit davantage , s'il n'y mettoit remede. Ainfi, ajouta-t-il, nous vous supplions que vous ordonniez à tous les Juges de votre Royaume, m'ils contraignent ceux qui auront été pendant un an excommuniés, de se faire absoudre & de satisfaire à l' Belife. Louis lui répondit : Je rendrai volontiers cette ordonnance; muis je veux que mes Juges , avant que de rien ftatuer , examinent la fenteuce d'excommunication, pour savoir si elle est juste ou non. Les prélats , après s'être confultés, repliquerent qu'ils ne

pouvoient permettre que les Juges d' Extise se soumifent à cette formalité .. Et moi , dit le monarque , jamais je ne souffrirai que les Eccléfiastiques preunent connoissance de ce qui appartient à ma Justice ... Louis recut en 1264 un honneur, qu'on ne peut rendre qu'à un monarque vertueux : le roi d'Angleterre Henri III & les barons le choifirent pour arbitre de leurs querelles. Ce prince étoit venu le voir à Paris au retour de son voyage de Palestine, & l'avoit affure qu'il étois fon Seigneur So qu'il le seroit toujours. Le comte d'Anjou, Charles son frere, dut à sa réputation & au bon ordre de fon royaume, l'honneur d'être choifi par le pape pour roi de Sicile. Louis augmentoit cependant ses domaines de l'aequifition de Namur, de Péronne, d'Avranches, de Mortague, du Perche. Il pouvoit ôter aux rois d'Augleterre tout ce qu'ils possédoient en France : les querelles de Harri 111 & de fes barous lui en ficilitoient les moyens, mais it préfera la justice à l'usurpation. Il les laissa jouir de la Guienne, du Périgord, du Limoufin, en les faifant renoncer pour jamais à la Touraine, au Poitou, à la Normandie, réunis à la couronne sons Prilippe-Auguste son aïeul. Scize ans de la présence avoient réparé tout ce que fon ablence avoit ruiné, lorfqu'il partit pour la VIe Croisade en 1270. Il affiégea Tunis en Afrique; huit jours après il emporta le chàteau . & mournt dans fon camo le 25 août de la même année, d'une maladie eontagieuse qui ravageoit fon armée. Des qu'il en fut att ique, il fe fit étendre fur la cendre, & expira à l'âge de 55 ans, avec la ferveur d'un anachorète & le conrage d'un héros. Les maximes qu'il laiffa écrites de sa main à Philippe fon fucceffeur, font digues d'un rei chrétien & d'un prince humain. X ij

324 Il lui recommanda de ne point furcharger les peuples de tailles & de fubfides . de m ttre de juftes bornes anx depenfes de la maifon, de maintenir les libertés & franchises des villes du rovaumes car pius elles feront riches , plus les ennemis craindront de les affaillir. Soyen équitable en tout. nième contre vous. Faites régner la paix & la juftice parmi vos fujets. N'entreprenez point de guerre fans négeflité. Donnez les bénésices à des per-Sonnes dignes , & n'en donnez point à ceux qui en ont déjà. Aimez tout ce ani ell bien & bailles tout mal.&c ... Boniface l'III le canonifaen 1297, & Louis XIII obtint du pape qu'on en feroit la fête dans toute l'Eglife, S. Louis a été, au jugement du P. Daniel & du préfident Hefrault, un des plus grands princes & des plus finguliers qui aient jamais porté le scoptre ; compatisfint comme s'il n'avoit été que malheureux ; liberal , fans ceffer d'avoir une fage économie : intrépide dans les combats, mais fans emportement. Il n'étoit courageux que pour de grands intérêts. Il falloit que des objets puiffans, la justice où l'amour de fon peuple, excitaffent fon ame, qui hors de-là paroif-foit foible, fimple & timide. Prudent & ferme à la tête de ses armées & de fon conleil; quand il étoit rendu à lui-même, il n'étoit plus que particulier. Ses domestiquesdevenoient ses maitres, sa mere le gouvernoit, & les pratiques de la dévotion la plus simple rempliffoient ses journées. Il est vrai que ces pratiques étoient anoblies par des vertus folides & jamais dementies ; elles formoicut ion caractere. Ce prince pieux bătit diverses églifes , des monafteres , & des hopitaux. Toujours habillé avec une extrême funplicité, excepté dans les jour de cerémonie, il se resusoit tout pour les doter. Les pauvres ,

LOU

& fur-tout les vieillards & les eftrepiés, entroient jusques dans son appartement; il leur servoit souvent lui-même des mêmes viandes dont il mangeoit. Il s'étoit fait faire un dénombrement de toute la noblesse indigente de son royaume. C'est lui qui fit batir à Paris l'Hopital des Quinze vingts après son premier voyage de la Terre-Sainte, pour y loger 300 gentilshomme aux-quels les Infideles avoient crevé les veux. Il avoit donné ordre de dreffer dans les provinces un état des pauvres labourcurs qui ne pouvoient travailler, & de pourvoir à leur subfistance. Il se déroboit souvent à ses courtifaus, pour exercer quelque œuvre de charité, ou pour prier en filence. On en murmuroit quelquefois. Ab ! difoit-il, fi j'employoss les momens dont on me reproche l'inutilité, an jeu ou à d'autres plaisirs, on me le pardonneroit. Il favoit pourtant donner quelquefois d'utiles lecons à ces frivoles courtifans, qui pardonnent les foibleffes & non les vertus. Une dame de qualité s'étant prélentée à lui avce une parure audessus de son àge . Louis lui dit: Madame j'aurai join de votre affaire. fi vous avez foin de celle de votre fulut. On parloit autrefois de votre beauté : elle a dispuru comme la fleur des champs. On a beau faire, on ne la rappelle point; il vaut mieux songer à la beauté de l'ame , qui ne finira point. Saint Louis favorisoit les favans & fe plaisoit avec eux. Il les admentoit à la table, & leur témoignoit avec bonté le plaifir qu'il avoit de les entendre: (1. THOMAS D'AQUIN.) Avantentendu dire dans le Levant qu'un Soudan des Sarrafins avoit ramaffé tous les ouvrages estimés des Inlideles, il voulut en faire autant . n faveur des auteurs Chrétiens. On lui fut redevable du premier plan de Bibliotheque publique qu'on cut peut-être vue en France

depuis Charlemagne. Il fit conftruire dans le tréfor de la fainte Chapelle. une falle propre à recevoir les exem plaires de l'Ecriture-fainte, des interprètes, des Peres, des auteurs ascétiques. Outre cette collection . on croit qu'il s'en forma une autre dans l'abbave de Royaumont au diocèle de Beauvais, dont il avoit pofé les fondemens dans la jeuneffe, travaillant de fes mains aux bâtimens & aux jardins. C'eft dans ce monaftere, que, loin des agitations de la cour & des embarras de l'administration, il alloit quelquefois gouter la paix de l'ame, manger au réfectoire & fervir les malades. Cette folitude étoit aufti pour lui une espece d'acatemie. Il y tenoit familièrement des conférences fur divers fuiets : car non - feutement il lifoit, mais il cherchert à soprofondir; & larfque les I vres ne fatisfailement pas la loualile enriolité. il avoit recours anx lumieres de ceux qui l'approchoient. Son difcernement naturel le portoit à préferer les anciens aux modernes & il s'attachoit sur-tout aux productions des faints Peres qu'on regardoit comme authentiques; il s'appliquoit meme quelquefois à rendre en françois, ce qu'il avoit lu en latin. Non content de s'être affuré des bons exemplaires originaux, il en faisoit multiplier les copies: & par-là il rendit de vrais fervices à la littérature & à la religion. Avant la mort il ordonna que fa bibliothèque fur partagée entre les Cifterciens de Royaumont, les FF. Précheurs & les FF. Mineurs. Il avoit aimé & protégé ces deux ordres, qui fourniffoient alors une partie des favans, des philosophes & des théologieus. Pour augmenter la célébrité de leurs écoles & exciter une émulation plus vive, il fe fit une loi de ne donner fon confentement pour la distribution

des bénéfices qu'après les preuves d'une capacité fuffisante... C'eft à fon regne, fuivant Joinville, que doit se rapporter l'institution des maîtres-des - requêtes. Ils n'étoient d'abord que trois ; ils font à présent 80 , depuis l'édit de 1752 qui les a fixés à ce nombre. S. Louis proferivit auffi des terres de son domaine . la fanglante & injuste procédure des duels judiciaires, & y fubstitua la voie d'appe! à un tribunal supérieur : ainfi il ne fut plus permis, comme auparavant, de se battre contre sa partie, ou contre les témoins qu'elle produifoit; ni d'employer la preuve abiprele du feu & del'eau, qui fut remolacce par la preuve testimoniale... foinville . la Chaife & l'abbé de ('boifi out ecrit fa Vie: ( Voyez leurs art. & I. COUCY. )

X V. LOUIS X, roi de France & de Navarre, urnommé HUTIN. (c'eft - à . dire Mutin & Querelleur) fueréda à Philippe te Bel, son pere le 29 Novembre 1314; étant dejà roi de Navarre par Jeanne sa mere. & s'étant fait couronner en cette qualité à Pampeline le 1er Octobre 1208. Veuf de Marquerite de Bourgoine. (Voyez IV. MARGUERITE) il differa fon facre julqu'an mois d'Août de l'an 1353, à cause des troubles de son royaume, & parce qu'il attendoit fa nouvelle éponfe , Clémence , fille de Charles roi de Hongrie. Pendant cet intervalle, Charles de Valois , oncle du roi, fe mit à la tête du gouvernement. & fit pendre Enguerand de Marigni à Montfaucon, au gibet que ce miniftre avoit lui-meme fait dreffer fous le feu roi. Louis X rapella les Juifs dans fon royanme, fit la guerre fans fuccès contre le comte de Flandres, & laiffa accabler fon peuple d'impôts fous le prétexte de cette guerre. Il contraignit encore le reste des ferfs de fes terres, de rachetes leur liberté: ce qu'ils firent aves

X in

326

peine. En remplissant un devoir connu, ils étoient tranquilles, & ils ignoroient ce qu'on exigeroit d'eux quand ils seroient libres. L'édit du roi portoit que Jelon le droit de nature chacun doit naître franc . & il faisoit acheter ce droit de nature. Louis X mourut à Vincennes le 8 Juin 1316, à 26 ans. Il n'avoit eu de sa premiere femme. Marie de Bourgogue, qu'une fille. Il avoit époufé en secondes noces Clémence de Hongrie, qu'il laiffa enceinte, & qui mit au monde un fils posthume, nommé Jean, (le 15 Novembre 1316; )mais ce jeune prince ne vécut oue 8 jours. Il s'éleva une grande difficulté au fuiet de la fuccession. Jeanne fille du roi & de sa premiere femme, devoit succéder, selon le duc de Bourgogne. Les états-généranx déciderent que la loi Salique exclusit les femmes de la couronnc. On ne trouve rien de décidé làdeffus, (dit M. l'abbé Millot, ) par la loi Salique; mais la coutume invariable, le vœu de la nation & l'intérêt du royaume, valoient bien une loi formelle; & ce fut Philippe le Long, 2e fils de Philippe le Bel, qui monta fur le trône de France. Jeunne, fa fille, eut pour fa part la couronne de Navaire, qu'elle porta en dot à Philippe, petit-fils de Philippe le Hardi . qui l'épousa,

XVI. LÖÜLS XI. Bit de Char-Le VII. & de Autrei d'Anique. Il de Louis II roi titulaire de Naple. Benguit à Bourges en 1423. Ille figualt a dans fa jeuneffe par plufeurs exploits guerriers contre les Anglois, qu'il obligea de lever le fiege de Dieppe en 1423. La gloire de pui par fon caractère dut & inquiet. Mécontent du roi & des minitres, en pouvant fonffirir ¿qui. Seret, mattreffe de Charles VII. il fe retira de la cour dès l'an 1446. Nulle la cour dès l'an 1446. Nulle

venir. Il s'étoit marié, sans le confentement de son pere, avec la tille du duc de Savoie. Il gouvernoit le Dauphiné en souverain; mais sachant que le roi vonloit s'affurer de sa personne, il se retira dans le Brabaut auprès de Philippe le Bon. qu'il ne put faire entrer dans ses projets féditieux. Les dernieres années de ( harles VII fon pere, furent remplies d'amertume : son fils causa fa mort. Ce pere infortuné mourut, comme on fit, dans la crainte que fon enfant ne le fit mourir. Il choifit la faim, pour éviter le poison qu'il redontoit. Louis XI, parvenu à la couronne en 1461 par la mort de Charles VII, porta à peine le deuil de son pere , & tronva même mauvais, dit on, que sa cour le portat. Il prit un plan de conduite & de gouvernement, entiérement différent. Il ne craignit point d'être bai, pourvu qu'il fut redouté; ODERINT . DUM METUANT ... Si ie m'étois avife, dit-il quelque tems avant sa mort, de régner plutot par l'amour que par la crainte, j'aurois bien pu ajouter un nouveau chapitre aux ILLUSTRES MALHEUREUX de Bocace. Il commenca par ôter aux officiers & aux magistrats leurs charges, pour les donner aux rebelles qui avoient fuivi ses retraites dans le Dauphiné. dans la Franche-Comté, dans le Brabant Regardant la France comme un pré qu'il pouvoit fancher tous les ans & d'auffi près qu'il lui plaifoit . il la traita d'abord comme un pays de conquête, dépouilla les grands. accabla le peuple d'impôts, & abolit la Pragmatique Sanction, LOUIS XI étoit cependant intéreffé (dit M. l'abbé Millot ) à maintenir cet ouvrage de son prédécessent, Mais, dans l'espérance de remettre la maifon d'Aniou fur le trône de Naples usurpé par Ferdinand d' Arragon , il sacrifia au pape une loi aussi précicule à la France qu'odieuse à la

sour de Rome. ( Voy. Jourraoi.) Il eut beau infifter enfuite for les droits de la maison d'Anjon; Pie II, qui foutenoit Ferdinand, ayant obtenu ce qu'il fouhaitoit, ne marqua fa reconnoissance que par un bref de remerciment où il le conparoit à Théodose & à Charlemagne. Cependant le parlement de Paris foutint la Pragmatique avec tant de vigueur, qu'elle ne fut totalement anéantie que par le Concordat fait entre Léon X & François I. Les entreprises de Louis XI exciterent contre lui tous les bons citoyens. Il fe forma une lique entre Charles due de Berri , fon frere, le comte de Charolois, le duc de Bretagne, le comte de Dunois & plusieurs seigneurs, non moins mécontent de Louis XI. Jean d'Anjou, duc de Calabre, vint se joindre aux prinees confédérés, & leur amena 500 Suiffes, les premiers qui aient paru dans nos armées. La guerre . qui fuivit cette ligue formée par le mécontentement, est pour prétexte la réformation de l'état & le foulagement des peuples : elle fut appellée la Ligue du Bien public. ( Voyez L. MORVILLIERS & FISCHET. ) Louis arma pour la diffiper. Il y eut une bataille non décifive à Montlhéri, le 16 juillet 1465. Le champ refta aux troupes confédérées ; mais la perte fut égale des deux côtés. Le monarque François ne défunit la Ligue, qu'en donnaut à chacun des principaux chef ce qu'ils demandoient : la Normandie à son frere; plusieurs places dans la Picardie au comte de Charolois ; le comté d'Etampes au duc de Bretague, & l'épée de connétable an comte de St. Pol. La paix fut conclue à Conflans le 5 octobre de la même année. Le roi accorda tout par ce traité, espérant tout ravoir par ses intrigues. Il enleva bientôt la Normandie à fon frere, & une

partie de la Bretagne an duc de ce nom. L'inexécution du traité de Conflans alloit rallumer la guerre civile: Louis XI erut l'éteindre en demandant à Charles le Téméraire , duc de Bourgegne, une conférence à Péronne, dans le tems même qu'il excitoit les Liégeois à faire une perfidie à ce duc & à prendre les armes contre lui. Charles , instruit de cette manœuvre, le retint prisonnier dans le châtean de Péronne, le força à conclure un traité fort délavantageux. & à marcher à sa suite contre ces Liégeois mêmes qu'il avoit armés. Le comble de l'humiliation pour lui, fut d'affifter à la prife de leur ville, & de ne pouvoir obtenir son retour à Paris, qu'après avoir prodigué les baffeffes & effuyé mille affronts. Leduc de Berri, frere du monarque François, fut la victime de cet élargissement. Louis XI le força de recevoir la Guyenne en appanage, au lieu de la Champagne & de la Brie : il voulut l'éloigner de ces provinces, dans la crainte que le voifinage du duc de Bourgogne ue fût une nouvelle source de division. Louis XI n'en fut pas plus tranquille. Le duc de Bourgogne fit offrir fa fille unique au nouveau duc de Guyenne. Le roi, redoutant de cette union, fut foupconné d'avoir fait empoisonner son frere par l'abbé de St. Jean d'Angeli, nommé Jourdain Faure, dit Verforis, fon aumônier. Le duc foupoit entre fa maitreffe & cet anmonier, qui lui fit , dit-on apporter une pêche d'une groffeur finguliere; (fuppofé qu'il y eut alors des peches en France ). La dame , d'un tempérament délicat , expira immédiatement après en avoir mangé; le prince plus robufte ne mourut qu'au bout de fix mois, après des convulsions horribles. Odet d'Aidie, favori du prince empoisonné , voulnt venger la mort de sen maître. Il enleva i'em-

LOU 328

poisonneur & le conduisit en Bretagne, pour pouvoir lui faire son procès en liberté; mais la veille du jour qu'on devoit prononcer l'arret de mort , ou le trouva etouffe dans fon lit : ( Voyez VERSORIS. ) Cependant le duc de Bourgogne le préparoit à tirer une vengeance plus éciatante de la mort d'un prince qu'il vouloit faire son geadre. Il entre en Picardie, met tout à fen & à sang, échoue devant Beauvais défendu par des femmes. ( Voyez l'article de leanne HACHETTE); paffe en Normandie, la traite comme la Picardie, & revient en Flandres lever de nouvelles troupes. Cette guerre cruelle fut terminée, pour quelques inftaus, par le traité de Bouvines, en 1474 : traité fondé fur la fourberie & le mensonge. Cette même année il y eut une Ligue offensive & défensive , formée par le duc de Bourgogne, entre Edouard IV roi d'Angleterre & le duc de Bretagne, contre le roi de France, Le prince Anglois débarque avec ses troupes ; Louis peut le combattre, mais il sime mieux le gagner par des négociations. Il paye fes principal x ministres; il leduit les premiers officiers , au lien de fe mettre en état de les vaincre; il fait des présens de vin à toute l'armée : enfin il achete le retour d'Edeuard en Angleterre, Les deux rois conclurent à Amicas en 1475 un traité, qu'ils confirmerent à Pecquigni. Ils y convinrent d'une trève de 7 ans; ils y arrêterent le mariage entre le Dauphin & la fille du monarque Anglois, & Louiss'engagea de payer , julqu'à la mort de fon ennemi, une fomme de 50,000 écus d'or. Le duc de Bretagne fut auffi compris dans ce traité. Celui de Bourgogne, abandonné de tous & fewl contre Louis XI. conclut avec lui à Vervins une trève de menf années. Ce prince, avant été

tué au fiege de Nancy en 1477 laiffa pour héritiere Marie la fille unique, que Louis XI, par une politique mal entendue, refusa pour la Dauphin fon fils. Cette princelle époula Maximilien d'Autriche , fils de l'empereur Fréderic III. & ce mariage fut l'origine des querelles qui coûterent tant de fang à la France & a la maifon d'Autriche. La guerie commenca peu de tema après cette union, entre l'empereur & le roi de France. Celni, ci s'empara de la Franche-Comté par la valeur de Chaumont d'Amboise. Il y ent une bataille à Guinegate, où l'avantage fut égal des deux côtés. Un traité, fait à Arras en 1482, termina cette guerre. On y arrêta le mariage du Dauphin aveo Marguerite , fille de Marie de Bourgogne. Louis XI ne jouit pas long-teins de la joie que lui devoient inspirer ces heureux événemens. Sa fanté dépériffoit de jour en jour, & fon courage s'affoiblit avec ses organes. Une noire mélancolie le faifit. & ne lui offrint plus que des images finneltes, il commença à redouter la mort, Il fe renferma an châtean du Pleffic-les-Tours, où l'on n'entroit que par un guichet, & dont les murailles étoient hériffées de pieux de fer. Inaccissible a ses sujets, entouré de gardes, dévoré par la crainte de la mort, par la douleur d'être hai, par les remords & par l'ennui, il nt venir de Calabre un pieux Hermite, révéré anjourd'hui fous le nom de St. François de Paule. Il se jeta à ses pieds; il le fupplia, en pleurant . de demander à Dieu la prolongation de ses jours : mais le faint homme l'exhorta à penfer plutot à purifier son ame, qu'à travailler à rétablir un corps foible &ufé. En vain il crut en ranimer les reftes, en s'abrenvant du fang qu'on tiroit à des enfans, dans la fausse elpérance de corriger l'acreté

## LOU

duffen. Il expira le 21 août 1483. à 60 ans, regardé comme le Tibere de la France. La févérité, qui avoit été extrême, se changea en cruauté sur la fin de sa vie. Il souoconnoit légérement , & l'on devenoit criminel des qu'on étoit suspect, Il v a neu de tyrans qui aient fait mourir plus de citoyens par la main du bourreau, & par des supplices plus recherchés. Les Chroniques du tems comptent 4000 fujets exéentés fons fon regne, en public ou en feoret. Les cachots, les cages de fer, les chaînes dont on chargeolt les victimes de sa barbare défance , font les monumens qu'à laiffés ce monarque. On prétend qu'en faifant donner la torture aux criminels , il étoit derriere une jalontie pour entendre les interrogatoires. On ne voyoit que gihets autour de fon château ; c'étoit à ces affrenfes marques qu'on reconnoissoit les lieux habités par un roi. Triftan , prévôt de son hôtel & son ami , ( fi ce terme pout être toléré pour les méchans, ) étoit le juge, le témoin & l'exécuteur de ses vengeances ; ( Voyez I. TRISTAN ) & co roi eruel ne craignoit pas d'y affifter, après les avoir ordonnées. Lorfque Jacques d'Armagnac duc de Nemours, accufé peut être fans raison du crime de lèse majesté, fut exéenté en 1477 par les ordres : Louis XI fit placer fous l'echafand les enfans de ce prince infortuné, pour recevoir fur cux le fang de leur pere. Ils en sortirent tout converts . & dans cet état on les conduitit à la Baftille, dans des cachots faits en forme de hottes, où la gêne que leurs corps éprouvoient étoit un continuel supplice. (V. I. MARCK.) Ce cruel monarque ent pour fes confidens & pour fes ministres . des hommes digues de lui; il les tira de la boue; fon barbier devint comte de Meulan & ambaffadeur : fon tad-

leur, héraut d'armes : son médecin , chancelier. ( Voyez les articles DANS ... COYTIER ... DOVAC. ) II abatardit la nation, en lui donnant ces vils fimulacres pour maîtres \$ auffi, fous fon regne, il n'v eut ni vertu , ni héroï me. L'ob : Hance & la haffeffe tinrent lieu de tout : & le penple fintenfin tranquille, dit un historien ingénieux, comme les forcats le sont dans une galere. Ce cœur artificieux & dur avoit ponrtant deux penchans qui auroient du adoueir fes mœurs : l'amour & la dévotion. Mais fon amour tenoit de son caractere, inconstant, bizarre . inquiet & perfide ; & fa dévotion n'étoit le plus souvent que la crainte superflitiense d'une ame pufillanime. " La bizarrerie de fon " esprit, (dit le P. Daniel, ) lui , failoit négliger l'effentiel de la " dévotion , pour fe contenter de n fes pratiques extérienres , & le n reminit fernaulenx fur des baga-, telles , tandis qu'il n'héfitoit pas and dans les choles les plus importann tes. n Tonjours couvert de reliques & d'images, portant à son bonnet une Notre-Dame de plomb , il lui demandoit pardon de fes aff ffinats. & en commettoit toniones de nouveaux. Louis s'étant voué à un Saint, comme le prêtre recommandoit instamment à la projection le foin de l'ame & du corps du roi : Ne parlez que du corps, dit le prince; il ne faut pas se rendre importus en demandant sant de chofes à la fois. Il fit sollieiter auprès du pape le droit de porter le surolis & l'aumuffe , & de fe faire oindre une feconde fois de l'amponle de Reims; au lieu d'implorer la miféricorde de l'Étre - Suprême , de laver ses mains fouillées de tant de meurtres commis avec le glaive de la justice... Si la pature le fit naître avec un cœur pervers, elle lui donna de grands talens dans l'esprit. Il avoit du conrage ; il connoiffoit les hommes & les affaires. Il portoit, suivant ses expressions, tout fon confeil dans fa stte. ( Voyez I. BREZE, & LAN-NOI à la fin. ) Prodigue par politique , autant qu'avare par gout, il favoit donner en roi. C'eft à lui que le peuple dut le premier abaiffement des grands. La justice fut rendne avec autant de lévérité que d'exactitude fous fon regne. Paris défolé par une contagion en 1466, fut repeuplé par les foins : une police rigonreule y régnoit. S'il avoit véeu plus long tems, les poids & les mefures auroient été uniformes dans les états. Il encouragea le commerce. Ayant appellé de Grèce & d'Italie un grand nombre d'ouvriers qui puffent fabriquer des étoffes précieules , il les exempta de tout impôt, ainfi que les François employés dans leurs manufactures. Il faifoit plus de cas d'un negociant actif , que d'un gentilhomme fouvent inutile. Un marchand qu'il admettoit à la table, lui ayant demandé des lettres de nobleffe, il les lui accorda & ne le regarda plus. Allez, Monfieur le Gentilhomme , lui dit LOUIS ! quand je vous faijois affeoir à ma table, je vous regardois comme le premier de votre condition ; aujourd bui que vous en êtes le dernier, je ferois injure aux autres, si je vous faifois la même faveur. Ce fut lui qui établit les Postes, en 1464, par l'avidité qu'il avoit d'apprendre les nouvelles. Deux cents treate couriers , à ses gages, portoient les ordres du menarque & les lettres des particuliers dans tous les coins du royaume. Voyez MAILLARD. ) Il eft vrai qu'il leur fit paver chérement cet établiffement; il angmenta les tailles de trois millions & leva pendant vingt ans 4 millions 700,000 liv. par au ; ce qui pouvoit faire environ 23 millions d'aujourd'hui; au lieu que Charles VII n'avoit jamais

levé par an que 1800 mille francs. En augmentant son pouvoir fur ses peuples par fes rigueurs , il augmenta fon royaume par fon induftrie. L'Anjou, le Maine, la Provence, la Bourgogne & quelques autres grands fiefs , furent réunis fous lui à la couronne. Ce prince aimoit & protégeoit les lettres, qu'il avoit lui-même cultivées. Il fonda les universités de Valence & de Bourges. Il aimoit les faillies, & il lui en échappoit d'ingénieuses. On lui faifoit voir un jour, dans la ville de Baume , un Hôpital fondé par Rolin . chancelier d'un duc de Bourgogne. Ce Rolin avoit été un grand concuffionnaire. Il étoit bien raisonnable, ) dit Louis, ) que Rolin qui avoit fait tant de pauvres pendant sa vie , bitit avant que de mourir une maifon pour les loger. Un pauvre ecclésiastique poursuivi pour une dette de 500 écus, prit le moment où le roi faisoit sa priere dans une église pour lui exposer son trifte état. Le roi paya dans l'instant la somme demandée, en lui difant : Vous avez bien pris votre tems; il est juste que j'aie pitié des malbeureux, puisque je demandois à Dieu d'avoir pitié de moi. A ce trait de bienfailance on peut en joindre un autre encore plus touchant. Une femme toute éplorée lui adressa ses plaintes fur ce qu'on ne vouloit pas enterrer fon mari en terre fainte, parce qu'il étoit mort infolvable. Le roi lui dit qu'il n'avoit pas fait fes loix; mais il paya les dettes. & ordonna d'enterrer le corps... Ce fut fous fon regne que fe fit la premiere opération de l'extraction de la pierre fur un franc-archer condamné à mert.. C'est Louis XI qui fit recueillir les Cent Nouvelles nouvelles, on Histoires contées par différens feigneurs de fa cour , ( Paris , Vérard , ) infol. fans date; mais dont la belle

LOU

édition eft d'Amfterdam 1701, deux vol. in 8 . figures.de Hoogue : quand les figures sont détachées de l'imprimé, elles font plus recherchées. Voyez VII. MARGUERITEde Valois. ) C'est encore sous son règne, en 1469, que le prieur de Sorbonne fit venir des impriments de mayence. Le peuple, alors très-Superftitieux , les prit pour des forciers. Les copiftes qui gagnoient leur vie à transcrire le peu d'anciens manuscrits qu'on avoit en France, présenterent requête au parlement contre les imprimeurs; ce tribunal fit faifir & confisquer tous leurs livres. Le roi qui favoit faire le bien , quand il n'étoit point de son intéret de faire le mal , défendit au parlement de connoître de cette affaire, l'évoqua à son conseil, & fit payer aux Typographes Allemands le prix de leurs ouvrages. Ducles , hiftoriographe de France , a publié l'Histoire de ce prince 1745 4 vol. in-12 : elle eft curicufe, intéressante & bien écrite. Il y en a une autre par Mademoiselle de Luffan, 6 vol. in 12.

XVII. LOUIS XII , roi de France , furnomé le Jufte & le Pere du Peuple, naquit à Blois en 1462, de (l'arles duc d'Orléans . & de Marie de Clèves, Louis XI lui fit époufer en 1476 Jeanne de France , fa fille. Il affitta, en qualité de premier prince du fang, au facre de Charles VIII; & quoiqu'il fut fi près du trône , il n'en étoit pas mieux à la cour de ce monarque. Il ne pouvoit Conffrir le gouvernement de Made de Beaujeu, fille ainée de Louis XI, & toute pniffaate pendant les premieres années du règne de Charles VIII. Ayant à se plaindre de cette princesse, il fe retira en 1487 en Bretagne avec le comte de Dunois & quelques autres feigneurs. Le fort des armes ne lui fut pas favorable. La bataille de St-Aubia donnée en 1588, abbatit

entiérement fon parti. Le duc d'Orifans fut fait prifonnier , transporté de prison en prison, enfin enfermé à la Tour de Bourges, où il fut gardé très-étroitement pendant trois aus, & traité avec une extrème rigueur. On lui refusoit presque le nécetfaire; la nuit on l'enfermoit dans une cage de fer; on ne lui permettoit pas d'écrire; & un nommé Guerin, son geolier, rendit cette longue captivité encore plus pure par des précautions qui tenoient de la barbarie. Ce fut pendant ces malheurs qu'il éprouva les foins tendres & généreux de la princelle /eanne (\*) fon époule, qui obtint enfin fa délivrance à force de prieres & de larmes. Le duc d'Or-Mans, élevé dans l'école de l'adversité, y persectionna les vertus que la nature lui avoit données. Parvenu à la couronne en 1498, après la mort de Charles VIII, fon humeur bienfaifante ne tarda pas d'éclater. Il foulagea le peuple & pardonna à ses ennemis. Louis de la Trimouille l'avoit fait prisonnier à la bataille de St Aubin ; il craignoit fon reffentiment. Il fut raffuré par ces belles paroles : Ce n'eft point au Roi de France à venger les querelles du duc d' Orléans. Il avoit fait une lifte des feigueurs dont il avoit eu à fe plaindre fous Charles VIII, & marqué leurs noms d'une croix. Prefque tous vouloient s'éloigner. Il les raffura par ces belles paroles', vraiment dignes d'un roi très chrétien : La croix que f'ai jointe à vos noms. ne devoit pas vous annoncer de vengeance ; elle marquoit , ainfi que celle de notre Sauveur, le pardon & l'oubli des injures. Après qu'il eut réglé & policé son royaume, diminué les impôts , réprimé les excès des gens de guerre , établi des parlemens ; il tourna fes vues fur le Milanes, fur lequel il avoit des droits par fon areule Valentine , fœur unique (\*) Voyez IV JEANNE.

du dernier duc de la famille des Visconti, Ludovic Sforce s'en étoit emparé: le roi envoya une a mée contre lui en 1499, dans moins de 20 jours le Milanes fut à lui. Il fit fon entrée dans la capitale le 6 Octobre de la même année; mais, par une de ces révolutions fi ordinaires dans les guerres d'Italie, le vainen rentra dans fon pays d'où on l'avoit chaffe, & recouvra plufienrs places. Sforce , dans ce retabliff ment paffager , pavoit un ducat d'or pour chaque tête de Francois qu'on lui portoit. Louis X/I fit un nouvel effort; il renvoya Louis de la Trimonille, qui reconquit le Milai ès. Les Suiffes qui gardoient Sforce, le livrerent au vainqueur. Maitre du Milanes & de Gènes, le roi de France vonlut encore avoir Naples; it s'unit avec Ferdinand le Catholique pour s'en emparer. Cetie conquête fut faite en moins de 4 mois, l'an 1501. Fréderic toi de Naples se remit entre les mains de Louis XII, qui l'en voya en France avec une pention de 110.000 liv. de notre monnoie d'anjourd'hui. Le monarque François étoit destiné à avoir des prifonniers illustres. Un duc de Milan étoit fon captif, & un roi de Naples fon penfionaire. Ce prince infortnné ne voulut pas traiter avec Ferdinand le Cutholique , ani poffoit pour perfide & qui l'étoit. A peine Naples fut il conquis, que ce derpier s'unic avec Alexandre VI pour ôter an roi de France son partage, Ses troupes, conduites par Gon-Salve de Cordone, qui mérita fi bien le titre de Grand Capitaine, s'emparetent en 1502 de tout le 16 vaume, après avoir gagné les batailles . de Seminare & de Cerignole, Cette guerre finit par un traité honteux. en 1505. Le roi y promettoit la feule file qu'il cut d' Anne (\*) de Bretagne au petit fils de Ferdinund.

(\*) Voyez VII. ANNE.

LOU

à ee prince depuis fi terrible à la France lous le nom de Charles-Quint; la dot devoir être composée de la Bourrogne & de la Bretagne, & on abandonnoit Milan & Genes fur Icfque'les on cédoit f s droits. Ces conditions parment fi onérenfes aux Etats effemblés à Tours en 1506. qu'ils arrêterent que ce mariage ne fe feroit point. Les Génois fe révolterent la même année contre Louis. Il repalfa les Monts, les défit, entra dans leur ville le fabre à la main. Il avoit pris ce jour là une cotted'armes, fur laquelle étoient repréfenties des abeilles voltigeant autour d'une ruche, avec ces mots : NON UTITUR ACULEO. " Il : fe " fert point d'aiguillon. " En effet il étoit entré en vainqueur. & il pardonna eu pere. L'année 1 508 fit remarquable par la Ligue de Cambrai, ourdie par JULES II: [ Vonez l'article de ce pontife. ] Le roi de France y entra ; l'ambalfadeur de Venife avant voulu l'en détourner . en lui vantant la prudence des Vénitiens : J'oppoferai, lui dit ce prince , un fi grand nombre de foux à vos Sages, que je les déconcerterai. La condurte de Louis XII répondoit à fes discours. Il veut marcher aux Vénitiens, pour les combatre à Aignadel. On lui reprefente que les eunemis le font emparés du feul poste qu'il pouvoit occuper. Où comperezpons, SIRE? Ini demande un grand de fa cour. Sur leur ventre, répondit-il. Il entra for le territoire de la république en 1509, & defit les ennemis en personne, le 14 Mai. à Aignadel. Durant la bataille, Louis étoit tuujours dans les endroits ou le danger étoit le plus grand. Onclques conrtilans obligés par homieur de le inivre, veulent cacher leur poltronnerie fous le motif louable de la confervation du prince: ils Ini font appercevoir le péril auquel il s'expe e; le roi, qui démèle à l'in-

tant le principe de ce zèle, fe contente de leur répondre : Que ceux qui ont peur se metten derriere moi. La prise de Crimone, de Padoue. & de plufieurs autres places, futle fruit de cette : ictoire. Jules 11, qui avoit obtenu par les armes de Louis XII à peu près ce qu'il vouloit. n'avoit plus d'autre crainte que celle de voir les François en Italie. Il se ligu contre enx, & l'on peut voir les fuites de cette Lieue dans fon article où nous le avons détaillées. Parmi les ennemis que le pape lei fuscita, il ne faut pas oublier les Suiffes, qu'il dét cha de fon alliance d'autant plus facilement, qu'ayant exigé une augmentation de paie. Louis les avoit irrités en difant: Il est étonnant que de mi étables Montagnards, à qui l'or & l'argent étoient incomms avant que mes prédécelleurs leur en donnaffent, venillent fuire la loi à unroi de France! Plusieurs francois firent admirer leur valeur dans cette enerre. Le jenne ijaftonde Foix. due de Némours, repouffa une armée de Suiffes, chaffa le pape de Bologne, & gigna en 1512 la célèbre batiille de Ravenne,où il acquit tant de lauriers, & où il perdit la vie: [ Voy. GASTON, n° 11. ] La gloire des armes Françoifes ne se toutint pas; le roi ctoit éloigné; les ordres arrivoient trop tard, & quelquefois fe contredifoient. Son économie, quand il falloit prodigner l'or, donnoit pen d émulation. L'ordre & la discipline étoient inconnus dans les troupes. En moins de trois mois les François furent hors de l'Italie. Le maréchal de Trivulce, qui les commandoit, abandonna l'une après l'autre, toutes les villes qu'ils avoient prifes. du foud de la Ro magne aux confins de Savoie, Louis XII ent la mortification de voit étabiir dans Milan par les Sniffes, le jeune Maximilien Sforce, fils du due mort profennier dans fes états.

Genes, où il avoit étalé la pompe d'un roi Afi:tique, reprit fa liberté & chaff: 1's François. Elle fut foumise de nouvern; mais la perte de la bataille de Novare, gaguée par les Suilles contre la Tranouille , le 6 Juin 1513, fut l'époque de la totale expusion des François. ( Voyez CABALLO, ) Louis XII. Sclon Machravel, fit eing fautes capitales en It:lie. " Il ruina les foibles ; il augmenta la puffance d'un puiffant; n it y introductit un etranger tron " puissant; il n'y vint point de-" meurer; & il n'y envoys point , de colonies. , L'empereur Maximilian , Henri 1/1/1 & les Suiffes. attaquerent à la fois la France. Les Anglois mirent le fiege devant Terouanne, qu'ils prirent après la journée de Guinegate, où les troupes Françoiles furent miles en déroute. " Elle fut appellee la journée " des Eperons, [dit Mezerai] parce , que les François s'y servirent 30 plus de leurs éperons que de leurs " épécs. " La prite de Tournai fuivit celle de Terouanne. Les Suisses afliégerent Dijon, & ne purent être renvoyés qu'avec 20,000 ceus comptant, une promeffe de 4000, & fept ôtiges qui en répondoient. Louis Xil, battu de tous côtés , a recours aux négociations; il fait un trade ave: Lien X, renonce au concile de Pife, & reconnoct celui de Latran; il en fait un autre avec Henri VIII , & épouse sa fœur Maric, pour laquelle il donne un million d'écus. [ Poyez XI. MARIE . 87 RENEE.] Il avoit ilors 53 ans , & étoit d'une fanté fort délicace : il oublia son âge auprès de cette princeffe. & mourut au bout dedeux mois de mariage, en 1515, pleuré de tous les bous citoyens. A fa mort les Cricurs de corps difoientle long. des rues, en fonnant leurs clochet. tes: "Le bon roi Louis, l'ere du peuple,eft mort ! " Si Louis XII fut mal-

heureux an-dehors de lon royanme, il fut heurenx au-dedans. On ne peut reprocher à ce roi que la vente des charges : il en tira en 17 années la fomme de 1200 milie liv. dans le seul diocèse de Paris; mais les Tailles , les Aides furent modiques. Il auroit peut-être été plus loué, fi, en impolant les tributs néceffaires, il eut confervé l'Italie, réprimé les Suiffes, secouru efficacément la Navarre, & repoullé l'Anglois. Mais il fut toujours retenu par la crainte de fouler ses sujets. La Justice d'un Prince l'oblige ànerien devoir , plutôt que su grandeur à beaucoup donner ; c'étoit l'un de fes principes. J'aime mieux , ditil un jour , voir les Courtifans rire de mon avarice , que de voir mon peuple pleurer de mes dépenses. Avec treize millions de revenus, qui en valoient environ cinquante d'aujourd'hui, il fournit à tout . & foutint la majefté du trône. Sou extrême bonté l'empêcha de se méher des méchans II fut la dupe de la politique menrtriere du pape Alexandre VI. & de la politique artificiense de Ferdinand. On lui conicilloit, ( pour l'intérêt, disoit on , de la France, que ce dernier prince trahiffoit ) de retenir fon gendre l'archiduc d'Autriche: J'aime mieux , répondit Louis , perdre, s'il le faut, un royaume, dont la perte après tout peut être réparée, que de perdre l'honneur qui ne se répare point ... Les avantages que mes ennemis remportent fur moi, ne doivent , difoit-il encore , étamer per-Sonne, s'ils me battent avec des armes que je n'ai jamais employées: avec le mépris de la bonne foi , de l'honneur ET des loix de l' Evangile. Un doit lui pardonner ics fautes, en faveur des qualités précieules de bon roi, de roi juste. Lorsqu'il alloit à la guerre il fe faifoit fuivre de quelques hommes vertueux & éclairés; chargés, même en pays ennemi, d'empêcher

le défordre , & de réparer le dommage lorfqu'il avoit été fait. Un gentithomme de sa maison ayant maltraité un paylan , il ordonna qu'on ne lui fervit que de la viande & du vin. Il le fit enfuite appeller . & lui demanda quelle étoit la nourriture la plus nécessaire? L'officier lui répondit que c'étoit le pain. Et ! pourquoi donc, reprit le roi avec févérité, êtes-vous affez pen raisonnable pour maltraiter ceux qui vous le mettent à la main ? ... Le menu Peuple .. difoit-il, est la proie du Gentilboinme of du Soldat , & ceux-ci font la proie du Diable. Ces principes, d'une probité auftere , furent fur tout remarqués après la prife de Gênes . qui avolt secoué le joug de la France. Son avant-garde avant pillé quelques maifons du fauxbourg S. Pierre d'Areua, le prince, quoique perfonne ne se plaignit, y envoya des gens de confiance pour examiner à quoi fe pouvoit monter la perte, & ensuite de l'argent pour payer la valeur de ce qui avoit été pris-Sa clémence s'étendoit sur les étrangers comme fur fes ennemis domestiques. L'Alviane, général des Vénitiens, ayant été pris à la bataille d'Aignadel, fut conduit au camo François, où il fut traité avec toute l'honnéteté possible. Ce général, plus aigri par l'humiliation de fa défaite, que touché de l'humanité de son vainqueur, ne répondit aux démonstrations les plus consolantes que par une fierté brufque & dédaigneuse. Louis se contenta de le renvoier au quratier où l'on gardoit les prifonniers. Il waut mieux le laiffer , dit-il ; je m'emporterois, & j'en ferois faché. Je l'az vaincu, il faut me vaincre moi-même...Louis XII out foin que la justice fût rendue par-tout avec promptitude , avec impartialité & presque sans frais. On payoit 46 fois moins d'épices qu'aujourd'hui, & les officiers

de justice étoient en beaucoup plus petit nombre. & n'en valoient que mieux.Il maintint l'ufage où étoient les parlemens du royaume, de choifir trois fujets pour remplir une place vacante; le roi nommoit un des trois. Les dignités de la robe n'étoient données alors qu'aux avocats ; elles étojent l'effet du mérite, ou de la réputation qui fuppose le mérite. Son Edit de 1499, éternellement mémorable, a rendu sa mémoire chere à tous ceux qui rendent la justice & à ceux qui l'aiment. Il ordonne par cet édit qu'on Suive toujours la Loi , malgré les ordres contraires que l'importunité pourroit arracher au Monarque Louis XII fut le premier des rois qui mit le laboureur à couvert de la rapacité du toldat, & qui fit punir de mort les gendarmes qui ranconnoient le payfan. Les troupes ne furent plus le fléan des provinces; &, loin de vouloir les en éloigner, les peuples les demanderent. La bonté de Louis XII alloit jusqu'à la tolérance pour les errans. En 1501, ce prince traversant le Dauphiné pour se rendre en Italie, fut supplié par quelques feigneurs trop zélés, d'employer une partie de ses forces à purger cette province des Vaudois qui en habitoient les montagnes. Avant que de poursuivre ces hérétiques , il voulut favoir de quoi ils étoient coupables. Il députa Guillaume Parvi , fon confesseur , & Adam Fumée, maître-des-requêtes, pour vifiter fur les lieux tous les chefs d'accufation. Soit que ces dignes ministres d'un roi clément ne cherchaffent point trop curieusement ( dit M. Garnier ) à trouver des errans, foit que le voifinage de l'armée forçat les Vaudois à diffimnler leurs fentimens; le rapport fut si favorable que Louis s'écria en jurant : Ils Sont meilleurs Chrétiens que nous ! Il otdenna qu'on rendit aux Vaudois

les biens qu'on leur avoit enlevés . défendit qu'on les inquiétat à l'avenir, & fit jetter dans le Rhone toutes les procédures déjà commencées. Le particulier dans Louis XII étoit auffi adoré que le monarque : (Voyez III. SPINOLA.) Il étoit affable, deux, careffant; il égavoit la conversation par des bons mots, plaifans fans être malins. Son amour pour son penple s'étendit jusqu'à l'avenir. Prévoyant les maux que l'humeur prodigue & inconfiderée de François I causeroit à la France, il pleuroit, en difant: Ce gros garçon gatera tout! (Voyez CLAUDE, no. VIII. ) On a imprimé fes Lettres au cardinal d'Amboife, Bruxelles, 1712, 4 vol. in-12. Elles font bien écrites pour le tems où il vivoit. Peu de fouverains, (dit M. d'Arnand, )ont porté auffi loin que Louis XIIIa confidération pour les gens-de-lettres. Etant aPavie, non-seulement il confirma les privileges de l'école de Droit, mais il augmenta confidérablement les honoraires des profesfeurs il affiftoit meme à leurs exercices: (Voyez MAINUS.) Il appella auprès de lui les plus favans hommes d'Italie, lenr affigna des penfions, des honneurs. Il y en eut qui furent chargés d'ambaffades. & qui parvinrent aux premieres places. C'eft de fon tems qu'on commença à enseigner le grec dans l'université; & il prépara en partie tout ce que son successeur fit pour les lettres. Ce monarque possédoit une des plus amples collections d'anciens manuscrits qui fût en Europe. Ciceron étoit fon anteur favori. Il aimoit fur-tout ses Traités des Offices , de la Vieilleffe & de l' Amitié ... " Je ne trouve (dit M. d' Arnaud) n qu'une tache dans l'histoire de , Louis XIII; fon refroidiffement, , je n'ofe dire fon ingratitude, à

" l'égard du célebre Philippe de Co.

mines : car il faut croire qu'il eut

a des raifons bien fortes ponragir ainfi, qui ne lont point parve-, nues julqu à nons. , ( l'oyez. Co-MINES. ) L'abbé l'ailbié a donné fa VIE, Paris 17 . 5, 3 volumes in-8°. Louis XII avoit pris pour devise le Fore- Epic , avec ces mots , Co-MINUS & EMINUS, qui en étoient

l'ame. XVIII. LOUIS XIII, furnommé & JUSTE naquit à Fontaineblean le 27 septembre 1601, de Leuri II' & de Marie de Médicis. ( Poyez I. BAILLY. ) La France n'avoit point eu de Dauphin depuis 84 ans, c'eft-à-dire, depuis la naiffance de François II. Il étoit encore enfant, lorfqu'on vint lui aunoncer que le connétable de Caftille , ambassadeur d'Espagne avec une grande fuite de feigneurs, ve noit pour lui faire la révérence. Des Espegnols! dit il de ce ton animé qui marquoit sa valcur naissante : Cà , çà , qu'an me donne mon épée. (Vovez auffi les art. MALHERBEST RIVAULT. ) Il monta fur le trone le 14 mai 1610, jour de l'affaffinat de fon pere, fous la tutelle & la régence de la mere. Cette princésse changea le syttène politique du regue précédent, & dépensa en profusions pour acquérir des créatures. tout ce que Henri le Grand avoit amaffe pour rendre la nation puiffante. Les troupes à la tête defquelles il alloit combattre, furent licentiées. Son fidele ministre, fon ami Sulli, se retira de la cour ; l'Etat perdit fa confidération au-dehors & fa tranquillité an-dedans. Les princes du fang & les grands-leigneurs, le maréchal de Rouillon à leur tête, remplirent la France de factions. On appaifa les mécontens par le traité de Stc-Monehouti, le 15 mai 1614; on leur a corda tout. & ils fe foumirent pour quelque tems. Le roi avant été déclaré majeur le 2 octobre de la même an-

née . convoqua le 27 fuivant les derniers Etats-généraux qu'on ait tenus en France. Le réfultat de cette affemblée fut de parler beaucoup d'abus, fans pouvoir remédier prefque à ancun. La France resta dans le trouble, gouvernée par le Florentin Concini, connu fous le nom de Maréchal d'Ancre. Cet homme obscur, parvenu tout-à-coup au faite de la grandeur, disposa de tout en ministre despotique, & fit de nouveaux mécontens. Henri II. prince de comté, se retire encore de la cour, public un manifeste fanglant, fe ligue avec les Huguenots & prend les armes. Ces troubles n'empécherent point le roi d'aller à Bordeaux, où il époufa Anne d'Aurriche, infante d'Espagne. Cependant il avoit armé contre les rebelles; mais les foldats produifant peu de chofe, on ent recours aux négociations. Le roi conclu avec lui une paix simulée à Loudun en 1615, & le fit mettre à la Baftille peu de tems après. Les princes, à la nouvelle de cet emprisonnement. se préparerent à la guerre; ils la fi: ent avec peu de succès, & elle finit tout-à-coup par la mort du maréchal d'Ancre. Le roi, mécontent de la dépendance où fon minlitre le tenoit, & conduit par les conseils de Luynes son favori, confentit à l'emprisonnement de Concini. Vitry, chargé de l'ordre, voulut l'exécuteur ; & , fur la réfistance du maréchal , il-le tua fur le pont du Louvre, le 24 octobre 16:7. L'éloignement de Marie de Médicis. reléguée à Blois, fuivit ce menrtre. Le duc d'Epernon , qui lui avoit fait dounce la régence, alla la tirer de cette ville, & la mena dans ses terres à Angoulème. On l'avoit haïe tonte-puiffante; on l'aima malheureuse. Louis XIII, voyant les dilpofitions du peuple, chercha à se raccommoder avec fa mere , & y réuffit

par le moyen de l'évêque de Luçon, fi connu & fi craint sous le nom de cardinal de Richelieu. La paix se fit à Angoulème en 1619; mais à peine fut-elle fignée, qu'on penfa à la violer. La reine, conseillée par l'évêque de Lucon, qui vouloit faire acheter sa médiation, prit de nouveau les armes; mais elle fut obligée de les quitter bientot après. Le roi, après s'être montré dans la Normandie pour appaifer les mécontens, paffa à Angers où fa mere étoit retirée. & la força à se soumettre. La mere & le fils fe virent à Briffac en versant des larmes, pour le brouiller enfuite plus que jamais. La nomination de Richeleu au eardinalat, fut le feul fruit de ce traité. Louis XIII réunit a'ors le Béarn à la contonne par un édit folemnel. Cetédit, donné en 1620, reflituoit aux Catholiques les églifes dont les Protestans s'étoient empares, & érigeoit en parlement le conseil de cette province. Ce fut l'époque des troubles que les Huguenots exciterent fous ce regne. Roban& Soubife furent les chefs des factieux. Le projet des Calvinistes étoit de faire de la France une République; ils la diviserent alors en VIII Lercles, dont ils comptoient donner le gouvernement à des feigneurs de leur parti. Ils offrirent à Les diguières le généralat de leurs armées & 100.000 écus par mois; mais Lestiguières aima mieux les combattre. & fut fait maséchal-général des armées du roi. Luynes, deveun connétable en même tems, marcha contre les rebelles vers la Loire, en Poitou, en Béarn, dans les Provinces méridiomales. Le roi étoit à la tête de ette armée. Preique toutes les villes lui ouvrirent leurs portes; il foumit plus de co places. Ses armes, victoricules dans tout le royaume . échouerent devant Montau-Tome V.

ban, défendu par le marquis de la Force ; il fut obligé de lever le fiege, quoiqu'il cût mené fix maréchaux de France; mais le nombre des chefs fut nuifible, par le défaut de subordination. Lumes étant mort le 10 décembre de la même année 1621. Louis XIII, excité par le card.de Richelieu qui avoit succédé à la faveur du connétable, n'en continua pas moins la guerre. Les avantages &les défavantages furent réciproques de part & d'autre. Le roi donna une gr. marque de courage en Poitou , lorsqu'à minuit, à la tête de ses gardes. il paffa dans l'ifle de Rié, ( & non pas de Ré, comme l'ont écrit que lques autours , ) dont il chaila Sou. bife, après avoir défait les trompes qui defendoient ce poste. Il ne se figuals pas mojus au fiege de Royan en Saintonge; il monta trois ou quatre fois fur la banquette pour reconnoître la place, avec danger évident de sa vie. Cependant les Huguenots se lassoient de la guerre, on leur donna la paix en 1623. P.ndant cette courte paix Louis XIII rétablit la tranquillité dans la Valteline en 1624, & fecourut en 1625 le duc de Savoie contre les Génois. Les troupes Françoise & les Piémontoifes firent quelques conquét-s, qu'elles reperdirent prefqu'auffi-tôt Les Huguenots avoient recommencé la guerre, toujours fous le prétexte de l'inexécution des traités. La R chelle, le boulevard des Calvinistes, reprend les armes , & eft fecourne par l'Angleterre. Les vaisseaux Anglois furent vaincus près de l'ifle de Ré, & cette ifle. dont les rebelles s'étoient rendus maîtres, fut de nonveau à la France. Kichelien méd toit un coup plus important, la prife de la Rochelle même. Une femme ( c'étoit la mere du auc de Roban, chef des hérétiques révoltés ) déf ndit cette ville pendant un an contre l'armée royale, contre l'activité du cardinal de Richelieu & contre l'intrépidité de Louis XIII, qui affronta plus d'une fois la mort à ce fiege. Elle fe rendit enfin le 28 octobre 1628, après avoir fouffert toutes les extrémités de la famine. On dut la reddition de cette place à une digue de 500 pieds de long, one le cardinal de Richelien fit conftruire, à l'exemple de celle ou'Alexandre fit antrefois élever devant Tyr. Cette digue dompta la mer . la flotte Augloife & les Rochellois : (Voice GUITON & METEZEAU.) Les Anglois travaillerent en vain à la forcer; ils furent obligés de retourner en Angleterre, & le roi entra enfin dans la ville rebelle, qui, depuis Louis XI jusqu'à Louis XIII, avoit été armée contre les maitres. Ce dernier fiege coûta 40 millions. Les fortifications furent démolies . les fossés comblés, les privileges de la ville anéantis, & la religion Catholique rétablie. Louis XIII dit à cette occasion : Je fouhaiterois qu'il n'y eut de places fortifiées que sur les frontieres de mon Royaume , afin que le cœur & la fidélité de mes sujets ferwiffent de citudelle Ef de garde à ma personne. La prife de la Rochelle fut suivie d'un édit appellé l'Edit de Grace, dans lequel le roi parla en fouverain qui pardonne. Après cet événement, fi funeste pour le Calvinisme & fi heureux pour la France, le roi partit pour fecourir le duc de Nevers, nouveau duc de Mantone, contre l'empereur qui lui refusoit l'investiture de ce duché. Louis XIII, en se rendant en Italie, paffe à Châlons fur-Saône. Le duc de Lorraine l'y va voir : & connoillant fon extrême paffion pour la chasse, il lui offre une nombreuse & excellente meute. Quoique ce prince eût en général peu d'empire fur lui-même, il fe trouva eapable d'un effort en cette occa-

fion : il refusa ce présent, qui étoit fort de fon gout. Mon Coufin , ditil, je ne chaffe que lor fque mes affaires me le permettent ; mes occupations Sont plus férienses , & je peuse à convaincre l'Europe que l'intérêt de mes Allies m'eft cher. Quand i aurai fecouru le Duc de Mantone, je reprendrai mes divertissemens, jusqu'à ce que mes Alliés aient besoin de moi. Arrivé en Piémont, il força le pas de Sufe en 1629, ayant fons lui les maréchaux de Créqui & de Bof-Compierre : battit le duc de Savoie ; & figna un traité à Sufe; par lequel ce prince lui remit cette ville pour fureté de les engagemens. Louis XIII fit ensuite lever le fiege de Cafal . & mit son allié en possession de fon état. Le duc de Savoie n'ayant rien exécuté du traité de Sufc, la guerre se renouvella en Savoie. en Piémont & dans le refte de l'Italie. Le marquis de Spinola occupoit le Monferrat avec une armée Espagnole: le cardinal de Richelieu voulut le combattre lui-même, & le roi le fuivit bientot après. L'armée Françoife s'empare de Pignerol & de Chambéri en deux jours ; le duc de Montmorency remporte avec pen de troupes une victoire fignalée au combat de Veillane fur les Impériaux, les Espagnols & les Savoifins réunis, en juillet 1630. La même armée défit peu de tems après les Espagnols au Pont de Carignan & délivra Cafal. Ces fucees amenerent le traité de Quiérafque conclu en 1631, & ménagé par Mazarin, depuis cardinal. Le due de Nevers fut confirmé, par ce traité, dans la possession de ses états. Louis XIII & Richelieu . de retour à Paris, y trouverent beaucoup plus d'intrigues qu'il n'y en avoit en Italie entre l'Empire, l'Espagne, Rome & la France. Gaston d' Ortéans frere unique du roi, & la reine-

mere. tous deux mécontens & ia-

loux du cardinal , fe retirerent, l'un en Lorraine & l'autre à Bruxelles. Se voyant fans reffource dans ce pays. Galton portale malheur qui l'accompagnoit, en Languedoc dont le duc de Montmorency étoit gouverneur. Montmorency, engagé dons sa révolte, fut bleffé & fait prifonnier à la rencontre de Castelnaudari le premierSeptembre 1632. Le moment de la prise de ce général. fut celui du découragement de Gafton & du triomphe de Richelien. Le cardinal lui fit faire fon procès; le 20 Octobre fuivant il eut la tête tranchée à Toulouse, sans que le souvenir de ses victoires put le fauver. Galton, touiours fugitif, avoit passé de Lauguedoe à Bruxelles , & de Bruxelles en Lorraine. Le duc Charles IV fut la victime de fa complaifance pour lui. Le roi réunit le duché de Bar à la couronne ; il s'empara de Lunéville & de Naney en 1633 , & l'année fitivante de tout le duché. Gaston ayant fait cette année un traité avec l'Espagne, fut invité à se réconcilier avec le roi & accepta la paix qu'on lui offrit. Les Espagnols, tonjours enuemis secrets de la France, parce que la France étoitamie de la Hollande, furprirent Trèves le 26 Mars 1635, égorge:ent la garnifon Françoise, & arrêterent prifonnier l'electeur, qui s'étoit mis fous la protection du monarque François. La guerre fut aufli-tôt déclarée à l'Espagne; it y eut une Ligue offentive & défentive, entre la France, la Savoie & le due de Parme ; Victor-Amédée en fut fait capitaine-général. Les événemens de cette nonvelle guerre, qui dura 12 aus contre l'empereur . & 25 coutre l'Espagne, furent melés d'abord de bons & de mauvais fuccès. On se battit en Aliace, en Lorraine, en Franche-Comté, & en Provence on les Espagnols avoient

fait une descente. Le due de Roban les défit fur les bords du Las de Côme, le 18 Avril 1536; mais ils prenoient Corbic d'un autre côté. Cet échet met l'effroi dans Paris: on v lève 20,000 hommes, laquais pour la plupart, ou apprentifs. Le roi s'avance en Picardie. & donne au duc d'Orléans la lieutenance-générale de son armée. forte de 50,000 hommes. Les Efpagnols furent obligés de renaffer la Somme; & les Imperiaux, qui avoient pénétré en Bourgogne, se virent repoullés jusqu'au Rhin par le cardinal de la Valette & le due de Weimar, qui leur firent perir près de 8000 hommes. L'année faivante. 1637, fut encore plus favorable à la France. Le comte d'Harcourt reprit les itles de Lérius, qu'occupoient les Espagnols depuis 2 ans. Le maréchal de Schomberg les battit en Rouffillon; le duc de Savoie & le maréchal de Créqui, en Italie; tandis que le cardinal de la Valette prenoit l'andrecie & la Chapelle, le maréchal de Châtillon Yvoi & Damvilliers , & que le duc de IVeimer battoit les Lorrains. Ce général foutint la gloire des armes Francoifes en 1638. Il gagna une bataille complette, dans laquelle il fit 4 géuéraux de l'empereur prisonniers, entr'autres le fameux Jean Me Wert. Louis XIII eut, l'année fnivante 1639, fix armées fur pied, l'une vers les Pays-Bas, une autre vers le Luxembourg, la 3c fur les frontieres de Champagne, la 4e en Languedoc, la se en Italie, la 6e en Piémont. Celle de Luxembourg, commandée par le marquis de Feuquieres qui affiegeoit Thionville. fut défaite par Piccolomini. La fin de l'année 1610 fut plus heurenfe : la Catalogne fe donna à la France en 1641. Cependant le Portugal s'étoit revolté contre l'Espagne, & aveit donné le sceptre au T ij

duc de Bragance. On négocioit toniours en faifant la guerre; elle étoit an-dedans & an-dehors de la France. Le comte de Soiffons, inquiété par le cardinal de Richelieu, figna un traité avec l'Espagne, & excita des rebelles dans le royaume. Il remporta, le fix Juillet 1641, une victoire à la Marfée, près de Sedan, qui auroit été funefte au cardinal, si le vainqueur n'y avoit trouvé la mort. Le maréchal de la Melleroie & le maréchal de Brezé eurent quelques fucees en Allemagne. La guerre y fut continuée en 1642 avec défavantage ; mais on fut heureux ailleurs. La Meilleraie fit la conquête du Rouffillon. Tandis qu'on eulevoit cette province à la maifon d'Autriche . il fe formoit une confpiration contre le cardinal : (Voy. CINO-MARS.) Pendant ces intrigues fanglantes, Richelieu & Louis XIII, tons deux attaqués d'une maladie mortelle, étoient près de descendre au tombeau : ils moururent l'un & l'autre, le ministre le 14 Décembre 1642, & le roi le 4 Mai 1643, dans la 42e année de fon age, à pereil jour que son pere Henri IV , après un règne de 22 ans. Le roi mourant s'étoit vu presque abandonné de toute fa cour, qui tournoit tous fes hommages vers la reine qui alloit devenir régente. Une profonde mélancolie s'empara de lui. Il dit à quelques personnes qui étoient autour de fon lit, & qui l'empêchoient de jouir de la vue du Solcil: De grace rangez-vous! Laifezmoi la liberté de voir encore une fois le Solcil, & de jouir d'un bien que la nature accorde à tous les hommes ! En jettant les yeux fur ses mains & fur ses bras maigres & décharnés , il dit: Voilà les bras d'un Roi de France !.. Ce prince . maitre d'un beau royaume, mais né avec un earactere un peu fauvage, ne gouta

jamais les plaifirs de la grandeut, s'il en eft, ni ceux de l'humanite toujours fons le jong, & toujoum voulant le fecouer, malade, trifte, fombre, infupportable à ini-meme & à ses courtifans. Son gout pour la vie retirée l'attachoit à des favoris, dont il dépendoit, jufqu'à ce qu'on lui en eut fubititué d'antres : car il lui en falloit; & le titre de favori étoit alors, dit le préfident Hefnault, comme une charge dans l'état. Le cardinal de Richelien le domina toujours, & il n'aima jamais ce ministre, auquel il se livroit fans réferve. Après la mort même du cardinal, ceux qui avoient été enfermés par son ordre à la Bastille, folliciterent d'abord en vain leur liberté. Pour le gagner, on le prit par fon foible, par fon penchant à l'extreme économie. Pourquoi, PIRE, lui dit-on , employer les sommes prodigienses que vous content les Prifonniers de la Bastille; lorsque vous pouvez les épargner en les renvoyans chez cux? Ce fut à ce motif, dont le roi fut plus frappé que de tont autre, que Vitry, Buffompierre, (rumail, & quelques antres, dnrent leur fortie de prifon. Louis XIII fe conduifoit avec fes maitreffes . ( Voy. II. FAYETTE & HAUTE-FORT. ) comme avec ses favoris. Il en étoit jaloux ; il leur faisoit part de fa mélancolie. & c'étoit où ses sentimens se bornoient. Les vues de ce prince étoient droites, son esprit sage & éclairé, son cœur porté à la piété; mais à cette piété qui tient beaucoup de la petitesse, & non pas à celle qui eft la vertu des grandes ames. Il n'imaginoit point, mais il jugeoit bien . & son ministre ne le gouvernoit qu'en le perfuadant. Le courage qu'il ent de foutenir fon ministre contre tous les ennemis ligués pour le perdre, & de le foutenir uniquement parce qu'il le crovoit utile à l'Etat , fus-

sofe une force de caractere qu'on ne lui foupconnoit point. Auffi vail-Sant que Henri IV, mais d'une valeur fans éclat, il n'eut pas éte bon pour conquérir un royanme. La Providence, (dit l'illuftre auteur que nous avons dejà cité. ) le fit naître dans le moment qui lui étoit propre: plus tôt, il eut été trop foible : plus tard, trop circonfpect, Fils & pere de deux de nos plus grand rois , il affermit le trone encore ébraulé de Henri IV, & prépara les merveilles du règne de Louis XIV. Sa Vie a été écrite par le Vaffor , le P. Griffet , Dupin ,M. de Bury: celte-ci eft en 4 vol. in-12. Un Protestant publia, 1643, le prétendu Codicile de Louis XIII. 2 petits vo'. in-18. C'eft un recueil rempli d'absurdités, & fi rare , qu'il a été vendu jusqu'à 90 liv. l'oyez le Mercure de France, (Septemb.1754, pag. 78 & Suivantes. ) & l'article CAUMARTIN.

XIX. LOUIS XIV, né à Saint-Germain-en-Lave le & Septembre 2638, de Louis XIII & d'Anne d'Autriche , fut furnommé DIEU-DONNÉ, parce que les François le regarderent comme un préfent du Ciel, accorde à leurs vœux, après 23 aus de ftérilité de la reine. La gloire de son regne lui acquit eufinite le furnom de GRAND. Il fut baptifé le 12 Avril 1643; & après la cérémonie, on le mena au roi fon pere, qui lui demenda: Quel nom il avoit reçu? \_ Je m'appelle Louis XIV, répondit le jeune prince. Cette réponfe, faite fans doute au hazard , ne laiffa pas de chagriner Louis XIII alors malade, qui dit : Pas encore , pas encore. Cependant il fut bientôt roi; car il parvint à la couronne le 14 Mai Suivant , fous la régence d'Anne d'Autriche , la mere. Cette princeffe fut obligée de continuer la guerre contre le roi d'Elpague Phi-

lippe IV, fon frere. Le due d'Enguien, général des armées Françoifes , gagna la bataille de Rocrov, qui entraîna la prife de-Thionville & de Barlemont. Le marquis de Brezé batit peu de tems après la flotte Espaguole à la vue de Carthagène, tandis que le maréchal de la Mothe remportoit plufieurs avantages en Catalogne. Les Espagnols reprirent Lérida l'année d'après, 1644, & firent lever le fiege de Tarragoce; mais la fortune étoit favorable aux François en Allemagne & en Flandres, Le due d' Enguien le rendit maitre de Phis lisbourg & de Mayence; Roze prit Oppenheim ; & le maréehal de Turenne conquit Wormes, Landau, Neuftadt & Manheim. L'année fuiwante, 1645, fut encore plus clorieule à la France. Le roi étendit les conquêtes en Flandres, en Artois, en Lorraine & en Catalogne, Troftenfon, général des Suédois, alliés de la France, remporta une viotoire fur les Impériana dam la Bobeme. Turenne prit Treves, & y rétablit l'électeur, devenu libre par la mediation du roi. Le due d'Enguien , (que nous nommerons le prince de Condé,) gagna la bataille de Nordingue, prit Furnes & Dunkerque l'année d'après . & remporta une victoire complette fur l'archiduc dans les plaines de Lens en 1648, après avoir réduit Ypres. Le duc d' Orleans s'étoit diftingué par la prife de Courtray. de Bergues & de Mardick ; la flotte Espagnole avoit été battue sur les ootes d'Italie par une flotte Françoile de 20 vaiffeaux & 20 galeres, qui composoient presque toute la marine de France; Gutbriant avoit pris Rotweil; le comte de Harcourt, Baiaguier. Ces succès ne contribuerent pas peu a la paix conclue à Munfter en 1648, entre le roi, l'empereur Ferdinand III, Chri342

sine reine de Suede, & les fints de l'Empire. Par ce traité . Meta: Toul, Verdun & l'Alface demeurerent au roi en tonte souveraineté. L'empereur & l'Empire lui céderent tous lours droits fur cette province, fur Brifach, fur Pignerol, & fur quelques autres places. Dans le tems que cette paix avantageule faifoit respecter la puissance de Louis XIV, ce roi fe voyoit réduit par les Frondeurs, (parti formé contre le cardinal Mazurin, son miniftre,) à quitter la capitale. Il alloit, avec fa mere, fon frere & le cardinal , de province en province, pourfuivi par fes fujets. Les Parifiens, excités par le duc de Beaufort, par le coadjuteur de Paris, & fur-tont par le prince de Condé, leverent des troupes, & il en coûta du fang avant que la paix fe fit Les ducs de Bouillon & de la Rochefoucault , partifaus des Frondeurs, firent foulever la Guvenne, qui ne put se calmer que par la présence du roi & de la reine-régente. Les Espagnels, profitant de ces troubles . faifoient diverfes conquetes par eux mêmes ou par leurs altiés, en Champagne, en Lorraine, en Catalogne & en Italie; mais le maréchal du Plesses Prassos les bautit & Rethel, & après avoir gagné une bataille contre le maréchal de Turenne . liqué avec le due de Bouillon fon frere, il recouvra Château-Porcien . & les autres villes fituées entre la Meuse & la Loire. Le roi . devenu majeur, tint fon lit de-justice en 1651 pour déclarer fa maiorité. L'éloignement du cardinal Mazarin, retiré à Cologne, sembloit avoir rendu la tranquillité à la France ; Son retour en 1652 ralluma la guerre civile. Le parlement de Paris avoit donné en vain plusieurs arrêts contre lui sils furent caffés par un ariet du conscil d'état. Le prince de Conté, irrité de ce que le car-

dinal l'avoit fait mettre en prifon au commencement de cette guerre dorneftique, dont nous détaillerons l'origine & les faits principaux dans l'article MAZARIN ( Voy. ce mot) fe tourna du côté des rebelles . & fut nommé généralissime des armées. Il défit le maréchal d'Hocquincourt à Blénez: ; mais avant été attaqué par l'armée royale dans le faux bourg S. Antoine, il auroit été fait prisonnier, fi les Parificus ne lui avoient ouvert leurs portes . & n'avoient fait tirer fur les troupes du roi le canon de la Bastille. On négocia bientôt de part & d'autre pour appaifer les troubles. La cour le vit obligée de renvoyer Mazarin qui en étoit le prétexte. Cependant les Espagnols profitoient de nos querelles pour faire des conquêtes. L'archidoc Léopold prenoit Gravelines & Dunkerque ; Dom Juans d'Autriche, Barcelonne; le duc de Mantoue, Cafal : mais à peine la tranquillité fut rendue à la France. qu'ils reperdirent ce qu'ils avoient conquis. Les généraux François reprirent Rethel, Stc-Menchoud, Bar, Ligny; le maréchal de Grancey gagne une battaille en Italie contre le marquis de Caracène, on ent des friecès en Catalogue ; le vicomte de Turenne battit l'armée Espagnole en 1654, réduifit le Quefuoy & fit lever le fiege d'Arras. Cet exploit important raffura & la France, & le cardinal Mazarin, retourné de nouveau en France, & dout la fortone (dit le préfident Hesnault ) dépendoit prefque de l'événement de cette journée. Le roi ne s'y trouva point, & agroit pu y être. Ce fut dans cette guerre qu'il fit sa premiere campagne; il étoit allé à la tranchée au fiege de Stenai; mais le cardinal ne voulut pas en'il exposat davantage sa personne, de laquelle dépen loit le repos de l'état & la puissance du mi-

miftre. Le maréchal de Turenne foutint la réputation les années suivantes . & fe fignala fur-tout en 165%; Il prit St Venant, Bourbontg, Mardick, Dunkerque, Furnes, Dixmule, Yores, Mortagne, Le prince de Condé & Dom Juan, ayant ramailé toutes leurs forces, tenterent en vain de secourir Dunkerque; il les défit entiérement à la journée de Danes. La France, puiffante audehors par la gloire de scs armes, & sollicitée de faire la paix , la donna à l'Espagne en 1659. Elle fut conclue dans l'isle des Paisans par Mazarin & Dom Louis de Hare, plénipotentiaires des deux pu ffinces, après 24 conférences : c'est ce qu'on nomme la Paix des Pyrenées. Les principaux articles de ce traité furent le mariage du roi avec l'infante Marie-Thérèse; la restitution de plufieurs places pour la France, & celle de Juliers pour l'électeur Palatin; & le rétablissement du prince de Condé. Le mariage du roi , fait à S. Jean-de-Luz avec beaucoup de magnificence, couronna cette paix. Les deux époux revinrent triomphans à Paris, & leur entrée dans cette capitale eut un éclat dont on fe fouvint long-tems. Le cardinat Mazarin mourut l'année fuivante, 1661. Le roi, qui par reconnoillance n'avoit ofé gouverner de son vivant, prit en main les rênes de son empire, & les tint avec une formeté qui furprit dans un jenne monarque, qui n'avoit montre jufqu'alors que du goût pour les plaifirs. Il vérifia ce que Mazarin avoit dit de ce prince, en confidence, au marichal de Gramont : IL y ade l'étoffe en lui pour faire quatre Rois & un honnéte - homme. Tout pritune face nouvelle. Au premier confeit qui fe tint après la mort du ministre, il declara qu'il vouloit tout voir par lui-même. La face du sheatre changee , ajouta-t-il , j'agras

Cautres principes dans le gouvernement de mon Etat , dans la régie de mes finances . Et duns les névociations au-dehors, que ceux de M. le Cardinal. Vous favez mes volontée ; c'est à vous maintenant . Messeurs . de les exécuter. Il fixa à chacun do fes ministres les bornes de son pouvoir, se fiffant rendre compte de tont à des heures réglées, leur donnant la confiance qu'il falloit pour accréditer leur ministere . & veillant fur enx pour les empêcher d'en trop abuser. Une chambre fut établie pour mettre de l'ordre dans les finances, dérangées par un long brigandage. Le surintendaut Foncquet, condamné par des commiffaires au banniffement, ent pour fireceffeur le grand Colbert, miniftre qui répart tout, & qui créa le commerce & les arts. Des Colonies françoiles partirent pour s'établir à Madagafcar & à la Cayenne; les Académies des sciences, de peinture & de sculpture finent établies ; des manufactures de glaces , de points de France, de toiles, de laines, de tapifferies, furent érigées dans tout le royaume. On projetteit des-lors de rétablir la marine, de former une Académie d'architecture ; d'envover dans les différens endroits de l'Europe, d'Afrique & d'Amérique , des favans & des mathématicieus chercher des vérités. Le canal de Languedoc pour la jonction des deux Mers fut commencé; la discipliue rétablie dans les troupes, l'ordre dans la police & dans la justice; cons les arts furent encouragés au - dedans & même an - dehors du royaume; 60 favans de l'Europe recurent de Louis XIV des récompenles , & furent étonnés d'en ctie connus. Quoique le Roi ne foit pas votre fouverain , leur écrivoit Colbert , il veut être vo re bienfuiteur ; il vous envoie cette lettrede-change comme un gage de son efti-

me. Un Florentin , un Daneis reervoient de ces lettres autées de Verfailles. Plufienrs étrangers habiles furent appellés en France & récompenfés d'une maniere digne d'eux & du sémunérateur. Louis XIV faifoit à 22 ans ce que Hemri IV avoit fait à 50. Né avec le talent de régner , il favoit fe faire refpecter par les puiffances étrangeres, autant qu'aimer & craindre par fes fuiets. Il exigea une réparation authentique en 1662, de l'infulte faite au comte d'Eftrades, fon ambaffadeur à Londres, par le baren de Battewille , ambaffadeur d'Efpagne , qui prétendoit le pas sur lui. La fatisfaction que lui fit , deux ans après , le pape Alexandre VII, de l'attentat des Corfes fur le duc de Créaui. umbaffadeur à Rome, ne fut pas moins éclatante. Le cardinal Chigi, légat & neveu du pontife , vint en France pour faire au roi des excuses publiques. Quoique la paix regnat dans tous les etats Chrétiens, fes ar-· mées ne demeurerent'pas oifives; il envoya contre les Maures une petite armée , qui prit Gigeri , & fecourut les Allemands contre les Turcs. Ce fut principalement à ces troupes, conduites par les comtes de Coligny & de la Feuillade, au'on dut la victoire de St Gothard, en 1664. Ses armes triomphojent fur mer comme fur terre. Le duc de Beaufort prit & coula à fond un grand nombre de vaisseaux Algériens, & périt dans cette belle action. Les Anglois & les Hollandois étoient alors en dispute pour le commerce des Indes Occidentales. Le roi, allié avec ces derniers, les fecourut-contre les premiers. Il vent quelques batailles navales ; les Anglois perdirent l'isle de Saint-Chriftophe; mais ils y rentrerent par la paix conclue à Breda en 1667. Philippe II , pere de la reine, étoit mort a ansauparavant; le roi croyeit

aveir des prétentions fur fon hers tage . & fur tout fur les Pays-Bas. II marcha en Flandres pour les faire valoir, comptant encore plus fur fes forces que fur fes raifons. Il étoit à la te te de 35,000 hommes; Turrenne étoit, fous lui, le genéral de cette armée. Louvois, nouveau miniftre de la guerre , & digne émule de Colbert , avoit fait des préparatifs immenses pour la campagne. Des magazins de toute efoece étoient diftribués fur la frontiere. Louis courait à des conquêtes affurées. Il entra dans Charleroi comme dans Paris. Ath, Tournai furent prifes en deux jours : Furnes . Armentieres, Courtrai, Douai, ne tinrent pas davantage, Lille, la plus floriffante ville de ce pays , la feule bien fortifiée, capitula après 9 jours de fiege. La conquête de la Franche-Comté. faite l'année inivante 1668 . fut encore plus rapide. Louis XIV entra dans Dôle au bout de 4 jours de fiege, 12 jours après son départ de St-Germain Enfin , dans trois femaines, tonte la province lui fut foumife. Cette rapidité de conquêtes , qui tenoit du prodige , fit naître ce diftique, digne du héros qui en étoit l'objet :

Una dies Lotheros, Burgundos bebedomas una .

Unu domat Butavos luna; quid annus erit? (\*)

Tant de fortune réveilla l'Europe affonpie: un traité entre la Hollande, l'Angieterre de la Suède, ou centre la balance de l'Europe & rôpiene l'ambition du jeune roi, fut propofe & conclu en cinq jours s' mais il n'eut aucun effet. La pais fut its vecl'Efpagne a Aix. la -Chapelle, le 2 mai de la même année Comtée Le roit priva de la Franche Comtée par cetraité, & garda les villes gon-

( \* ) Voyez MARIOTTE.

345

quiles dans les Pays Bas. Pendant cette paix , Louis continua, comme il avoit commencé, à régler, à fortifier , à embellir fon royaume. Les ports de mer, anparavant déferts, furent ent miés d'onvrages pour leur oru ment & leur défense, couverts de navires & de matelots . & contencient déjà to xante grands vaiffeaux d' suerre. L'hôtel des Invalides , où des foldats bleffes & Vainqueurs trouvent les fecours fpirituels & temporels , s'elevoit en 1671 avec une magnificence vraiement royale. L'Observatoire étoit commence depuis 1665. On traçoit une Meridienne d'un bont du roy ume à l'autre. L'académie de St. Luc étoit fondée à Rome pour formet nos jennes peintres. Les éditions des bons aureurs Grecs & Latins s'imprimojent au Louvre à l'usage du Dauphin, confié aux plus étoquens & aux plus favaus hommes de l'Europe. Rien n'étoit négligé. On bâtiffoit des citadelles dans tous les coins de la France. & on formoit un corps de troupes co.npolé de 400,000 fol:lats. Ces troupes furent bientot nécessaires. Louis XIV réfoint de conquérir les Pays-Bas, & commença par la Hollande en 1672. Au mois de mai il paffa la Meufe avec son armée, commandée sous lui par le prince de Condé & par le maréchal de Turenne. Les places d'Orfoi , Burick , Vetel , Rhinberg , Emmerick , Groll , furent reduites en fix jours. Toute la Hollande s'at tendoit à paffer fous le joug, des que le roi seroit au-delà du Rhin ; il y fut bientôt. Ses troupes traverferent ce fleuve en préfence des ennemis. La reddition de plus de 40 places fortes fut le fruit de ce passare. Les provinces de Gueldres . d'Utrecht & d'Owerifiel fe rendent. Les Etats, all'emblés à la Haye, le fauvent à Amsterdam avec leurs bieus & leurs gapiers. Dans cette

extrêmité , ils font percer les digues qui retenoient les eaux de la mer : Amsterdam fut comme une vafte fortereffe an milien des flots . entourée de vaisseaux de guerre. qui eurent affez d'eau pour se ranger autour de la ville. Il n'y avoit plus de conquêtes à faire dans un pays inondé. Louis quite son armée, laiffaut Turenne & Luxembourg achever la guerre. L'Europe, effrayée de fes succès etoit des-lors conjurée contre lui. L'empereur . l'Espagne, l'électeur de Brandebourg, réunis, étoient de nouveaux ennemis à combattre. Louis XIV, afin de regagner la supériorité d'un autre côté, s'empara de la Franche-Comté. Turenne entra dans le Palatinat : expédition glorieuse , fi ses trottpes n'y avoient commis des excès horribles. Le comte de Schomberg battit les Efoagnols dans le Rouffillou. Le prince de Condé défit le prince d' Orange à Senef. Turenne . qui avoit paffe le Rhin à Philisbourg, remporta plufieurs victoires fur le vieux Caprara, fur Charles VI duc de Lorraine, fut Bournonville. Ce héros fachant tour - à - tour reculer comme Fabins . & avancer comme Annibal , vainquit l'electeur de Brandebourg à Turkeim en 1675, tandis que les autres généraux de Louis XIV soutenoient la gloire de les armes. Tant de profrèrités furent troublees par la mort de Turenne.Ce général, la terreur des ennemis & la gloire des armes françoifes, fut tué d'un coup de canon au milieu de fes victoires , dans le tems qu'il fe préparoit à battre Montécuculi. Le prince de Condé fit ce que Turenne auroit fait; il força le général Allemand à repaffer le Rhin. Le maréchai de Créqui eut moins de bonheur. quoiqu'il cût autant de courage ; il fut mis en déronte au combat de -Confarbrick, & fut fut prisonnier dans Trèves. La fertune fut entire.

rement pour les François en 1676. Le duc de Vivonne, fecondé par du Quefne , lieutenant-général de l'armée navale de France, gagna deux hatailles contre Ruyter, amiral de Hojiande, qui périt dans la derniere , & qui fut regrette par Louis XIV comme un grand homme. Ce monstane eton alors en Flandres . où Coude, Bonehain, Aire le Fort de Linck requrent des loix La campagne de 1677 s'ouvrit par la prife de Valenciennes & de Cambrai : la premiere fut emportée d'affaut . & l'autre par composition. Prilippe duc d'Orléans, frere unique du roi, gagua contre le prince d'Orange la bataille de Caffet, tien célebre par la victoire qu'un autre Philippe , roi de France, y avoit remporté 350 ans auparavant. Le maréchal de Créqui battit le prince Charles de Lorraine auprès de Strasbonig . l'obligea de repaffer le Rhin . & l'avant repaffé lui-même, attiégea & prit Fribou.g. Nos fuccès n'étoient pas moindres en France & en Allemagne. Le roi forma lui-même en 1678 le fiege de Gand & celui d'Ypres . & fe rendit maitre de ges deux places. L'armée d'Allemaure. fous les ordres de Créqui, mit les ennemis en déroute à la tête du pont de Reinsfeld . & brûla celui de Serasbourg, après en avoir occupé tous les forts en présence de l'armée ennemie. Cette glorieufe campagne finit par la paix que donna Louis XIV à l Europe, & qui fut fignée par toutes les puissances en 1678. Il veut trois traités : l'un entre la France & ta Hollande; le fecond avec l'Espayne ; le troisieme avec l Empereur & avec l'Empire, à la réferve de l'électeur de Brandebourg. Par ees traités la France reita en possetsion de la Franche-Comté, qui lus fut annexée pour toujours, d'une partie de la Flandre Espannole, & de la ferterelle de

Fribourg. Ce qu'il y eut de remarquable dans ce traité, figné avec les Hollandois , c'eft qu'après avoir été l'unique objet de la guerre de 1672. ils furent les feuls à qui tout fut rendu. On venoit de figner cette paix à Nimègne , lorfque le prince d'Orange tenta vaiulment de la rompre, en livrant le fangtaut & inutile combat de St. Denys, où le duc de Luxembourg triompha malgré la rufe & la mauveile foi de fon adverfaire. Les Anglois y perdirent 2000 hommes de leurs meilleures troupes; & les Hollandois firent une perte encore plus confidérable. Louis XIV ayant dicté des loix à l'Europe, victorieux depuis qu'il régnoit, n'avant affiégé aucune place qu'il n'eût prile, à la fois conquérant & politique, mérita le furnom de GRAND. que l'Hôtel-de-ville de Paris ini défera en 1680. Ce monarque fit de la paix un tems de conquête : l'or .. l'intrigne & la terreur lui ouvrirent les portes de Strasbourg & de Calat ; le duc de Mantoue, à qui appartenoit cette derniere ville, y laiffa mettre garnison françoisc. Louis XIV, craint par-tout, ne fonges qu'à se faire oraindre davantage. Le pape Innocent XI ne s'étant pas montré favorable au dessein qu'avoit le roi d'étendre le droit de régale fur tous les diocèles de fa domination, ce prince fit donner une déclaration par le Clergé de France . renfermée en 4 propolitions, qui font le réfultat de tout ce qu'on avoit dit de mieux fur la puissance eccléfiaftique. La premiere eft, que le Pape n'a aucune autorité sur le temporel des Rois: la seconde, que le Concile eft au-deffus du Pape : la troilieme, que l'ufage de la Puif-Sance Apostolique doit être réglé par les (anons : & la quatrieme, qu'il up. partient principalement au Pape de décider en matiere de Foi ; mais que Ses décisions ne Sont irréformables

matres que l'Eglife les a reques... Louis, en veillant fur l'Eglife, ne négligeoit pas les autres parties de fon empire. Il établit une chambre contre les empoisonneurs, qui en ee tems la infectoient la France. Une chaire de Droit francois fut fondée, tandis que d'habitesgens travailloient à la réforme des loix. Le canal de Languedec fut enfin navigable en 1681. Le port de Toulon fur la Médicerranée fnt conftruit à frais immenses , pour continir 100 vaiffeaux de liene. avec un arfenal & des magafins magnifiques. Sur l'Océan, le port de Breft se formoit avec la même grandeur. Dunkerque, le Havrede- Grace se rempliffoient de vaiffeaux. La nature étoit forcée à Rochefort. Des compagnies de cadets dans les places, de gar lesmarines da is les ports , furent intituées, & compolées de jeunes gens qui apprenoient tons les arts convenables à leur profession, sous des maitres payés du tréfor public. 60,000 matelots étoient retenus dans le devoir par des loix auffi féveres que celles de la discipline militaire. Enfin on comptoit plus de 100 gros vaiffcaux de guerre, dont plufients portoient cent canons. Ils ne restoient pas oififs dans nos ports. Les escadres, sous le commandement de du Quefue, nettoyoient les mers infestées par les corfaires de Barbarie. Alger fut bombarde en 1684, & les Algériens obligés de faire toutes les loumillions qu'on exigea d'enx. Ils rendirent tous les esclaves Chretiens. & donnerent encore de l'argent. L'état de Gènes ne s'humilia pas moins devant Louis XIV que celui d'Alger. Gènes avoit vendu de la poudre aux Algériens & des galeres aux Elpagnols; elle fut bombardée la meine année , & n'obtint fa tranquillité que par une fatisfae-

tion proportionnée à l'offense. Le doge, accompagué de 4 fénateurs, vint à Verfailles faire tout ce que le roi voulut exiger de sa patrie. La loi de Gènes eft, que le Doge perde sa dignité Ed son titre des qu'il est forti de la Ville : mais Louis voulut qu'il les conservat. Le monarque avant demanié à ce magiftrat ce qui le frappoit le plus a Verfaitles ? ... Ceft de m'y poir . SIRE, répondit-il. Des amballadeurs qui fe disoient envoyés du roi de Siam (\*) pour admirer fa puiffance, avoient flatté, l'année d'apparavant . le goût que le monarque François avoit pour les choses d'éclat. Tout fembloit alors garantir une paix durable; Louis XIV v comptoit fi bien , qu'il fignala fa puillance par un coup d'autorité qui donna pluficurs fujets à l'Eglife; mais qui malheureusement en enleva beaucoup plus à l'Etat. L'Edit de Nantes, donné par Henri IV en faveur des Calviniftes, fut révoqué en 1685. Cette révocation, qui pouvoit avoir des effets heurenx, en eut de fort triftes, par les violences dont on ufa pour ramener les fectaires. Les troupes furent employées à faire des convertions, que la parole divine, le bon exemple des Catholiques & la douceur compatiffante des miniftres d'un Dien de paix, auroient bien mienx opérées. Près de 50,000 familles, en trois ans de tems, fortirent du royaume , & porterent ehez les étrangers les aris, les manufaetures & les trefors de la France. Une Lique contre Louis XIV Se formoit secrétement en Europe entre le due de Savoie , l'élocteur de Baviere, l'électeur de Brandebourg ( depuis roi de Pruffe, ) & plufieurs autres princes, excités par le prince d'Orange, l'enucini le plus implacable de Louis XIV. L'empereur. le roi d'Espagne, en un mot tous (\*) Voy. IV CONSTANCE.

les confédérés de la dernière guerre, s'unirent à eux. Cette Ligue, connue fous le nom de Lique d'Ausbourg, éclata en 1687. Pour la rendre encore plus formidable, on forma le projet de chaffer Jacques II du trone de la Grande-Bretagne, & d'y placer le prince Guil laume d' Orange. Ce deffein fut exéouté l'an 1689. Le Dauphin . fi's unique du roi, ouvrit la campagne par la prife de Philisboure : fon armée victoriense fut conduite dans le Bas - Patatinat. Depuis Bale jufqu'à Coblentz, tout fut foumis le long du Rhin; mais les confédérés ayant réuni leurs forces, les François abandonnerent à leur approche toutes les places qu'ils avoient prifes depuis le fiege de Philisbourg. L'année suivante 1690 fut plus heurenfe. Le maréchal de Luxembourg gagna une bataille contre le prince de Waldeck, à Fleurus. La flotte du roi, commandée par le comte de Tourville , defit dans la Manche les flottes d'Angleterre & de Hollande, Catinat fe rendit maltre du Pas de Sufe. prit Nice, Villefranche, & remporta le victoire de Stafarde contre les troupes du duc de Savoie. Le prince d'Orange fut obligé de lever le fiege de Limerick en Irlande. Mons, dans les Pays-Bas, Valence en Catalogne , Carmagnole & Montmélian en Savoie, fitrent les conquetes de la campagne fuivante. Ces luccès furent contre-balances par la perte de la bataille navale de la Hogue, en 1692. Le combat dura depuis le matin jufqu'à la nuit, avec des efforts fignalés de valeur de la part de nos tronpes ; so de nos vaiffeaux combattirent contre \$4. La Superiorité du nombre l'emporta. Les François, obligés de faire retraite. furent disperies par le vent fire les setes de Bremene & de

Normandie; & , ce qu'il y ent de plus malheureux, l'amiral Anglols lenr brula 13 vaitleaux. Cette defaite fur la mer, une des premieres époques du dépériffement de la marine de France, fut affoiblie par les avantages qu'on remporta fur terre. Le 101 affiegen Namur en personne, prit la ville en 8 jours & les châteaux en 22. Luxembourg empêcha le roi Guillaume de paffer la Mechaine à la tête de 80,000 hommes, & de venir faire lever le fiege. Ce général gagna, peu de tems après, deux batailles : celle de Steinkerque en 1692, & celle de N winde en 1692. Pen de journées furent plus meurtrières & plus gloricules. L'année 1694, remarquable par la difette qu'on fonffrit en France, ne le fut par aucun fuccès éclatant. La compagne de 1695 fe rednifit à la prile de Cafal . dent les fortifications furent rafées entiérement. Comme les recrues fo faifoient difficilement en 1695 , des foldats répandus dans Paris enlevoient les gens propres à porter les armes , les enfermoient dans des mailons, & les vendoient aux officiers. Ces maifous s'a delloient des fours: il y en avoit 30 dans la capitale. Le roi , instruit de cet attentat contre la liberié publique, que le magiftrat n'avoit olé réimprimer de crainte de lui déplaire, fit arrêter les enrôleurs . ordonna qu'ils fussent jugés dans toute la rigueur des loix, rendit la liberté à ceux qui l'avoient perdue par fraude ou par violence, & dit qu'il vouloit être fervi par des foldats, & non par des efcloves. On s'attendoit à de grands évenemens du coté de l' Italie en 1696. Le maréchal de catinat, qui avoit remporté l'importante

victoire de la Marlaille en 1693

fur le due de Savoie, étoit campé

à denx lienes de Turin. Co prince ;

les de la guerre, conclut un secommodement avec la France, le 18 Septembre 1696. Par ce traité Lovis XIV lui rendittout ce qu'il avoit pris pendant la guerre. lui paya 4 millions, eut la vallée de Barcelonnette en échange de Pignerol. & maria le duc de Rourgogne avec la fille ainée du duc. Cette paix particuliere fut snivie de la paix générale, fignée à Ryfwick le 10 Octobre 1697. Les eaux du Khin furent prifes pour bornes de l'Allemagne & de la France. Louis XIV garda ce qu'il possédoit en-decà de se fleuve, & rendit ce qu'il avoit conquis en-delà. Il reconnut le prince d'Orange pour roi d'Angleterre. Les Espagnols recouvrerent ee que l'on avoit pris fur eux depuis le traité de Nimègue, qui fervit presque par-tout de fondement à celui de Ryswick. Cette paix fut précipitée, par le seul motif de foulager les peuples, accablés par les impôts & par la mifere. Il y a dixuns, dit alors Louis XIV que je me trouve obligé de charger mes peuples ; mais à l'avenir ie wais me faire un plaisir extrême de les Soulager. (Voy. BALLIN.) L'Europe se promettoit en vain le repos après une guerre fi longue & fi cruelle, après tant de fang répandu, après les malheurs de tant d'états. Depuis long-tems les puisfances foupiroient dans l'attente de la fuccession d'Espagne : Charles /1, mort fans enfans en 1700 . laissa sa couronne à Philippe de France, duc d'Anjou. Ce prince pris " possession de cet important héritage fous le nom de Philippe V. Lorfeu'il fut déclaré roi à la cour de Verfailles. Louis XII' lui dit: Mon fils, vous devez être bon Espagnol ; mais n'oublicz jamais que vous êtes, né François. Les potentats de l'Eusope, allarmés de voir la monarchie Espagnole soumise à la Fran-

ce, s'unirent prefque tous contre elle. Les alliés n'eurent d'abord pour objet que de démembrer ce qu'ils pourroient de cette riche succession; & ce ne fut qu'après pluficurs avantages, qu'ils préteudirent ôter le trône d'Espagne à Philippe. La guerre commença par l'Italie. L'empereur, voulant procurer ce trône à l'archiduc (barles, y envoya le prince Eugène avec une armée confidérable. Il se rondit maître de tout le pays d'entre l'Adige & l'Adda, & manqua de prendre Crémone en 1702 : ( Voyez fon article.) Les premieres années de cette guerre furent mélées de fuccès & de revers; mais l'année 1704 vit changer la face de l'Europe. L'Espagne fut presque conquife par le Portugal, qui venoit d'entrer dans la grande alliance, & dont les troupes étoient fortifiées de celles d'Angleterre & de Hollande. L'Allemagne fut en un moment délivrée des François. Les alliés, commandés par le prince Eugène, par Maleborough, par le prince de Bade , teillerent en picces à Hochster l'armée Françoife commandée par Tallard & Marchin. Cette bataille, dans laquelle 27 bataillons & quatre régimens de Dragons furent faits prisonniers, 12000 hommes tués, 30 pieces de canon prifes, nous óta cent lieues de pays, & du Danube nous jetta fur le Rhin. L'année 1705. plus glorieuse pour la France, fut plus finneste pour l'Espagne. Nice & Ville-Franche furent prifes la victoire de Caffano fut disputée au prince Eugène par le duc de Vendome avec avantage; la Champagne garantie d'invasion par Villars, Mais Teffé leva le fiege de Gibraltar ; les . Portugais se rendirent maîtres de quelques places importantes; Barcelone se rendità l'archiduc d'Autriche, le concurrent de Philippe V dans

la frieccifion; Gironne se déclara pour lui : la bataille de Ramillies fut perdue par l'ideroi, matheureux en Flandres, après l'avoir été en Italie; Auvers, Gand, Oftende & plufieurs autres villes, furent enlevées à la France. L'année 1706 fut encore plus malheureuse que la précédente. Alcautara en Espagne tomba entre les mains des ennemis, qui, profitant de cet avantage, s'avancerent julqu'à Madrid & s'en rendirent les maîtres. On tenta vainement de prendre Turin ; le due d'Orléans fut défait par le prince Eugène devant cette ville, delivrée par cette bataille. Le mauvais suceès de ce siege sit perdre le Milanès, le Modénois, & presque tout ce que l'Espagne avoit en Italie. Les François n'étoient pas pourtant découragés : ils mirent à contribution en 1707 tout le pays qui est entre le Mein & le Nèkre, après que le maréchal de Villars eut forcé les lignes de Stolhoffen. Le maréchal de Berwick remporta à Almanza, le 25 Avril de la même année, une victoire fignalée, fuivie de la réduction des royaumes de Valence & d'Aragon. Le chevalier de Forbin & du Guay - Trouin fe destinguerent fur mer, battirent les flottes ennemies en diverfes rencontres, & firent des prifes coufidérables. La fortune ne favorifa pas les François en 1708, ni en Allemagne, ni en Italie. La ville de Lille fut reprife par les alliés , qui avoient gagné peu de tems auparavant la bataille d'Ondenarde. Les Impérianx, qui s'étoient rendus maitres du royaume de Naples l'année précédente s'emparerent du duché de Mautone, pendant que les Anglois conquirent le Port-Mahon. Le cruel hyver de 1709 acheva de désespérer la France : les eliviers, les erangers, refieurce

des provinces méridionales, périsreut : presque tous les arbres fruitiers gélerent ; il n'y eut point d'elperance de récolte. Le découragement augmenta avec la mifere. Ionis XIV demanda la paix, & n'obtint que les réponfes les plus dures. Dejà Maleborough avoit pris Tournai, dont Eugène avoit convert le fiege ; déià ces deux généraux marchoient poùr inveftir Mons. Le maréchal de Villars raffemble fon armée, marche au sceours, & leur livre bataille près du village de Malplaquet : il la perdit & fut bleffé; mais cette défaite lui acquit autant de gloire qu'une victoire. Les ennemis laisserent fur le champ de bataille 12000 hommes tués, ou blellés; les François n'en perdirent que 8000. Le maréchal de Bouffers fit la retraite en fi bont ordre, qu'il ne laiffa ni canons, ni prisonniers. Le roi, ferme dans l'adverfité, mais vivement affligé des malheurs de fes peuples, envoya en 1710 le maréchal d'Uxelles & le cardinal de Polignac . pour demander la paix. Il porta la modération jufqu'à promettre de fournir de l'argent aux alliés, pour les aider à ôter la couronne à fon petit-fils. Ils vouloient plus : ils exigeoient qu'il fe chargeat feul de le détrôner, & cela dans l'elpace limité de deux mois. Cette demande absurde fit dire au roi : Puifqu'il faut que je fuffe la gi erre . j'aime micux la faire à mes ennemis qu'à mes enfans. Il fallut donc continuer la guerre, quelque malhenreuse qu'elle fût. Philippe V. battu près de Sarragoce, fut obligé de quitter la capitale de fes états, & y rentra par une victoire. Les négociations pour la paix recommencerent en 1711, & eurent un effet heureux (\*) auprès d'Anne reine d'Angleterre. Une suspension

(\*) Voy. IV GAUTHIER.

d'armes fut publiée entre les deux couronnies, le 24 août 1711. On commença edfin à Utrecht des conférences pour une paeification générale. LaFrance n'eu fut pas moius dans la confternation : des détachemens confidérables, envoyés par le prince Eugène, avoient ravagé une partie de la Champagne, & pénétré jusqu'aux portes de Reims. L'allarme étoit à Verfailles, comme dans le reste du royaume. La mort du fils unique du roi, arrivée depuis un an; le due de Bourgogne, la duchesse de Bourgogne, leurs fils ainé, enlevés rapidement & portés dans le même tombeau; le dernier de leurs enfans moribona : toutes ces infortunes domeftiques . jointes aux étrangeres, faifoient regarder la fin du regne de Louis XIV comme un tems marqué pont la calamité, ainfi que le commencement l'avoit été pour la fortune & pour la gloire. Au milieu de ce défastre, le maréehal de Villars force le camp des ennemis à Denain & fauve la France: cette victoire est suivie de la levée du fiege de Landreeie par le prince Eugène, de la prise de Douay, de celle du Quesnoy, & de celle de Bouchain. Tant d'avantages remportés en une seule campagne, mirent les alliés hors d'état de continuer la guerre, & aecélére. rent la conclusion de la paix générale. Elle fut figuée à Utreeht par la France & l'Espagne, avec l'Angleterre, la Savoie, le Portugal, la Pruffe & la Hollande, le 11 avril 1713; & avec l'empereur le 11 mars 1714, à Raftadt. Par ces différens traités, Louis XIV reconnut l'électeur de Brandebourg roi de Pruffe ; il rendit à la Hollande ee qu'il posséduit dans les Pays-Bas Catholiques; il promit de faire démolir les fortifications de Dunkerque : les frontie-

res de l'Allemagne, resterent dans l'état où elles étoient après la paix de Ryfwick. Les dernieres années de Louis XIV auroient été heureuses, sans l'ascendant que le Iéfuite le Tellier prit fur ion esprit. Sa vieillesse fut accablée de foucis . à cause de l'affaire de la Constitution, dont ce Jefnite le fatigua jusqu'à ses derniers instans. La mort de Louis fut celle d'un héros Chrétien, qui quitte la vie fans fe plaindre, & les grandeurs fans les regretter. Le courage d'esprit avec lequel il vit sa fin . fut dépouillé de cette oftentation répandue fur toute fa vie. Pourquoi pleurez-vous, dit il à ses domestiques? Vous avez die depuis longtems vous préparer à me perdre, M'avez-vous cru immortel? Sa grandeur d'ame alla julqu'à avouer ses fautes. Il recommanda à fon suecesfeur ., de soulager ses peuples , & " de ne pas l'imiter dans sa pal-, fion pour la gloire , pour la guern re, pour les femmes, pour les " bâtimens. " Il expira le 1er feptembre 1715, à 77 ans, dans la 73e année de son regne. Il vit avant fa mort, 4 rois en Danemarch, 4 en Suède, 5 en Pologue, 4 en Portugal, 3 en Espagne, 4 en Angleterre, 3 empereurs, 9 papes, & plus de too autres princes d'I. talie ou d'Altemagne. Quoiqu'on lui ait reproché, ( dit le meilleur de ses historiens, ) quelques petitelfes dans fon zèle contre le Janlénisme. (Voyez V. NOAILLES.) trop de hauteur avec les étrangers dans ses succès, de la foiblesse pour plufieurs femmes, de trop grandes févérités dans des choses personne les. (Voyez II. VOISIN.) des guerres légérement entreprifes. l'embrasement du Palatinat; cependant fes grandes qualités, mifes dans la balance, l'ont emporté fur ses fautes. La postérité admirera dans

353 LOU fon gouvernement une conduite ferme, noble & suivie, quoiqu'un peu trop absolue; dans sa cour. le modele de la politeffe, du bon goût & de la grandeur. Il gouverna ses ministres, loin d'en être gouverné. Un de ses principes étoit, qu'après un mûr examen, il falloit prendre foi-même un parti & le fuivre avec fermete. Mes fautes, disoit-il, sont venues de ma complaifince Ed pour m'être laiffé aller trop nonchalamment aux avis des autres. Rien n'est ji dangereux que la foiblese, de quelque nature qu'elle soit. Il eut des maîtreffes ; ( Poyez Fon-TANGES ... V. ROCHECHOUART ... III. VALLIERE. ) mais elles firent donner quelques places, quelques emplois,& influerent très-rarement dans les affaires générales. S'il aima les louanges, il souffrit la contradiction. Dans sa vie privée, il fut à la vérité trop plein de sa grandeur, mais affable; ne donnant point à sa mere de part au gouvernement, mais rempliffant avec elle tous les devoirs d'un fils ; infidele à son épouse, mais obfervant tous les devoirs de la bienséance : bon pere ; bon maître , toujours décent en public . laborieux dans le cabinet, exact dans les affaires, pensant juste, parlant bien, & aimable avec dignité. Il avoit voulu plutieurs fois gouter les douceurs de l'amitié; mais elles font peu faites pour les rois. J'ai cherché des amis , disoit-il! & je n'ai trouvé que des intrigans. N'éprouwant de la part des courtifans que des fentimens qui ne répondoient point aux fiens, il disoit: Toutes les fois que je donne une place vacante je fais cent mécontens & un ingrat, (Voyez MAINTENON.) On fe souvient encore de plusieurs de ses réparties, les unes pleines d'efprit, les autres d'un grand sens. Le marauis de Marivaux, officier-général.

homme un peu brufque, aveit perde un bras dans une action , & fe plaigneit au roi, qui l'avoit recompenfé, autant qu'on le peut faire pour un bras caffé: le voudrois avoir perdu anffi l'autre , dit-il , & ne plus fervir l'otre Mujefté. J'en ferois bien faché pour vous & pour moi, lui répondit le roi; & ce discours fut suivi d'un bienfait .... Lorsque Pontchartrain fut nommé chancelier : Je fuis affuré. Ini dit le roi, que i'ai en plus de plaifir à vous donner cette place , que vous n'en avez eu à la recevoir. Le prince de Condé l'étant venu fahier, après le gain d'une bataille contre Guillaume III; le roi le trouva fur le grand-efcalier, lorfque le prince, qui avoit de la peine à monter à cause de sa goutte, s'écria: SIRE je demande pardon à Votre Majesté, si je la fais attendre. .. Mon Confin , lui répondit le roi , ne vous preffez pas ; on ne fauroit marcher bien vite , quand on eft auffi charge de lauriers que vous l'étes ... Le maréchal du Pless, qui ne put faire la campagne de 1672 à cause de fon grand age, ayant dit au roi: " Qu'il portoit envie à ses enfans , qui avoient l'honneur de le ferwir : que pour lui il fouhaitoit la mort, puisqu'il ne lui étoit plus propre à rien; ,, le roi lui dit en l'embraffant: Monfieur le Maréchal , on ne travaille que pour approcher de la réputation que vous uvez acquise. Il est agréable de se reposer après tant de victoires... La discipline ne pouvoit pas être beaucoup plus févere chez les Romains, que dans les belles années de Louis XIV. Ce prince, passant ses troupes en revue, frappa d'une baguette la croupe d'un cheval. Le cavalier avant été défarçonné par le mouvement que fit le cheval à cette occasion . fut renvoyé sur le champ, comme incapable de servir. Dans le tems que se monarque travailloit à éta-

blir une discipline auftere & inviolable dans fes troupes. Il cherchat l'occasion d'en donner lui-même un exemple remarquable, L'armée commandée par le grand Condé ayant campé dans un endroit où il n'v avoit qu'une maison, le roi ordonna qu'on la gardat pour le prinee. Condé voulut en vain se défendre de l'occuper ; il y fut forcé. Je ne fuis que volontaire , dit le monarque . Ed je ne fouffrirai point que mon Général foit fous la toile , tandis que g'occuper ai une babitation commode ... Ce qui immortalise fur-tout Louis XID, c'est la protection qu'il aceorda aux sciences & aux beauxarts. C'est sous son règne qu'on vit éclorre ces chef-d'œnvres d'éloquence, d'histoire, de poélie, qui feront l'éternel honneur de la Franse. Corneille donna des leçons d'héroifme & de grandeur d'aine, dans fes immortelles Tragédics. Racine, s'ouvrant une autre route, fit paroitre sur le théâtre une passion que les anciens poètes dramatiques n'avoient gneres connne, & la peignit des couleurs les plus touchantes. Defpréaux, dans ses Epitres & dans fon Art Poétique, fe rendit l'égal d'Horace. Moliere laissa bien loin derriere lui les comiques de son fiecle & de l'antiquité. La Fontaine effaça Ffope & Phèdre en profitant de leurs idées. Boffuet immortalifa les héros dans ses Oraisons funeb. & instruisit les rois dans son Histoire universelle. Fénelon, le second des hommes dans l'éloquence, & le premier dans l'art de ren-tre la vertu aimable, inspira par fon Té-L'maque la justice & l'humanité. Dans le même tems que notre littérature s'enrichissoit de tant de beaux ouvrages, le Poussin faisoit fes tableaux, Puget & Girardon leurs Statues; le Sueur peignoit le cloitre des Chartreux, & le Brun les batailles d'Alexandre ; Perranit & Tome V.

Manford fontniffgient des modèles aux architectes de toutes les nations; Riquet creusoit le canal de Languedoc; le Notre traçoit les jardins de Verfailles; Quinanle, créateur d'un nouveau genre, s'affuroit l'immortalité par ses Poemes lyriques, & Lulli donnoit à notre Mu. figne naissante de la douceur & des graces; enfin Descartes, Huygbens, l'Hofpital , Caffini , acquéroient des noms célèbres dans l'empire des sciences.Louis XIV encouragea & récompensa la plupart de ces grands hommes ; & le mê ne monarque qui fut employer les Condé, les Turenne, les Luxembourgs, les Créqui, les Catinat, les Vauban, les Vendoine, les Villars, dans ses armées ; les du Quefne, les Tourville, les du Guai-Trouin dans fes escadres; les Colbert les Louvois. les Torcy, les Beauvilliers dans fes cabinets : choifit les Boileau & les Racine pour écrire son Histoire , les Boffuet, les Fénelon, les Montaufier. pour instruire les enfans; & les Flechier, les Bourdaloue, les Maffilon pour l'instruire lui-même. Son premier parlement avoit Molé. Lamoignon pour chefs, Talon & & Aguefa Seau pour organes. La révolution générale qui se fit sous son rèene dans nos arts, dans nos elprits, dans nos mœurs, influa fur toutel'Europe, Elle s'étendit en Angleterre; elle porta le gout en Alicmagne, les sciences en Ruffie; elle ranima l'Ital:e languiffante. Ces peuples diver; doivent de la reconnoissance & de l'admiration à Louis XIV. Les lecteurs, curieux de connoitre plus en détail les hommes illustres qui ont honoré son fiecle, peuvent consulter leurs articles repandue dans ce DICTIONNAIRE ... / imiers. Larrei , Repoulet , la Hole & Voltaire ont écrit fon Hiftoire ; mais celai ci cit court, trup innerficiel; & les autres font trop diffue, trep inexacts ; leur travail ne s'eft borne 2

qu'à compiler & à défigurer des Gazettes.

XX. LOUIS XV, étoit le 3e fils du duc de Bourgogne (depuis dauphin . ) petit-fils de Louis XIV4 & de Marie-Adélaide de Savoie. Il naquit à Versailles le quinze Féwrier 1710, & fut d'abord nommé duc d'Anjou. Devenu dauphiu le 8 Mars 1712 par la mort de fon illustre pere, il succèda à Louis XIV, fon bifareul, le ter Septembre 1715. Il avoit c ans & demi lorfqu'il monta fur le trone. Dès sa premiere enfance , il montra un esprit juste & folide. Ou lui demanda un jour. qui étoient ceux quil devoit aimer ? Les honnêtes gens, répondit - il. -Et ceux que vous devez éviter? ... Les flatteurs , reprit il. On l'entretenoit des titres donnés à les ancêtres. dont les uns s'appelloient le Hardi, le Grand , le Juste : Je voudrois, ditil , pouvoir mériter celui de Louis le . Parfait ... Philippe , duc d' Orléans , son plus proche parent, devoit être régent; mais il voulut devoir cette place à la naissance, & non au testament de Louis XIV. Ce testament, qui auroit beaucoup gené son adminiftration, fut caffé par le parlement, & la régence lui fus déférée le 2 Septembre, c'eft à-dire le lendemain de la mort de Louis XIV. Ce prince avoit prévu ce qui arriva. I ai fait mon testument . ( avoitil dit à une princesse) parce qu'ils l'ont voulu; car du refte il en sera du mien comme de celui de mon pere: quand j'aurai les yeux fermés, on n'y aura aucun égard. Les premiers foins du régent furent de rétablir les finances qui étoient dans le plus grand dérangement. On créa une chambre de justice contre ceux qui s'étoient enrichis, sous le règne précédeut, des malheurs de la France. On rechercha les fortunes de près de 4500 personnes; & les taxes auxquelles en les foumit étant une ref-

fource infufficante, le régent permit à Law, intriguant Ecoffois, de former une banque, dont on fe promettoit les plus grands avantoges. Tant que cet établiffement fut renfermé dans de justes bornes. & qu'il u'y eut pas plus de papier que d'espèces , il en résulta un grand crédit, & par conféquent le bien de la France ; mais quand Law eut lié d'autres entreprifes à ce premier projet, tont fut dans le plus grand défordre : (Voyez les articles LAW, & PHILIPPE, duc d' Orleans, n° 22. auxquels nous renvoyous pour tout ce qui regarde les événemens de la Régence. ) Les fnites des dangereuses nouveautés de Lam furent. la subversion de ceut mille familles, la difgrace du chancelier d'Agueffeau, ( Voyez fon art. ) & l'exil du parlement à Pontoile. Le roi ayant été couronné à Reims en 1722. & déclaré majeur l'année fuivante, le duc d'Orléans lui remit les rênes de l'état dont il avoit eu la conduite pendant fa minorité. Le cardinal Dubois , alors fecrétaire d'état, fut chargé pendant quelque tems de la direction générale des affaires : mais ce ministre étant mort au mois d'Août 1723, le duc d'Orléans accepta le titre de premier miniftre. Ce prince, mort d'apoplexie le 2 Décembre, de la même année, eut pour successeurs dans le miniftere le duc de Bourbon, qui s'empresta de chercher une époule au jeune monarque. Il choisit la princeffe de Pologne , Marie Leczinska, . fille du roi Stanislas. Le mariage fut célébré à Fontaineblau le c Septembre 1725, & une heureule fécondité fut le fruit de cette union. Le nouveau ministere avant effarouché le parlement, la nobleffe & le peuple par quelques édits burfaux, le duc de Bourbon fut difgracié. Le cardinal de Flewry , qui prit sa place, substitua une sage écone-

mie aux profusions dont on & plaignoit. Sans avoir le titre de premier ministre, il eut toute la confiance de Louis XV, & il s'en fervit pour faire le bien & réparer les maux paffés. La double élection d'un roi de Pologne, en 1733, alluma la guerre en Europe. Louis XV. gendre de Stanislas qui venoit d'être élu pour la feconde fois , le foutint contre l'électeur de Saxe, fortement appuyé par l'empereur Charles VI. Ce dernier fouverain agit fi efficacement pour le prince qu'il protégeoit, que Stanislas fut obligé d'abandonner la couronne qui lui avoit été décernée, & de prendre la fuite. Louis XV, voulant se venger de cet affront fur l'empereur, s'unit avecl' Espagne & la Savoie contre l'Autriche. La guerre fe fit en Italie, & elle fut glorieufe. Le maréchal de Villars, en fimiffant fa longue & brillante carriere, prit Milan, Tortonne & Novare. Le maréchal de Coigni gagna les batailles de Parme & de Guestalle. Enfin en 1734 l'empereur avoit perdu prefque tous fes états d'Italie. La paix lui étoit dévenue néceffaire: il la fit: mais elle ne fut avantageule qu'à les ennemis. Par le traité définitif, figné le 18 Novembre 1738, le roi Stanislas, qui avoit abdiqué le trêne de Pologue , devoit en conferver les titres & les honneurs, & être mis en poffeffion des duchés de Lorraine & de Bar, pour être réunis après la mort à la couronne de France. Ainfi la réunion de cette riche province, fi long-tems défirée, & fi inutilement tentée jusqu'alors, fut confommée par une fuite d'événemens auxquels la pelitique ne se feroit pas attendue. Il n'en coûta qu'une penfion de 3 millions 500 mille liv. faite au duc de Lorraine, julqu'à ce que la Tofcane qu'on lui donnoit en échange, lui fat échne. Le vieux

duc de Tofcane étant mort peu-après, & Louis XX étant déchargéde lapenfion: Cet argent, dit-it, me vient fort à propos pour diminuer les tailles & pour fouliger lespauvres Paroilles qui ont été grélées. En effet les Tailles farent diminuées de trois millions. La mort de l'empereur Charles VI . arrivée en 1740, ouvrit une nonvelle (cène. La fuccession de la maifon d'Autriche fut disputée par A puiffances. Louis XV s'unit aux rois de Pruffe & de Pologne, pour faire élire empereur Charles - Albert, électeur de Baviere. Créé lieutenant-général du roi de France . ce prince fe rend maître de Paffait . arrive à Lintz, capitale de la haute Autriche; mais, au lieu d'affiéger Vieune, dont la prife cut été un coup décifif, il marche vers Prague. s'y fait couronner roi de Bohême . & va recevoir à Francfort la couronne impériale fous le nom de Charles VII. Ces premiers fuccès furent suivis de pertes rapides. Prague fut reprife en 1742, & la batuille de Dettingue , perdue l'année tuivante, détruisit presque toutes les espérances de l'empereur protégé par la France. Il fut bienrot chaffe de fes états héréditaires & errant dans l'Allemagne, tandis que les François étoient repouffés au Rhin & au Mein. Ce fut dans ces circonftances que Louis XV fit fa Ire campagne au printems de 1744. Il prend Courtray , Menin & Ypres. Au fiege de Menin , on lui dit qu'en rifquant une attaque qui ne coûteroit que peu de fang, on ponrroit prendre la place 4 jours plus-tôt: J'aime mieux les perdre ces quatre jours , répondit-il, devant une place , qu'un feul de mes fujets ... Louis XV quitte la Flandre où il avoit des fuccès, pour aller au feceurs de l'Alface où les Autrichiens avoient pénétré. Tandis qu'il marchoit contrele primpe Charles de Lorraine, gé-

néral de l'armée ennemie qui avoit paffé le Rhin, il est réduit à l'extrémité par une maladie dangereute qui l'arrête à Metz. Ce fut à cette occasion que les François loi donnerent des témoignages finguliers de leur tendrelle allarmée : il fut furnomme le BIEN AIME. La nouvelle de la guérifon fut reçue comme celle d'une victoire importante; & le roi, dans les transports de la reconnoiffance, s'écria : Ab ! qu'il est doux d'être aimé ainsi ! & qu'ai-jefait pourle mériter? Apeine eft il rétabli, qu'il va affieger Fribourg, & le prend le 5 Novembre 1644. Les hatailles de Fontenoi & de Lawfeld gagnées en 1745 & 1747 , la journée de Mèle suivie de la prife de Gand, Oftende forcée en 3 jours , Bruxelle prife au cœur de l'hiver , tout le Brabant Hollandois subjugué, Berg-Op-Zoom emporté d'assaut, Mastricht invetti en presence de 80,000 hommes , font des événemens fur lesquels nous renverrons le lecteur à l'article des maréchaux de SANE & de LOWENDAL. Mais nous ne pouvons paffer fous filence , qu'à la bataille de Fontenoi Louis XV, frapé du spectacle des morts & des mougans, dit à un de les officiers : Du'on ait foin des François bleffés, comme de mes enfans, qu'on ait le même foin der ennemis. Tandis que tout lui cédoit en Flandres, les affaires d'Italie étoient dans le plus mauvais état. La bataille de Plaisance , perdue en 1746 par le maréchal de Maillebois, avoir force les Francois à repaffer les Alpes. Les troupes du duc de Savoie & de la reine d'Hongrie ravageofent la Provence. Les Anglois, auffi heureux fur mer oue les Autrichiens l'etoient en Italie, ruinoient notre commerce; ils s'emparoient de Louisbourg & du Cap-Breton : ils faisoient par-

tout des prifes immenfes. Louis XV.

à chaque victoire qu'il avoit remportée, avoit offere la paix, on l'avoit refufée. Ecrivez en Hollande . difoit il à un de les miniftres, que je ne demande que la tranquillité de l' Europe; ce n'est pas ma condition. c'est celle des peuples que je veux rendre meilleure. Enfin cette paix fi defirée fut conclue à Aix-la-Chapelle . le 18 Octobre 1748. Le roi qui , fuivant les expressions , vouloit faire cette paix, non en marchand, mais en prince . ne vonlut rien pour lui . mais il fit tout pour fes alliés. Il affura Parme . Plaifance & Guestalle à Dom Philippe, fon gendre, & le roysume des Deux-Siciles à Dom Carlos, fon parent. Il fit retiblir le duc de Modène son allié , & la république de Gènes, dans tous leurs drofts. Anrès cette paix. Louis travailla à dédommager la France dea malheurs de la guerre. Des grandes routes furent ouvertes dans tont le royaume pour faciliter le commerce. L' Ecole Royale Militaire fut établie en 1751; on éleva quantité de monumens publics ; les feiences & lea arts furent honorés d'une protection particuliere. On jouisfoit des plus beaux jours ; & au milieu du bonheur qu'on commencoit à reffentir, on s'appercevoit à peine des épines que l'affaire des Billets de Confession, semerent dans quelques villes. Mais la félicité publique fut troublée par une nouvelle guerre, allumée de Lisbonne à Pétersbourg, pour quelques terreins incultes de l'Acadie , l'Amérique septentrionale. Les Anglois, dont l'ambition cherchoit l'occasion d'une rupture, nous les disputerent en 1755, & firent la guerre fans la déclarer. Le roi de Pruffe auparavant allié des François, se ligue avec l'Angleterre ; tandis que l'Autriche, notre ancienne ennemie, s'unit avec la France. Louis XV eft force de prendre

les armes. Les Anglois furent d'abord battus dans le Canada, & craignirent une invation dans leurs isles. Ils perdirent le Port-Mahon, que le maréchal de Richelieu prit d'allaut au printems de 1756, après une victoire navale du marquis de la Galissonniere. Le maréchal d'Eftrées cagnoit . d'un autre côté . la bataille de Haftimbeck fur le duc de Cumberland. Le maréchal de Riebelieu, envoyé pour commander à sa place, poussa l'Anglois, & le força de capituler à Clofter-Seven avec toute fon armée. L'électorat de Hanovre étoit conquis. Une armée françoise, jointe à celle des Cercles . marcha la même année 1757 contre le roi de Proffe en Saxe , & fut battue à la fameufe journée de Rosbac, donnée au commencement de novembre. Cette victoire fut décifive : l'électorat de Hanovre fut repris par les Anglois, maleré la capitulation de Closter-Seven. Les François furent encore battus à Crevelt par le prince de Brunfwick en 1758; mais le duc de Broglie les vengea, en remportant une victoire complette à Bergen , vers Francfort, le 13 avril 1759. Enfin , après différens combats . où chaque parti étoit tantôt vaincu , tantôt vainqueur, tous les princes penferent sérieusement à la paix. La France en avoit un besoin extrême : les Anglois avoient fait des conquêtes prodigieules dans les Indes ils avoient ruiné entiérement notre commerce en Afrique, ils s'étoient emparés de presque toutes nos poficilions en Amérique. Le Pacte de Famille , conclu en 1761 entre toutes les branches souveraipes de la maison de Bourbon , ne les avoit pas empêchés d'enlever aux Espagnols la Havanne, l'isle de Canada dans le golfe du Mexique . & les isles Philippines dans la mer des Indes. Par le traité de

paix qui fut figné à Paris au commencement de 1763, ils rendirent quelques - unes de leurs conquêtes; mais ils en garderent la meilleure partie. La France cé la à l'Angleterre Louishourg on le Cap - Breton, le Canada, tontes les terres fur la gauche de Miffiffipi, excepté la nouvelle Orléans. L'Espagne y ajouta encore la Floride. Les An. glois gagnerent environ 1500 lieues de terrein en Amérique. On leur abandonna le Sénégal en Afrique, & ils restituerent la Gorée, Minorque fut échangé contre Belle - Isle. Les isles de la Guadeloupe, de Marie Galande, de la Delirade, de la Martinique , de Ste Lucie , celles de St - Pierre & de Miquelon pour la pêche de la morue , refterent à la France. On restitua réciproquement les comptoirs & les places sur les côtes de Coromandel & d'Orixa. Telle fat la fin de cette guerre , en apparence funeste à la France, mais qui paroîtra peut-être quelque jont plus fatale à l'Angleterre , puilqu'elle a été en partie la source des divisions cruelles qui ont séparé les Colonies de la métropole. Les années qui suivirent cette paix , furent tranquilles, fi l'on en excepte l'affaire du duc de Parme avec le pape Clément XIII. qui obligea le roi de fe rendre maitre du Comtat-Venailfin en 1768, la conquête de la Corfe . & les changemens arrivés dans la magistrature en 1770 & 1771. Les Jefuites, que quelques parlemens avoient déià chaffés de leur reffort en 1762 , furent entiérement abolis en France par un édit du roi . donné au mois de novembre 1764: ( Voy. I. LAINEZ. ) Tons ces événemens sont si réceus, qu'il fuffit de les indiquer. Au commencement de mai 1774, Louis XV fut attaqué pour la leconde fois de la petite vérole , & cette terrible maladie l'enleva à son peuple le 10 du mê

me mois. Il étoit dans fa 6ce année , & occupoit le trône depuis 59 ans 8 mois & quelques jours. Son attachement tendre pour fa famille, fa douceur envers cenx qui le fervoient, fon amour pour la paix, fa modération jointe à un efprit fage & juste, le firent aimer & estimer de tous ceux qui furent à portée de l'approcher. Il étoit affable, prévenant, humain, naturellement porté à faire du bien , & n'auroit jamais pu faire de mal . que celui qu'on lui auroit infoiré en furprenant fa religion on fou cœur. On fortoit toniours content de la présence. Un jour qu'il revenoit de la chasse, l'officier de la garde-robe , qui étoit ablent , lui ayant fait attendre fa chemife pendant un quart-d'heure, quoiqu'il fit tout en fueur , il défendit au geutilhomme de semaine de le gronder : Laiffez-le , lui dit-il ; il eft af-Sez faché d'avoir manqué à son devoir ... Un officier , qui s'étoit ruiné au fervice . lui avant demandé mille louis , pour se mettre en état de continuer ses campagnes, il les lui accorda. Le contrôleur - général , qui venoit de compter des fommes confidérables pour des affaires importantes & preffées, repréfenta au roi qu'il n'y avoit point d'argent au trefor. Eb bien , dit ce prince , qu'on lui donne celui qui est dans ma cuffette pour mes plaifirs ; il n'eft pas juste que je me divertisse lorsqu'un de mes Officiers Souffre ... Un brigadier de ses armées, qui n'étoit pas riche, fut envoyé par le général pour lui rendre compte d'une action où il s'étoit diftingué. Louis XV tira de fon doigt un diamant, qu'il lui donna. L'officier - général lui ayant fait fentir que, quelque préeienx que fut un tel don , il aveit plus befoin d'argent que de bijoux, le roi lui envoya le lendemain une fomme plus confidérable que la va-

leur du diamant ... Lorfqu'il ne pouvoit accorder ce qu'on lui demandoit, il répondoit avec tant de bonté, qu'on lui tenoit compte, pour ainsi dire, de ses refus. Un vieux officier lui ayant demandé un poste . & le ministre de la guerre lui ayant répondu qu'il n'y en avoit pas de vacant : Vous voyez, ( ditle roi au militaire. ) l'impossibilité où je me trouve de vous obliger; mais revenez une autre fois, je serai sans doute plus beureux... Quoiqu'on lui ait reproché de n'avoir vu bien des choles que par autrui, il étoit plus inftruit des affaires du royaume & de l'administration générale & particuliere, qu'on ne pense. Très-souvent il avoit un agent de confiance . auprès de fes ambaffadeurs, avec lequel il entretemoit une correspondance secrette. Les Mémoires pelitiques du maréchal de Noailles renferment quelques Lettres de lui . qui prouvent qu'il entroit dans les détails & qu'il apprécioit tout avec une sagacité peu commune. Nous ne parlerons pas de l'accident effroyable du 5 janvier 1757; nous l'avons détaillé dans l'article de l'infame auteur de cet attentat : ( Voyez DA-MIENS.) Louis XV étoit, à la mort . le plus ancien des monarques de l'Europe. Il eut de son mariage 2 princes, morts l'un & l'autre; & & princeffes, dont il ne refte plus que quatre. Ce prince avoit le goût des beaux-arts, & connoissoit l'histoire & la géographie. On a de lui un petit vol. in-80 , 1718 , fitr le Cours des principales Rivieres de l'Europe : ouvrage devenu rare, & qu'il avoit compolé sous la direction du célebre géographe de Liste. Les sciences, les lettres & les arts ont été encouragés & perfectionnés fous son regue. Le voyage au Pôle par Maupertuis, & celui à l'Equateur par la Condamine , entrepris l'nn & l'au-

tre à de fi grands frais; d'autres voya-

350

ett aux Philippines . à la Californie, en Sibérie, faits par ordre du gonvernement, prouvent le zele du roi & de ses ministres pour tout ee qui avoit rapport à l'astronomie, à la navigation, à l'histoire naturelle. La phyfique expérimentale, les mathématiques, la méchanique, ont fait des progrès confiderables, & ces progrès ont influé fur les arts nécessaires. Les étoffes out été manufacturées à moins de frais, par les foins du célebre Vaueanson , & de quelques autres méchanieiens dignes de marcher fur les traces. Un aeadémicien infatigable autant qu'éclairé, (M. du Hamel ) a augmenté les lumieres des agriculteurs, & abrégé leurs travaux. M. Poissonnier , célebre médecin, a trouvé enfin le feeret longtems cherché de rendre l'eau de la Mer potable. Un horloger ingénieux. (M. le Roy) a inventé une pendule, qui supplée à la connoil-fance qui nous est refusée des longitudes fur la mer. Enfin , s'il v a eu moins de génie & de grands talens que dans les beaux jours de Louis XIV, la nation est en général plus instruite. Des poètes touchans ou agréables, quelques phi-losophes éloqueus, & un grand nombre de beaux-esprits, out illuftré le regne de Louis XV. Il eft vrai que le goût de la déclamation . la manie des antithèfes & des tours nouveaux, a beaucoup fait dégénérer le style; mais il se trouve toulours des esprits bien faits, qui ne fe laiffent pas entrainer au torrent du mauvais goût. Une véritable éloquence a presque toujours animé les écrits de nos premiers magistrats & la jurisprudence ayant été éclairée par la philosophie, ils ont mieux connu ce droit universel puifé dans la nature, qui s'éleve au-deffus des loix de convention & des cou-

tumes barbares, ( Voyeztes Tables

ehronologiques, article France, Voyezanffi lesarticlesMontgon... VII. Bois... Fleuri, n° II... VIL-LARS... FOUCQUET, n° IV... SAXE... LOEWENDAL.. BOUEDONNAYE... II. DUPLEIX, &c. &c.

(DAUPHINS de France.) XXI. LOUIS, Dauphin, appelléMonseigneur , fils de Louis XIV & de Therefe & Autriche, ne à Fontainebleau en 1661, ent le due de Montausier pour gouverneur & Boffuet pour précepteur. Ce fut en faveur de ee prince. qu'on nomme communément le Grand Dauphin, que furent faits les commentaires & les belles éditions des bons Auteurs Latins, dites ad usum Delphini. Il joignoit beaucoup de courage à un caractere bon & facile. Son pere le mità la tête des armées en 1688; il prit Philipsbourg, Heidelberg, Manheim, & conquit le Palatinat. Cette campagne acquit autant de gloire à Monfeigueur, que d'avantages a la France. Il accompagna ensuite Louis XIV au fiege de Mons, à celui de Namur, & commanda l'armée de Flandres en 1694. Son fecond fils, le duc d'Anjou, qu'il avoit eu de Marie-Christ, de Bavieres fon épouse, fut appellé en 1700 la couronne d'Espagne; & c'eft alors qu'il dit, à ee qu'on prétend, qu'il n'aspiroit qu'à dire toute sa vie : Le Roi mon Pere , & le Roi mon fils; belles paroles, fi l'indolence & l'inapplication ne les avoient autant inspirées que la modération. Ce prince paffa la plus grande partie de sa vie à Mendon & à Choify , dont Mudemoifelle lui avoit donné l'ufage. Dans cette vie retirée, il fe livroit aux plaifirs & à l'amour, quoiqu'il fût géné dans fes inclinations par le roi fon pere. Il lia une intrigue avec Marie-Anne de Caumont, fille du duc de la Force, placée auprès de Madame

Z iv

la Dauphine. Cette princeffe erut prévenir les fuites de cette inclination, en la mariant en 1688 avec Louis - Scipion de Grimoard, comte du Roure ; mais cette intrirue devint seulement plus secrette. Enfin le Duupbin & la comteffe du Roure étant devenus vœufs l'un & Pautre en 1690, le prince crut pouvoir se livrer plus librement à fon penchant; mais le roi l'en punit, en exilant Madame du Roure à Montpellier. Ce monarque en avoit mauvaise idée, & ne voulut pas naturaliser une fille que le Dauphin en avoit eue, & qui éponfa dans la fuite Mesnager , n'égociateur du traité secret avec l'Angleterre en 1711. M. le Dauphin s'attacha enfuite à Marie-Emilie de Joly de Choin. (L'oyez I. CHOIN.) Ce prince mourut à Mendon en 1711, de la petite-vérole. à co aus. Rien n'étoit plus commun, même long tems avant fa mort. que ce proverbe qui couroit fur lui : Fils de Roi, Pere du Roi, Sans tere Roi. Ce mot étoit fondé sur la fanté de Louis XIV, meilleure que celle de son fils. Le Dauphin avoit un peu ufé la fienne par la chaffe, là table & les plaifirs; mais dans les dernieres années de sa vie il fut tiès-vertueux & très retiré.

XXII. LOUIS, Dauphin, fils ainé du précédent & pere de Louis XV, né à Verfailles en 1682, recut en naissant le nom de Duc de Bourgogne. Le duc de Bequvilliers. un des plus honuêtes-hommes de la cour , & Fénelon , un des plus vertueux & des plus aimables. veillerent à fon éducation, l'un en qualité de gonverneur, l'autre en qualité de procepteur. Sous de tels maitres il devint tout ce qu'on voulut. Il étoit nature lement emporté; il fut moderé, doux, complaifant. L'éducation changes tellement fon caractere. qu'on eut dit

que ses vertus lui étoient naturelles. Louis XIV forma exprès le camp de Compiegne pour lui servir de lecon. Il fut général des armées d'Allemagne en 1701, généraliffime de celle de Flandres en 1702 . & battit la cavalerie ennemie près de Nimègue. Il prit Brifach par capitulation en 1703 : ( Voyez MAR-SIGLI. ) Mais il se diftingua moins par les qualités guerrieres, que par les vertus morales & chrétiennes. Les malheurs de la guerre, toujonrs fuivis de ceux des peuples. l'affligeoient sensiblement. Il voyeit les maux; il chercha les remedes, pour les appliquer lorfqu'il seroit fur le trône. Il s'instruisit de l'état du royaume. Il voulut connoître les provinces. Il joignit aux connoissances de la littérature & des sciences, celles d'un prince qui veut régner en roi fage & faire des houreux.La France fondoit les plus belles espérances sur lui, lorsqu'une maladie cruelle l'enleva à la patrie, avec la Dauphine, son épouse. Il mourut à Marly le 18 février 1712. un an après son pere, dans sa 30e année. C'est pour ce prince que l'illustre Féncion composa son Télémagne & la plupart de ses autres ouvrages. Il avoit épousé Marie-Adélaide de Savoie, qui étoit morte 6 jours avant lui (Voyez XIX. Ma-RIE. ) Leurs corps furent portés ensemble à St-Denys, avec celui du duc de Bretagne, l'un de leurs fils. mort presque en meme tems. Voyez les Vertus de Louis de

Martineau Jéfuite, fon confesseur, 1912, in-49; & fon Portrais par l'abbé Fieury, fon soit-précepteur, Paris 1714, in-12. Ces deux ou-vrages prouveront que c'est à tort que Voitaire a dit: "Nous avons, à la home de l'esprit humain, cent volumes contre Louis XIV, Dans et l'abbent par les Mongrégneur, le due d'Orléns

France, Duc de Bourgogne, par le P.

n fon neveu; & pas un qui fasse n connoître les vertus de ce prince, n qui auroit mérité d'etre célebrée, n s'il n'eût été que particulier. n Voyez LAUBANIE, & II. FON-TAINE, vers le milieu.

XXIII. LOUIS, Dauphin de France, fils de Louis XV & pere de Louis XVI, mort le 20 décembre 1765, étoit né à Versailles en 1729. Ce prince montra de bonne heure tant de goût pour la vertu, que la reine fa mere difoit : Le ciel ne m'a accordé au'un fils : mais il me l'a donnétel que j'aurois pu le souhaiter. Il avoit époulé. le 25 février 1745. Marie Thérèse , infante d'Espagne. Cette princesse étant morte en 1746, il epoufa, au commencement de l'annéesuivante, Marie-Josephe de Saxe, dout il a eu plusieurs fils: (Voyez aux TABLES Chronolog. ) Le Dauphin accompagna le roi fon pere pendant la campagne de 1745, & fe trouva à la bataille de Fontenoi, où il donna des prenves de valeur & d'humanité. Il joignoit à des talens naturels, des connoissances étendues & des vertus rares. Sa piété folide & affectueuse, sa donceur, fon affabilité, fon application conftante à tous ses devoirs, ont rendu fa mémoire précieuse. Il y a pluficurs traits de lui , qui méritent d'etre transmis à la postérité. Telle eft la sublime leçon qu'il fit aux jennes princes fes fils, lorfqu'on leur suppléa les cérémonies du haptême. On apporta les registres sur lesquels l'Eclife inscrit fans distinction ses enfane. Coyez leur dit-il , votre nom placé à la suite de celui du pauvre Gue l'indigent. La Religion & ta Noture mettent tous les hommes de niveau; la vertu fenle met entr'eux auelque différence : & peut être que celui qui vous précede sera plus grand aux yeux de Dieu, que vons ne le ferez jamais aux yeux des peuples ... Conduifez mes enfuns, difoit ce bon

prince, dans la chaumiere du Pay-San : montrez leur tout ce qui peut les attendrir ; qu'ils voient le pain noir dont le nourrit le l'auvre ; qu'ils touchent de leurs mains le paille qui lui sert de lit... Je veux qu'ils apprennent à pleurer. Un prince qui n'a jamais versé de larmes ne peut être hon. Il avoit tracé de sa main des plans de palais & de jardins magnifiques. Ceux à qui il les montra, en louerent la beauté. Ce qu'ils ont de plus beau, dit le Dauphin , c'eft qu'ils ne coûteront rien au peuple ; ils ne feront jamais exécutés. Il dit un jour à l'ambassadeur d'Espagne que, pour qu'un prince goûtât une fati-faction pure dans un festin, il fandroit qu'il pût v convier toute la nation; ou du moins qu'il put se dire, en se mettant à table : Aucun de mes Sujets n'ira aujourd'hui se coucher sans forper. A la naissance du duc de Bourgogne, an lieu de fêtes pompeufes & inutiles, il distribua d'abondantes aumônes, & fit destiner le prix des réjouissances publiques à doter 600 filles. Le Roi vouloit qu'on augmentât sa pension. J'aimerois mieux, dit le Dauphin, en refusant l'augmentation, que ceste somme fut diminuée sur les Tailles... Il disoit anclaucfois : Il fant au'un Dauphin paroiffe un bomme inntile , ET qu'un Roi s'efforce d'être un homme universel ... L'abbé de St. Cyr s'entretenant avec lui un jour fur le Li-VIC de la Concorde du Sucerdoce & de l' Empire , de MARCA; il lui dit : Hétas! mon cher Abbé , qu'il en conte de peines pour accorder les hommes entr'eux! Un Berger, la houlette à la main, met tout son peuple en niouvement d'un coup de fifflet. Deux cliens font les feuls ministres ; ils aboient quelquefois suns presque jamais mordre . & tout eft en puix ... Ce qui rend la réforme d'un Etat fi difficile . difoit-il dans une autre occasion . c'est qu'il faudroit denn bons Regnes de

fuite : l'un pour extirper les abus . Ed l'autre pour les empêcher de renaftre... La sensibilité de son ame se déplova dans plufieurs occations. Il avoit eu le malheur de tuer à la chaffe un écuyer fans le voir, en déchargeant son fusil. Il en étoit inconfolable. Vous direz tout ce que vous voudrez, ( observoit il à ceux qui cherchoient à éloigner de fon fouvenir cette triffe aventure), mais ce pauvre hommeest toujours mort , & mort d'un coup qui est parti de ma main. Non, jene me le pordonnerai jamais. Je vois encore l'endroit où s'eft paffée cette fcène affreufe. l'entens encore le cris de ce pauvre malbeureux; & il me semble le voir à chaque instant qui me tend ses bras en-Junglautés , Ef me dit : " Quel mal , vous ai-je fait, pour m'ôter la wie? .. lime femble voir fa fimme éplorée, qui me demande : " Pourn quoi me faites-vous veuve ? " Et fes enfaus qui crient: " Pourquoi , nous faites-vous orphelins ? ,, Un jour qu'il alloit à la chaffe, il ne voulut jamais traverser une pieee de bled pour arriver plutôt au rendez-vous. Le peuple circonvoifin . accouru à fon passage , fut témoin des détours qu'il fit prendre pour ne canfer aucun dommage. L'un des spectateurs s'écria : Ab! voyez notre bon Dauphin; il ne veut pus fouler nos semences. Ce prince dit à ceux qui l'accompagnoient : Vous l'entendez ; ils nous savent gré de tout le mul que nous ne leur faifons pas. Digne fils d'un tel pere , Louis XIV, encore Dauphin, a donné dans une femblable occasion un pareil exemple de justice. Le Dauphin mourant prit la main d'un homine qu'il avoit aimé, la ferra contre fon cœur, & lui dit : Vous n'êtes jamais sorti de ce cour-là. Regardanttous fes amis qui pleuroient. il les remercia avec l'affection la plus tendre : Ab / c'égria bil, je favois

bien que vons n'aviez tosjoura thud...; (l'ovez aussi NOLLET.) On a deux VIES de ce prince: I. par M. de l'illiers, in 12.1769; II. par M. l'abbé Preyart. 1778, in-8°, & 1782, 2 v. in-12... & des Mémoires fur sa vie, par le P. Griffet, 1778, 2 vol. in-12.

Parmi les fils du Dauphin , on doit diffinguer Louis - Joseph - Xavier de France, due de Bourgogne né à Verfailles le 13 septembre 17:7. & mort après avoir fouffert de grandes douleurs avec une conf. tance héroïque, le 22 mars 1761. Ce jenne prince offroit les plus grandes efpérances du côté du cœur & de l'esprit. On raconte de lui plufieurs traits, qui donnent une grande idée de l'un & de l'autre. On lui avoit présenté une Table chronologique de tous les Rois de France depuis la fondation de la monarchie. Son gouverneur lui dit, qu'on n'avoit point de preuves que les Rois de la troifieme race descendissent de la premiere, ni même de la seconde; il en parut étonné. & répondit avec une forte de dépit: " Au moins . Monficur . ie defcends de S. LOUISE deHENRI IV. On lui apprit un jour à quelle occasion Louis XV avoit en le titre de BIEN AIME. " Ab! que le Roi , s'écria-t-il, dut être fenfible à tant d'amour , & que j'acheterois volontiers ce plaifirs an prix d'une telle maladie ! .. , Il aimoit la célébrité que donnent la gloire & le mérite ; mais il haiffoit & mévrifoit en même tems la flatterie. Quelqu'un s'avifa de lui donner des éloges qui fentoient l'adulation : Menfieur , lui ditil, vous me flattez; je n'aime point qu'on me flatte. Et le foir en fe couchant, il dit à fon gouverneur: Ce Monsieur me flatte ; prenez garde à lui... La médifance lui déplaifoit fouverainement. Quelqu'un parloit affez mal , devant lui, d'un homme dent la naiffance méritoit

des égards; il le fit approcher, & le lui dit; lé trause for inaucuis que su purlice ainfi, devant moi, d'un bomme de cométion s'ny revenue, par On raconte des chofes aufii fattisitantes des dispositions de fon ciprit. Il possibilité présentement la laugue franquise; il la parfoit avec que franquise; il la parfoit avec correction & une pureté qui éconposition de la partie de la partie de production de la partie de la partie de la partie de production de la partie de la p

XXIV. LOUIS Ier, le Pieux ou le Vieil , roi de Germanie , troisieme fils de Louis le Débonnaire , & frere utérin de l'empereur Lothaire & de Pepin, fut proclamé roi de Baviere en \$17. Il gagna, avec Charles le Chauve, fon frere paternel, la bataille de Fontenay contre Lothaire en 841, étendit les limites de fes états, & se rendit redoutable à ses voifins. Il mourut à Francfort en \$76, à 76 ans. Ce fut un des plus grands princes de la famille de Charlemagne. Il n'eut pas toutes les vertus d'un bon roi, mais il eut les qualités des héros : ( Voyez Lo-THAIRE I ... ) LOUIS II le Jeune , fon fils, auffi conrageux que lni, & son successeur au trône de Germanie, fut attaqué par son oncle Charles le Champe, qu'il vainquit près d'Andernac en 876. Il mourut à Francfort en 882, dans le tems qu'il levoit des troupes pour oppofer aux Normands qui commençoient leurs ravages. Son autre fils, Charles, dit le Gros , fut empereur : Voyez CHARLES, nº. IX.

LOUIS III, roi de Germanie, Voyez Louis III, empereur.

XXV. LOUIS Ier p'Anjou, roi de Hongrie & de Pologue, furnomasé le Grand, naquit en 1326, & succéda dans Bude en 1342 à Charles Robert le Boiteux son pere, issue d'Anjon, frere de St. Louis, Il chalfa les Juifs de la Hongrie, sit la guerre avee successuar Translivante, aux Croatec, aux Translivante, aux Croatec, aux Transleres & aux Vénitions; il vengea le meurtre d'André son freter, roid e Naples, mis à mort en 1345, & fut élu roi de Pologne apris celle du roi Capiuri, son cele en 1370. Il sit paroître un signand zele pour la religion Catholique, que le pape Innocent U/I le fit grand gonflonnier de l'Egiste. Ce prince sage & juste mourtu à Trinsu eu 1382, à 57 ans. Sa mort sut sinvive de grands troubles en Hongrie: Verre Gara.

XXVI. LOUIS II , roi de Hongrie , succéda à Ladislas son pere en 1516. Comme il étoit trop jeune ponr réfifter à ses ennemis , il s'engagea inconfidérément, & périt avec son armée à Mohatz. Il mourut en 1526, à 22 ans. On a remarqué de lui, que sa naissance, fa vie & fa mort avoient en quelque chose d'extraordinaire. Il naquit fans peau ; il eut de la barbe à 15 ans, devint gris à 18, & se noya dans un marais. Quelques historiens ont oru que la Providence l'avoit puni de ce qu'il avoit fait jetter les ambaffadeurs de Soliman II dans un vivier, où ils furent mangés des poissons.

XXVII. LOUIS, prince de Tarente, neveu de Robert le Bon, roi de Sicile, né en 1322, épousa le 20 d'août 1347 Jeanne reine de Naples , fa coufine , ( Voyez JEANNE , n. v. ) après la mort d'André fon premier mari, à laquelle il avoit contribué. Contraint de fortir du rovaume par Louis I roi de Hongrie. qui s'y étoit rendu avec une armée pour venger l'affaffinat d'André son frere, il vint se réfugier avec la reine son épouse en Provence, où le pape Clément VI les déclara innocens. Rappellés ensuite par les Napolitains, ils chasserent les troupes Hongroifes restées dans le

royaume , & fe firent couronner folemnellement à Naples le jour de la Pentecôte 1252. Lovis mourut l'an 1362 fans laiffer d'enfans. Il avoit institué . To ans auparavant . l'ordre du St. Efprit du nœud . qui ne dura que pendant son regne. Lorfque Henri III paffa par Venife, à son retour de Pologne, la feigneurie lui fit préfent du manuferit qui contenoit les statuts de cet ordre. Ce prince s'en fervit pour établir fon ordre dn St. Efprit , & commanda au chancelier de thyverny de faire brûler le livre ; mais la volonté du roine fut pas exécutée en ce point, & le manuferit fut confervé. Il a eté imprimé dans les Monumens de la Monarchie franquife de D. Montfaucon; & depuis feparément, fous le titre de Mémoires pour fervir à l'histoire de France du quatorzieme fiecle , avec les notes de l'abbé le Fèvre, 1764.

in - 2°. : XXVIII. LOUIS Ier , duc d'Anjou, den nieme fils de Jean roi de France, & de Bonne de Luxembourg, fe chargea de la régence du rovaume pendant la minorité de Charles VI fon neven. Il ne fut oceupé que du foin de remplir les coffres , pour se mettre en état d'aller prendre poffession du trône de Naples , que la reine Jeanne , citée dans l'article précédent, lui avoit légué l'an 1390 par son testament. Ce prince fe rendit en Italie 2 ans apiès, avec des tréfors immenfes. ponr faire valoir ses prétentions; mais quand il arriva, il trouva le trône occupé par Charles de Duras, parent de la reine, morte depuis peu. Il fit de vains efforts pour l'en chaffer. Trahi d'ailleurs par Pierre de Craon , qu'il avoit renvoyé en France faire de nouvelles levées . & qui d'flipa tout l'argent à Venile avec des couttifanes ; il en mourut de chagrin à Paris, le so septemLOU

bre 1384. Ses descendans tenterent' à diverses reprises de s'emparer de ce royaume, & ne purent jamais y réossir.

XXIX. LOUIS , (St.) évêque de Touloufe, fils de Charles II, dit le Boiteux, roi de Naples, de Jérulalem & de Sicile, naquit à Brignoles en Provence, I an 1174. Quoiqu'il fût l'héritier présompt f des états de ton pere, il prit l'habit de S. Frangois. Il fut fait évêque de Toulouse parle pape Roniface VIII, & gonverna son diocète en homme apostolique. Il mourut le 19 août 1299 . âgé de 25 ans, à Brignoles, cù quelques œuvres de charité l'avoient attiré. Personne ne sut mieux concilier la fimplicité religiense avec la dignité épiscopale. Il donnoit tous les jours à manger à 25 pauvres, & les fervoit lui-même. Il n'usa jamais de vaisselle d'argent, que pour les étrangers : encore ordonna - t - il en mourant qu'on la distribuât aux panvres. Son premier foin, en prenant pofficiion du fiege de Touloule . avoit été de s'informer de les revenus, dont il ne réferva que le quart pour l'entretien de la maison a tout le refte fut destiné aux besoins de son peuple. Le pape Jean XXII le canonifa en 1317.

LOUIS de BOURBON, évêque de Liege. Voyez I. MARCK. LOUIS. (Princes d'ORLÉANS)

Voyez II. & III. ORLEANS.
LOUIS, (Princes de CONDE)

Voy. CONDÉ, n°.11., & 111... BOUR-BON, n°. IV & V. LOUIS, (Pierre de St.) Voyez PIERRE, n°. XXIX.

PIERRE, n°. XXIX.
LOUIS le Maure. V. IV. SPORCE.
LOUIS DE DIEU. Voyez DIEU.
LOUIS DE GRENADE. Voyez

LOUIS DE LEON. Foy. LEON no. XXIV.

LOUIS DE LORRAINE, Veyen

Wolse, R. VI.

## LOU

I. LOUISE DE LORRAINE, fille du comte Antoine de Vaudemont , naquit à Nomeny en 1554, & fut élevée avec le plus grand foin par la comtesse de Salm. Elle éponsa en 1575 Henri III, roi de France. Cette princesse, également belle & fage, avoit été aimée éperduement par François de Brienne, de la maifon de Luxembourg, avant qu'elle fe mariat. Ce seigneur s'étant trouvé au facre de Henri III: Mon confin , lui dit le roi , j'ai enlevé votre maîtreffe; mais je veux en échange que vous épousez la mienne. Il parloit de Mile, de Châteameuf , pour laquelle il avoit eu un amour palfionné. Brienne s'excufa en demandant du tems. Ce n'étoit point luimais le comte de Salm, qui avoit été le premier objet de l'amour de la reine. Mais, depuis qu'elle fut mariée, elle fut fidelle à son mari. Cependant elle conferva touj ars de la tendreffe pour le comte. E'le eut un fi grand regret de ne l'avoir pas pu épouser, qu'elle tomba dans une langueur qui contribua à la rendre ftérile. L'indifférence prit la place de l'amour dans le cœur de Henri III. Il en avoit d'abord paru charmé. Si en qualité de Roi , disoit il , je suis le maitre de tous les autres , je puis dire auffi que j'ai la femme la plus accomplie du royaume. Mais la reine naturellement sombre & n'ayant, malgré la beauté des traits . rien d'animé . l'éloigna encore d'elle par les pratiques d'une dévotion lévere & minucieuse. Elle pouffa le mépris de la parure, jusqu'à s'habiller d'une étoffe de laine. Onoique fon teint fut devenn extrêmement pale, elle refusa conftamment les secours de l'art, qui euffent pu corriger ce défaut. Son train fi fimple, qu'étant allée un i e-même dans la boutimarchand d'étoffes de la Qυ .t - Denys, elle ne fut pas reconnue par la femme d'un préfident qui y étoit avant elle. & qui. Inperbement parée, ne quitta pas des étoffes qu'elle examinoit , pont prendre la posture décente où este devoit être. La reine , choquée de la magnificence de les aiullemens, & peut-être de son mangne de refpect, ui demanda qui elle écoit? Sans regarder la reine , la dame Ini répondit : Que, pour Satisfaire fa curiofité , elle vouloit bien lui apprendre que on l'appelloit la présidente N ... Sur quei !a Reine repliqua; En vérité , Madame la Présidente . vous êtes bien brave, pour une femme de votre qualité. Piquée du reproche. & continuant de ne pas faire attention à celle ani le lui faifoit. la préfidente alla juiqu'à lui dire brufquement, qu'an moins ce n'étoit pas à ses dépens. Mais enfin, avertie de la faute impardonnable qu'elle commettoit, elle ouvrit les yeux, reconnut la reine. & se jetta à ses genoux. Elle en fut quitte pour quelques remontrances fur fon luxe , d'autant plus condamnable, qu'il venoit de pareître un édit contre celul des habits. Louise ne se contenta pas des pratiques secrettes de piété anxquelles elle pouvoit fe livrer dans fon appartement : elle érigea des confréries, affilta à des processions, parcourut tontes les églises & tous les couvens, & infpira fon gout à tous eeux qui se piquoient d'une foi pure & oppofée à l'héréfie. Elle mourut en 1601, à Monlins, où elle s'étoit retirée après la mort de Henrri III.

11. LOUISE DE SAVOIE, duchefte d'Agouléme, falle de Philippe, comte de Breffle, puis duc de 
Savoie, & de Morguerite de Bourson; époula en 1438 Charles d'Orléans, comte d'Anyonitéme, dont 
elle cut le voir Frangois I. C'est par 
elle que fut formée la jeunesse de 
prince, qui étant mont fur le 
se prince, qui étant mont fur le

trône de France après la mort de Louis XII, lui laissa la régence du royaume, lorfqu'il partit pour la conquête du Milanes. Cette princesse est principalement célèbre par ses démèles avec Charles de Bourbon, Elle avoit d'abord beaucoup aimé ce prince, & avoit même obtenu pour lui l'épée de connétable ; mais piquée ensuite de ce qu'il avoit refulé de l'époufer , fon amour se tourna en une haine violente. Elle révendiqua les biens de la mailon de Bourbon , dont elle étoit du côté de sa mere, & qu'elle prétendoit lui apparteuir par la proximité du fang. Les juges ne furent has affez corrompus pour adjuger cette fuccession à la régente; mais ils furent affez foibles pour la mettre en féquestre. Bourbon , se voyant déponillé de ses biens, quitta la France & fe ligna avec l'empereur Charles-Quint. On fentit bientôt l'importance de cette perte, fur-tout lorfque François I fut fait prisonnier a Pavie. Louise manqua d'en mourir de douleur; mais ayant enfin effnyé fes larmes, elle veilla avec beaucoup de courage & de bonheur à la fûreté du royaume, & montra de la fermeté & de la grandeur-d'ame. Elle négocia enfuite la paix à Cambray, entre le roi & l'empereur. Le traité fut conclu le 3 Août 1529. Louise mourut peu de tems après, en 1532, à 55 ans , regardée comme une femme auffi propre à une intrigue d'amour qu'à une affaire de cabinet. On croit que c'est elle qui procurs le ducheffe d' Etampes à François I , à condition qu'elle ne s'opposeroit à aucune de ses vues. Un antre reproche qu'on peut faire à sa mémoire, cft d'avoir extorqué de Samblançay, furintendant des finances. 400,000 écus, (fix millions d'aujourd'hui, ) deftinés à l'entretien d'une armée en Italie, qui y périt

de milere. François I, irrité, fit condamner ce vieillard comme concuffionnaire, fans que sa mere, qui avoit été en partie cause de fon fupplice, travaillat pour l'y arracher. Louise étoit auffi fpirituelle que belie. Elle aima les favans & les protégea. Malgré son esprit, elle avoit beaucoup de petits préjugés. Trois jours avant la mort, elle appercut, dans la nuit : de la clarté à travers ses rideaux ; elle demanda ce que c'étoit ? On lui dit que c'étoit une comète, Ah , ditelle, voilà un figne qui ne paroit pas pour une personne de basse qualité ; Dieu l'envoie pour nous autres grands &T grandes. Refermez la fenêtresc'eft une Comète qui m'annonce la mort. Elle avoit tonjours appréhendé ce trifte moment, & ne pouvoit fouffrir qu'on en parlat devant elle , même dans les fermons, ( Voyez VII. AGRIPPA.) Cependant elles'y prépara en princeffe chretienne. Ses liaifons avec quelques favans Calvinistes, & le penchant de Murguerite la fille pour les nouveautés , avoient fait croire à quelques courtilans malins, qu'elle n'étoit pas bonne Catholique. Mais ce qu'elle fit dans ces derniers momens, démentit ces injustes foupçons. Peutêtre qu'elle avoit condamné trop hantement les vues de quelques membres de Clergé, & les abus qui s'y étoient gliffés: & alors condamner ces abus, c'étoit, aux yeux de quelques hommes plus zélés qu'éclairés, c'étoit être novateur.

III.LOUISE-MARGUERITE.DE LORBAINE, princeffe de Conti, fille de Henri duc de Guife, dit le Balafré, naquit en 1588. Elle épousa François de Bourbon, prince de Conti , 2e fils de Louis I de Bourbon , prince de Condé. Ayant perdu fon époux en 1614, elle se confola de cette perte avec les Muses. Elle se confacra entiérement à la littéraune , & protégea ceux qui la enditriorient. Elle en cononifioi tout le prix , & accordoit fa protection were diferenement. Cette princelle mourut à Eu en 1631. On lui doit les Amours de grand Alcandre, dans le Journal de Henri III., 7445, vol. las <sup>8</sup>. Celt une hiltôrie des amours de Henri III., ornée du récit de queiques belies actions & paroles remarquibles did not protection de Cet ouver, parur d'abord fous le uon attribute de la court de la courcite de la consensation de la conmanda de la consensation de la courment de la consensation de la cour-

LOUISE MARIE DE GONZAeus, reine de Pologne; Voyez GONZAGUE, n°. VII.

I. LOUP, (St.) Lupus, né à Toul, époufa la fœur de S. Hilaire évêque d'Arles. La vertu avoit formé cette union; une vertu plus fublime la rompit. Les deux époux se séparerent l'un de l'autre, pour se confacrer à Dieu dans un monastere. Loup s'enferma dans celui de Lerins. Ses vertus le firent élever fur le fiege de Troyes en 427. Loup, entiérement occupé des devoits de l'épiscopat, mérita les respects & les éloges des plus grands hommes de fon fiecle. Sidoine Appollinaire l'appelle le premier des Prélats. St Loup étoit , en effet, auffi illustre par les lumieres que par les vertus. Il avoit un goût fûr peur les ouvrages d'esprit, & les auteurs ne redoutoient pas moins fa censure que les pécheurs. Il étoit fur-tout verlé dans les saintes lettres. Le comte Arbogafte , qui favoit auffi bien manier la plume que l'épée, s'étant adreffé à Sidoine pour l'explication de quelques passages de l'Ecriture, ce faint évêque le renvoya à Loup. Les évêques des Ganles le députerent , avec St Germain d'Auxerre, pour aller combattre les Pélagiens qui infectoient la Grande-Bretague, Cette million produi-

€ de grands fruit. Long, de rotour à Troyes, lauva cette ville de la fureur du barbare Attila, que fen prieres défarmerent. On predient qu'au Rtin. Losp mourut en 479, après 32 ans d'epifopost. Le Pere Sirmond a publié une Lettre de cet illultre préist, dans le premier vo lume de fa collection des Contume de faculcition de S. Lour Févegue de Lyon, morten 543 & de S. Lour év. de Bayeux, mort vers 465... Poyze aufil Lgu.

II. LOUP, abbé de Ferrieres. avoit embraffé la profession monaftique fons St. Aldric, qui l'envoya à Fulle étudier les Ecritures fous le fameux Raban. Le disciple at honneur à fon maître. De retour à Ferrieres, il en fut nommé abbé en 842. Il parut avec éclat au concile de Verneuil en 844, & en dreffa les cannons. Le roi & les évêques de France lui commirent plusieurs affaires importantes. Charles le Chauve l'envoya à Rome vers le pape Léon IV en 847. Loup, fans être courtifan, eut un grand crédit à la cour ; & il s'en fervit pour parler au roi avec liberté fur les ufurnations des biens eccléfiastiques. Cependant l'intérêt qu'il y avoit, peut diminuer un peu, (dit le P. Longueval,) le mérite de fon zèle. On avoit enlevé un bénefice confidérable à l'abbaye de Ferrieres, qui se voyoit par-là hors d'état de nourrir fes religieux. Auffi Loup écrivoit-il à Charles le Chauve : Il eft bien injuste que vous les fassiez mourir de fuins & de froid , tandis qu'ils Sont obligés de prier pour vous... Charles lui acorda enfin ce qu'il demandoit. & le chargea de réformer tous les monafteres de France avec le célèbre Prudence. Ces deux illustres personnages furent zélés défenseurs de la doctrine de S. Augustin fur la Grace. On a de Loup plufieurs ouvrages: 1. CXXXIV Letters fur diffirens fuit by. Elles mettent dons un grand jour pluifuers affires de fon tems. On y trouve divers points de doctrine & de discipline eccléfishique, difcutés. Le flyle en eff pur & alfae dégant. II. Un Traité initude: Des III Denflous contre Gotefolde. Le Grant Baince a recuvillices différems Ecvises en 1664, in §\*, & les a enrichis de notes

curienfes. LOUPE, ( Melun de la ) Voyez

I. MELUN.

LOUPTIERE, ( Jean-Charles de Relongue de la ) de l'académie des Arcades de Rome, né à la Louptiere, diocèse de Sens en 1724, & mort en 1784, eft connu par un recueil de Poches en 2 vol. in-80, où l'on trouve de l'esprit, de la grace, & quel quefois de la délicateffe; mais foibles de coloris & de ftyle. L'auteur , nature lement doux & honnete, ne verfifia prefeue jamais que pour rendre hommage au talent & a la beanté. On a encore de lur les fix premieres parties du Journal des Dames en 1761 . où it donna des éloges, & ne le permit gueres de critiques. Dans la fociété, il étoit pott & indulgent.

LOUVARD, ( Dom François ) Benedictin de St. Maur, natif du Mans, fut le premier de fa congrégation qui s'éleva contre la conftitution Unigenitus. Ce religioux , qui auroit du refter dans la retraite & dans l'obscurité, écrivit à quelques prélats des Lettres fi féditicules . que le roi le fit enfermer à la Baftille & en d'autres maifons de force. Il disoit dans une de ces Lettres . qu'il fulloit foutenir ce qu'il croyoit la vérité, contre le fer , le feu , le tems , & les Princes ... & dans un autre , qu'une bonne & vigoureuse guerre valoit mieux qu'un mauvais accemmodement. Il moniut à Skoua w près d'Utrecht , où il s'étoit réfugié , en 1729, ågé de 78 ans, laissant une Protestarion qui si beaucoup de bruit quand elle vit le jour: il l'avoit composée, cinq mois avant sa mort, au chèreau de Nantes.

LOUVENCOURT . ( Marie de ) née à Paris, mourut au mois de Novembre 1712, agée de 32 ans. Cette demoitelle apporta en naiffant des dispositions heureuses pour tous les beaux arts. Elle étoit belle & modefte; fon caractere étoit doux, & la conversation enjouée. Rouffeau l'a peu ménagée dans fes Epitres; mais on fait le jugement qn'il faut porter des traits fatyriques d'un poète piqué. Mile de Louvencourt avoit wne voix brillante ! elle chantoit avec grace & avee gout, & jouoit austi du tuorbe; mais elle a parficuliérement réuffi dans la poésie. Ses vers iont, la plupart, des Cantates en mulique, & gravées. En voici les titres : 1. Ariadie; Céphale & l'Aurore : Zéphyre & Flore; Pfyché : dont Bourgeois a fait la mufique.II.L' Amour piqué par une Abeille: Médée : Alphée & Arethufe ; Léandre & Héro; la Mujette; Pygmaléon; Pyrame & Thisbé: la mufique de ces fent dernieres Cantates eft de la composition de Clérambault. On a encore quelques Poefies de cette Mule dans le recueil de Vertron. LOWENDAL. Voyez LOEWEN-

DAL.

LOUVER ou LOWER, (Richard)
de Tremere dans la province de
Cernoualite, déciple de Thomas
Willis, exerça la médecine à Londres avec réputation. Il étôt du
partides Wighs, & moururen 1691.
Ce médecin parquius la tramsfusion
du lang, d'un ammal dans un autre,
li voulut même patier pour l'invenueur de cette opération, dont
centre de centre de centre de centre de cette
centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de centre de c

: I. Un

excellent Traité du Ceur-, du moucement Ef de nouteur du Sang, Ef du pafige du Objet dans le Sang, Ef du pafige du Objet dans le Sang, et françois, 1679, in-8°, 11. Une Objferation de Vorgine du Cubrarre Éf de la Saiguét, Londres 1671, in-8°. Ill. Une Obfraf de la Differante Willie fur les Fievers, à Londres, 1664, in-8°. Ce férits fururenberchés de fon tems, & penyeut enoce étre utiles.

I. LOUVET, (Pierre) avocat du x vite fiecle, natif de Reinville, village titué à deux lieues de Beauvais, fut maître-des-requêtes de la reine Marguerite, & mourut en 1646. On a de lui : I. L' Histoire & les Antiquités de Beauvais, tome Jer 1609 & 1631, in - 8°; tome Ile, Rouen . 1614, in-8°. La tre partie traite de ce qui concerne l'état eccléliastique du Beauvoisis : la 11e,de l'état civil.II. Nomenclatura & Chronologia rerum Eccle fiasticarum Dia. cesis Bellowacensis, Paris 1618, in-2º. III. Histoire des Antiquités du Diocese de Beauvais, imprimée en cette ville, 1635, in-8°. IV. Anciennes Remarques sur la Noblesse Beauvoifine, & de plufieurs Families de France , 1631 & 1640 , in . 8° , très-rare. Cet ouvrage est par ordre alphabétique. & il ne va que jufqu'à l'N. V. Abrégé des Constitutions & Réglemens.... pour les études & réformes du Couvent des Jacobins de Beauvis, 1618. Le ftyle de ces ouvrages est plat & rampant, & leur mérite ne confifte que dans les

III. LOUVET, (Pierre) docheur en médecine, natif de Beauvais, professa la rhétorique en province, & enseigna la géographie à Mont-Pellier. Il furchargea le public, depuis 1657 jusqu'en 1680, d'une foule d'onvrages sur l'Histoire de Provence & de Languedoc, écrits de style le plus làche & le plus wal-Tome F.

recherches.

nant. Ses matériaux font fi mal digérés, & ses inexactitudes sont si fréquentes, qu'on ofe à peine le citer. On a de lui : I. Remarques fur l' Histoire de Languedoc , in-4°. II. Traité, en forme d'Abrégé, de l'Hiftoire d'Aquitaine , Gayenne & Gafcogne, jufqu'à présent, Bordeaux, 1659, in-4°. III. La France dans sa Splendeur, 2 vol. in-12.IV. Abrégé de l' Histoire de Provence , 2 vol. in- 12 . avec des Additions fur cette Histoire. auffi en 2 vol. in-12. V. Projet de l'Aiftoire du Pays de Beautolois . iu-4". IV. Histoire de Ville-Franche. Capicale du Beaujelois, in-8°. VII. Histoire des Troubles de Provence depuis 1481 iufqu'en 1598,2 vol.in-12. VIII. La moins mauvaise de ses productions eft fon Mercure Hollandois, en 10 vol. in-12. C'est une Histoire manssade des conquêtes de Louis XIV en Hollande, en Franche-Comté, en Allemagne & en Catalogue. & des autres événemens ani occuperent l'Europe depuis 1612 jufqu'à la fin de 1679. Louvet avoit quitté la médecine pour l'hiftoire ; il étoit auffi peu propre à l'une qu'à l'autre, quoiqu'honoré du titre d'Historiographe de S. A. R. le prince de Dombes.

LOUVIÉRES, (Charles-Jacques de ) vivoit dans le XIVe fiecle, fous : le rèvne de Charles V roi de France. On croit même que fon intelligence pour les affaires relatives au gouvernement, lui mérita la faveur de ce prince & une place confidérable. auprès de lui. La réputation qu'il fe fit dans cette partie, lui a frit attribuer affez communément le frmeux ouvrage du Songe du Vergier. 1591, in-fol. & reimprime, dans le recueil des Libertes de l'Eglife Gallicane , en 1731 , 4 vol. in-fol : ouvrage qui traite de la puissance. eccléfiaftique & de la temporelle. Goldast l'a inféré dans ton recueil De Monarchia. Ce traité ne paffe

pas universellement pour être de Louvierer; car les uns l'ont donné à Raoul de Presle, ou à Jean de Vertu secrétaire de Charles V. & les autres à Philippe de Maizieres.

LOUVILLE , (Eugène d'Allonville, chevalier de) né au château de ce nom en Beauce l'an 1671 , d'une famille noble & ancienne, fervit d'abord fur mer, enfuite fur terre. Il fut brigadier des armées de Philippe V, & colonel d'un régiment de Dragons. La paix d'Utrecht l'ayant rendu à lui-même, il fe confacra aux mathématiques, & principalement à l'astronomie. Il alla à Marfeille en 1713 ou 1714. dans la feule vue d'y prendre exactement la hauteur du Pôle, qui lui étoit necessaire pour lier avec plus de fûreté ses observations à celles de Pythéas, anciennes de près de 2000 ans. En 1715 il fit le voyage de Londres, exprès pour y voir l'éclipse totale du Soleil , qui fut plus fenfible fur cette partie de notre hémisphere. L'académie des sciences de Paris l'avoit recu au nombre de ses membres; la société rovale de Londres lui fit le même honneur quelque tems après. Le chevalier de Louville, revenu en France, fixa fon féjour dans une petite maifon de campagne à un quart de-lieue d'Orléans, & s'y livra entiérement aux observations astronomiques. Les curieux qui le visitojent ne pouvoient le voir qu'à table, & le repas fini, il rentroit dans fon cabinet. Il avoit l'air d'un parfait Stoicien. renfermé en luimême, & ne tenant à rien d'extérieur : bon ami cependant, officieux, libéral; mais fans ces aimables dehors, qui fouvent. (dit Fontenelle,) Suppléent à l'effentiel , ou du moins le font extrémement valoir. On prétend, ( ajoute Fontewelle), que ce Stoïcien fi auftere & fi dur, ne laiffoit pas d'avoir fur fa

table , fur fes habillemens, sertaines délicatesses, certaines attentions raffinées, qui le rapprochoient un peu des philosophes du parti oppofé. An commencement de Septembre 1732, il ent deux accès de fievre léthargique, qui ne l'étonnérent point. Il regardoit ces maladies comme des phénomènes de phyfique, auxquels il ne s'intéreffoit que pour en chercher l'explication. Il continuoit fa vie ordinaire, lorsque la même fievre revint, & l'emporta au bout de 40 heures, pendant lesquelles il fut absolument fans connoissance. It avoit 61 ans. On a de lui plusieurs Differtations curieufes, fur des matieres de phyfique & d'aftronomie . imprimées dans les Mémoires de l' Acalémie des Sciences; & quelques autres dans le Mercure , depuis 1720. contre le P. Caftet Jéfuite. Le chevalier de Louville faifoit, de ses propres mains, tout ce qu'il y avoit de plus difficile & de plus fin dans fes inftrumens aftronomiques.

LOUVOIS, (le Marquis de)

LOYER , (Pierre le ) Loerius . confeiller au préfidial d'Angers , & l'un des plus favans hommes de fon fiecle dans les langues orientales , naquit au village d'Huillé dans l'Anjou en 1540, & mourut à Angers en 1634, à 94 ans. On a de lui : I. Un Traité des Spectres, publié fous ce titre : Difcours & Hiftoire des Spectres, Ed apparitions des Esprits, Anges, Demons, & Ames Séparées des corps, se montrant visibles aux bommes ; Paris, 1605, in-4°. Cet ouvrage est encore recherché aujourd'hui, à cause de sa fingularité. On y trouve une foule d'hiftoires merveilleufes, que l'auteur croyoit, & qu'il veut faire croire : mais s'il trompe son siecle, il ne faut pas attendre qu'il puisse tromper le notre. Ces fettifes ponveient être bonnes, il y a cent ans; mais e'les ne valent plus rien aujourd'hui, du moins pour tous ceux qui ne font pas penple. Toute la noblesse vivoit alors dans ses châseaux, les foirs d'hiver font longs : on feroit mort d'ennui, fans les contes de Sorciers & de Fées. II. Edom , on les Colonies Iduméennes en Europe & en Afie, avec les Polniciennes: Paris 1620, in 8°. On remarque dans cet ouvrage une érudition & une lecture immenfe, mais point de gout, point de discernement , des idées bizzares , & un entêtement ridicule pour les étymologies tirées de l'Hébreu & des autres langues. Le Loyer prétendoit trouver dans Homere le village d'Huillé, lieu de sa naissance, son nom de famille & celui de fa province. Lorfqu'on lui reprochoit de se vanter de savoir ce qu'il ne pouvoit pas connoître, il répondoit que c'étoit la grace de Dieu qui opéroit ces effets merveilleux. Le bonhomme ne favoit pas que le prem. effet de la grace doit être le bon fens , & il ne l'eut jamais. III. Des Œuvres & Mélanges Poétiques, Paris 1579, in-12. Quelque mauvais poète qu'il fût, il avoit remporté le prix de l'Eglantine à Toulouse. Colletet dit du bien de fes Idelles; mais il fandroit être un bien mauvais juge en poésie, pour approuver le fatras d'érudition que le Loyer a répandu dans les vers, fuivant le gout de son tems. Il fait l'amoureux tranfi ; fur quoi fa fœur Marguerite lui adreffa le quatrain (uivant:

Si vos amours font du tout vraies , · Vous êtes malbeureux vraiment ; Mais fielles font pures bayes, Que Sert feindre tant de tourment?

I. LOYSEAU , (Charles ) avocat au parlement de Paris, & habile jurisconsulte, iffu d'une famille originaire de la Reause, fut lieute-

mant-particulier à Sens fa patrie. puis bailli de Châteaudun . & enfin avocat confultant à Paris, on il mourut en 1627 à 63 ans. On a de lui plufieurs Ouvrages eftimés, Lyon 1701, in-fol. Son Traité du Deguerpiffement paffe pour fon chef. d'œuvre, à caule du mélange judicieux qu'il y a fait du droit Romain avec le nôtre.

II. LOYSEAU DE MAULÉON. (Alexandre Jérôme) maître en la chambre-des-comptes de Lorraine, ancien avocat an parlement de Paris , mort le 19 Octobre 1771 . marqua la carriere au barreau , dit M. de la Cretelle, par des fucces & des écarts. " M. Loyfeau de Mau-" léon vouloit porter les talens a de l'homme - de lettre dans les n travaux de l'avocat. Rien de mieux conçu que cette réunion . " fi naturelle & fi fimple, qu'elle n'auroit du jamais étonner. Mais n il manquoit de ce qu'il fant dans " ces denx caracteres, un efprit p fort & étendu , & un ftyle élo-, quent. Il étoit borné dans les " connoissances & fes vues. fo -, ble dans fa logique, bel efprit n dans la maniere d'écrire. Il fe o contentoit de plaire dans les oup vrages où il faut éclairer&échauf-" fer, & où rien n'eft beau que ce n qui eft en même tems folide & w vrai. Auffi, en voulant attacher , dans les écrits du barreau, il n'a n gueres fa qu'y porter les graces frivoles & l'afféterie des mauvais , Romans. Son genre a eu du fno-" cès dans fa nouveauté, parce n qu'il étoit soutenu par du bon " elprit & du talent, il eft devenu m insupportable dans fes imitateurs. u Indépendamment de ce que fes m Mémoires ont long-te ne gaté le , goût des jennes avocats, ils out n encore produit un grand mal . selui de faire croire à beaucoup

a d'esprite estimables , mais qui ne Az ñ

se donnent pas la peine de bien examiner la queltion, que lesouvrages de nigre barreau n'ametent ni les grandes vues de la philosophie, ni les grandes beantés de l'éloquence. Les defauts de cet écrivain ne font pas l'unique chose que j'aie à relever en lui. Il a pluseurs Mimoires on di il eft au-deffis de son gener, & cenxil à ond de la dignité & de

yo en tut. It a plumeurs Acemorres
où il est au-desfus de son genre,
se ceux-là ont de la dignité & de
pl'intérèt. Il s'est même élevé quelquefois à la véritable éloquence,
fur tout dans unables.

on querous à la veritable eloquence, fur-tout dans quelques morceaux de son Mémoire pour les Calas, Il est mort jeune, & généralement

b eftimé & regretté. "
LOYSEL. Voyez LOISEL.

L U B B E R T, (Shrand) favant officer Protein at an Université d'Hidelberg, né à Langoword dans le Pille vers 1556, devint professer à Prancker, où il mouten 1656, devint professer à Prancker, où il mouten 1658, Noire, Grotair, Noire, for a de lui un grand nombre d'ouvrages contre Bellammis, Greffer, Sociei, Grotair, Sociei, Ammissu, Roc. Sculiger, qui n'estimotion préque perfonne, le regardoit comme un favant homme; & Jacquest 2, socie d'Angletere, en faisoit a. Son traité De Papé Rommon, 1594, in §. «It recherché de P rotellans, in §. «It recherché de P rotellans.

LUBIENIETSKI (Stanislas) Lubienietius, gentilhomme Polonois, né à Cracovie en 1623, fut un des foutiens du Socinianisme. Il n'oublia rien auprès des princes d'Allemagne pour le faire autorifer ou du moins tolerer dans leurs états; mais il n'y put révffir. Il moutut empoisonné en 1675, après avoir vu périr de même deux de fes filles; & fut enterré à Altena, malgré l'opposition des ministres Luthériens. Ona de lui : I. Theatrum Cometicum, Amsterdam 1668, 2 vol. in-folio. On y trouve l'histoire des Comètes, depuis le Déluge jufqu'en 1667. II. Une Histoire de la Réformation de Pologne , Freiftadt , 1685 ; in 2°.

L'auteur n'avoit pas mis la derniere main à son ouvrage lorqu'il mourut, & on s'en apperçoit bien en le lisant.

I. LUBIN, (St.) né à Poitiers de parens pauvres, devint abbe du monaftere de Brou, puis évêque de Chartres en 544. Il mourut en 556, après avoir paffé fa vie dans lea exercices de la pént-nce & dans la

pratique des vertus. II. LUBIN, (Eilhard)né à Wersterstelle dans le comté d'Oldenbourg, en 1565, le rendit trèshabile dans les langues Grecque & Latine, & fut poète, orateur, mathématicien & théologien. Il devint professeur de poetie à Rostock en 1595, & on lui donna une chaire de theologie dans la même ville 10 ans après. Il mourut en 1621, à c6 ans, avec la réputation d'un bon humanifte & d'un mauvaistheologien. On a de lui : I. Des Notes fur Anacréon , Juvénal , Perfe , Horace. II. Antiquarius, in-12 & in 8°. e'eft une interprétation affez claire & affez courte, par ordre alphal 6. tique, des mots vieux ou pen ufites. III. Un Traité fur la nature & l'origine du mal, intitulé : Phosphorus de causa prima, & natura mali, à Roftock , in 8° & in-12, 1596. L'auteur y foutient qu'il faut admettre deux principes coéternels, favoir : Dien, & le Neant; Dieu , en qualité de bon principe; & le Néaut, en qualité de mauvais principe. Il prétend que le mai n'elt autre chose que la tendance vers ce néant, anguel il applique tout ce qu'Aristote a dit de la matiere premicre. Gramerus & d'autres favans ont réfuté cette extravagance. IV. Une Apologie du livre précédent . intitulée: De caufa peccati, Rostock 1602, in-4°. V. Des Vers Latins, dans le tome ge du recueil. Delicia Poetarum Germanorum... Vovez-Nonnius.

LUB MI. LUBIN . (Augustin) fameux religieux Augustin , naquit à Paris en 1624. Il devint géographe du roi. & fut provincial de la provinee de France, puis affistant général des Augustins François à Rome. Il monrat dans le couvent des Auguftins du fauxbourg S. Germain à Paris en 1695, à 72 ans. L'esprit de retraite & l'amour de l'étude lui donnerent le moyen d'enrichiz la république des lettres de divers ouvrages. On a de lui : I. Le Mersure Geographique, ou le Guide des Curieux, in-12, Paris, 1678. Ce livre, qui fut recherché dans le tems. ne peut guere servir aujourd'hui: II. Des Notes fur les Lieux dont il est parlé dans le Martyrologe Romain, 1661, Paris, in-4°. III. Le Pouillé des Abbayes de France, in-12. IV. La Notice des Abbayes d' Italie , in-4° , en latin. V. Orbis Augustianus, ou la Notice de toutes les Maisons de son ordre, avec quantité de Cartes qu'il avoit autrefois gravées lui · même; Paris, in- 12, 1672. VI. Tabula facra Geographice , in-8° , Paris , 1670. C'eft un Dictionnaire de tous les lieux de la Bible, qui est souvent joint avec la Bible connue sous le nom de Léonard. VII. Une traduction de l'Histoire de la Laponie par Scheffer, 1678, in-4°. VIII. Index Geographic. five In Annules Ufferianos Tabula & observationes Geographica, publices à la tête de l'édition d' Ufferius faite a Paris en 1672, in fol. Tous ces ouvrages sont des témoignages de l'érudition du Pere Lubin. Il étoit versé dans la géographie ancienne & moderne, & dans l'histoire facrée & profane. Ses livres ne font pas écrits avec agrément, mais les recherches en fint utiles.

I. I.UC, (St) Evangélifte, étoit d'Antioche , métropole de Syrie , & avoit été médecin. On ne fait s'il

étoit Iuif ou Païen de naiffance. It fut compagnon des voyages & de la prédication de S. Paul, & commença à le suivre l'an 51, quand cet Apôtre paffa de Troade en Macédoine. On croit qu'il prêcha l'Evangile dans la Dalmatie, les Gaules, l'Italie & la Macédoine, & qu'il mourut en Achaïe; mais on ne fait rien de certain ni fur le tems. ni fur le lieu de sa mort. Outre fon Evangile , qu'il écrivit fur les Mémoires des Apôtres, & dont le caractere eft d'etre plus hiftorique. & de rapporter plus de faits que de préceptes qui regardent la morale : on a de lui les Actes des Apotres. C'eft l'histoire de leurs principales actions à l'érulalem & dans la Judée , depuis l'Ascension de Jésus-Chrift jufqu'à leur dispersion. Il v rapporte les voyages, la prédication & les actions de S Paul , jufqu'à ta fin des deux années que cet Apôtre demeura à Rome, c'est à dire, infe qu'à l'an 63 de Jefus-Chrift : ce qui donne lieu de croire que ce livre fut composé à Rome. C'est un tableau fidele des merveilleux accroiffemens de l'Eglife, & de l'union qui régnoit parmi les premiers Chrétiens. II contient l'hiftoire de 30 ans . & S. Luc l'écrivit sur ce qu'il avoit vu lui-même. (Voyez l'art. I. PIERRE, à la fin.) Toute l'Eglise l'a toujours recount pour un livre canonique. Il est écrit en Grec avec élégance; la narration en eft noble, & les discours qu'on y trouve sont remplis d'une douce chalent. S. 16rome dit que "cetouvrage, composé , par un homme qui étoit médecin a de profession, est un remede pour une ame malade: Anima lann guentis medicinam ... , St. Luc eft celui de tous les auteurs inspirés . du nouveau Testament, dont les ouvrages fout le mieux écrits en

Grec. On pense que c'eft l'Evan-Aa iri

gile de S. Lue que S. Faul spelle for Konnits, dans l'Epitra aux Romains. l'Egific éclebre la étae de tet Evangeifie le 18 ochobre. S. Jévôme prétend qu'il demeura dans le estibate, & qu'il viécut jrúqu'à 84 ans. Dans les tableaux on S. Luc et prepfetné, on voit à côté de lui un Beuf, l'un des animaux emblématiques de la vision d'Exéchiel, parce qu'il s'eft attaché à parler du facerdoce de Jéfus-Chrift & que le Bouf fooi le plus fouvent immolé ann les facifices de l'ancienne loi.

II. LUC, (Geóffroi alu) gentil-homne Provençal, favant en Gree & en Latin, mort l'an 1340, établit une éfpèce d'académie, où les beunx-diprits de la province t'en-tretenoient fur les belles lettes & médioient des femmes. Du Luc étoit vivement irrité contre elles, depuis que l'âmérine de Finfam, fon élève en poéfie & la maitrefle de fon cœur, avoit dédigué fon amour. Ce poète laifia quelques ouvrages en vers provençaux.

LUC. Voyez LUCAS, nº IIE III, LUC.(ST.) Voyez ESPINAY.

1. LÚCA ; (Jean-Baptifle) favant cardinal, natif de Venozza dans la Balikate, mort en 1633 dé ans, s'étevà à la pourpe par fon méries; car il étoit d'une naisfinace très-obleure. On lui doit Des Notes fur le concile de Trente. Il t. Une Relation curieufe de la Cour de Rome, 1650, in-49. Ill. Une compilation étendue fur le Droit Eccléfistique, en 12 vol. in folio. Elle eft intitules l'Ivastram sightis & overiation. La meilleure édition et celle de Rome.

II, LUCA, Voyce SIGNORELLI. LUCAIN, (Marcus Anneus Lu-EANUS) naquit à Cordone en Efgagne vers l'an 39e de J.C., d'Anneus Mela, frere de Sinèque le philofophe. Il vint à Rome de bonne, heure, & s'y fit connoître par fes déclama-

tione en grec & en latin. Neren . eharmé de fon génie, & plus encore des baffes flatteries qu'il lui prodigua à la tête de sa Pharfale, le fit élever, avant l'âge aux charges d'augure & de quefteur. Cet empereur vouloit avoir fur le Parnasse le même rang qu'il occupoit dans le monde; Lacain ent la noble imprudence de difputer avec lui le prix de la poésie, & le dangerenx honneur de le remporter. Les fujets qu'ils traiterent l'un & l'autre . étoient Orbbée & Niobé. Lucain s'exerça fur le premier , & Néron fur le fecond. Cet empereur eut la douleur de voir fon rival couronné fur le théatre de Pompée. Il chercha toutes les occasions de mortifier le vainqueur, en attendant celle de le perdre. Elle se préfenta bientôt, Lucain, irrité contre fon perfécuteur, entra dans la conjuration de Pifon . & fut condamné à mort. Toute la grace que lui fit le tyran, fut de lui donner le choix du supplice. Il se fit ouvrir les veines dans un bain chaud, & prononça, dans fes derniers momens, les vers qu'il avoit faits fur un foldat qui étoit mort de la forte. Il expira l'an 65 de Jésus-Christ, avec la fermeté d'un philosophe. Ses ennemis prétendirent que, pour échapper au supplice, il chargea sa mere & rejetta fur elle tous les complots, Il est difficile de concilier cette lacheté avec les fentimens élevés que ses ouvrages respirent. De tous ceux qu'il avoit composés, il ne nous refte que fa PHARSALE, on la Guerre de Céfar & de Pompée. Lucain n'a ofé s'écarter de l'histoire dans ce Poeme , & par-là il l'a rendu fec & aride. En vain vent-il fuppléer au défaut d'invention , par la grandeur des seutimens; il eft presque toujours tombé dans l'enflure, dans le faux sublime & dans le gigantel que. Cefar & Pompes y font quel-

man and the same

quefois petits à force d'être grands. (Voyez l'art. PETRONE, nº. IL.) Le poète Espagnol n'emploie ni la poésie brillante d' Homere, ni l'harmonie de Virgile. Mais s'il n'a pas imité les beautés du poète Grec & du Latin , il a auffi des traits qu'on chercheroit vainement dans l'Iliade & dans l'Enéide. Au milieu de fes déclamations ampoulées, il offre des penfées males & hardies , de ces maximes politiques dont Corneille eft rempli. Quelques - uns de fes discours ont la majesté de ceux de Tite . Live & la force de Tacite; il peint comme Sallufte : une feule ligne est un tableau. Mais, lorsqu'il narre , il eft bien moins heureux; ce n'eft presque plus qu'un gazettier bourfouffle. La premiere édition de Lucain est de Rome. 1469, in folio; l'édition cum notis Variorum , est de Leyde , 1669 , in-8° : celle de Leyde, 1728 . en 2 vol. in-40, eft plus estimée que selle de 1740; mais toutes le cédent à l'édition de Stramberry, Hill 1760, in-4°, grand papier. Il y en a une jolie édicion de Paris, Barbou, 1768 . in-12. Brebeuf a traduit la Poarfale en vers françois, & il ne falloit pas moins que l'imagination vive & fougueufe de ce poète, pour rendre les beautés & les défauts de l'original. MM. Marmonsel & Maffon en ont donné plus récemment deux verlions en profe, l'une en 1768, 2 vol. in-8°; & l'autre en 1766 , s vol. in . 12. M. le chevalier de Laurès a publié en dernier lieu une imitation de Lucain en vers françois. M. de la Harpe a auffi mis en vers les meilleurs morceaux de fon Poeme defectueux.

LUCANUS OCELLUS. Voyez

LUCAR. V. CYRILLE LUCAR. LUCAS. Voyes LUCO.

L LUCAS DE LEVDE, peintre

en naiffant un geut décidé pour la peinture , & il le perfectionna par une grande application. A douze ans il fit un tableau estimé des connoisfeurs. Il aimoit les plaifirs & la magnificence; mais cet amour ne lui fit jamais perdre nn moment du tems deftiné à son travail. Ses talens lui acquirent l'estime de plusieurs célebres artiftes , & particuliérement d'Albert . Durer , qui vint expres un Hollande pour le voir. S'étant imaginé , au retour d'un voyage de Flandres , qu'on l'avoit empoisonné, il passa ses six dernieres années dans un état languissant, & presque toujours couché. Il ne cessa pas pour cela de peindre & de graver : Je veux , disoit-il , que mon lit me foit un lit d'bonneur. Il mourut en 1533, à 39 ans. Ses figures ont beaucoup d'expression, ses attitudes font naturelles, & il y a un bon ton dans le choix de ses coulenrs; mais il n'a pas jetté affez de variété dans fes têtes ; fes draperies ne font pas bien entendues . fon deffin eft incorrect. & fog pinceau n'eft pas aff z moelleux.

II. LUCAS TUDENSIS, ou Luc de Tuy, écrivain du treizieme fiecle, ainfi nommé, parce qu'il étoit diagre, puis évêque de Tuy en Galice, fit divers voyages en Orient & aitleurs , pour s'informet de la religion & des cérémonies des différentes nations. Il composa à son retour : I. Un excellent Ouvrage contre les Albigeois, imprimé à Ingolftadt en 1612, qui fe trouve dans la Bibliotheque des Peres. II. Une Histoire d'Espagne , depuis Adams julqu'en 1236. III. La Vie de S. Ifi. dore de Séville. On la trouve dans Bollandus an A d'avril.

III. LUCAS BRUGENSIS, (Francois) ou Luc de Bruges, doctent de Louvain & doyen de l'Eglife de St-Omer, mourut en 1619. Il policioù les langues Greeque, Hébraïque, Syriaque & Chaldaique, On a de lui; 1. Des Notes eritiques fur l'Ecriture fainte, imprimese à Anvers, ins. 4". Simone no loue le deffein & la méthode, dans fon hid-toire critique des Verfions du nou-veau Tethament. II. Des Commensaires latins fur le nouveau Tethament, 5 tom. en 3 vol. in fol. III. Des Concordances de la Bible, à Cologne chez Egmond, in ... 8": ethi-mes pour la commodife, l'exadèl-mées pour la commodife, l'exadèl-mées pour la commodife, l'exadèl-

tude & la beaute de l'impression. IV. LUCAS, (Paul) néà Rouen en 1664 d'un marchand de cette ville, eut des sa jeunesse une inclination extrême pour les voyages. & des qu'il put il la fatisfit. Il parcourut plufieurs fois le Levant , l'Egypte, la Turquie & différens autres pays. Il en rapporta un grand nombre de médailles & d'autres curiolités pour le cabinet du roi , qui le nomma (on antiquaire en 1714. & lui ordonna d'écrire l'Histoire de fes voyages. Louis XV le fit partir de nouveau pour le Levant en 1723. Lucas revint avec une abondante moisson de choses rates, parmi lesquelles on distingua 40 Manuferits pour la bibliotheque du rei. & 2 Médailles d'or très curicules. Sa paffion pour les voyages s'étant réweillee en 1736 , il partit pour l'Efpagne, & mourut à Madrid l'année suivante, après huit mois de maladie, Les Relations de ce eélebre voyageur font en 7 vol. Son premier Voyage en 1699, Paris, 1714, est en 2 tom. in-12, qui se relient en un. Son deuzieme Voyage en 1704, parnt à Paris , 1712 , 2 vol. in-12. Son troifieme Voyage, fait en 1914 . fut publié à Ronen , 1724, cm 3 vol. in- 12. On affure que ees Voyages ont eté mis en ordre par différentes personnes : le pre sier par Baudelot de Dairval . le second par Fourmont l'ainé, & le troisieme par abbe Banier. Ils font pa ffablement

éerits & affez amusans. L'auteur ne dit pas toujours la vérité : il se vance d'avoir vu le Démon Afmodée dans la haute Egypte ; mais on lui passe ees contes en laveur des instructions qu'il nous donne sur ce pays.

V. LUCAS, (Richard) théologien Anglois & docteur d'Oxford, né en Ecosse, mourut en 1715, Agé de 76 ans. On a de lui ets Servinoms; une Arorale sur l'Evangrie des Penses Cértitiennes; le Guide des Cieux, & d'autres ouveage en anglois, dans tesques con a remarqué beaucou de folidité.

LUCE. (le Pape) V. LUCIUS.

1. LUCENA (Jean de) né dans le Portugal, Jéfuite l'au 1565, mort en 1600, le rendit éclibre par fes Sermons. Il a laifé l'Aljoire des Mijlons de ceux de la Société dans les Indes, avoc la Vie de S. Frangois-Xavier-Cet ouvragea été traduit du portugais en lains de « ne longarol.)

Îl. LÜCENA (Louis se) nică se dudalxura dans ta Nouvelle Caf-tille, dockeur en médeciene, fiorifactidanis exvire fiede. Il employa plinfours années à faire de longs voyages pour foudier la nature. Après diverfus couries, il le renalit la Toulouie où il exerqui amédeine. Ce fot certainement dans cette ville consideration de la comparation de la comparat

Samotheus, (east) immonited Samotheus ou Samofabenus, (e diftingua dans le xwe ficele par fes progrès dans les mathématiques. On a de lui plufieurs ouvrages de shronologie en latin: I. De emendatione Touroum. Il. Epitome emendationis Kolendarii Romani, &c.

I. LUCIEN, né à Samosate, fous l'empire de Trajan, d'un pere de condition médiocre, fut mis entre les mains d'un de ses onclès,

habite feulpteur. Il eut cela de communavec Socrate. Le jeune homme ne fentant aucune inclination pour l'art de son parent, cassa la premiere pi re qu'on ini mit entre les mains. Dégouté de la fonipture, il eut un fonge , dans lequel il crut voir la Litterature qui l'appelloit à elle & l'arrachoit à ton premier métier. " Je t'apprendrai ( lui ditn elle ) tout ce que l'Univers a de , plus beau & de plus rare, & l'ann tiquité de remarquable. J'ornerai ton ame des vernis les plus efn timables : la modeftie , la juftice , , la piété, la douceur , l'équité , , la prudence, la patience & l'amour de l'honnête; car ce fontpo là les véritables ornemens de , l'ame... Je ferai marcher la renommée devant toi. Par-tout on n viendra te confulter comme un " oracle; tu feras respecté de tout po le monde. Je te donnerai même "l'immortalité tant vantée , & te n ferai vivre à jamais dans la mémoire des hommes, Considérée n ce qu' Efchine & Démoftbenes . " l'admiration de tous les fiecles . 35 font devenus par mon moven. " Socrate , qui avoit fuivi d'abord p la Sculpture ma rivale , ne m'eut 30 pas plutôt connue , qu'il l'abana donna pour moi. A - t - il eu fujet n de s'en repentir ? Quitteras-tu , tant d'honneurs , de rieheffes . , de crédit, pour fuivre une panvre , inconnue, qui, le marteau & le n cifeau à la main, n'a que ces vils n inftrumens à t'offrir ? qui eft conn trainte de travailler de fes maint pour vivre , & de fonger plutôt n à polir un marbre qu'à se polir " foi-meme ?... " Lucien , determiné par ce fonge à fe livrer entiérement aux belles-lettres, embraffa d'abord la profession d'avocat; mais. austi peu propre à la chicane qu'à la fentpture, il se consacra à la philosophie & à l'éjoquence. Il les

professa à Antioche , dans l'Ionie , dans la Grece, dans les Gaules & l'Italie. Athènes fut le théâtre où il brilla le plus long-tems. Alors la rhétorique étoit un art très-lucratif. On crovoit pouvoir apprendre l'éloquence comme la danse & la mufique. Mare - Aurèle , instruit du mérite de Lucien , le nomma greffier du prefet d'Egypte. On croit qu'il mourut fous l'empereur Commode dans un age fort avancé. Quelques écrivains ont penfé qu'il avoit été Chrétien ; mais le Dialogue de Pérégrin , fur lequel ils fondent son prétendu christianisme, est l'ouvrage de quelque Païen plus ancien, qui avoit vu S. Paul: avantage que Lucien, né sous Trajan, ne peut avoir eu... Nous avons de lui divers écrits , dont le ftyle eft naturel , vif , plein d'esprit & d'agrément : il fait éprouver ces fenfations vives & agréables, que produifent la simplicité fine & l'enjouement naif de la plaisanterie Attique. Lucien eft principalement connu par les Dialogues des Morts Il y peint avec autant de finesse que d'agrément , les travers , les ridicules & la fotte vanité de l'efpece humaine. Il ridiculise sur-tont le fafte des philosophes, qui affectent de méprifer la mort en fouhaitant la vie. Quolqu'il faffe parler une infinité de personnages, d'ages. de fexes & d'états différens, il conferve à chacun fon caractere, & fes Dialogues font très - dramatiques. Ses ouvrages sont le tableau le plus vrai des hommes de son fiecle. & même de ceux du nôtre. On conclud après l'avoir lu, que de tout tems l'espece humaine a été à - peu - près la même, & qu'un portrait du mor, de, tracé depuis dix-fept ficeles . eft, à quelques petites différences près, celui du monde actuel. Lucien , quoique peintre habile & intereffant , n'eft pas fans defante.

Quelque fols fa p'aifanterie eft trop mar mée ; fon flyle eft diffus ; il fe repete fouvent. Lorfqu'il a rencontré une idée heureule , il ne la quitte que lorfqu'il l'a reffallee de toutes les manieres. Rollin Ini reproche, av c raifon, de bleffer la pndeur dins fes ouviages, & d'y faire paroître une irreligiou trop marquée. Il fat le Voltaire des Grecs . & pour la hardieffe, & pour le tour d'efprit. Lucien le moque également des vétités de la religion Chrétienne & des superttitions du Paganisme. Il faut avoner cependant qu'il n'a amais combattu l'existence de Dieu dans ses écrits, & qu'il y donne quelquefois de bonnes leçons de morale. Les fuicts qui fournissent le plus à les réflexions & à les piaifanteries , font les prétentions de l'hypocrifie; la fausse modestie & la vaine faceffe des Sophittes ; l'inutilité du pouvoir , des honneurs & des richeffes pour rendre heurenx. Je ficis . dit - il lui - même . l'ennemi déclaré de l'orgueil & de l'imposture, de la funifeté , de l'oftentution ; & l'ami de la vérité , de l'honneur , de la bonté , de la finplicité , de tout ce qui eft simable & bon ... Suidas prétend qu'il mournt déchiré par les chiens, en punition de ce qu'il avoit plaifanté lur Jefus - Chrift ; mais cette fable eft réfutée par le filence de tous les anteurs contemporains. D'Ablancourt a traduit tous les ouvrages de Lucien , à Amsterdam , 2 vol. in-8°, 1709; mais quiconque ne les connuit que par cette veikon lache, infidelle & tronquee , Le peut qu'en avoir une très - taufie idée. Un homme de lettres connus . (M. Mellien) en a donné mue nouvelie, Paris 1781, 3 vol. in - 12, plus exacte & plus elégante. Les meilleures éditions des ouvrages de Lucien font : Celle de Paris , in-fol. 1615, en grec & en latin, par Bourdelet , d'Amsterdam 1687, 2

vol. in-8°; cum notis Variorum, de la même ville, 1743, 3 vol. in-4°. auxquels il faut joindre un Index,

Utrecht 1746 , in-4°. II. LUCIEN . (St.) prêtre d'Antioche le martyr, avoit d'abord évité la fureur de la perfécution de Dioclétien ; mais ayant été dénonce par un pretre Sabellien . il fut conduit devant Maximien Galere. Antieu de blasphomer la religion Chrétienne, comme on vouloit le lui permader , il composa pour la défense une Apologie éloquente. Maximien le fit tourmenter de philieurs manieres : mais n'ayant pu ébrasler la foi, il le fit jetter dans la mer avec une pierre au cou. L'illustre marter emporta au tombeau une grande réputation de favoir & de fainteté. Il avoit ouvert à Antioche une école pour développer les principes de la religion & pour applanir les difficultés de l Ecriture. Il ne nous reste aucun des ouvrages qu'il avoit compolés. St. Jérôme dit qu'il avoit revu avec beaucoup de foin la Version des Septante, Toutes les Eglifes qui étoient entre Antioche & Conftantinople, fe fervoient de cette version. On l'accusa d'avoir eu du penchant pour l'Arianisme. Il est certain que les principaux chefs des Ariens avoient été disciples du faint martyr; mais ils s'éloignerent des vérnes que lenr maitre leur avoit enseignées , & fe fervirent de ton nom pour répandre leurs erreurs. Saint Athanase l'a justifié de facon à diffiper tous les nuages répandus fur la foi. Suint Lucien avoit eté très-lié avec Paul de Samofate; mais on peut, fuivant Tillement, excufer l'attachement qu'il eut pour cet hérétique. " Saint Lucien , dit il, étoit ,, du même pays que Paul de Samo. , fute. Il pouvoit avoir encure avce u lui d'autres linisons ; avoir même p été élevé par lui au incorroce.

1.0 Miles

, Ainfi , il ne fera point étonnant y qu'il ne foit point aifément " convaincu des fautes & des crreurs d'un homme qu'il honoroit , comme fon pere & comme fon " évêque, & qui couvroit fi bien n fes erreurs, qu'on eut de la peine , à l'en convaincre. Que s'il v en n a qui cenfurent trop durement n les fautes que le respect & l'amin tié font faire , au lieu d'en avoir , de la compassion, ils en font n peut-être une plus grande, en oubliant qu'ils font hommes & n capables de tomber comme les autres. " Il y a eu deux autres LUCIENS, l'un martyrisé sous Dèce, & l'antre premier évêque de l'Eglife de Beanvais.

1. LUCIFER, e'chè-dire, Porta-Lumiere, fils de Ipsiter & de l'Asvore, fe'on les poètes, cft, fuivant les aftronomes, la planête brillante de Vieux. Loriqu'elle paroît le main, elle fe nomme Lucifers i mais on l'appelle Hofperux, c'chè-dire, l'Estite du pôre, loriqu'on la vieux après le coucher du Soleil. Lucimond que pranier d'agre réclelle, précipité du ciel aux enfers. Veyx.ML. (MERL, n°. 1, E'O PPILONÉ.

II. LUCIFER, famenx évêque de Cagliari, métropole de la Sardaigne, foutint la cause de S. Athanafe avec tant de véhémence & d'intrépidité, au concile de Milan en 354 . que l'empereur Constance, irrité de son zele , l'exila. Son esprit fougueux & inquiet, excitant des querelles dans tous les endroits où en l'envoyoit, on fut obligé de changer quatre fois le lieu de fon exil. Lucifer, rappellé fous Julien en 361, alla à Antioche, y trouva l'Eglife divifée, & ne fit qu'augmenter le fohisme en ordonnant Paulin, Cette ordination déplut à Emèbe de Verceil que le concile d'Alexandrie avoit envoye pour terminer

sette querelle. Lucifer , inflexible dans fes fentimens, fe fépara de fa communion . & fe retira en Sardaigne,où il mourut dans le schisme en 370. Il nous refte de lui V LIVRES très - véhémens contre l'empereur Conftance . & d'autres Ouvrages imprimés à Paris en 1563 par les foins de du Tillet évêque de Meaux. Ses disciples furent appellés Lucifériens. & continuerent le suhisme. Peu d'évêques embrafferent ce parti; mais on y comptoit beauconp de prêtres & de diacres, qui fe firent de nombreux fectateurs à Rome, en Orient, en Egypte, en Afrique.& fur-tont en Espagne & enSardaign e. Luciferétoit recommandable par des mœurs pures, par fon favoir, par fon zele; mais ce zele étoit peu réglé. Il avoit un fonds d'aigreur dans l'eferit & une roideur dans le caractere, qui firent beaucoup de tort à sa piété. On fait sa fête à Cagliari le 20 mai. Les eurieux peuvent consulter un livre imprimé dans cette ville en 1639, fous ce titre : Defensio Sanctitatis B. Luciferii. LUCILIO. Voyez VANINI.

LUCILIUS , ( Caiss ) chevalier Romain, né à Sueffa l'an 147 avant Jefus Chrift, étoit grand-oncle maternel du Grand Pompée. Il porta d'abord les armes, fuivant quelques écrivains, fous Scipion l'Africain à la guerre de Numance, & fut intimément lié avec ce général, qu'il délaffoit par fes bonsmots des fatigues des armes. On regarde Lucilius comme l'inventeur de la Satyre parmi les Latins, paree qu'il lui donna sa derniere forme, telle qu'Horace, Perfe & Juvenal l'imiterent depuis. Ennius & Pacuvius avoient , à la vérité , travaillé dans ce genre; mais leurs effais étoient trop groffiers , pour qu'on leur donnât l'houncur de l'invention. Lucilius leur fut supérieur.

& il fut furpaffé à fon tour par ceux qui vinrent après lui. Horace le compare à un fleuve qui roule un fable précieux parmi beaucoup de bone. De XXX Satyres qu'il avoit composées, il ne nous reste que quelques fragmens imprimés dans le Corps des Poètes Latius de Maittaire. François Donza les a publiés féparément, & la meilleure édition est celle d'Amfferdam 1661, in-4°, avec de favantes remarques. Lucilius mournt à Naples, âgé seulement de 46 ans, vers l'an 103 avant Jefne-Chrift, Ce poète penfoit trè -phifolophiquement. Il difoit qu'il ne vouloit ni des Lecheurs trop favans , ni des Lecteurs trop ignorans; il ent ce qu'il fouhaitoit. Ses talens firent des enthousiaftes . qui, le fouet à la main, châtioient ceux qui ofeient dire du mal de fes vers. Leur admiration étoit déraifonnable à plufieurs égards. Lucilius verfifioit durement; & quoiqu'il travaillat avec précipitation . fes ouvrages avoient un air force.

LUCILLE, fille de Marc. Aurèle & de Fauftine, fut élevée avec le plus grand foin, Son pere lui infpira des fentimens nobles & du gout pour la vertu. Ce prince la fit partir, à l'âge de 17 ans, pour aller dans la Syrie éponter Verus qui faifoit la guerre aux Arméniens & aux Parthes. Cet empercur vint à Ephèse, où ses noces furent célebrées avec magnificence. Lucille belle, bien faite & très-fpiritnelle. étoit digne de s'attacher le oœur d'un mari moins corrompti que Verus : mais avant tronvé ce prince plongé dans ses débauches les plus infames, elle s'en dégotita. Le dépit qu'elle concut de fe voir méprifée, l'ayant rendne infidelle à fon tour, elle se déshonora par fes proftitutions. De retour de la Syrie à Rome, Lucille vit avec indignation l'amour incestucux que

for époux conçut pour la fœur Fahia; & le commerce déteftable qu'il entretenoit avec Fauftine. Elle en fit les reproches les plus vifs à fa mere ; & ees denx femmes , que le erime guidoit dans toutes leurs actions, s'étant réconciliées, firent, à ce que l'on prétendit, empoisonner Verus. Marc-Aurèle remaria Lucelle , au hout d'un an, à Claude Pompéien, fénateur d'un grand mérite. mais d'un age fort avancé. Comme elle l'avoit époufé maleré elle & pour obéir à fon pere, elle se livra à une foule d'amans, qui l'entrainerent dans les défordres les plus odieux. Elle mit le comble à ses erimes, en s'abandonnant à la paffion que Commode fon frere prit pour elle; mais le goût de ce prinee ne fut que paffager. Lucike, pour s'en venger, ainfi que des hanteurs que Crifpine la belle-fœur affectoit d'avoir envers elle, forma, l'an 182 une conspiration contre Commode. dans launelle elle fit entrer fon amant Quadratus & d'autres fena. teurs. Ce complot ayant été déeouvert par l'imprudence des eonjurés, Commode les fit punir de mort, & exila Lucille dans l'isle de Capree, où il la fit monuir quelque tems après , à l'age d'environ

LUCINE, Divinité, qui préfaidei aux accoustemens et des Romains, étoit la mème, felon quelque-unu, que Disso, o felon quelque-unu, que Disso, On lui donna le nom de Lucine, du mot Lux, parce qu'on croyoti qu'elle (noisgorit les femmes en travail dans leurs douleurs, & qu'elle les faifoit promptement mettre au jour leur fruit:

38 ans.

Qua laborantes sitero prollora Ter vocata audis, &c. Horace, LUCINIUS. Voyez l'art. I. PLINE, Vete la fin. LUCIUS - CÉSAR. Voyes II. JU-BIE, épouse de Marc - Antoine. LUCIUS - VERUS, empereur,

Voyez VERUS (Lucius).

I. LUCIUS ler, on Lucs, (St) monts fur la chaire de S. Pierre après S. Corneille au mois de Septembre de l'an 253, & fut exilé auffii olt après son élaction. Il requi la contonne du martyre le 4 ou le 15 de Mars 254, n'ayant gouverné PEglife que 5 mois selument & quelques jours. Il ne resterien de lig. S. Coprien mi écrivit une Lettre

Ini. S. Cyprica Ini écrivit une Lettre Inr la promotion & fur fon banoiffement qui ne fut pas long. But autres Décrets qu'on lui attribue, il y en a un qui ordonne que l'Eudque fera toujours accompagné de deux Prêtres & de troir Diacres, afin qu'il ait des témoiss de fu conduites de fucondire.

des témoins de sa conduite.
II. LUCIUS II, (Gérard de Cac-

simennici, ) natif de Bologne, bibliothésaire & ch-naccilier de l'Egifie de Rome, puis cardinal, employé en divertes legations, fiucéda au pape Célefin II en 1144, Il ent beaucou à l'ouffrir des partifins d'Arnaud de prefir, & mouruix Rome en 1145, d'un couppierre qu'il requi dans une éncute populaire. On a de lui x Epirer, qu'on trouve dans les Annales de Emonitus & dans la Boliotheque de

Clani. III. LUCIUS III, (Humbaldo Allineigoli) natif de Lucques, succéda au pape Alexandre III en 1181. Le peuple de Rome s'étant ioulevé contre lui, il se retira à Vérone; mais peu-après il rentra dans fa capitale, & fournit les rebelles avec le secours des princes d'Italie. Il mournt à Verone en 1185. On a de lui III Epitres. Ce pape fit , de concert avec l'empereur Fréderic, une longue Constitution, dans laquelle on voit le concours iles deux pnitfances pour l'extirpation des héréfies. On y entrevoit aufli Porteine de l'Inquisition contre les hérétiques, en ce que cette Constitution acdonne aux évéques de s'informer par eux-mêmes, ou par des commillères des perfonnes ful-peckes d'héréfie. On y voit encore , qu'apràs que l'Egitie avoit employé contre les coupables les peines spirieulles, elle les abundonnoit au br.s. féculier , pour exercer contreux les peines temporéles entreux les peines temporéles.

1V. LUCIUS, (Sc) évêque d'Andrinopte, ver le milient du tve ficele, célèbre dans l'Exlife par les exits, & par le zèle qu'il fit parottre pour la fol Catholique contre les Ariens, étoit ne dans les Ganles. On creit qu'il affilha au concile de Sardique en 347, & qu'il mourur en exil.

V. LUCIUS, fameux Arien, fut chaffé du fiege d'Alexandrie en 362, & mount enfuite miférablement. Il avoit usurpé le fiege d'Alexan-

drie fur S. Athanafe.

LUCIUS. Voyez I. ELEUTHERE. LUCIUS BELLANTIUS. Voyez I. P I C de la Mirandole, à la fin.

LUCO ou LUCAS, de Grimaud en provence, aima une demoifelle de la maifon de l'illeneuve, & en fut tendrement aimé. Sa maitreffe craignant de le perdre, & ne confultant que sa passion, lui donna un breuvage pour augmenter fon amour. A prine Luco l'eut-il pris . que la tendreffe le changea en phrénésie: il s'alluma dans son sang un feu fi cruel , que dans un de fes accès il fe donna la mort, en 1409 . âgé seulement de 35 ans. On tronva dans fes papiers beaucoup de chanfons fur fa trop ten lee & malheurenfe maîtreffe, & pluficurs pieces fatvriques contre le pape Boniface VIII.

I. LUCHÈCE, (Lucretia) dame Romaine, époula Collatin, parent de Tarquin, roi de Rome, Un jour que fon éponx étoit à table avec les fils de ce monarque, il peignit la beauté de la femme avec des couleurs fi billantes , que Sextus, fils ainé de Tarquin, prit du goût pour elle. Collatin l'ayant mené chez ini le même jour , il vit que le portrait n'étoit pas flatté, & fou amour naiffant devint nue passion violente. Impétueux dans fes delis, il fe déroba quelques jours après du camp d'Ardée pour voit l'objet de fes vœux. Il fe gliffe pendant la nuit dans fi chambre, l'épée à la main & le feu dans les yeux. Lucrèce, inflexible à fes pricres, ue fit qu'enflammer davantage ion ardenr. Sexus menaça de la tuer. & avec elle l'efclave qui le fuivoit, afin que le cadavre de ce maiheureux, placé auprès d'elle dans un même lit, fit croire que la mort de l'un & de l'autre avoit été le châfiment de leur crime. Lucrèce fuccombe à cette crainte; & Sexeus après avoir satisfait ses desire la laiffe dans l'amertume de la plus vive douleur. Elle fait appeller à l'instant lon pere , lon mari & ses parens, leur fait promettre de venger fon outrage, & s'enfonce un poignard dans le cœur l'an coq avant J. C., fans que fon pere & fon époux puissent la rappeller à la vie. Le fer fanglant dont elle s'étoit percée, fut le fignal de la liberté Romaine. On convoque le fénat, on expose à ses yeux le corps de Lucrèce, & les Tarquins font proferits à jamais. Le tableau que fait Ovide de cette trifte cataftrophe , au He livre de fes Faftes, est touchant & trace de main de maitre : cette infortunée avant commencé le recit de la funefte aventure devant fes parens affemblés, lorfqu'elle en fut venue à l'attentat qui confomma sa honte: Restabant ultima, dit le poète ... Flevit. Ce dernier trait eft d'une vérité & d'une LUC

fimplicité sublime. On a dit de Ly-CRÈCE, comparée à Susanne: Cafta Suzanna placet ; Lucretia ,

cede Suzanna: Tu p ft , illa mori maluit ante

Scelus. On a traduit sinfi ces vers :

Des fureurs de Tarquin malheurenfe victime . Lucrèce , vante moins ten généreux

effort.

Le crime a précédé ta mort : Ta mort cût prévenu le crime.

Ajoûtons qu'il est plus facile de faire une Epigramme fur Lucrèce, que de se tirer de la situation où elle se trouva.

LUCRÈCE. Voyez OBIZZI.

II. LUCRECE . ( Titus LUCRE. TIUS Carus ) poète & philosophe, naquit à Rome d'une ancienne famille, environ un fiecle avant I. C. Il fit fe. études à Athènes avec beaucoup de tuccès : c'est dans cette ville qu'il puisa les principes de la philosophie d'Epicure. Il fut le premier qui fit paroître dans Rome la physique ornée des fleurs de la poche. Le poète philosophe adopta l'infini d'Anaximandre & les Atômes de Démocrite. Il tâcha de concilier les principes de ces deux philosophes avec ceux d'Epicure, dans fon poème De rerum natura . en fix livres. Cet ouvrage est moins un poème héroïque, qu'une fuite de raisonnemens, que squefois trèsbons, & plus fouvent très dangereux. Jamais homme ne nia plus hardimentla Providence, & ne parla avec plus de témérité de l'Étre-fuprême : il femble que fon hut n'ait été que de détruire l'empire de la Divinité. Mais, fi nous mettons à l'écart le philosophe pour confidérer le poète, on ne peut nier que le génie poétique, avec lequel il étoit né, n'éclate dans plusieurs endroits de fon ouvrage. On ne fauroit trop admirer fa hardieffe à peindre des objets pour lesquels le princeau de la poésie ne paroissoit point fait. Son prologue est admirable ; la defcription de la pefte, vive & auimée; l'exorde du second livre à beaucoup d'élévation. Malgré la fatiguante uniformité de son style. la fécherelle de la verlification & la roident de son pinceau, il est quelquefois emporté par une efpece d'enthousiafine, fur-tout dans cette prosopopée ou la Nature reproche aux hommes la foiblesse qu'ils ont de craindre la mort Lucrèce mourut à la fleur de son âge, à 42 ans, le ç2e avant J. C., dans une phrénésie causée par un philtre que lui donna sa femme ou sa maîtreffe. Ce philtre avoit dérangé fa tête depuis long-tems. Son esprit n'avoit que quelques momens, dont il profitoit pour mettre en ordre fon poëme. La n'emiere édition de cet ouvrage, faite à Vérone en 1486, oft recherchée. On a encore celle ad ufum Delphini , 1680, in-4°. Celle de Créech, Oxford 1695, in-8°, eft plus belle que la réimpression de 1717. Il en a paru une édition magnifique à Londres 1712, in-folio on in-4°. Mais on préfere à tontes ces éditions , celle de Sigifmond Havercamp , à Leyde , in-4°. 2 vol. 1725. Celle que donna Couftelier en 1744, fous la direction de M. Philippe , en un vol. in-12, mérite la préférence pour sa commodité : elle est enrichie de bonnes variantes & de jolies estampes. La favante édition de Créech a guidé l'anteur de celleei ; qui fut encore réimprimée en 1754, fous le même format in-12. Il v a en , depuis , deux autres éditions : de Glasco w 1759; & de B.f. kerpille 1772, in-4°. Le baron des Coutures en publia une traduction françoise en 1692, avec des notes. Cette verfion , qui n'eft pas teujours

exacte, & qui pourroit être mienk écrite, a été écliplée par celle qu'a donnée M. la Grange, avec de favantes notes, Paris 1767, 2 vol. in-8° & in-12. Voyez II. MAROL-LES... I. HENAULT.. POLIGNAC... & MARCHETTI.

LUCTATIUS. Voy. LUTATIUS.

I. LUCULLUS. Voyez Volumanius.

II.LUCULLUS (Lucius-Lucinius) de famille confu'aire, naquit vers l'an 115 avant J. C. Il montra de bonne heure des dispositions pour la philosophie & pour l'éloquen-Après avoir paru avec éclat dans le barreau , il fut fait quelteur en Alie & préteur en Afrique: il gouverna ces deux provinces avec beaucoup de justice & d'humanité. Ses premiers exploits militaires furent contre Amiclar. fur lequel il remporta deux victoires navales. Elevé au confulat & chargé de faire la guerre à Mubridate ( Voy. I. CETHEGUS, ) il dégagea fon collegue Cotta que l'ennemi avoit enfermé dans Chalcédoine. & remporta une victoire fur les bords du Granique, l'an 74 avaut I. C. L'année d'après il reprit toute la Bithynie, à l'exception de la ville de Nicomédie, où Mitbridate s'é. toit renfermé. Il détruifit, dans deux jouruées, une flotte que ce prince envoyoit en Italie. Le vaincu. désespéré de la perte ce ses forces maritimes, se retira dans son royaume, où le vainquent le pourfuivit. Les progrès de Lucullus furent d'abord affez lents ; mais la fortune le seconda ensuite au-delà de ses espérances, & le dédommagea bien dn danger qu'il avoit conru d'etre atfaffiné par un transfuge vendu à Mitbridate. Les troupes de ce prince ayant attaqué dans un lieu défavantageux un convoi escorté par quelques milliers de Romains, elles furent entierement de

faites & diffipées. L'allarme fut fi vive dans le camp de Mitbridate, qu'il prit la fuite fur-le-champ, & fe réfugia chez Tigrane son beaupere, roi d'arménie, l'an 72 avant I. C. Lucullus paffa l'Euphrate & vint fondre fur l'igrane, qui l'attendoit avec une armée formidable. Ce lâche monarque fut des premiers à tourner le dos, dès qu'il vit le général Romain s'avancer fiérement à pied & l'épée à la main. En favant il perdit son diadéme, qui tomba entre les mains de Lucullus; ee conful, avec une poignée d'hommes, lui tua ou lui prit cent mille fantaffins & presque toute sa cavalerie. La prise de Tigranocerte, capitale du royaume, fuivit de près cette victoire. Le roi d'Arménic avoit transporté une partie de ses richesses dans cette ville; elles devinrent la proje du vainqueur. ( Voy. l'art. MITHRIDATE.) Ces snecès ne se soutinrent pas: il n'effuya personnellement aucune defaite ; mais il aliéna l'esprit de ses foldats par trop de févérité & de hauteur. Pompée vint lui ôter le baton de commandement. Les deux vénéraux eurent une entrevue dans une bourgade de la Galatie, & fe firent l'un à l'autre des reproches très-amers & très-vrais. Pentpée reprocha à Luculius son avidité pour les riehesses, & Luculus reprocha à Pomple son envie & son ambition : ( Voy. I. POMPEE, à la fin. ) ils. avoient tous deux raifon. Le vainqueur de d'igrane . de retour à Rome, obtint les honneurs du triomphe; mais ee triomphe fut le dernier jour de sa gloire. Si vie fut depuis moins brillante, mais plus donce & plus tranquille, Il reconnut . & il le dit fouvent à fes amis . que la fortune avoit des bornes, qu'un bommie d'estrit devoit connoître. Livré à l'étude & au commerce des hommes les plus ingénieux & les besoin que de cent; mais il s'en

LUC

plus polis de fon fiecle, il paffoit avec eux les jours entiers dans une riche bibliothèque qu'il avoit remplie de livres précieux, & deftinés à l'usage de tous les savans. Il furpalla en magnificence & en luxe les plus grands rois de l'Afie, qu'il avoit su vainere. Les ouvrages des Luculius fur les côtes de la mer de Campanic & aux environs de Naples, furpassoient tout ce que l'imagination, naturellement prodigue, peut se figurer de plus somptueux. Il ereula des routes sous des collines, qui demeuroient ainfi en quelque façon suspendues. Il conduifit des canaux autour de fes édifices, pour y recevoir l'eau de la mer, & y nourrir du poisson, qu'il y raffembla en une fi prodigieuse quantité, qu'après sa mort il en fut vendu pour quatre millions de fefterces, (environ coe. mille livres ). Il bâtit enfindes eabinets de plaifance au milieu de la mer même. Il avoit près de Tufculum une muison de campagne heurensement fituée, ornée de grandes galeries & de fallons ouverts de tous côtés pour recevoir le jour & l'air, avec des promenades trèsétendues. Pompée l'y étant venu voir, ne trouva qu'un défaut dans cette maifon : c'eft qu'elle étoit trèscommode pour l'été, mais inhabitable pour l'byver. -- Lucullus fe mità rire. Penses-vous done , Ini répondit-il , que j'aie moins d'esprit que les Grues & l's l'igagnes , & que je ne fuche pas changer de demeure selon les saifons?... Un préteur, flatté de donner au peuple des spectacles magnifiques, pria Luculius de lui preter quelques manteaux de pourpre pour habiller ses personnages. Lucullus lui répondit qu'il feroit vifiter fa garde tobe, & que s'il en avoit, il les lui préteroit très-volontiers. Le préteur n'en avoit

trouva

LUC

tronva cinq mille chez Lucullus, qui les lui envoya auffi-tôt. C'eft ainli , (ajoute Horace avec fa gaité ordinaire ) qu'il faut être riche... Des Grecs étant venus à Rome, furent reque fplendidement par Lucullus , mais fans qu'il n'ajoutat rien à fon ordinaire. Ces provinciaux honteux de fe voir fi bien traités, & craignant bonnement d'être à charge à leur hôte, le prierent de les dispenser de manger dorénavant chez lui, de peur, disoient - ils, de lui occafionner trop de dépenfe. Lucullus leur répondit en fouviant : Il y a bien quelque chose de tout ceci. qui se fait pour vous ; mais la plus grande partie est pour Lucuilus. 11 avoit plufieurs fallons, à chacun desquels il donna le nom d'une Divinité; & ce nom étoit , pour fon maître-d'hôtel, le fignal de la dépenfe qu'il vouloit faire. Pampée & Cicéron l'avant furoris un jour . il dit feulement qu'il fouperoit dans le fallon d'Apollon; & on leur fervit un repas qui coûta 250co liv. Il fe facha un jour très - l'érieuscment contre fon maître - d'hôtel , qui fachant qu'il devoit fouper feul, avoit fait préparer un repas moins fomptueux qu'à l'ordinaire. Ne favois-tu pas, lui dit-il , qu'aujourd bui Lucullus devoit fouper chez Lucullus ? Ce fut lui qui apporta du royaume de Pont les premiers ceriliers que l'on ait vus en Europe. Ce grand homme tomba en démence dans ces derniers jours. Il mourut à l'âge de 67 ou 68 ans, avec la réputation d'un homme qui égaloit Sylla pour le mérite militaire , & le furpaffoit pour les vertus civiles. Il fut fils tendre , bon frere , pere indulgent, ami fincere, maitre générenx, excellent citoven, magiltrat incorruptible, général habile. Ennemi des brigues & des partis, exempt d'ambition, il auroit Tome V.

plus hardi, balancer l'autorité de Pompée & de Céfar. Il fe piquoit de la plus grande droiture, &, malgré fes profusions, il eut été difficile de trouver dans l'ancienne Rome un homme d'une probité plus exacte & plus févete. Vovez l'Histoire de Lucullus, dans le tervol. des Mélanges critiques & bistoriques de M. le piefident d'Orhelfant.

LUCUMON. Voy. DEMARATE,

n°. 11. LUDE, (Jean Daillon du) fut élevé avec Louis XI, qui le fit fon chambellan, capitaine de sa porte & de Cent hommes d'armes , & fuccoffivement gouverneur du Dauphiné & d'Artois. Comines dit "qu'il , aimoit fon profit particulier; mais 29 qu'il n'aimoit à abufer ni tromper " personuc. " Il mourut en 1480. De la même famille étoit François Daillon, comte du LUDE, gouverneur de Gaston duc d'Orléans, duquel on cite le bon mot suivant . Voyant la dame-d'atours de Marie de Médicis, s'empreffer à aller chercher fon voile: il n'en faut pas, dit-il, pour un Navire qui est à l'ancre; faifant allulion à la faveur du maréchal d' ancre. Sa poltérité masculine finit par Henri comte, pais duc du LUDE, grandmaître de l'artillerie en 1669, mort en 1685. Il fut pourvu de-cette place for la démission du duc Mazarin, & en partie par le crédit de fon époule, qui eut part (dit-ou )

aux bonnes-graces de Louis XIV. LUDOLPHE VAN - CEULEN, Voy. VAN-CEULEN.

I. LUDOLPHE DE SAKE, d'sbord Dominicaiu, puis Chartrenx . étoit prieur de Strasbourg en 1330; c'est tout ce qu'on fait sur son compte. Outre une Traduction du livre de l'Imitation qu'il passe pour avoir faite, on lui doit une Vie de JESUS-CHR. in-fel, en latin, impripu, s'il avoit été plus téméraire qu. mee, à ce qu'on croit , en 1474, dans fon monastere: elle a été réimprimée chez Verardavec uneversion françoise, en 2 vol. in-fol. Ces deux éditions sont peu communes.

II. LUDOLPHE, on LUDOLF , (Job) né en 1624, à Erfort, capitale de la Thuringe, d'une famille ancienne, s'appliqua à l'étude des langues avec un travail infatigable. Ludolphe voyagez beaucoup, vifita les bibliotheques des différens pays. en rechercha les curiofités naturelles & les antiquités , & forma des liaisons avec les favans. Il fut confeiller à Erfort pendant près de 18 ans , & le retira ensuite à Francfort avec sa famille. L'électeur Palatin le mit alors à la tête de ses affaires , & lui confia le foin de fes revenus. Ludelphe étoit auffi propre aux affaires tumultueuses de l'état , qu'aux recherches pénibles des sciences; également bon pour le confeil & pour l'exécution. Ses mœurs ne le firent pas moins eftimer que fes talens : il favoit beaucoup, & n'étoit point avare de sa science. Son ardeur pour le travail étoit fi vive, que, dans les repas même, il avoit toujours un livre devant les yeux. On dit qu'il favoit 25 langues : il s'étoit particuliérement appliqué à celle des Ethiopiens. Il mourut à Francfort en 1704, à 80 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Historia Æthiopica, à Francfort en 1681 , in fol. On en publia en 1684 un Abrégé en françois. II. Un Commentaire fur cette Miftoire , in-fol. 1691, en latin. III. Un Appendix pour le même ouvrage, 1693, in-4°, an latin. L'hiftoire des Ethiopiens, leur religion, leurs coutumes font développées dans ces différens écrits avec autant de favoir que d'exactitude. L'abbé Renaudot en a relevé quelques endroits dans fon Hift des Patrianches & Alexandrie & dans la Collection des Liturgies

Orientales; mais la critique n'a pas diminué le mérite de Ludolphe dans l'esprit des favans de son pays. Ludolphe eft regardé en Allemagne comme les Montfaucon, les Ducange le fout en France, IV. Une Grammaire & un Dictionn. Abyffin . 1698. in-fol. V. Differtatio de Locustis à Francfort 1694, in-fol. VI. Fafta Ecclefia Alexandrina, ibid., 1691, infol. VII. Debello Ttreico feliciterconficiendo, ibid. 1686, in-4º. Ludolphe fort ardent à defirer la ruine des Tures, fournit dans cet ouvrage des moyens efficaces pour la procurer : mais, malheureusement, ces movens font impraticables. C'eft ce que tâcha de lai prouver Chrétien Thomafius, auquel Ludolphe répondit dans un écrit Allemand, intitulé: Remarques sur lespensées en jouées S férieuses , sottes & déraisonnables d'une nouvelle & rare société de poltrons, Leipfick , 1689, in-8°. VIII. Un grand nombre d'autres Ouvrages, dont on peut voir la lifte dans la Vie de Ludolphe pat Juncker.

LUDOVIC SPORCE. Voyez
IV. SPORCE.
LUGO, (Jean de) né à Ma-

LUGO, (Jean de) né à Madrid en 1683, fe difoit néanmoins de Séville, parce que son pere y failoit la réfidence. Il le fit Jéfuite en 1603, & après la mort de fon pere il partagea sa succession, qui étoit fort confidérable, entre les Jésuites de Séville & les Jésuites de Salamanque. Après avoir enfeigné la philosophie & la théologie en divers Colleges, il fut envoyé à Rome pour y professer cette derniere fcience; ce qu'il fit avec applaudiffement. Le pape Urbain VIII le nomma cardinal en 1643, & fe fervit de lui en plufigurs occasions. Lugo mourut à Rome en 1660, à 77 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin, qu'on a recueillis en 7 gres vol. in-fol. Ils reulent tous

Fr gedin (Jul)

fur la théologie scholastique & morale, & furent imprimés fuccessivement à Lyon depuis 1623 jusqu'en 1660. Le volume qui a été le plus lu par les théologiens, est le 3e : De virtute & Sacramento Panitentia, publié à Lyon en 1638 , & reimprimé en 1644 & 1651. Le cardinal de Lugo étoit fort charitable. Ce fut lui qui donna le premier beaucoup de vogue au Quinquina, qu'on appella la Poudre de Lugo. Il la donnoit gratuitement aux pauvres, & la vendoit cherement aux riches. On l'accuse d'étre l'auteur du Péché Philosophique. découverte un peu moins utile que celle du Quinquina. Lugo avoit tonte la politique qu'on attribue à fa Société. On trouve dans le tome ter de la Morale pratique une de fes Lettres, dans laquelle il confeille à un Jésuite de Madrid " de n réveiller les disputes fur l'immaculée Conception ; afin de fain re diversion contre les Domin nicains , qui pressoient viven ment en Italie les Jésuites sur n les matieres de la Grace. .. Les ouvrages de Lugo font aujourd'hui confondus avec la foule trop nombreuse des scholastiques de son fiecle; &, à l'exception de fon Traité de la Penitence & de quelques autres en petit nombre, ils ne font plus bous qu'à fervir d'enveloppe à la poudre qu'il débitoit. Son frere aîné, ( Frang. de LUGO,) Jefuite comme lui. mort en 1652. à 72 ans , eft auteur d'un Commentaire fur S. Thomas, en 2 vol. in-f. d'un Traité des Sacremens, & de pluf. Traités de théologie, in-4°.

I. LUILLIER, (Jean) d'une famille aucienne de Paris, feiguent d'Orville & maitre des comptes, fut élu prévot des marchands en 1592. Il rendit de grands fervices à Heiri IV pendant les troubles de la religion. Il facilita, au

péril de la vie , l'entrée de ce prince dans Paris, & obtint pour récompense une charge de président à la chambre des comptes, que le roi créa en fa faveur. De la même famille étoit Jean LUILLIER . fils de l'avocat-général du parlement de Paris, qui fut recteur de l'univerfité en 1447, docteur & professeur en théologie quelque tems après. puis évêque de Meaux en 1483. Il fut auffi confesseur de Louis XI. & ne contribua pas peu à terminer la guerre du Bien Public. Il mourut le 11 Sept. 1500, agé d'environ 75 ans.

II. L'UILLIER, (Madelue) fille upréfident jess Luilier, fut mariée à Claude le Roux de Sire Beuve, con le liller au parlement de Paris. Dieu l'ayant privée de fon époux, elle nobila le vaines délices du fiecle, dont les fuites font fi ameres, de s'attacha à on bien plus folide de indépendant des événemens humains. Après avoir fondé à Paris le monaflette des Religieujes Urfaliues du Tuxbourg S. Jacques, elle les édifia par fee vertus, de y mourut en odeur de fainteté, s'ara 1648.

LUINES. Voy. ALBERT (D'). nº. I, 11 & 111; &l'art.Conchini. LUISINO, LUISINI, on LUITsino, (François) célèbre humaniste d'Udine dans le Frioul, recommandable par fon amour pour la littérature, & par l'intégrité de fa vie, enfergna quelque tems les lettres grecques & latines à Reggio. & devint enfuite fecrétaire du duc de Parme. Il mourat en 1568, à 45 ans. On a de lui: I. Parergon Libri tres, in quibus, tam in Gracis quam in Latinis Scriptoribus multæ obscura loca declarantur. Cet ouvrage est inferé dans le tome se du Recueil de Jean Gruter, intitulé : Lampas feu Fax Artium, boc eft Thefanrus criticus. II.Un Commontaire latin fur l'Art Poétique d'Horace , Venife 1554, in-4°. III. Un Traité, De com-Donendis animi affectibus, Bale 1562, in-8°. On peut remarquer à l'occasion de cet humaniste, que de fon tems vivoit Alonfius LUISI-N U S, qui miten vers hexamètres les Aphorismes d'Hippocrate, Venise 1552, in-8°; & qui a donné le Recueil des Auteurs qui ont traité de la maladie Vénérienne, 1566, in-f. dont Beerhaave a donne une nouv. édition à l'eyde, 1728, in-fol-

I. LUITPRAND, roi des Lombards, fuccéda à fon pere Anfprand en 713. Il fut touiours lié d'amitié avec Charles Martel, foumit Tirafimond duc de Spolète, euleva aux Grees une partie de ce qu'ils possedoient en Italie, priva les panes des Alpes Cottiennes & s'empara du patrimoine qu'ils avoient dans la Sabine & en Sicile. Les empercurs d'Orient & les pontifes Romains theherent de s'opposer à ses entreprifes; mais fa valeur & fon habileté le firent toujours triomphec de ses ennemis. Enfin le pape Zacharie obtint par la douceur les restitutions que ses prédécesseurs attendoient de la force. Luitprand mourut en 744, après un règne de 21 ans. Il avoit fignalé le commencement de fon regne par de nouvelles loix qui rendirent fon nom célèbre.

II. LUITPRAND, LIUTPRAND on LITOBRAND, foudiacre de Tolède, diacre de Pavie & évêque de Crémone, fit 2 voyages à Conftantinople en qualité d'ambaffadeur; l'un en 948, au nom de Bérenger /I. roi d'Italie, avec qui il fe brouilla à fon retour; l'antre en 968, au nom de l'emperent Otton, Nicephore Phocas, empereur d'Orient, faisoit un crime à Othon d'avoir pris le titre d'empereur Romain: Luitprand, chargé de le justifier. éprouva les traitemens les plus indignes. Il ne se décon-

certa point, & défendit avec zele les intérêts de son maître. Nicéphore piqué lui parla avec mépris des troupes Françoifes, en les accufant de lacheté, de molleffe & de diffolution. L'ambaffadeut répondit, que les guerres qui suivroient selon toute apparence, lui feroient connoitre qu'elles avoient hérité de la valeur des Romains. " Je fais, , (dit Nicephere,) que vous voulez n en prendre le nom ; mais c'est n en vain que vous vous en flatte-" riez. Vous êtes Lombards; von tre fang eft corrompu depuis que n vous l'avez mélé avec celui de " ces peuples féroces. " Luitprand lui répliqua : " S'il falloit remonter , julqu'à l'origine des nations, , vous verriez qu'il n'en est point , dont la fource foit moins pure n que celle des Romains, Romulus, " votre fondateur, étoit le fruit d'un adultere; le meurtre de fon n frere fut le premier degré par le-30 quel il s'éleva. Il bâtit nne ville n fnr un terrein ufurpé; il la peun pla de fugitifs, d'esclaves, de meurtriers, qui fuvoient la mort ou les pourfuites de leurs eréan-" ciers. Voilà, puisque vous me , forcez de le dire, d'où sent venus vos premiers empereurs . " & ceux de qui ils fe faisoient n gloire de descendre. Les Lom-, bards, les Saxons, les François, , les Suèves, les Bourguignons le n favent, & ils difent en proverbe n que les vices de Romulus feut pal , fés à leurs descendans. , Nicéphore fut outré de ce reproche fanglant, qui le regardoit moins qu'une nation étrangere, avec laquelle il n'avoit plus rien de commun que le nom de son empire. Il se leva brusquement, & envoya l'ambassadeur en prison, où il le fit traiter avec toutes fortes de rigueurs. Il ne lui accorda la permission de retourner en Italie qu'à la fin de l'année. La

LUL

meilleure édition des Œuvres de Luit prand eft celle d'Anvers en 1640 in-fol. Le style en est dur, ferré & très - véhément. Il affecte de faire parade de Grec, & de mêler des vers à sa profe. On y trouve une Relation en vi livres de ce qui s'étoit passé en Europe de son tems. Ses récits ne sont pas toujours fideles; il eft ou flatteur ou fatyrique. Le livre des Vies des Papes & les Chroniques des Goths , qu'on lui attribue, ne fort point de lui. Voy.

JEAN XII. nº. 31.

I. LULLE, (Raimond) furnommé le Docteur illuminé, né dans l'isle Majorque en 1236, fut disciple du célebre Arnaud de Villeneuve, L'amour le rendit chymiste. Il étoit palliounément amoureux d'une jolie fille, appellée Eléonor, qui refufoit de l'écouter. Lulle lui ayaut demandé les raifons de fon dédain, Eléonor lui découvrit son sein dévoré par un cancer. Lulle, en amant tendre & généreux, chorcha dans la chymie quelque remede au mal de fa m i reffe , & eut le bonheur de le trouver. Dès lors il s'appliqua, avec un travail infatigable, à l'étude de la philosophie des Arabes, de la chymie, de la médecine & de la théologie. Il alla ensuite annoncer les vérités de l'Evangile en Afrique, & fut affommé à coups de pierres en Mauritanie, le 29 Mars 1315, à go ans. Il est honoré comme martyr à Majorque, où fon corps fut transporté. Il nous refte de lui un grand nombre de Traités sur toutes les sciences, dans lesquels on remarque beaucoup d'étude & de subtilité; mais pen de solidité & de jugement. Le ftyle est digne de la barbarie de son fiecle. Lulle étoit auffi obsenr dans ses expressions que dans ses idées. Il avoit composé une Logique, qui étoit un vrai délire. Cependant les docteurs Espagnols disoient : " qu'il

ne l'avoit inventée , qu'afin qu'on w put fe défendre de l'Ante-Chrift .. dans les derniers jours, & rétorn quer contre lui les mêmes argu-" mens. " On a donné, il y a quelques années, une édition complette de ses Ouvrages à Mayence. On v trouve des Traités fur la Théolagie , la Morale , la Médecine , la Chymie, la Physique, le Droit, &c. : car les docteurs des fiecles d'ignorance embraffoient toutes les sciences , quoiqu'ils n'en poffedaffent parfaitement aucnne. On a en francois deux Vies de Raimond Lulle : l'une de M. Perroquet , Vendôme, 1667, in 8°; l'autre du Pere Jean-Marie de l'ernon, Paris 1668, in-12. Jordanus Brunus a donné deux ouvrages qui ont rapport à l'histoire de Luite: I. Liber de Lampade combinatoria Raim. Lullii , Pragæ 1588, in-8°. II. De compendiofa architectura ET complemento artis Lullii , 1582 , in 16. II. LULLE DE TERRACA, (Rai-

mond ) furnomme le Néophyte, de Juif le fit Dominicain, & retourna ensuite au Judailme. Il foutint des erreurs monftrueufes, condamnées par le pape Grégoire XI en 1376.

LULLI, ( Jean-Baptifte ) musicien François, ne à Florence en 1633, quitta sa patrie de bonne heure. Ce fut un de nos officiers qui engagea Lulli, encore jeune, a venir en France. A peine fut-il arrivé, qu'il se fit rechercher pour le goût avec lequel il jouoit du violon. Mlle de Montpenfier l'attacha à son service; & Louis XIV . lui marqua bientôt après le cas qu'il • faifoit de son mérite, en lui donnant l'inspection sur ses violons. On en créa même une nouvelle bande en fa faveur; qu'on nomma les Petits Violons, par opposition à la bande des Vingt-quaire, la plus célebre alors de toute l'Europe. Les foins de Lulli , & la mufique qu'il

fournit à les éleves, mirent en peu de tems les Petits Violons dans la plus haute réputation. Lulli a fait plusieurs innovations dans la mufique, qui lui ont toutes reuffi. Avant lui la baffe & les parties du milieu n'étoit qu'un fimple aocompagnement, & l'on ne confidéroit que le chant du deffus dans les pieces de violon; mais Lulli a fait chanter les parties aussi agréablement que le dessus. Il v a introduit des fugues admirables ; il a étendu l'empire de l'harmonie; il a trouvé des mouvemens nonveaux, & jusques-là inconnus à tous les maîtres. Il a fait entrer dans les concerts iufqu'aux tambours & aux tymbales. Des faux accords & des diffonances, écueil ordinaire où les plus habiles échonoient , Lulli a in composer les plus beaux endroits de ses ouvrages, par l'art qu'il a eu de les préparer, de les placer & de les fauver. Enfin il falloit Lulle pour donner en France ta perfection aux Opéia, le plus grand effort & le chef d'œuvre de la musique. L'abbé Perrin céta à ce célebre muficien, au mois de Novembre 1672, le privilege qu'il avoit obtenu du roi pour ce spectacle. Le caractere de la mufique de cet artifte admirable, eft une variété merveilleuse, une mélodie & une harmonie qui enchantent. Ses chants font fi naturels & fi infingans, qu'on les retient, pour peu qu'on ait de coût & de dispo-fition pour la musique. Lulli mouzut à Paris en 1687, à 54 ans, pour s'être frappé rudement le bout du pied en battant la melure avec sa canne. Le mauvais germe que ta débauche avoit mis dans fon fang, fit empirer le mal, Au premier danger, Lulli consentit à liwrer à fon confesseur une Opéra nouveau, Achille & Polixene. Le confesseur le brûla. Quelques jours

après, Lulli se portant mieux, un de nos princes, qui aimoit ce muficien & fes ouvrages, fut le voir : Eh quoi ! Baptifte , lui dit-il , tu as jetté tan Opéra au feu? Tu étois bien fou de croire un Janféniste qui revoit, & de brûler une fi belle Mufique ? - Paix , paix , Monfeigneur , ( lui répondit Lulli à l'oreille ) je Savois bien ce que je faifois: j'en avois une seconde copie. Une rechûte le fit bientôt rentrer en lui - même. Déchiré des plus violens remords . il fe fit mettre fur la cendre, la corde au cou, fit amende - honorable . & chanta les larmes aux yeux : Il faut mourir pécheur! &c. Lulli formoit lui même ses muficiens & ses acteurs. Son oreille étoit fi fine . que . d'un bont du théatre à l'autre . il diftingnoit le violon qui jouoit faux. Dans fon premier mouvement de colere , il brifoit l'inftroment fur le dos dn musicien : la répétition faite, il l'appelloit, lui payoit fon instrument plus qu'il ne valoit ... & l'emmenon diner avec lui. Lulli avoit l'enthousialme du talent, fans lequel on reuffit toujours faible. ment. Il favoit ce qu'il valoit, & le faifoit peut - être trop fentir aux autres. Malgré une ardeur continuelle du caractere, personne n'apporteit dans la lociété plus de gaieté que lui ; mais c'étoit une gaieté qui dégénéroit quelquefois en policonnerie. Molière le regardoit comme un excellent pantomime, & lui difoit affez fonvent : Lulli , fuis-nous rire Ayant été anobli par Louis XIV, qui l'aimoit beaucoup, il obtint encore de ce prince d'être recu fecrétaire à la chancelerie, malgré l'opposition de tous les membres de cette compagnie. Comme Louvois reprochoit à Lulli la temétité, de briguer une place dans un corps anquel ce ministre étoit affocié, lui qui n'avoit d'autre recommandation que celle de faire rire

Bh! tétèbleu , (répondit Lulli,) vous en feriez autmit , fi vous le pouviez ... SENECAL, dont nous avons quelques Poéfies, a tracé ce portrait de Lulli, dans une Lettre, qu'il suppose écrite des Champs Elysées peu de tems après la mort de ce mulicien, " Sur une espèce de brana card, compolé groffiérement de n plufieurs branches de lauriers. parut , porté par 12 Satyres , un petit homme d'affez mauvaile mine & d'un extérieur fort né-20 gligé. De petits yeux bordés de n rouge, qu'on vovoit à peine, » & qui avoient peine à voir , briln loient en lui d'un feu fombre , n qui marquoit tout eufemble beau-" coup d'esprit & beaucoup de man lignité. Un caractere de plaifanm terie étoit répandu fur fon vifaw ge . & certain air d'inquiétude \* régnoit dans toute fa personne. " Enfin , fa figure entiere respiroit n la bizarrerie; & quant nous n'aup rions pas été fuffilamment infp truits de ce qu'il étoit, fur la foi no de fa physionomie, nous l'aup rious pris fans peine pour un muficien. " Il eut des torts avec le bon la Fontaine , qui s'étoit laiffe engager à faire un Opéra \* que Lulli devoit mettre en musique. Le poète de la nature se voyant joué, céda . en enfant piqué , au premier mouvement de fon reffentiment, & dans cet accès passager il enfanta une Sature contre le muficien Florentin, la feule qui foit échappée à sa plume sans fiel , & où perce tonjours ce ton de bon - hommie qu'on forçoit à devenir aigre. On a de LULLI en grands Opéia: Codmus , Alceste , Thefee , Atys , \* Pfyché. Bellérophon, Proferpine, Perfée, Phaeton . Ihs. Amadis . Roland . Armede, &c. Tragédies en 5 actes; les Fètes de l' Amour & de Baccus, Acis & Galathée, Paftorales en 2 actes : le Curnaval . Mascarade & Kntrées:

le Trimomphe de l' Amour , Ballet en 20 entrées ; l'Idylle de la Paix, & l'Egloque de Verfailles , Divertifiemens ; le Temple de la paix, Ballet en 6 entrées. Outre ces pieces, Lulis a fait encere la mufique d'environ vint Ballets pour le roi : comme celle des Muses, de l'Amour dégui-Se , de la Princeffe d' Elide , &c, C'el encore de lui qu'eft la mufique de l'Amour Medecin, de Pourceaugnac, du Bourgeois Gentilbomme , &c. On a auffi de ee mulicien, des Suites de Symphonie . des Trio de violon . & plulieurs Motets à grand chœur. Lulli époufa la fille de Lambert, célèbre muficien François. Il en ent plufieurs fils, qui marcherent de loin fur fes traces.

LUMINA. Voyez POULLIN.

I. LUNA, (Alvarez de ) gentilhomme Espagnol, s'empara de l'esprit de Jean II roi de Castille , dont il obtint l'épée de connétable, & qu'il gouvernoit nou en favori, mais en maître despotique. Il abusa de fen pouvoir, alluma la guerre dans le royaume, perfécuta les grands, s'enrichit du bien d'autrui, & reent de l'argent des Maures pour empêcher la prife de la ville de Grenade. Convaincu de ces crimes, il fut condamné à Valladolid l'an 1453 à avoir la tête coupée , qu'on expola pendant plutieurs jours avec un baffin pour trouver de quoi faire enterrer fon corps. Sa hauteur infolente avec la reine, fut la principale cause de sa ruine. Cette princesse, pleine de la fermeté opinittre que donne le reffentiment , ne quitta pas un feul moment fon foible époux, julqu'à ce qu'elle eut appris la mort de son favori. On affure que, Lung ayant voulu favoir d'un aftrologue quelle feroit fa fin , celui-ci lui répondit qu'il mourroit à Cadabalfo, C'étoit le nom d'une de fes terres. & ce terme fignifie auffa Echaffaud en elpa-

B b iv

gnol. Le hazard rendit la prédiction de l'astrologne, véritable.

II. LUNA, (Michel de ) interprète du roi Philippe III pour la langue Arabe, a traduit de cet idiome en espagnol l'Histoire du roi Rodrigue , composée par Abulcacim-Tarif - Abentarique. La version de Luna fut imprimée pour la 4e fois à Valence en 1646.

LUNDORPIUS , (Michel. Galpard ) écrivain Allemand, a continué l' Histotre de Steidan, mais d'une maniere fort inférieure : cette Continuation, qui est en 2 vol. va jufqu'à l'an 1609. On a encore de lui-1 Acta publicu.II. D. s Notes for P6trone, fous le nom l'uppofé de George

Erhard; elles font peu recherchées. LUNE, ( Pierre de ) Vovez BE-Noir , antipape , no. XVIII.

I. LUPUS Poyer LOUP [St].

II.LUPUS, (Chrétien ) religieux Augustin , natif d'Ypres , d'une familie appellée Wolf, enfeigna la philosophie à Cologne, puis la théologie à Louvain, avec un succès diftingué. Il exerça enfuite les premicres charges de fon ordre dans sa province. Le pape Clément IX voulnt lui donner un évêché, avec l'intendance de sa facriftie; mais le Pere Lupus, preférant l'étude & le repos à l'esclavage brillant des dignités, refusa conftamment I'un & l'autre ... Innocent XI & le grand - duc de Tolcane Ini donnerent auffi des marques publiques de leur estime. Il mournt à Louvain eh 1681, à 70 ans. Il c'étoit fait lui meme une Epitaphe, dans laquelle il disoit modeltement qu'il ctoit dignus nomine reque Lupus... Indignus uon re , f. d felo nomine doctor. Ou a de lui un grand nombre d'onvrages en latin. Les principaux font: I. De favans Commensaires fur l'Histoire & fur les Canons des Conciles , 1665 , 1673 , en 5 vol.

in-4°. II. Un Traité des Appellations au Saint Siege, in 4°. L'autour s'y livre aux préjugés de l'Ultramontauelme. III. Un Traité fur la Contrition, in-12, austi favant que Solide. IV. Recueil de Lettres So de Monumens concernant les Conciles d' Ephèse & de Calcédoine , 2 vol. in-4°. V. Un recueil des Lettres de S.

Thomas de Cantorbéri, précédées de fa Vie. VI. Un Commentaire fur les Rescriptions de Tertullien, VII. Un grand nombre de Differtations, &c. l'ous ces ouvrages sont en latin & pleins d'é udition. Ils devoient être réunis à Venife en 12 vol. in-fol. dont le premier a parn en 1724, LUSCINIUS, (Othmar) chanoi-

ne de Strasbourg fa patrie, laiffa plufieurs écrits, entr'autres : I. Des Traductions latines des Sympofiaques de Plutarque, & des Harungues d' : socrate à Demonicus & à Nicocles ; d'Eoigiammes Grecques . &c. Eiles font plus fidelles qu'elegantes. 11. Des Commentaires fur l' Ecri-

ture Sainte. Il mourut en 1535. LUSIGNAN. Poyez LUZIGNAN

I. LUSSAN , (François d'Efpa\* bez de) vicomte d'Aubeterre, lervit fous Henri IV & fous Louis XIII & se diftingua dans différentes occafions. Il fut pourvu par le premier , l'an 1590 , du gouvernement de Blaye, fur la démission de son pere; & par le feçond, l'an 1620. de la dignité de maréchal de France, après avoir remis son gouvernement de Blaye à Brantes, frere du connétable de Luynes. Il se déclara pour la reine en 1620, fit le firge de Nérac & de Caumont en 1621, fous le duc de Mayenne, & fe retira enfuite à Aubeterre, où il mourut en 1628. Son pere , Jean - Paul d'Esparbez, s'étoit maintenu dans Blave malgré le maréchal de Matignon, qui l'y affiégea pour l'en dépo lfeder. Il avoit commencé à fervir en

Italie fous Montlue , qui parle avec éloge de sa bravoure naissante au

fiege de Sienne en 1554. II. LUSSAN, (Marguerite de)

fille d'un cocher & de la Fleury, célèbre diseuse de bonne-aventure, naquit à Paris vers 1682. Quoique sa naissance ne fût pas trop brillante, elle recut une éducation affez noble. Le favant Huet ayant en l'occasion de la connoître, goûta fon efprit, & l'exhorta (dit - on ) à composer des romans. L'Histoire de la Comteffe de Gondes, en 2 vol. in-12, qui fut le premier , juffifia le conseil de ce prélat. Il est vra que fi elle tronva un évêque pour démêler fon imagination, elle rencontra un galant homme pour l'aider. Ce fut Ignace Louis de la SER-RE, fieur de Langlade, auteur de 9 ou 10 Opéra, entr'autres de celui de Pyrame & Thishe. Il diriges le premier onvrage de Mlle de Luf-San, & ajnsta la charpente qu'il n'auroit pu imaginer. Il vécut toujours dans la plus grande intimité avec fon affocié. Elle commenca par avoir pour lui des fentimens qui paffoient les bornes de la reconnoiffance. Elle fit croire enfuite, par la continuité de ses attentions . au'il étoit son mari; en se trompoit. Mile de Luffun, enchantée du caractere de la Serre . avoit fait son ami de son amant. Jusqu'à l'âge de près de cent ans que cet homme-de lettres prolongea fa vie, il fut pour elle ce qu'un pere refpectable eft pour fa fille la plus tendre. La Serre étoit un bon gentilhomme de Cahors ; il avoit- une belleiame & des mœurs très - douces. Il étoit né avec 25000 liv. de rente qu'il perdit au jeu. Il voulut devenir poète ; il joua toujours de malheur. Heureusement pour Mlle de Luffan, c'étoit un excellent critique . & réellement un homme de gout & de bonne compagnie. Son peu de talent a écarté le soupeon qu'il étoit l'anteur des Romans de fan amie; mais la gloire qu'elle en a retirée, n'a pas tonjours été pure & fans melange. On attribue à M. l'abbé de Boifmorand les Anecdotes de la Cour de Philippe- Auguste, ca 6 vol. in- 12, qui virent le jour en 1733, & qui ont été fouvent reimprimées depuis. C'est lins contredit le meilleur ouvrage qui ait paru fous le nom de Mile de Luffan. La figure de cette agréable romanciere n'annonçoit point ce qu'elle devoit à la nature. Elle était louche & brune à l'ex è. Sa voix, fon ait n'appartenoient point à fou fexe; mais elle en avoit l'ame. Elle étoit fenfible, compatiffaute, pleine d'humanité, généreule, capable de fnite dans l'amitié; sujette à la colere, iamais à la haine. Elle eut des foibleffes: mais fa paffion -principale fut de faire de bonnes actions, Elle étoit vive, gaie, & matheurensement fort gourmande. Cet excès dans le manger lui canfa une indigestion, dont elle mourut à Paris le 31 Mai 1759, âgée de 75 ans. Ontre les ouvrages dont nous avons parlé, on a d'elle : I. Les Veilles de Thefalie , 4 vol. in-12. C'eft un reeneil de contes agréables & de fictions ingénienses. II. Mémoires fecre's & Intrigues de la Cour de France four Charles VIII, 1741 , in-12 III. A recdotes de la Cour de François I. 1748, 3 vol in-12. IV. Marie d' Angleterre, 1749, in-12. V. Annales de la Cour de Heuri II, 1749, deux vol. in 12. VI. On a vu paroitre a:: ffi fous fon nom l'Hiftoire de la vie ET du règne de Charles VI. roi de France , 1753 , 9 vol. in-12. L' Hiftoire duregne de Louis X1, 1755, 6 vol. in - 12. & l'Histoire de la derniere révolution de Naples , 1756, 4 vol. in-12. Mais ces trois derniers ouvrages fout de Baudot de Juilly, le même qui en 1696 donna

l'Histoire de Charles VII, 2 vol. in-12, réimprimée en 1755. Mile de Luffax lui rendoit la moitié dn profit qu'elle retiroit des livres qu'elle adoptoit , & lui faifoit cent piftoles de pention, de 200 qu'elle avoit obtenues fur le Mercure. VII. La Vie du brave Crillon, 1757, en 2 vol in-12 : ouvrage prolixe & mal écrit. Le défaut de précision est celui de presque tous les écrits de Milede Luffan. Il va de la chaleur dans ces Romans; les événemens y font préparés & entremêlés avec art , les lituations vivement rendues, les passions biens maniées : mais la nécéssité où elle étoit d'entaffer volumes fur volumes pour vivre, l'obligeoit d'étendre ses récits. & par conféquent de les rendre foibles & languisfans.

I.LUTATIUS-CATULUS, [Caite] conful Romain, 'am 242 avant J.C. commandoit la flotte de la république dans le combat livré am Carthaginois entre Drépani & les isles Ægates. Il leur coula à fond 50 navires, & en prir 70. Cette victoire obliges les vaincus à demander la paix, & em fin à la premander la paix, & em fin à la pre-

miere guerre Punique.

II. LUTUTIUS-CATULUS. [Quintus] conful Romain l'an 102 avaut J.C. vainquit les Cimbres de concert avec Marius fon collègue. Après la mort de Sylla. Catulus voulut maintenir les légions dans la poffeffion des terres que le dictateur leur avoit données. Lepidus prétendit qu'il falloit les rendre aux premiers propriétaires. Cette querelle excita de nouveaux troubles, dans lelquels Lutatius entra avec chaleur. L'impétuolité de fon génie lni fit beaucoup d'ennemis . & il périt milérablement dans les guerres civiles. Ce magistrat fut du nombre des orateurs illustres. Il avoit fait de belles Harangues & l'Hiftoire de fon Confulat : mais ces ouvr. ne

font point parvenus julqu'à nous. LUTHER, (Martin) dont le vrai nom étoit Lotter ou Lauther , né à Islèbe dans le comté de Manffeld en 1483, d'un pere forgeron, fit les études avec beancoup de fucees. La foudre tua un de fes compagnons , tandis on'il fe promenoit avec lui. Cette mort le frappa tellement , qu'il embraffe la vie monaftique chez les Hermites de S. Augustin à Erfort. Ses talens engagerent fes supérieurs à l'envoyer professer dans la nonvelle univerfité de Wittemberg , fondée depuis peu par Fréderic électeur de Saxe. Il donna fucoeffivement des leçons de philosophie & de théologie avec beancoup de fuccès ; on remarqua feulement en lui un penchant extrême pour les nouveautés. Lutber étoit un de ces hommes ardens & impétueux, qui, lorfqu'ils font vivement failis par un objet, s'y livrent tout entiers, n'examinent plus rien, & deviennent en quelque maniere absolument incapables d'éconter la fageffe & la raifon. Une imagination forte . fecondée par l'esprit & nourrie par l'étude, le rendoit naturellement éloquent, & kui affuroit les fuffrages de seux qui l'entendoient tonner & declamer. Il fentoit bien fa supériorité; & ses succès, en flattant fon orgueil, le rendoient toujours plus hardi & plus entreprenant. Lorfqu'il donnoit dans quelque écart, les remontrances, les objections n'étoient pas capables de le faire rentrer en lui-même : elles ne fervoient qu'à l'irriter. Un homme d'un tel caractere devoit néceffairement enfanter des erreurs. Le moine Augustin , s'étant rempli des livres de l'héréfiagne Jean

Hus, concut une haine violente

contre les pratiques de l'Eglife Romaine, & fur-tout contre les théo-

logiens scholastiques. Dès l'an 1516

il fit foutenir des Thefes publiques ; dans lesquelles les gens éclairés virent le germe des erreurs qu'il enfeigna depuis. Ainfi il est faux que Luther ait commencé à dogmatifer à l'occasion des disputes survenues entre les Dominicains & les Augustins ponr la distribution des indulgences plénieres, qui ne furent accordées par Léon X qu'en 1517. Seckendorf, & depuis lui MM. Lenfant & Chais ont démontré que . long - tems avant l'éclat des indulgences, Luther avoit commencé à combattre divers points de doctrine de l'Eglise Romaine. Il est vrai que les abus que commetoient les quêteurs des aumônes qu'on donnoit pour les indulgences, & les propositions outrées que les prédicateurs débitoient fur leur pouvoir lui fournirent une occasion de répandre avec plus de liberté sa bile & fon poison. Le Luthérani/me n'étoit qu'une étincelle en 1517; mais en 1718 ce fut un incendie. Fréderic électeur de Saxe . & l'université de Wittemberg , se déclarerent protecteurs de Luther. ( Vovez XVI. FREDERIC. ) Cethérefiarque s'ouvroit peu à-peu. D'abord il n'attaqua que l'abus des indulgences; enfuite il attaqua les indulgences mêmes : enfin il examina le pouvoir de celui qui les donnoit. De la matiere des indulgenoes il passa à celle de la justification & de l'efficace des Sacremens, & avança des propofitions toutes plus erronées les uncs que les autres. Le pape Léon X. l'avant vainement fait citer à Rome, confentit que cette querelle fût terminée en Allemagne par le cardinal Cajctan Son légat. Cajetan avoit ordre de faire rétracter l'héréfiarque . ou de s'affurer de la personne : il ne put exécuter ni l'une ni l'autre de ces commissions. Lutber luitint téte dans deux conférences fort

vives; & craignant le fort de Jean Hus, il prit secrettement la fuite, après avoir fait afficher un acte d'appel du Pape mal informé au Pape mieux informé. Do fond de la retraite, il donna carriere à toutes ses idées. Il écrivit contre le Purgatoire, le Libre-Arbitre , les Indulgences, la Confession auriculaire, la Primauté du Pape . les Vaux Monastique, la Communion sous une seule espece, les Pélerinages, &c. Il menacoit encore d'écrire; mais le pape . pour oppofer une digne à fes erreurs, anathématifa tous fes écrits dans une bulle du 20 Juin 1520. Luther en appella au futur concile : &, pour toute réponse à la bulle de Leon X. il la fit braler publiquement à Wittemberg , avec les Décrétales des autres papes fes prédéceffenrs. Ce fut alors qu'il publia fon livre. De la Captivité de Babylone. Après avoir déclaré qu'il se répentoit d'avoir été si modéré . il expie cette faute par de nouvelles déclamations. Il y exhorte les princes à secouer le joug de la papauté, qui étoit, felon lui, le royanme de Babylone. Il supprime tout-d'uncoup quatre Sacremens, ne reconnoissant plus que le Bapteme, la Pénitence & le Pain, C'eft l'Euchariftie qu'il défigne sous le nom de Pain. Il metà la place de la Trans-Substantiation qui s'opere dans cet adorable Sacrement, une Confubftantiation. Le pain & le vin demeurent dans l'Eucharistie; mais le vrai Corps & le vrai Sang y font auffi; comme le feu fe mêle dans un fer chaud dans le métal , ou comme le vin eft dans & fous le tonneau .... Léon X opposa une neuvelle bulle à l'héréfiarque : elle fut lancée le 3 Janvier 1521. L'empereur Charles- Quint convoqua en même tems une diete à Wormes, où Luther fe rendit fous un fauf-conduit & refufa de fe rétracter. A fon retour il fe fit

enlever par Fréderic de Saxe , fon protecteur, quilefit enfermer dans un château defert, pour qu'il eut un prétexte de ne plus obéir. Cependant la faculté de Théologie de Paris fe joint au pape, & anathématife le nouvel hérétique. Luther fut d'autant plus lenfible à ee coup. qu'il avoit toujours témoigné une grande estime pour cette faculté, rufan'à la prendre pour juge. Henri VIII, roi d'Angleterre, publia dans le même tems contre lui un écrit, qu'il dédia au pape Léon X. L'héréfiarque furioux eut recours à la répoule ordinaire, aux injures. " Je ne sais si la Folie elle même, (difoit-il à ee monarque) pent être auffi infenfée qu'eft la n tête du panvre Henri. O! que je woudrois bien eouvrir eette Ma. m jefté Angloife de boue & d'oran dure! J'en ai bien le droit. .. Ce fingulier apôtre apelloit le chàteau où il étoit enfermé, son isle de Pathmos, fans donte que, pour mieux reffembler à l'évancélifte S. Jean, (dit M. Macquer, ) il crut ne pouvoir se dispenter d'avoir des révélations dans fon isle. Il cut une conférence avec le Diable, qui lui révéla que s'il vouloit pourvoir à fon falut, il falloit qu'il s'abffint de célébrer des Messes privées. Lu ther fuivit exactement ce conseil de l'ange des ténébres. Il fit plus ; il écrivit contre les meffes baff-s, & les fit abolir à Wittemberg. Luther étoit trop refferré dans son isle de Pathmos , pour qu'il voulut y refter long-tems. Il fe répandit dans l'Allemagne; &, pour avoir plus de fectateurs, il foulagea les prêtres & les religieux de la vertu pénible de la continence, dans un ouvrage où la pudeur est offensée en mille endroits. Ce fut cette meme année , 1523 , qu'il écrivit fon Traité du Fisc-Commun. Il le nommoit ainfi, par ce qu'il y donnoit

l'idée d'un Fife ou tréfor publie . dans lequel on feroit entrer les revenus de tous les monafteres rentés, des évêchés, des abbayes, & en général de tous les bénéfices qu'il vouloit enlever à l'Eglite. L'espérance de requeillir les dépouilles des Eoclésiaftiques engages beaucoup de prince dans la fecte, & lai fit plus de profélytes que tous fes livres. Il ne faut pas eroire . (dit un éerivain ingénieux. ) que Jean Mus, Luther on Calvin fuffent des génies supérieurs. Il en est des chefs de fectes , comme des ambaffadeurs; fouvent les esprits médiocres y réuffiffent le mieux, pourvu que les conditions qu'ils offrent foient avantageufes. Si en effet on veut réduire les causes des progrès de la Réforme à des principes fimples, on verra qu'en Allemagne ce fut l'ouvrage de l'intérêt , eu Angleterre celui de l'amour, & en France celui de la nouveauté. L'amorce des biens ecclefiaftiques fut done le principal apôtre du Luthéranisme. Le parti se fortifioit de jour en jour dans le Nord. De la haute Saxe , il s'étoit répandu dans les provinces Septentrionales. Il acheva de s'établir dans les duchés de Lunebourg , de Brunfwick , de Meckelbourg & de Poméranie : dans les archevêchés de Magdebourg & de Brémen ; dans les villes de Wifmard & de Rostock, & tout le long de la mer Baltique. Il paffa même dans la Livonie & dans la Prusse, où le grand maître de l'ordre Tentonique se fit Luthérien. Le fondateur du nouvel évangile quitta vers ce tems-là le froc d'Angustin pour prendre l'habit de docteur. Il renonca à la qualité de Rs. verend Pere, qu'ou lui avoit donnée julqu'alors, & n'en voulut point d'autre que celle de Docteur Martin LUTHER. L'année d'après.

## LUT

1525, il époufa Catherine de Bore, jeune religieuse d'une grande beauté, qu'il avoit fait fortir de fon convent deux ans aupavant pour la catéchifer & la féduire. Le réformateur Luther avoit déclaré, dit-on, dans un de ses sermons, qu'il lui étoit aussi impossibble de vivre sans femme, que de vivre sans manger. Mais il n'avoit pas ofé en prendre une pendant la vie de l'électeur Fréderic , son protecteur , qui blamoit ces alliances. Dès qu'il fut mort, il voulut profiter d'une commodité que sa doctrine accordoit à tout le monde. & dont il prétendoit avoir plus de besoin que personne. Quelques années après il donna au monde Chrétien un spectacle encore plus étrange. Philippe, landgrave de Heffe, le fecond protecteur du Luthéranisme, voulut, du vivant de sa femme Christine de Saxe, époufer sa maitresse. Il crut pouvoir être dispensé de la loi de n'avoir qu'une femme; loi formelle de l'Evangile, & fur laquelle est fondé le repos des états & des familles. Il s'adreffa pour cela à Luther. Le patriarche de la Réforme assemble des docteurs à Wittembergen 1539, & lui donne une permission pour époufer deux femmes. Rien de plus ridicule que le long discours que les docteurs du Nouvellisme adrefferent au langrave à cette occasion. Après avoir avoué que le Fils de Dicu a aboli la polygamie, ils prétendent que la loi qui permettoit aux Juifs la pluralité des femmes à cause de la dureté de leur cœur , n'a pas été expressément révog. Ils se croient douc autorifés à user de la même indulgence envers le landgrave, qui avoit besoin d'une femme de moindre qualité que sa premiere époufe, afin de la pouvoir mener avec lui aux diètes de l'Empire, où la bonne chere lui rendoit la coutinence impeffible. L'empereur Charles-Quint, touché de ces scènes feandaleufes, avoit taché dès le commencement d'arrêter le progrès de l'héréfie. Il convoqua plufieurs diètes : à Spire en 1729, où les Luthériens acquirent le nom de Protestans, pour avoir protesté contre le décret qui ordonnoit de suivre la religion de l'Eglise Romaine : à Ausbourg en 1530, où les Protestans présenterent leur Conf. ffon de Foi, & dans laquelle il fut ordonné, par un édit de l'empereur, de fuivre la crovance Catholique, Ces différens décrets produifirent la Ligue offenfive & défenfive de Smalkale entre les princes Protestans, 11s écrivirent ensuite à tous les princes Chrétiens pour leur faire connoître les motifs qui les avoient déterminés à embrasser la nouvelle doctrine, en attendant qu'un concile prononcat fur les matieres de religion qui troubloient l'Allemague. Luther, qui jusqu'alors avoit cru que la réforme ne devoit s'établir que par la perfuafion, & qu'elle ne devoit se défendre que par la patience, autorifa la Ligue de Smalkade. Il comparoit le Pape à un loup enragé, contre lequel tout le monde s'arme au premier fignal, fans attendre l'ordre du magistrat. "Que si, " renfermé dans une enceinte, le " magistrat le livre, on peut conn tinuer à poursuivre cette bête fé-" roce, & attaquer impunément , ceux qui auront empêché qu'on s'en défit. Si l'on eft tué dans cet-, te attaque, avant d'avoir donné à , la bete le coup mortel, il n'v a qu'un feul fujet de fe repentir; " c'est de ne lui avoir pas enfoucé , le coutcau dans le fein. Voilà

n comme il faut traiter le l'ape :

, tous ceux qui le défendent, doi-

y vent auffi ctre traités comme les

" foldats d'un chef de brigands ,

" fussent-ils des Rois & des Cé-

n fars... p. Les Proteftans requrent

80F LUT done l'édit de l'empereur avec mépris. & on fe vit à la veille d'une guerre également dangereusc aux deux partis, & funefte à l'Allemagne. Charles-Quint , hors d'état de réfifter à la fois aux princes confédérés & aux armes Ottomanes. leur accorda la liberté de confcience à Nuremberg en 1532, jusqu'à la convocation d'un concile général. Luther se voyant à la tête d'un parti redoutable, n'en fut que plus fier & plus emporté. C'étoit chaque année quelque nonvel écrit contre le fouverain pontife, ou contre les princes & les théologiens Catholiques. Rome n'étoit plus, selon lui , que la Racaille de Sodome , la Prostituée de Babylone. Le Pape n'énit qu'un scélérat qui crachoit des Diables; les cardinaux, des malbeureux qu'il falloit exterminer. " Si p j'étois le maître de l'Empire, (fcrivoit-il) , je ferois un même , paquet du Pape & des cardinaux, pour les jetter tous ensemble w dans la mer : ce bain les gueriproit , j'en donne ma parole, j'en donne Jefus-Chrift pour garant. L'impétueuse ardeur de son imagination éclata fur-tout dans le dernier onvrage qu'il publia, en 1545, contre les théologiens de Louvain & contre le pape. Il y prétend que la Papanté Romaine a été établie par Satan; & faute d'autres prenves, il mit à la tête de fon livre une estampe où le poutife de Rome étoit représenté entrainé en enfer par une légion de Diables. Quant aux théologiens de Louvain, il leur parle avec la même douceur : fes épithètes ordinaires font, bête , pourceun, Epicurien, Atbée. &c. &c. Il eft vrai que quelques-uns de fes adverfaires ne le traitoient pas avec plus de modération : mais ceux-ci avoient l'Eglife pour enx, & Luther n'avoit que des fectaires fous fa banniere.

Cet homme trop fameux mourut à Islèbe en 1546, à 63 ans, avec la tranquillité d'un homme de bien . qui va jouir de la vue de Dieu. Sa fecte fe divifa après fa mort. & de fon vivant même, en plusieurs branehes. Il veut les Luthéro-Pupiftes . c'eft-à-dire ceux qui fe fervoient d'excommunication contre les Sacramentaires; les Luthéro-Zuingliens. les Luthéro-Calviniffes . les Luthéro-Qiandriens , c'eft-à-dire ceux qui mélerent les degmes de Luther avec ceux de Calvin, de Zuingle, ou d'Ofunder. Ces fectaires différoient tous entr'eux par quelque endroit. & ne s'accordoient qu'en ce point, de combattre l'Eglife & de rejetter tout ce qui vient du Pape. C'eft cette haine qui leur fit prendre, durant les guerres de la religion du x v le fiecle. cette devise si peu chrétienne : PLU-TOT TURC QUE PAPISTE ... Luther laiffa un grand nombre d'Ouvrages à fes disciples, imprimés à l'ènc en 1556, 4 vol. in-folio; & à Wittemberg en 7 vol. in-folio, 1572. On préfere les éditions publiées de fon vivant, parce que, dans celles qui ont vu le jour après sa mort, ses fectateurs ont fait des changemens très-confidérables. On voit par fes écrits, que Luther avoit du favoir & beaucoup de feu dans l'imagination; mais il n'avoit ni douceur dans le caractere, ni gout dans la maniere de penser & d'écrire. Il donnoit fouvent dans les groffiéretés & dans les bouffonneries. Henri-Pierre Rebenftoc, ministre d'Eischerheim, & disciple zélé de Luther, publia en 1571, in-8°, les Discours que cet héréfiarque tenoit à table. fous ce titre: Sermones Menfales, ou Collequia Menfalia. C'eft une efpece d'Ana, dont la lecture prouvera la véracité du portrait que nous avons tracé du réformateur de l'Allemagne. Ceux qui voudront leconnoître plus particuliérement.

pourront confulter les ouvrages de Cochlaus, Mélanchthon, Seckendorf, Mullerus, Christian Juncker, Boffuet Sanderus, Genebrard, &c. Mais il faut rejetter les calomnies que Garaffe & quelques autres Controverfiftes trop outrés ont débitées contre lui. On a ofé imprimer qu'il étoit né du commerce de sa mere avec un Démon incube. On falfifia le jour de sa naissance, que Cardan plaça le 22e du mois d'Octob. 1483, & Gauric en 1484, pour avoir lieu de lui dreffer un horofcope défavantagenx. On l'accusoit d'avoir avoué, qu'ayant combattu dix ans contre sa conscience, il étoit enfin venu à bout de ne point en avoir du tout, & d'être tombé dans l'athéilme. On ajoutoit, qu'il disoit fouvent qu'il renonceroit au Paradis, pourvu que Dien lui donnât en ce monde centans de vie agréable. On lui imputoit encore d'avoir niel'immortalité de l'ame; d'avoir en des idées baffes & charnelles du Paradis; d'avoir composé des hymnes à l'honneur de l'ivregnerie, vice auquel on le fait fort enclin; d'avoir vomi mille blasphêmes contre l'Ecriture-fainte, & en particulier contre Moyfe; d'avoir fouveut dit qu'il ne crovoit rien de ce qu'il prêcholt. Nous rapportons ees calomnies , non pour y donner du poids; mais pour prouver que dans tous les tems on a inbititué les injures aux raifons, & rendu méchancetés pour méchancetés. Cependant il est à croire qu'en confidérant l'incendie qu'il avoit allumé, Luther eut fouvent des remords. L'abbé de Choisi dit qu'il en éprouva, fur tout dans une maladie affez longue qu'il eut vers l'an 1529.

"En voyant l'héréfie des Sacramentaires & celle des Anabaptiftes déchirer l'Eglife, il s'accusoit d'en être cause. Par la publication de son nouvel Evangile, qui en n renverfant l'autorité des consi-, les , celle des papes , & la tradiso tion Apostolique , abandonnoit "homme à sa propre imagination. n Jonas & Pomeran , fes fideles difn ciples, rapportent en divers écrits. n qu'il s'écrioit souvent : Qui t'a m ordonné o LUTHER , d'enfeigner 30 un nouvel Evangile,inconnu à tous n les stecles précédens? Qui t'en a 39 donné la miffion? Et fi tant d'ames n ont été perverties par tes prédican tions, que peux-tu attendre, que la a damnation éternelle ? Ils ajoutent , que le Diable, qu'il se vantoit n de consulter souvent, lui en-» voyoit ses pensées pour le jetter 30 dans le défespoir. Lutherétoit dans n ces agitations de confcience, lorfp qu'il ent une efpere d'apoplexie, p quelques jours après la fête de la " Vifitation de la Sainte Vierge. Il n crut alors que fa derniere heure e éteit arrivée; toutes les horreurs n qui accompagnent la mort des n grands pécheurs, fe préfenterent n à lnis les ablmes lui parurent w ouverts pour l'engloutir. Il fit appeller Pomeran, fe confesta à lui " & le conjura de lui administrer 33 la fainte Euchariftie & de prier " Dieu pour lui. Sa maladie dura m quatre mois, mais quand la fanté n lui fut revenue, il nova fes remords dans le vin, ne fongea p qu'à se réjouir , à faire bonneso chere, & à se procurer un som-" meil qui lui fit tout oublier. Voy. auffi les articles de CALVIN . de CARLOSTAD, de CLÉMENTVII de BENNON, I. CURION, & I. STORCK, dans ce Dictionnaire.

LUTTÍ, (Benott) peintre, né à Florence en 1666, mort à Rome en 1720, s'attacha fur - tout au coloris. Il a fait un grand nombre de tableaux de chevalet, qui l'ont fait connoître dans presque toutes les cours de l'Europe. L'empereur le fit chryslier, & l'élécheur de

Mayence accompagna les lettres patentes d'une croix enrichie des diamans. Le pinceau de Lutti est frais & vigoureux; il mettoit beaucoup d'harmonie dans ses couleurs, & donnoit une belle expression à ses figures. On lui reproche de n'être pas toujours correct. Le Miracle de S. Pierre, qu'il a peint dans le palais Albani à Rome, passe pour son chef d'œuvre.

I. LUXEMBOURG , I'vne des plus auciennes & des plus illuftres maifons de l'Europe. Elle a produit cinq empereurs, dont trois ont été rois de Boheme. Elle a possédé les premieres charges en France . & a donné naissance à fix reines. & à pluficurs princesses, dont l'alliance a relevé l'éclat des familles les plus diffinguées. La branche ainée de la maifon de Luxembourg fut foudue dans celle d'Autriche par le mariage d' Elizabeth, fille de l'empereur Sigifmond , morte en 1447. avcc Albert 1. archiduc d'Autriche & empereur. La branche cadette de Luxembourg-Ligny, quoique moins illustrée que la premiere, n'a pas été moins distinguée par les talens & les vertus. Voiri ceux que Moréri & d'autres hiftoriens nous font connoirre:

II. LUXEMBOURG, (Valeran de ) comte de St-Pol, fut nommé gouverneur de Gènes en 1396, & grand - maître des eaux & forêts de France en 1402. Il fit la guerre aux Anglois, & fut deux fois bartu. Le duc de Bourgogne le fit pourvoir de la charge de grand-bouteiller de France l'an 1410, du gouvernement de Paris, & de l'épéede connétable eu 1411. Il mourut en 1415, à 60 ans, au château d'Ivoi.

III. LUXEMBOURG, ( Pierre de ) freie du precedent, fut évêque de Metz, & mourut en 1387, à 18 ans. Il avoit été fait cardinal l'année précédente . & il fut béa-

tifié en 1517. De la même famille étoit Leuis de LUXEMBOURG, comte de St-Pol: ( Voy. l'art. V. ) Sa pofterite masculine finit à Henri . morten 1616. Sa fille Marguerite-Charlotte , morte en 1680, eut du comte Charles - Henri de Clermont-Townerre . morten 1674. Madeleine femme de Frung-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg, dont la posterite fublifte aves honneur.

IV. LUXEMBOURG, (Louis de ) de l'illustre famille de Luxembourg . Ligny , fut élu évêque de Térouenne en 1414. Henri VI , toi d'Angleterre, qui prenoit le titre de roi de France, le fit chancelier en 1425, & archevêque de Rouen en 1436. Il s'étoit tellement dévoué aux intérêts de ce prince . qu'il conduisoit lui - même du secours aux places affiégées, & ne négligeoit rien pour rétablir ce parti chancelant. Il se jetta dans la Baftille, lorfque Paris fe foumit à Charles VII, en 1436; mais il fut obligé d'en fortir par composition -& fe retira en Angleterre, où il fut évêque d'Eiv & cardinal en 1436. Il mournt en 1443.

V. LUXEMBOURG , ( Louis de ) comte de St-Pol , neveu du précédent , avoit scrvi Charles VII avec fuccès dans divers ficces. Après sa mort , il s'attacha au duc de Boragogne, qui lui donna le commandement de l'avant garde de fon armée à la bataille de Montlheri. Louis XI voulant l'attirer à fon service, lui donna l'épée de connétable; mais, pour se maintenir dans la ville de Sc. Quentin, dont il s'étoit emparé, il trahit successivement & le roi, & le duc de Bourgoene. Ses perfidies furent découvertes. Craignant la févérité de Louis XI, il se retira, sur la foi d'un fauf-conduit, auprès du duc de Bourgogne, qui le trahit à son tour & le rendit au roi. Son procès

LUX lui fut fait , & il eut la tête tranchée à Paris le 19 Décembre 1475 : Voy. LOUIS XI ... L'Histoire des Comtes de St-Pol a été publiée in-4°. par Ferri de Locres , Donai 1613.

VI. LUXEMBOURG , ( Frangols-Henri de Montmorenci, duc de) maréchal de France, né posthume en 1628, étoit fils du fameux Boutseville qui eut la tête tranchée fous Louis XIII, pour s'être battu en duel. Il se trouva à la bataille de Rocroi en 1643, fons le Grand-Conde, dont il fut l'éleve, & qu'il fuivit dans fa bonne & fa mauvaile fortune. Le jeune guerrier avoit dans le caractere plufieurs traits du héros qu'il avoit pris pour modele : un génie ardent, une exécution prompte , un coup d'æil juste , un esprit avide de connoissances. On vit briller en lui ces différentes qualités à la conquête de la Franche-Comté en 1668, où il fervit en qualité de lieutenant - général. La guerre avant recommencé en 1672, il commenda en chef pendant la fameufe campagne de Hollande, prit Grool , Deventeur , Coëworden , Swol . Campen . Sfc. & defit les armées des Etats près de Bodegrave & de Woerden. Les historiens Hollandois prétendent que Luxembourg partant pour cette dernière expédition , avoit dit à ses troupes : Allez, mes enfans, pillez, tuez, violez; & s'il y a quelque chose de plus effrayant, ne manquez pus de le faire afin que je voie que je ne me suis pas trompé, en vous choififf unt comme les plus braves des bommes , & les plus propres à pouffer les ennemis avec vigueur. On ne fauroit croire que le général François ait tenu un difcours fi barbare; mais ce qu'il y a de fur , c'est que les foldats mirent le feu à Bodegrave, & se livrerent, à la lueur des flammes, à la débauche & à la cruanté. Ce fut alers que Luximbourg fit cette belle Tome V.

retraite, fi vantée par les ennemis mêmes. Il paffa au travers de l'armés ennemie, compofée de 70,000 hommes, quoiqu'il n'en eut que 20,000. Louis XIV ayant fait tine nouvelle expédition dans la Franche-Comté , Luxembourg l'y fuivit. Il se trouva ensuite à la bataille de Senef, obligea le Prince d'Orange de lever le fiege de Charleroi, fe fignala dans les campagnes fuivantes, & obtint le baton de maréchal de France en 1675. Il commanda une partie de l'armée Françoile après la mort de Turenne, & ne fit pas d'abord des choles dignes de faréputation. Le Grand Condé po put s'empêcher de dire, quoique fon ami : Luxembourg fuit mieux l'éloge de Turenne , que Mascaron & Flichier. Il laiffa prendre Philisbourg à sa vue par le duc de Lorraine, & effaya en vain de la fecourir avec une armée de 50,000 hommes. 'Il fut plus heureux en combattant Guillaume d'Orange. Ce prince avant attaqué le général François, qui ne s'y attendoit point . a Saint-Denys près de Mons, cette furprise n'empêcha pas le maréchal de Luxembourg de disputer la viotoire avec beaucoup de valeur. Dans la seconde guerre que Louis XIV foutint contre les puissances de l'Europe réunies en 1690, Luxembourg, nommé général de l'armée de Flandres, gagna la fameule bataille de Fleurus; & la victoire fut d'antant plus glorieuse pour lui, que , de l'aveu de tous les officiers . elle fut due à la supériorité de génie que le général François avoit fur le prince de Valdeck, alors général de l'armée des alliés Cette victoire fut fuivie de celle de Leuse . remportée l'année suivante . 1691, & de celle de Steinkerque. Cette journée eft célebre, par le melange d'artifice & de valeur qui la diftingua des autres batailles. Le

maréchal de Luxembourg aveit un espion auprès du roi Guillaume : on le découvre , & en l'oblige à donner un faux avis au général François. Sur cetavis, Luxembourg prend des mesures qui devoient le faire battre. Son armée endormie eft attaquée à la pointe du jour : nne brigade eft deja mile en fuite . & le général le fait à peine; mais dès qu'il l'apprend, il répare tout par des manœuvres aush hardies que favantes. Ses envieux chercherent à diminuer la gloire de cette journée auprès de Louis XIV, en répérant à tout propos qu'il s'étoit laiffé tromper : Et qu'auroitil, fait de plus , réplique ce monarque . s'il s'avoit pus été surpris ?.... Luxembourg , avec les mêmes troupes surprifes & victorienles à Steinkerque, battit le roi Guillaume à Nerwinde, en 1693. Peu de jonrnées furent plus mourtrieres & plus glorieufes. Il y eut environ 20,000 morts, 12,000 des alliés & 8000 François. C'elt à cette occasion qu'on dit, qu'il falloit chanter plus de De profundis que de Te Deum. La cathédrale de Paris fut remplie de drapeaux ennemis. Luxembourg s'y étant rendu peu de tems après avec le prince de Conti pour une cérémonie, ce prince dit en écartant la foule qui embarraffoit la porte : Meffieurs, luiffer paffer le tavifier de Notre-Dame. Le maréchalde Luxembourg termina sa glorieuse carriere par la longue marche, qu'il fit en présence des ennemis, depuis Vignamont jusqu'à l'Escaut près de Tournai. Il mourut l'année d'après 1695, à 67 aus, regretté comme le plus grand général qu'ent alors la France. Il laiffa de Madelène Charlotte Bonne Thérefe de Clermont ducheffe de Luxembourg, plufieurs enfans illuftres. Sa mort fut le terme des victoires de Louis XIV ; & les foldats, dent il étoit le pere, & qui

fe crovoient invincibles fous Jui . n'eurent plus, ce semble, le même conrage. Le maréchal de Luxembourg avoit plus les qualités d'un héros que d'un fage : plongé dans les intrigues des femmes, toujonre amoureux; & mame fouvent aimé, qnoique contrefait & d'un vifage peu agréable. Le Prince d' Orange disoit : Ne bu'trai-ie jamais ce boffu-la! -- Comment le fait-il , dit Luxembourg , lorfqu'on lui rapporta ce mot? il ne m'a jamais ou par derriere. Les liaifons d'un de fes gens-d'affaires . nommé Bonnard , avec certaines femmes, le firent accufer d'avoir trempé, en 1680, dans l'horrible affaire des poisons. Il se rendit à la Bastille, par les confeils du marquis de l'avoye. Dès qu'il fut dans cette prison royale, la jaloufie de Louvois le poursuivit avec fureur ; & la Reinie , lieutenant de police de Paris, servit trop bien , dit le président Hénault , la passion du ministre. Luxembourg fut enfermé dans une efpece de cachot de fix pas & demi de long, où il tomba très-malade. On l'interrogea le second jour. & on le laiffa enfuite 5 femaines entieres fans continuer fon procès: injustice cruelle envers tout particulier, & plus condamnable encore envers un pair du tovaume ! Il fut enfin interrogé. Les imputations étoient auffi ridicules qu'atroces. Parmi les questions qu'on lui fit, on lui demanda s'il n'avoit pas fait un pacte avec le Diable, pour pouvoir marier fon fils à la fille du marquis de Lonvois? L'accufé répondit : Quamd Mathieu de Montmorenci épousa une Reine de France, il ne s'adressa point un Diable , mais aux Etats - généraux , qui déclarerent que , pour acquérir au Roi mineur l'appui des Montmorenci, il falloit faire ce muriage. Il fortit enfin de la Bastille après une détention de 14 mois, fans qu'il y ent de incement prononcé ni pour ni contre lui. Il continua de faire : la cour les fonctions de capitaine-desgardes, fans voir Lonvois fon perfécuteur, & fans que le roi lui parlât de l'étrange procès qu'il venoit d'effuyer. Il notarda pas de répondre à les ennemis par des victoires. On imprima à Cologne en 1695, in - 12, une Satyre contre la France & contre lui , intitulée ; Le Maréchal de Luxenthourg au lit de la mort , tragi-comédie en 5 actes & en profe. On connoîtra mieux ce heros . en lifant l'Histoire de la Maifon de Montinorenci , par M. Déformeaux.

VII. LUXEMBOURG , ( Sébaftien de ) Voyez PISSELEU , à la

LUYKEN, (Jean) graveur Hollandois. On remarque dans fes ouv. un feu, une imagination & une facilité admirables. Son œuvre ett confidérable & fort estimé. Il étoit né à Amsterd. en 1649, & il mourut en 1712. On estime la Bible en figures, imprimée dans cette ville en 1732, in-folio; & fon Theatre des Martyrs , en 115 planches.

LUYNES. Voy. ALBERT (D'), n'. I. II & III. & CONCHINY.

LUZIGNAN, (Guy de) fils de Hugnes de Luzignan, mort vers 164, d'une des plus anciennes maifous de France, fit le voyage d'Outremer. Il époula Sybille, fille ainée d' Ammeri roi de Jérnsalem. Par ce mariage il acquit le royaume en lorfque la ville se rendit à Saladin : (Voy. cê mot.) Luzignan ne conferva que le titre de roi de Jérufalem, qu'il vendit bientôt à Richard rol d'Angleterre, pour l'isle de Chypre. Il y prit la qualité de roi, & y mourut en 1194. Sa maifon conferva cette isle julqu'en 1473. Amauri de Luzignan , son frere , Ini fuccéda : ( Voyet AMAURI. )

Octte famille tire fon nom de la petite ville de Luzignan en Polton. dont le château passoit autrefols pour imprenable, parce que le vulgate croyoit qu'il avoit été bâti par : une Fee , meitie femme , & moitie

ferpent. LYBAS, Grec de l'armée d'Ulyfe: La flotte de ce prince ayant été jettée par une tempête fur les obtes d'Italie, Lybas infulta une jeune fille de Témesse, que les habitans de cette ville vengerent en tuant le Gree; mais bientôt les Temefliens furent affligés d'une foule de maux. Ils pensoient à abandonner entiée : rement leur ville , quand l'oracle d'Apollon leur conseilla d'appaiser . les manes de Lybas, en lui faifant batir un temple, & en lui immolant tous les ans une jenne fille. Ila obeirent à l'oracle . & Temelle n'é. prouva plus de calamités. Ouelques années après , un brave athlete nommé Euthyme , s'étant trouvé à Témesse dans le tems qu'on alloit . faire le facrifice annuel , il entreprit de combattre le Génie de Lybas, & d'arracher à la mort la victime . qui y étoit dévouée. Le spectre parut, en vint aux mains avee l'athlete . fut vaincu . & de rage alla fe précipiter dans la mer, Les Témeffiens, délivrés de ce fléau, rendirent de grauds honneurs à Bethyme , lequel époula la jeune fille . qui le deveit la vie.

LYCAMBE. V. ARCHILOOUB. LYCAON, roi d'Areadie, Il fut. fon nom, & le reperdit en 1187 , 'métamorpholé en toup par Jupiter , pour avoir immolé un enfant, qu'il, fervit à se Dieu affis à la table : ( Voy. ARCAS. ) Il y a eu plusiours . autres Lycnons; un, frere de Neftor, 1 qui fut tué par Hercule ; un autre up fils de Priam , tué par Achille , &o. ;

LYCOMEDE. Voyez ACHILLE. I. LYCOPHRON, fils de Pérsandre roi de Corinthe, vers l'an 628 avant J. C. n'avoit que 17 ans lerf. 404

que fon pere tua Melife fa mere. d'Epidaure, le fit venir à fa cour avec fon frere nommé Cypsèle, agé de 18 ans, & les renvoya quelque tems après à leur pere, en leur difant: Souvenez-vous qui a tué votre mere! Cette parole fit nue telle impreffion fur Lycopiron, qu'étant de retour à Cerinthe, il s'obstina à ne point vouloir parler à fon pere. Périandre indigné l'envoya à Corevre (aujourd'hui Corfou), & I'v laiffa fans fonger à lui. Dans la fuite , fe fentant accablé des infirmités de la vieilleffe, & voyant son autre fils incapable de régner, il envoya offrir à Lycopbron fon fceptre & la couronne; mais le jeune prince dédaigna même de parler au meffager. Sa fœur , qui fe rendit enfuite auprès de lui pour tâcher de le gagner , n'en obtint pas davantage. Enfin, on lui envoya propofer de venir regner à Corinthe . & que son pere iroit régner à Corfou. Il accepta ces conditions; mais les Corcyriens le tuerent , pour prévenir cet échange qui ne leur plaisoit

11. LYCOPHRON, fameux poète & grammairien Grec. natif de Chalcide dans l'isle d'Eubée, vivoit vers l'an 304 avant J. C., & fut tué d'un coup de flèche, felon Ovide. Suidas a confervé les titres de 20 Tragédies de ce poète. U ne nous refte de lui qu'un Poeme intitulé Caffandre ; mais il eft fi obfcur , qu'il fit donner à fon anteur le nom de Ténébreux, C'eft une fuite de prédictions qu'il suppose avoir été faites par Cuffandre , fille de Priam. La plupart ne méritent pas la peine que les favans ont prife pour l'expliquer. On a donné une édition de ce Poëme, avec une verfion & des notes, à Oxford en 1697; & elle a été réimprimée en 1702 , in-fol. Lycophron étoit un des poètes de la Pléiade , imaginée fous Ptolomée Philadelphe.

LYCORIS , célebre courtifane du tems d'Auguste, est ainsi nommée par Virgile dans sa dixieme Eglogue. Le poète y console son ami Cornelius Gallus, de ce qu'elle lui preferoit Marc-Antoine. Cette courtifane fuivoit ce general dans un équipage megnifique, & ne le quittoit jamais, même au milieu des armées. L'ascendant qu'elle avoit pris fur fon eferit & fur fon cœur, étoit extrême ; mais fes charmes ne purent tenir devant ceux de Cleopâtre. Lycoris perdit le cœur d'Antoine, & , avec fon cœur, la foule des adorateurs que sa faveur lui procuroit. Lycoris avoit d'abord été comédienne. Son véritable nom étoit Cytheris; mais elle le changea en celui de Volumnia,

après qu'elle ent été sffranchie par

Volsennius qui l'avoit aimée. LYCOSTHENES, en allemand WOLFHART, (Conrad) né l'an 1518 à Ruffack dans la haute Alface fe rendit habite dins les langues & dans les sciences. Il fut miniftre . & professeur de logique & des langues à Bâle, où il mourut en 1561. Il fut paralycique les 7 dernieres années de la vie. On a de lui : I. Chronicon prodigiorum . Bale 1557 , in folio. II. De Multe. rum praclare dictis & factis. III. Compendium Bibliotheca Gefneri , 1557 , in-40. IV. Des Commentaires fur Pline le Jeune. V. Apophthegmate, 1614, in-8°. Ce fut lni qui commença le Theatrum vita bumana, achevé & publié par Theod, Zwinger fon gendre. Cette compilation forme & vol. in fol. de l'édition de Lvon . 1656.

I. LYCURGUE, toi de Thrace. fe déclara implaçable ennemi de Bucchus; ce Dieu, pour s'en venger, lui inspira une telle furent .. qu'il fe coupa les jambes.

II. LYCURGUE, légiflateur des Lacédémoniens , étoit fils d' Eunome voi de Sparte, & frere de Polidefte qui régua après son pere. Après la mort de son frere, sa veuve offrit la couronne à Lycurgue, s'engageant de faire avorter l'enfant dont elle étoit groffe, pourvu qu'il voulût Pépouter ; mais Lycurgue refusa constamment ces offres avantageufes. Content de la qualité de tuteur de son neven Charilaus, il lui remit le gouvernement lorfqu'il eut atteint l'age de majorité . l'an 870 avant Jefus-Christ. Malgre une conduite fi réguliere & fi généreuse, on l'accusa de vouloir usurper la souveraineté. L'intégrité de ses mœurs lui avoit fait des ennemis ; il ne chercha à s'en venger, qu'en fe mettant en état d'être plus utile à fa patrie. Il la quitte, pour étudier les mœurs & les usages des peuples. Il passe en Crète, célebre par fes loix dures & aufteres; il voit la magnificence de l'Afie, fans en être ni ébloui , ni corrompu ; enfin il fe rend en Egypte, l'école des sciences & des arts. De retour de fes voyages, Lycurgue donna aux Lacédémoniens des loix féveres. Tout étoit en confusion depuis long-tems à Sparte. Auc un frein ne retenoit l'audace du peuple. Les rois vouleient y régner despotiquement, & les fujets ne vouloient pas obéir. Le légiflateur philosophe prit la réfolution de réformer entiérement le gouvernement; mais. avant que d'exécuter un dessein si hardi, il eut beaucoup d'obffacles à furmonter. Alcandre, jeune Spartiate, creva un œil à Lycurgue en le poursuivant dans une sédition élevée contre lui. Lycurgue non feulement lui pardonna; mais il le retint auprès de lui, & le traita comme son fils. Cependant le législateur de Lacédémone méditant des changemens, dont les fuites peu-

voient être dangerenfes, fe rendit avec les principaux Spartiates au temple de Delphes pour consulter Apolion. Quand it eut offert fon lacrifice , il recut vette réponfe: Allez. ami des Dieux, on Dien plutot qu'homme ; Apollon a examiné votre priere. & vous allez jetter les fondemens de la plus floriffante République qui ait jamais été... Lycurgue commença dès ce moment les grands changemens qu'il avoit médités. Il établit : I. Un Confeil compofé de 28 fénateurs . qui, en tempérant la puissance des rois par une antorité égale à la leur, fut comme un contrepoids, qui maintint l'Etat dans un parfait équilibre. II. Il mit une exacte égalité entre les citoyens, par un nouveau partage des terres. III. 11 déracina la cupidité, en défendant l'ufage de la mounoie d'or & d'argent. IV.Il institua les repas publics, pour bannir la molleffe, &il voulut que tous les citoyens mangeaffent enfemble des mêmes viandes réglées par la loi... Parmi des réglemens fi fages, il y en eut quelques - uns de bizarres. On l'a blamé, avec raifon, d'avoir voulu que les filles portaffent des robes fendues des deira côtés, à droite & à gauche. jufqn'aux talons ; & d'avoir ordonné qu'elles fiffent les mêmes exercices que les jeunes garçons, qu'elles danfaffent nues comme eux, & dans les mêmes lieux, à certaines fêtes folemnelles, en chantant des chansons.Leréglement barbare qu'il fit contre les enfans qui ne fembloient pas promettre, en venant au monde, devoir être un jour blen faits & vigoureux, n'est pas moins blamable. Mais, à l'exception de ces deux déerets & d'un petit nombre d'autres, il faut avouer que les Loix de Lycurgue étoient très-fages & très-belles. On dit que . pour engager les Lacédémoniens à les observer inviolablement, il leur

406 LYC at promettre avec ferment de n'y rien changer jufqu'à fon retour; & qu'il s'en alla enfuite dans l'iffe de Crète, où il fe donna la mort, après avoir erdonné que l'on jetta fes eendres dans la mer. Il craignoit que, fi on rapportoit fon corps à Sparte, les Lacedémoniens ne crusfent être absons de leur serment, M. l'abbé de Condillac a fait un parallèle de LYCURGUE & de SOLON, qui mérite bien de terminer cet article. " Le premier , dit-il , donna and dans les Spartiates un modele " fubfiftant de talens militaires & an de vertus guerrieres; le fecond , développa dans les Athéniens le p germe de toutes les vertus fociap les & des talens de toute espèce. ce fut l'époque où la Grèce commença à produire de grands hommes en tout genre. Comme les mœurs affurent icules la durée ,, d'un gouvernement, tous deux o donnerent lenrs foins à l'éducaso tion des citoyens, quoiqu'avec , des vues différentes. A Sparte , les cufans élevés par l'Etat , pe prenoient que des habitudes utipo les à la patrie. La République po veilloit fur leurs exercices , fur n leurs actions , fur leurs difconrs, , Rien n'étoit indifférent , tout , étoit réglé par la loi ; & les citoyens s'accontumoient des l'en-, fance à la même façon de penfer so comme à la même façon d'agir. une parfaite égalité pouvoit feule " maintenir upe discipline si févere; , il falloit par conféquent que tons n les biens fuffent en commun. Il 33 falloit ôter aux citoyens tout 30 moyen de s'enrichir, bannir les arts, le commerce, l'or & l'ar-, gent. Il falloit en un mot , pour " fermer Sparte à la corruption, la p fermer aux richeffes. Ce fut dout la monnoie de fer qui donna toute la confiftance au gouvernew ment des Spartiates, & la pauvre-

n te pouvoit fenle conferver les mœurs à cette république. Solon ne pouvoit pas affurer à fon gou-" vernement la même durée, & il , ne fe le promettoit pas dans une " république où tous les citoyens " n'étoient pas pauvres. Les pany vres auroient été dangereux dans un pareil Etat. Il falloit que l'éo ducation fit à tons un besoin de s'ocouper, & ce fut-là le princi-, pal obiet du Législateur, Mais il , lui fuffifoit auffi qu'on s'occupat s " car, en génant la liberté, il eût " étouffe l'industrie, & dégoûté de , tout travail. Il étoit donc né-. ceffaire que tous les arts fuffent " estimés ; que la considération qui beleur étoit attachée, fit un befoin " d'avoir des talens & de les cultin ver dans les autres. Or voilà l'efprit qui diftinguoit les Athéniens. Les grands - hommes parmi eux " fe firent un honneur de former n des éleves . . . On a dit que Ly-, curgue avoit donné aux Spartia. n tes des mœurs conformes à fes , loix , & que Solon avoit donué aux Athéniens des loix confor-, mes à leurs mœurs. L'entreprise , du premier demandoit plus de " courage; & celle du fecond, plus d'art. Pent-être la différence de , leur caractere eut-elle beaucoup , de part à la différence des plans , qu'ils fe firent Lycurgue étoit dur 2 & auftere; Solon étoit doux & meme voluptueux. Quei qu'il en foit, tous deux reuffirent. Lyn curgue vouloit faire des foldats. & il en fit. Solon vouloit réunir les talens aux vertus militaires . & il fit des hommes dans tous les genres. Lacédémone confer-" va plus.long - tems fes mœurs & fes loik; mais Athènes furvécut " même à la porte de sa liberté. Toute la Grèce fut affujettie, & les Athénieus triompherent de p leurs vainquents par la supériotité des talens. Tous ces inleus auroient été perdus , il Solom , avoit fait à Athènes ce que Lyncurgue fit à Spaine. Admirons le nouvrage de celuiei, de chériflons , la mémoire de l'autre. "Voyez la VIE de Lycurgue dans Pintarque; de dans le VIE vol. des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, pat la Roye.

III. LYCURGUE, orateur Athénien, contemporain de Démofthe. mes, eut l'intendance du tréfor public, fut chargé du foin de la police , & l'exerça avec beancoup de févérité. Il chaffa de la ville tous les malfaitenrs. & tint un regiftre exact de tout ce qu'il fit pendant son administration. Lorsqu'il fut hors de charge, il fit attacher ce registre à une colonne, afin que chacun eut la liberté d'en faire la censure. Dans fa derniere maladie, il fe fit porter au fenat pour rendre compte de fes actions, & après y avoir confondu le seul accusateur qui se présenta, il fe fit rapporter chez lui, où il expira bientôt après , vers l'an 356 avant Jefus-Chrift, Lycurene étoit du nombre des 30 Orateurs que les Athéniens refuserent de donner à Alexandre. Ce fut lui qui vovant le philosophe Xénocrate conduit en prison pour n'avoir pas payé le tribut qu'en exigeoit des étrangers, le délivra, & fit mettre à sa place le formier qui avoit fait traiter fi durement un homme-delettres. Les Aldes imprimerent à Venife 1513, en 2 vol. in-fol. un recueil de Harangues de plufieurs anciens Orateurs Grecs, parmi lefquelles fe trouvent celles de Ly-

LYCUS, l'un des généraux de Lyfimachus, célèbre parmi les fucceffeurs d'Alexandre le Grand, se rendit maitre d'Ephèse par le moyen d'Andron, ches de corsaires, qu'il gagna à force d'argent. Audron inrrodulit dans la ville quelquer foldats de Lyrus, comme s'ls cuffern det des prifonniers, mais avec des armes eachees, Dés qu'ils furent encourage de la comme del la comme de  comme de la comme de la comme del comme de la comme d

LYDIAT. (Thomas) mathéma. ticien Anglois, né à Okerton dans le comté d'Oxford en 1572, mort en 1646, eut le fort de plusieurs favans. Il traina une vie laborieule dans l'indigence. Il fut longtems en prifon pour dettes; & lorfqu'il eut obtenu fur la fin des fes jours un petit bénéfiee , il fut perfécuté par les parlementaires, parce qu'il étoit attaché au parti royal. Il a laiffé plufieurs ouvrages en latin fur des matieres de chronolegie, de phylique & d'histoire. Les principaux font : I. De variis anno. rum formis, Londres 1605, in 8°. contre Clavius & Scaliger, Ce dernier ayant répondu aves beaucoup d'emportement, Lydias fit une Apelogie de son ouvrage, imprimée en 1607. II. De l'origine des Fontaines & des autres corps fouterreins, 1605. in-8°. III. Plufieurs Traités Aftronomiques & Physiques, fur la nature du Ciel & des Elémens, fur le mouvement des Aftres ; fur le flux & le

reflux. &cs.
LYDIUS, (Jacques) fils de Balktoffor ministre à Dordrecht, & mateur de quelques naturais ouvrages
de controverie. Luccéda à fon pero
dans le ministrer, & fic fit connoltre an XVIIc ficcle dans la républic
que des lettres par pluficurs livres
pleins de recherches curieufes. L

Zirmonaur commistaium livré doo in4°, 1643. C'est un traité des diffieres usages des nations dans la fimfrens usages des nations dans la fim-

LYN niere de fe marier. II. De ra Militari, in-4°, 1698 : ouvrage posthume, publié par Vantil qui l'enrichit de pluficurs remarques. III Agoniftica facra , &c.

I. LYNCÉE, un des Argonautes qui accompagnerent Jason à la conquête de la Toifon-d'or. Il avoit la vue fi percante, felon la Fable,qu'il vovoit au travers des murs, & déconvroit même ce qui se passoit dans les cieux & dans les enfers. L'origine de cette fahle vient de ce que Lyncée enseigna le moyen de trouver les mines d'or & d'argent . & qu'il fit des observations nouvelles fur l'astronomie.

II. LYNCEE, l'un des cinquante fils d'Egyptus, époula Hypermeftre, l'une des so filles de Danais roi d'Argos 4 cette princesse ne voulut pas l'égorger la nuit de ses noces à l'imitation de ses autres sœurs, & sima mieux defebeir à fon pere . ue d'être cruel envers fon mari. Horace met dans la bouche de cette femme un discours touchant : " Lewe-toi, (dit-elle à Lyncle,) de peur an que tu ne trouves la mort dans les bras de la volupté. Je veux te no fonftraire à la barbarie de mon pere & de mes fœurs. Dans ce moment même ces lionnes dechirent les innocentes brebis, qui no trompées par l'amour, font venues fe livrer à leur rage. Moi. , je ne fuis ni cruelle , ni perfide, & je t'aime : je venx te fauver. Que mon pere m'en punisse par les plus rudes châtimens ; il n'en p eft aucun dont on ne puiffe fe confoler par le plaifir d'avoir fait u du bien. Adien, fuis! je t'en conjure par notre mutuelle tendreffe. Que la nuit te prete fes fombres po voiles & te procure un heureux p sfyle. Puiffions-nons un jour être pe réunis ! Puillent nos cendres être n dépofées dans la même urne! Puille notre amour fervir de mo-

dèle à la poftérité! . Lyncée . échappé au danger, arracha le trône & la vie à son cruel beau-pere.

LYND, (Humphrey) chevalier Anglois, né à Londres en 1578, mort l'an 1636 , publia deux Traités de controverse, estimés, dit-on, de ses compatriotes. & traduits en françois par Jean de la Montagne. L'un traite de la Voie sure, & l'autre de la Voie égarée.

LYNDWOODE . (Guillaume de ) Voyez GUILLAUME, nº. XVI.

LYON, (le Cardinal de ) Voyez IV. PLESSIS.

LYONS. Voyez DESLYONS, LYRE, (Nicolas de ) Voyez NI-COLAS de Lyre, nº. KIV.

LYS, (Jeanne du) Voyez JEAN-NED'ARC, nº. X.

LYSANDRE, amiral des Lacédémoiens dans la guerre contre Athènes, détacha Ephèse du parti des Athéniens, & fit alliance avec Cyrue lo Jeune, roi de Perfe. Fort du fecours de ce prince, il livra un combat-naval aux Athéniens, l'an 405 avant Jefus-Chrift, defit leur flotte, tua 3000 hommes, emporta diverfes villes & alla attaquer Athènes. Cette ville, preffce par terre & par mer , fe vit contrainte de fe rendre l'année fuivante. La paix ne lui fut accordée, qu'à condition qu'on démoliroit les fortifications du Pirée ; qu'on livreroit toutes les galeres, à la réferve de 124 que les villes qui lui payoient tribut feroient affranchies ; que les bannis ferojent rappelles,& qu'elle ne feroit plus la guerre que fous les ordies de Lacedemone. Athènes . pour comble de douleur . vit son gouvernement changé par Ly-Sandre. La démocratie fut détruite & toute l'autorité remise entre les mains de 20 Archontes. C'est ainsi que finit la guerre du Péloponnele, après avoir duré 27 ans. Le vainqueur alla foumettre enfuite l'isle

de Samos , alliée d'Athènes ; & retourna triomphant à Sparte avec des richesfes immenses, fruit de ses conquêtes. Son ambition n'étoit pas fatisfaite : il chercha à s'emparer de la couronne, mais moins en tyran qu'en politique. Il décria la coutume d'hériter, du trône, comme un wiage barbare, infinuant dans les esprits qu'il étoit plus avantageux de ne déférer la royauté qu'au mérite. Après avoir tenté en vain de faire parler en sa faveur les oraales de Delphes, de Dodène & de Jupiter Ammon , il fut obligé de renoncer à ses prétentions. La guerre s'étant rallumée entre les Athéniens & les Lacédémoniens , Lyfandre fut un des chefs qu'on leur opposa. Il fut tué dans une bataille, l'an 366 avant Jesus-Christ. Les Spartiates furent déliyrés par sa mort d'un ambitieux, pour qui l'amour de la patrie, la religion du ferment, les traités, l'honneur n'étoient que de wains noms. Comme on lui reprochoit qu'il faifoit des chofes indignes d'Hercule, de qui les Lacédémoniens fe flattoient de descendre : Il faut , dit-il , coudre la peau du Renard où manque celle du Lion ; faifaut allufion au Lion d'Hercule, Il dispit qu'on amuse les enfans avec des offelets . Es les bommes avec des paroles..., La vérité, ajoutoit il , vaut asurément mieux que le mensonge 3 mais il faut se servir de l'un 89 de Pautre dans l'occasion. Le droit du plus fort étoit, à ses yeux, le meil-leur titre. Dans une occasion où les Spartiates & les Argiens fe difputoient fur leurs limites, il dit, en montrant son épée : Voilà le moven d'avoir raison ... Lysandre fut toujours pauvre, après avoir introduit à Sparte les richeffes. Quand on fut l'état des fes affaires , deux sitoyens confidérables qui devoient épouser ses filles, refuserent de remplir leurs engagemens. Cette

condamner à une amende. I. LYSERUS, (Polycarpe) naquit à Winendéen, dans le pays de Wittemberg, en 1552. Le duc de Saxe , qui l'avoit fait élever à fes dépens dans le collège de Tubinge, l'apella en 1577 pour être ministre de l'Eglise de Wittemberg. Lyferus figna, l'un des premiers, le livre de la Concorde, & fut député, avec Jacque André, pour le faire figner aux théologiens & aux ministres de l'électorat de Saxe. Il mourut à Dresde, où il étoit viniftre, en 601, âgé de 50 ans. Beutcoup de querelles qu'il cut à le 1tenir, & fes grandes occupacion, ne l'empêcherent pas de compo de un nombre confidérable d'ouvrages en latin & en allemand. Les principaux font : I. Expositio in Genefin . en fix parties, in-4°. depuis 1604 julqu'en 1609. II. Scholo Babylo. nica, .1609 , in-4°. III. Coloffus Babylonicus, 1608, in-4°. L'auteur y donne, fous ces deux titres bizarres, un Commentaire fur les 2 premiers chapitres de Daniel. 1V. Un Commentaire fur les XII petits Prophêtes, publié à Leipfick en 1609 in-4°. par Potycarpe Lyferus, fon petit-fils. V. Une foule de Livres de théolohie & de controwerfe, dont les théologiens ne font presque plus aucun usage. Il y est, ainfi que dans fes Commentaires, favant, mais diffus. VI. L'édition de l'Histoire des Jésuites, de l'ex-Jéfuite Hafenmuller, qu'il publia après la mort de celui-ci fous ce titre : Historia Ordinis Jesuiteci, de Societatis JESU auctore, nomine, gradibus, incrementis, ab Elià Hasenmullero, cum duplici prafatione Polycarpi Lyferi , à Francfort 1594 & 1606, in 4°. Le Jefuite Gretfer attaqua cette Histoire , & I. Jerus la défendit dans son Strena ad Gret-Jerum pro bonorario ejus, in 8° , 1607. Les deux auteurs ne s'épargnent point les injures. C'étoit le ftyle ordinaire entre les favans de ce tems-la, & il n'eft pas entiérement

hors de mode.

II. LYSERUS, (Jean) docteur de la confession d'Ausbourg, de la même famille que le precédent, naquit en Saxe. Il fut l'Apôtre de la Polygamie dans le fiecle dernier. Sa manie pour cette erreur alla fi loin, eu'il confuma fes biens & fa vie pour prouver que non-feulement la pluralité des femmes est permife, mais qu'elle est même commandée en certains cas. Il voyagea. avec affez d'incommodité en Allemagne, en Danemarck, en Snède, en Angleterre, en Italie & en France, pour rechercher dans les bibliothèques de quoi appuyer fon fystême, & pour tacher de l'introduire dans quelque pays. Déguifé tantôt fous un nom, tantôt fous un autre, il publia plusiers écrits pour prouver fon opinion; mais elle n'eut pas de partifans, du moins ouvertoment. Son entêtement fur la pluralité des femmes furprenoit d'autant plus, qu'une seule l'auroit fort embarraffé, fuivant Bayle. C'étoit un petit homme, un peu boffu, maigre, pale, reveur & inquiet, Après bien des courfes inntiles, il crut pouvoir se fixer en France. & alla demeurer chez le docteur Me-Jius, ministre de l'envoyé de Danemarck. Il se flatta ensuite de rendre fa fortune meilleure à la cour. par le jeu des échecs qu'il entendoit parfaitement, & s'établit à Verfailles; mais n'y trouvant point les fecours qu'il avoit espérés, & y étant tombé malade, il voulut revenir à pied à Paris. Cette fatigue augmenta tellement fon mal, qu'il mourut dans une maifon fur la routc. en 1684. On a de lui, fous des noms empruntés, un grand nombre de livres en faveur de la polyga-

mie. Le plus confidérable eft intitulé : Polygamia Triumphatrix, id eft Difeursus politicus de Polygamia, auctore Theophilo Alethao, cum notis Athanafii Vincentii in - 4° . 1682, à Amfterdam. [ Brunfmanus, ministre à Copponhagne, a réfuté cet ouvrage par un livre intitulé: Polygamia Trumphata 1689,in-8°. On a dn même auteur un autre livre contre Lyferus, intitulé : Monogamia l'ictrix, 1689, in-8°.] On trouva dans les manuscrits de Lyferus une lifte curieufe de tous les polygames de fon fiecle. Il eft à croire que cette lifte auroit été plus longue, fi l'auteur y avoit fait entrer tous ceux qui n'avant qu'une femme, vivent avec plufieurs. Au refte, Théophie Alethée & Athanafe Vincent, font des noms controuvés fous lefquels Lyferus s'étoit caché.

I. LYSIAS, très-célèbre orateur Grec, naquit à Syracufe l'an 4ce avant Jefus-Chrift , & fut mené à Athènes par Céphales fon pere, qui l'y fit éleveravec foin. Lyfias s'acquit une réputation extraordinaire par ses Harangues, Il forma des difciples dans le bel art de l'éloquence par ses leçons & par ses écrits. Il parut à Athènes après Périclès, & retint une partie de la force de cet orateur, fans s'attacher à la précifion qui le caractérifoit. Il joignoit à une exposition de son sujet simple, claire, dévelopée; une élecution pure & choifie, une hoble fimplicité, un beau naturel, une exacte peinture des mœurs & des caracteres. On peut juger de l'élequence de Lysias, par le premier discours de la premiere partie du Phedon de Platon. Quintilien la comparoit à un ruisseau pur & clair. plutot qu'à un fleuve majeffueux. En effet, il inftruit ses juges ; quelquefois même il s'infinue avec adrel se : mais il emploie rarement ces mouvemens qui ébraulent & qui en-

trainent. On rapporte qu'un jour Lyfias ayant donné fon plaidoyer à lire à son adversaire dans l'Aréo-. page , cet homme lui dit : " La 1re p fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé bon; la 2e, médiocre; la 3e, mauvais. , Hébien, répliqua Lyfins , il eft done bon , car on ne le récite qu'une fois. Il mourut dans un âge fort avanté l'an 374 avant Jéfus-Chrift, Il compofa, depuis la 67e année de fon age jnfqu'à la 80e, deux cens Discours, dont il ne pous refte que 34 , traduits en françois par M. l'abbé Auger , à Paris, 1783, in-8°. La meilleure édition de l'original, est celle de Taylor, in 4°, 1740, à Cambridge. On les trouve auffi dans le recueil des Orateurs Grees d'Alde, in-fol. 1513, & de Henri Etienne , in fol. 1575. Voyez

II. LYSIAS , (Claude ) tribun des troupes Romaines qui faisoient garde au temple de Jérufalem. Il arracha Saint Paul des mains des Juifs, qui vouloient le faire mourir . & pour connoître le fujet de leur animofité contre lui, il fut fur le point de l'appliquer à la question en le faifant frapper de verges. Mais S. Paul ayant dit qu'il étoit citoyen Romain, ce tribun n'ofa paffer outre, & il l'envoya dans la tour Antonia; d'où il le fit conduire fous une bonne escorte à Céfarée, fur les avis qu'il reçut que plus de 40 Juifs avoient conf-

l'art. 1. SOCRATE vers le milieu.

piré contre cetapôtre.

I. LYSIMACHUS, disciple de CaBistèhers, (Voyez ce ma) l'un des apptiaines d'Auxandre le Grand, fe rendit maître d'une partie de la Thrace, après la mort de ce conquérant, & y bâtit une ville de on nom l'un 300 avant fétius-Christ.

Il fuirit le parti de Cassande de Selecuca contre Antigene & Demerius, & fe trouva à la celebre basille d'Isplina, l'an 300 avant fétius-

Chrift. Lyfomachur a'empara de la Macédoine, & yrégan a cu au s music agant fait mourir fon fils Agatha-cir. Se commis des control touter con

II. LYSIMAGHUS, Juif, parvint au fouverini pontificat de en nation 1/2n = 0.4 svant, J.C., après avoir funghandé fon frere, Hrandaür, en payant une fonme. d'argent que celli- ci n'avoir pe fournir au rod Anisoèux Epiphones. Les violences les injuffices é les facrileges fau nombre qu'il commit pendant fan gouvermeante, foorcernt les Juifs, qui ne pouvoient plus le fouffiri, qui ne pouvoient plus le fouffiri, d'a ten défair de la Pannée tuvirarte.

III. LYSIMACHUS, frere d'Apollodore, ennemi déclaré des Juifs,
eut le gouvernement de Gaza. La
grande jaloufie qu'il conqui contre
fon frere, que le peuple de les foldats aimoient & confidéroient plus
que lui, el porta à le ture en trahifon, & à livrer cette ville à dlexandre- Jamée au il 'affliccoul

LYSIPPÉ, très «élèbre feulpteur Gree, natifé élsyone, exerça en prem. lieu le métir de ferrurier, l'adonna enfoite à la peisture, & la quita pour fe livrer tout entre à la fieulpture. Il avoit eu d'abord pour mattre le Deriphore de Policités mais dans la fiute il étudia uniquement la nature, qu'il du uniquement la nature, qu'il fir tout avec beaucoup de vérité. Il étoit contemporain d'Alexantete Grant. Cévit à lui & 2 Apele feulement, qu'il étoit permis de repréfienter ce conquérant. Lyfépe

a fait plufieurs Statues d' Alexandre, fuivant ses différens ages. Une entr'autres étoit d'une besuté frapante : l'empereur Néron en faisoit grand cas; mais, comme elle n'étoit que de bronze, ee prince crut que l'or en l'enrichiffant la rendroit plus belle. Cette nouvelle parure gâta la statue, au lieu de l'orner ; on fut obligé de l'éter, ce qui dégrada fans doute beaucoup ce chef-d'œuvre. Lyfippe eft celui de tous les sculpteurs anciens. qui laiffa le plus d'ouvrages. On en comptoit près de 600 de fon cifeau. Les plus connus font l'Apollon de Tarente , de 40 coudées de haut; la Statue de Socrate; celle d'un Homme fortant du bain, qu'Agrippa mit à Rome devant fes thermes : Aleaundre encore enfant ; & les 25 cavaliers qui avoient perdu la vie au passage du Granique. On dit que Lysippe exprima mieux les ehevenx que tous ceux qui l'avoient

précédé : cela feul fuffiroit pour le tirer de la foule des artiftes ordinaires. Il fut le premier sculpteur qui fit les têtes plus petites & les corps moins gros , pour faire paroitre les flatues plus hautes. Mes prédéceffeurs, disoit-il à ce sujet, one repré-Senté les bommes tels qu'ils étoient faits; mais pour moi je les représente tels qu'ils paroiffent. Il floriffoit wers l'an 350 avant Jefus-Chrift.

LYSIPPE. Voyez PRETIDES.

LYSIS, philosophe Pythagoricien, précepteur d'Epaminondas, est auteur, suivant la plus commune opinion . des Vers derés que l'en attribue ordinairement à Pythagore. Nous avons fous le nom de Lyfis une Lettre à Hipparque, dans laquelle il lui reproche de divulguer les fecrets de Pythagore , leur maitre commun. Cette Lettre eft dans les Opufcula Mythologica & Philofophica de Thomas Gale. On croit que Lyfis viveit vers l'an 288 avant J.C.



MA, une des femmes qui suivoient Rhée. Jupiter la chargea de l'édneation de Bacchus. Les Lydiens adoroient Rhée elle-même sous le nom de MA.

MACHA, roi de Geth, donna du feconrs à Hannon, roi des Ammonites, contre David. Mais Josb, général des troupes de David, tailla en pieces les deux armées.

MAAN, (Jean) docteur de Sorbonne . natif du Mans , chanoine & précenteur de l'églife de Tours, fe fit connoître dans le fiecle dernier par un ouvrage intitulé : Sancta & Metropolitana Ecclefia Turonenfis facrorum Pontificum fuorum ornata virtutibus , & Sanctiffimis Conciliorum institutis decorata , qui fat imprimé dans la maifon même de l'auteur, à Tours en 1667, in fol. Il eft eftimé pour les recherches, & s'étend depuis l'année de J. C. 251 jufqu'en 1655. Cette Hiftoire a ao-- quit beaucoup d'éloges à ce docteur. René Robichon , confeiller à Tours , lui a confacré ces deux vers :

Unus erat quandam Turonum gloria magnus,

Nunc quoque Turonum gloria magnus erit.

MABILLE. Foyes JOURDAN. MABILLON, (Jena) né en 1632, à S. Pierre-Mont, village près de Mosificon dans le diocéle de Beins, prit babit de Bénédichia de S. Maura S. Renui de cette ville en 1654. Ses flupérieurs l'envoyerent en 1663 à S. Denys, pour montrer un 1663 à S. Denys, pour montrer un tréangers le tréfor & les monnmens antiques de cette abbaye; mais ayam, heureufement pour lui & pour les lettres, callé un miroir yvon présendait avoir apparteus à

Virgile, il en prit occasion de quitter cet emploi , qui demandoit na homme moins vrai que lui. C'eft une anecdote que l'auteur de l'Hiftoire littéraire de la Congrégation de S. Maur traite de conte fait à plaifir . en citant notre Dictionnaire ; comme fi nous étions les feuls écrivains qui l'euffions racontée ! Si ce favant estimable avoit pris la peine d'ouvrir les Mémoires de Niceron . il y auroit vn cette anecdete, & Niceren ne la rapporte pas comme un oui-dire. Quoi qu'il en foit, Dong d'Acbéri le demanda pour travailler à fon Spicilege, & eut beaucons à fe louer de fes foins & de fes recherches. Le nom du jeune Mabillon commença à être connu. La congrégation de S. Maur, l'afyle de la véritable érudition, ayant projetté de publier de nouvelles éditions des Peres, il fut chargé de celle de St. Bernard . & s'acquitta de ce travail avec autant de diligence que de fuccès ... Voyez II. BERNARD (St.) Le grand Colbert , inftruit de fon mérite, voulut lui faire donner une pention de deux mille livres , qu'il refusa , se bornant à demander la protection de la cour pour la congrégation. Que penferoit-on , difoit il , quelquefois , A étant pauvre & né de parens paus wres, je recherchois dans la Relie gion ce que je n'aurois pat obtenue dans le fiecle ? Le ministre fut touché de fon delintéreffement, & n'en eut qu'une plus grande idée de fon mérite. Il l'envoya en Allemagne l'an 1683, pour chercher dans cette partie de l'Europe toutee qui pourroit fervir à l'Histoire de France . & à la gloire de la nation & de la mailon royale. Dom Mabilion dé-

MAB 414 terra n'uficurs pieces curicufes. & les fit connoître dans un Journal de fon voyage. Cette favante courfe ayant été beaucoup applaudie , le roi l'envoya encore en Italie deux ans après. Il fut requ à Rome avec toute la diftinction qu'il méritoit. On l'honora d'une place dans la congrégation de l'Index; on lui ouvrit toutes les archives, toutes les bibliotheques, & il en tira quantité de pieces nouvelles. De tous les objets qui exciterent la curiolité, aucun ne la piqua plus que les Catacombes de Rome. Il v fit des vifites fréquentes, & y porta à la fois l'efprit de religion & celul de critique. Attaché fortement à la foi, mais en garde contre l'erreur, il vit des abus dans l'exposition de quelques corps faints , & les dévoils dans une Lettre latine fous le nom d'Essa fèbe Romain à Théoplile François. touchant le culte des Saints inconnus. Cette brochure fouleva contre lui quelques favans fuperftitieux de Rome. Il y eut plufieurs écrits pour & contre. On déféra à la congrégation de l'Index la Lettre d' Fufebe , & elle alleit être proferite par le tribunal , fi ee favant vertueux & docile n'en avoit donné une nouvelle édition. Il v affoiblit quelques endroits trop vifs ; & rejettant fur les officiers subalternes les abus qui se commettoient au fujet des corps qu'on tiroit des Catacombes , il contenta des juges qui l'eftimaient, & qui ne l'auroient condamné qu'à regret. Une autre difpute occupa le fage Mabilion. Dem Rance, abbé de la Trappe , attaqua les études des Moines, & prétendit qu'elles leur etoient plus muifibles qu'utiles. Pour appuyer l'idée qu'ils ne devoient ni faire ni lire des tivres, il en composa un lui-même. Il l'intitula : De la fainteté des devoirs de l'état Monastique. Cet ouvrage étoit à la feis la jus-

tification de l'ignorance de beancoup de moines. & la cenfure de ceux qui faisoient profession de favoir. La congrégation de S. Maur, alors entiérement confecrée aux reeherches profanes & à l'étude del'antiquité; crut devoir réfuter l'ennemi des études des cloftres. Elle choifit le doux Mabilion . pour entrer en liee avec l'austere abbé de la Trappe. Il n'avoit ni l'imagination, ni l'éloquence de ce réformateur; mais son esprit étoit plus orné & plus méthodique , & fa diction claire , fimple , & prefque entiérement dénuée d'orne mens, ne manquoit pas d'une certaine force. Il opposa principes à principes, inductions à inductions. Dans fon Thuite des Etudes Monaftiques, publié en 1691, in- 12, Il s'attacha à prouver que les moines peuvent non - feulement, mais doivent étudier. Il marqua le genre d'études oui leur convient . les livres qui leur font nécessaires , les vues qu'ils ont à fe propofer en s'appliquant aux feiences. L'exemple des folitaires de la Thébaide, uniquement occupés du travail des mains, ne l'embarraffa point. Nos moines ne leur reffemblent guere. Leur vie est moins une vie monastique . qu'une vie cléricale. Ils comptent mener celle d'un pretre & d'un homme d'étude en entrant dans le cloitre , & non celle d'un laboureur. L'abbé de la Trappe, faché de voir contredire fes idées , fit une Réponfe vive au livre des Etudes Monaftiques. Dom Mabillon y opposa des Réflexions sages & modérées. Elles amenereut une Replique fous le nom de Frere Comes L'abbé de la Trappe en étoit l'auteur ; mais fon ouvrage ne fortit point de fon clottre. Mabilion, né avec un génie pacifique, laiffa faire la guerre à quelques écrivains qui fe melerent de cette querelle. Il ne

.....

voulut plus entrer dans aucune difpute. Il s'eccupa à perfectionner fon favant ouvrage de la Diplomatique . qu'il avoit publié en 1621. Cette science lui devoit tout son luftre. Le docte Bénédictin avoit beaucoup de sagacité, pour démêler ce qu'il y a de plus confus dans la nnit des tems, & pour approfondir ce que l'histoire offre de plus difficile. Il fut le premier qui réunit les regles de la diplomatique sous un feul point-de-vue. Il douna des principes pour l'examen des diplômes de tous les âges & de tous les pays. Il n'avoit encore rien paru de plus lumineux en ce genre, que son ouvrage; mais comme il est imposfible d'etre parfait, & qu'il l'eft encore plus d'être généralement goûté, les regles trouverent des contradicteurs. On prétendit qu'il n'étoit pas ailé de porter un jugement fixe & certain , fur . tout ce qui s'appelle titres & manuscrits, parce qu'en ce genre la fausse monnoie a fouvent la plus exacte ressemblance avec la veritable. Deux manufcrits paroîtront du même âge, tandis que celui qui porte coo ans fur le front . n'est peut-être ne que depuis quelques années. Les yeux & la connoissances de l'histoire sont les seuls juges en cette matiere, & ce sont des juges auxquels un fauffaire habile peut aifément en impofer (Voy. GERMON.) On examina les pieces que Dom Mabillon donne comme la pierre-de-touche des bons titres , & le Pere Germon Jesuite prétendit trouver dans quelques uns , des marques de fauffeté. Mabillon , au Lieu de répondre ex professo, le contenta de joindre à fon livre un Supplément, qui vit le jour en 1704, & qui fatisfit prefque tous les critiques. L'amour de la paix, la candeur, & fur-tout la modeftie , formoient fon caractere. Présenté à Louis XIV par te Tellier archeve-

que de Reims, comme le Religieux le pius suvant du Royaume, il mérita d'enten l're ce mot de la bouche du grand Bolluet : Ajoutez, M. Ed le plus humble. Un étranger ayant été consulter le savant du Cange , celuici l'envoya à Mabillon, son ami & fon rival en érudition. On wous trompe quand on vous adresse à moi, tépondit humblement le Benedictin & allez voir M. du Cange. - C'eft luimeme qui m'adreffe à vous, dit l'étranger .-- Il est mon maitre, répliqua Mabillon. Si cependant yous in bonorez de vos vifites , je veus communiquerai le peu que je sais. Ce favant fi célebre & fi modefte, mourut à Paris dans l'abbaye de St. Germain des Prés en 1707, à 75 ans, d'une retention d'urine. Clément XI. en apprenant sa mort, fit écrire à Dom Ruinart , qu'on lui feroit plaifir d'inhumer un homme qui avoit fi bien mérité des lettres & de l'Eglife, dans le lieu le plus diftingué, puisque tous les savans qui iront a à Paris ne manquerent pas de n vous demander où vous l'avez mis? ubi posuistis eum?, Le pape vouloit qu'on requeillit fes cendres ·fous le marbre, avec une inscription qui convint à des reftes fi précieux. L'intention du pontife ne fut pas suivie à cet égard : mais Dom Rouftel fit un éloge en ftyle lapidaire, qui valoit bien un mo-

Omnium bominum shi conciliacit
animos
Hominum mitissimus.
In ipsis etiam litterariis disceptationibus
Nemini asper,

nument. Nous n'en rapporterons

que le morceau fuivant :

Neminem last, etiam lasus. Scribentem incitabat veritas, Certantem moderabatus lenitas; Vencentem coronabat veritas, Cerenatum ornabat bumilitas. Hac fingulari morum fuavitate Devinciebat animos, leniebat invi-. . . . . . .

Cateris testibus nemo major, Se ipfo judice nemo minor ; Ec clurior , quo fibi vilior. Caleft's gloria cupidus, mundanam

Sprevit. Respirat I ominum plansus, mercedem

quam dare folent homines . Vani vanam. Nullurs in claustro tenuit dignitatis

gradim . Omnes meruit. . . . . . . . .

Cum virtutum fludiis fludia litterarum conjunxit . Ut alterno fædere.

Scientis pietatem , pietas Scientiam adjuvaret.

L'académie des Inscriptions s'étoit fait un honneur de fe l'affocier. & M. de Beze, fecrétaire de cette compagnie, en fit l'éloge comme il le meritoit ... Ses principaux ouvrages font: I. ACTA Sanctorum ordinis Sti. Benedicti, à Paris, en 9 vol. in-fol. Le ter volume de ce recueil, commencé par Dom d'Acheri, parut en 1668. Il va jufqu'à l'année 1110. L'ouvrage est aussi estimé pour les monumens qu'il renferme, que pour les favantes préfaces dont l'auteur l'a orné. Les mœurs & les usages des fiecles d'ignorance y font recherchées avec foin, & cent queltions importantes discutées avec une critique exacte & folide. On peut faire le même éloge des notes dans lefquelles l'anteur rétablit la chronologie & l'histoire, & éclaircit des points de discipline affez obscurs. Les Préfaces ont été imprimées féparément , in 4° , 1732. II. ANALEGTA; ce font des pieces recueillies dans diverfes bibliotheques, en 4 vol. in-8°, dont le pre-mier parut en 1675. Les favantes Differtations qui enrichiffent ce requeit , me font ras ce qu'il v à de

moins précieux. On en a donné une édition in fol. à Paris en 17231 c'eft la pluseftimée. III. Dere Diplomatica, a vol. in fol. La meilleure édition eft celle de 1709 . par les toins de Dom Ruinart , qui l'augmenta de nouveaux titres. IV. La Liturgie Gallicane, in-4", 1685 & 1729. V. Une Differtation fur Pufage du Pain azime dans l'Euchariftie, in-8°. VI. Une Lettre fons le nom d' Eufebe Romain touchant le Culte des Saints inconnus, 1698 in-46.& 1705 in-12. VII. Mulaumitalicum, 2 vol. in 4°, 1724, en fociété avec Dom Germain. VIII. Les Annales des Bénédictins, dont il a donné 4 vol. in-fol., qui contiennent l'Histoire de l'ordre des Bénédictins, depuis fon origine jufqu'en 1066. Les volumes fuivans ont été donnés par D. Ruinart & D. Vincent Thuillier. IX. L'Epitre dédicatoire qui est à la tête de l'Edition de S. Augustin. X. Sancti BER. NARDI Opera, 2 vol. in fol. Paris . 1690: c'eft la meilleure édition elle a été réimprimée en 1719. Tous les ouvrages précédens font en Latin. Ceux que le Pere Mabillon a données en François, font : I.Un Factum, avec une Réplique, fur l'Antiquité des Chanoines réguliers & 9 des Moines , pour maintenir les droits de fon ordre, contre les Chanoines - réguliers de la province de Bourgogue. II. Traité des Eindes Monaftiques, 2 vol. in-4°, ou in- 12. III. Une Traduction de la Regle de S. Benoit, in-18, 1697. (Voy. LANCELOT vers la fin. ) IV. Une Lettre fur la vérité de la fainte Larme de Vendôme. Mabillon, partout ailleurs excellent critique , parolt, dans cet ouvrage, trop crédule & pen judicieux .. Dom Thuillier publia en 1724 les Œuvres pofthumes de Dom Mubillen . & v joignit celles de D. Ruinart; ce recueil eft en ; vol. in-4°. Parmi les Dicees.

pieces intéreffantes qu'il renferme . on trouve des Reflexions fur les Prifons monastiques , qui femblent avoir été dictées par la charité & la miléricorde. Il fait voir les inconvéniens d'une condnite trop févere, & enfin il propose l'espece de chatiment qui lui paroît le plus propre aintimider les foibles & à ramener les coupables. Les différens Ouvrages de D. Mabillon, très-bien accueillis en France & dans les pays étrangers , lui procurerent les marques d'estime les plus honorables. Le P. Noris , Augustin , depuis cardinal , lui dédia un de les ouvrages ; le P. Tomafi lui fit le même honneur. Le pape Alexandre VIII voulut qu'il lui écrivit toutes les femines. A fa mort , la Monsoye , Herfan , Boivin , le Roy, de Villiers , Bofquillon , Gourdan , Greunn , & plufieurs autres , répandirent des fleurs fur fon tombeau. Les lavans d'Allemagne lui donnent ordinairement le nom de Grand; MAGNUS MABILLONIUS. Voy. l' Histoire littéraire de la Congrégation de St. Mater. D. Ruinart écrivit la VIR. in 12, 1708 : c'eft un modele pour les favans & pour les chrétiens.

MABLY, (l'Abbé Bonnet de) néà Grenohle, & mort en 1785 à 76 ans, étoit frere de l'abbé de Condillac, & avoit comme lui est efprit profond & priedrant, feul eapable d'oblever & de faire connoître les hommes & les états. Sa vie fut remplie de pau d'événemens. Tranfi

porté de bonne-heure de la province à Paris, il le fit une réputation fans le fecours des proneurs & des intriguans. Il paffa les dernieres années de la vie dans une elpèce de retraite, & il s'étoit fait des princines qui devroient être ceux de tous les gens de lettres. Sa conduite le rendit auffi eftimable que fes travaux. Ses principaux ouvrages font: I. Parallele des Romains & des François, 1740, 2 vol. in - 12. II. Le Droit public de l' Europe , 1674 . 2 vol. in 12. III. Observations fur les Grecs, in - 12. IV. Observations fur les Romains , 2 vol. in - 12. Les unes & les autres font profondément penfées, bien liées, remplies de vues fines & de conjectnres heureufes. (Voyez GRACCHUS.) V. Des Principes de Négociations, 1757, in-12. VI. Entretiens de Phocion fur le rapport de la Morale avec la Politique, in-12. La fociété économique de Berne, à qui cet ouvrage excellent parut le code des Etats libres, lui adjugea le prix qu'elle distribue annuellement. L'auteur y donne avec précision, & même avec agrément, des idées faincs & lumineules de la vertu patriotique & des devoirs qui attachent l'état aux citoyens & les citoyens à l'état. Ce livre rendit l'abbé de Mably fi recommandable, que les Polonois & les Américains (\*) eurent recours à fes lumieres ; & les Hollandois mêmes recurent de lui des confeits. trop indicieux pour être écoutée

<sup>(\*)</sup> Ce dernier peuplea bien chungé, depuis, fes femimens de déférence pour cet écrivian philosphe: voici ce qu'on it idans le MRRCURE DE FRANCE, Janvier 1785, 18°. III. \*\* Le dernier ouvrage de M. 18bbé de Habeiy, net les Confisions des Estats Units de l'Amérique a révolté les Américains contre cet élimable écrivain. Dans pluséens Estats, on l'a pendu ent efficie, comme nemmé de la literé les éles abélance; a de fontivra a été trainé dans la bone. Ce traitement, qui pourra paroit rep lus honteux encores pour ceux qui l'ora infigié, que pour celui qui pen entell'tobjet, prouve du moins que les Américains n'aiment pas qu'an que leur donne des avis; a

Tome V.

dans des tems de troubles. VII. Observations fur l'Histoire de France, 1765 , 2 vol. 10-12. VIII. Obfervations fur l'Histoire de la Grece. 1766 , in-12, IX. Entretiens fur l'Histoire, in 12. On v trouve des réflexions indicieuses, des observations bien faites, une grande conpoiffance des historiens anciens & modernes. Mais il déprime peutåtre trop ceux ci , & exalte trop les autres. On peut lui reprocher auffi , que , dans ses autres onvrages, il paroit avoir trop penfé, que les peuples d'anjourd'hui pouvoient se zouverner par les principes des républiques Grecques & Romaines. " Etranger d'ailleurs aux Etats libres par fa patrie, par fon état, par fon éducation , il est tombé . m ( dit M. Mullet Dupan , ) dans e les défauts où tomberoit un répuplicain affez hardi pont dicter la " discipline des royaumes. " On ne doit pas cependant le confondre avec ce tas de déclamateurs modernes qui n'écrivent fur la liberté qu'avec le transport au cervenn, & qui pren-

un peu froid. MABOUL, (Jacques) né à Paris, d'une famille diftinguée dans la robe, se consacra à la chaire, & prècha avec diftiuction à Paris & en province. Il fut long - tems grand vicure de Poitiers , & devint évêque d'Aleth en 1708. Il mourut dans cette ville en 1723, laiffant une mémoire respectable. Dans ses Orasfons funèbres , qui ont été recucillies en 1749 en un vol. in 12 ; ou trouve par - tout cette douceur de ftyle, cette nobleffe de fentimens, cette élévation, cette onction , cette fimplicité touchante , qui font le caractere d'une belle ame & d'un vrai bel-esprit. L'évêque

nent pour de l'éloquence les effer-

velcences d'une tête exaltée. Le

ftyle de l'abbé de Mably eft clair .

correct, quelquefois élégant, mais

d'Aleth n'a pas, ea genéral, fa mhle vigueur de Bojhet; misi el et plus chatté de lug pool. Monns étudié & moins brillant que Fichéber; il et aulii plus touchant & plus affectueux. S'il fait des antibhéles, elles font de chofes & non de mots. Plus égal que Mafearon, il a le goût; les graces, la facilité & le ton intérellint du P. la Rus. On a encore de lui deux Mineires pour la conciliation des affaires de la Conftitution, in 4, 7, 1749.

MABUSE, (Jean ) peintre, natif d'un village de ce nom en Hongrie, mort en 1562, fit le voyage d'Italie avec fruit. Il peignoit trèbien un finjet d'histoire. On voit plusieurs de ses ouvrages à Amsterdam , entr'autres une Décolation de St. Jean, faite de blanc & de noir , avec une certaine eau , ou un fue qu'il inventa, pour le passer de conlcur & d'impression : enforte qu'on pent plier & replier la toile de fes tableaux, fans gater la peinture. Le roi d'Angleterre exerca long - tems fon pinceau. Mabufe fut fort fobre dans fa jennesse; mais dans un âge plus avancé il s'adonna au vin , & cette paffion lni faifoit faire de tems en tems quelques fripouncries. Le marquis de Verens, au service duquel il étoit . devant loger chez lui l'empereur Charles-Quint , habilla fes domestiques en damas blane. Mabufe vendit fon damas, & en but l'argent au cabaret. Il le remplaça par une robe de papier blane, qu'il peignit en damas à grandes fleurs. L'éclat des couleurs fit remarquer l'habit du peintre. L'empereur, furpris du brillant de ce damas , le fit approcher & découvrit fa rufe. On en rit beaucoup, & Mabufe , qui avoit fait rougir fon maitre , en fut quitte

pour quelques mois de prifon.

I. MACAIRE . (Saint) l'Ancien,
célebre folitaire du Ive fiecle . con-

temporain de S. Epbrem, & non disciple de S. Antoine , comme le dit Poiret, naquit à Alexandrie vers l'an 301, de parens pauvres. Il exerea, jusqu'à l'âge de 30 ans, le métier de boulanger. Ayant alors requ le bapteme, il fe retira dans la folitude. Il palfa 60 ans dans un monaftere de la montagne de Scété. partageant fon tems entre la priere & le travail des mains. Il monrut vers l'an 391, à 90 aus. On lui attribue 50 Homélies en grec, Paris 1526,in-fol. avec S. Grégoire Thaumaturge ; & féparément , Leiplick, 1698 & 1699, 2 vol. in 8°. Les myftiques en font beaucoup de cas. On v tronve toute la fubitance de la théologie afcétique. Quoique S. Macaire fut un homme fans études, il étoit puissanten paroles & en œuvres.

II. MACAIRE, (St.) le Joune, antre célebre folitaire, ami du précédent . & originaire d'Alexandrie comme lui, eut près de 5000 moines sous sa direction. La fainteté de fa vie & la pureté de ta foi l'exposerent à la persécution des Ariens. Il fut exilé dans une ifle où il n'v avoit pas un feul Chrétien; mais il en convertit presque tous les habitans par fes miracies. Macaire mourut en 394 ou 395. · C'eft à lui qu'on attribue les Regles des Moines, que nous avons en 30 - chapitres. Jucques Tollius a publie . dans les Infignia itinerarii Italici , un Descours de St. Macaire fur la mort des Juftes.

MAGARÉE. Voyez CANACÉE.

MAGC IO, (Sébaltien) natif
d'Urbania dans le duché d'Urbin,
mourut, àgé feutement de 37 aus,
au commencement du XVII 6 feche.
Cétoir un écrivain fil laborieux,
qu'il fe forma, dit-on, un creux
aux denx doigts dout il tenoit la
plume. Ses principaux ouvrages
[ant: I. De Hiljuria forvibuta, pou

estimé. H. De bello Afdrubalis, Vonile 1613, in-4°. III. De Historia Liviana. IV. Un Poime fur la Vie de Jéjus-Chrife, Rome 1605, in-4°; & d'autres Poéses, qui ne sont connues que de savans de prosession.

MACOUVIUS ou MAKOUSCER, (Jean) gentilhomme Polonois de à Lobzenie en 1588, d'une familie noble, devint profeilleur de thicklogie à Francker en 1616. Il remplit cet emploi avec honneur- juiqu'à fa mort, arrivée a 1644. Il 
eut de grandes difiputes avec les Socinieus, les Jétuites, les Auabaptilles, les Arminiens, & ca. On a de lui des Opufcuter Philopopiuquer, in-8°, d'atures ouvere en latin, peu connus hors de l'Allemagne.

MACE. Voyez MASSE.

1. MAUE, (Robert)Impriment of Carn, mort vers 1491; eft le premier en Normandie qui exerga l'imprimerie avoc des carncheres de fonte. Il ent pour apprentific cible betre Obritophor Plantim. Cible MACE, fon arriere-petit ills, né à Caen, avocat de bou mathèmet cieu, s'attacha particuliérement la "attronomie, Euphthia un ouvrage eltimé fur la Conate de 1518. On auffid de lui des Vers qui non auffid de lui des Vers qui non pas méprifables. Il mourut à Paris en 1637.

en 1637.

II. MACK, (François) bachelier de Sorbonne, chanoine chefficier de Corbonne, chanoine chefficier & curéd de Ste Opportune à Paris, sa patrie, se fait etilimer par son similarité de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les plus etilimés font: s. Un Abrégé chronologique, sijliorique 25 moral de Chonologique, sijliorique 25 moral de 17 ducine 25 du Nouvean Efficamene, 1704, a velumes in-4, 'Cetouvrage et affice bien fait, '& peut fervir à ceux qui ne sont point en chat d'entre dans la distinution des auteurs originanx. II. Une Hilitoire morale, initiutée: Mlanie: \*\* en la morale initiutée: Mlanie: \*\* en la

Fenve charitable; production polthume, qu'on attribua à l'abhé de Choifi, & qui eut beaucoup de ecurs. III. L'Hifton e des quatre Cieerons , 1714 , in-12 : morceau eurienx & intereffant , attribue d'abord au P. Hardonin, Jefuite, L'auteur y prouve, par les historiens Grecs & Latins, que le fils de Cipere. IV. Une Traduction de quelques ouvrages de niété du P. Buffe & de l'imitation de Jéfus (brift ... V. Eforit de S. Augustin . on Analyle de tous les Ouvrages de ce Pere Cet ouwrage est manuserit : il mériteroit. dit-on , les honneurs de la preffe, L'abbé Macé mourut à Paris en 1721. après s'être exercé avec înecès dans le cabinet & dans la chaire.

I. MACEDO, (François) l'éfuite. né à Conimbre en 1596, quitta l'habit de la Société, pour prendre ectui de Cordelier. Il fut l'un des plus ardens défenfeurs du due de Bragance, élevé fur le trône de Portugal. Mucedo, dans un voyage à Rome, plut tellement à Alexande VII. que ce pape le fit maître de controverse au college de la Propagande, professeur d'histoire eccléfiaftique à la Sapience . & confulteur de l'Inquifition. Le Cordelier . né avec une humeur bonil. lante, impétueuse & fiere, ne sut pas conferver sa faveur; il déplut au faint pere , & paffa à Venife , où il foutint en arrivant des thèfes · de Omni scibili. Ce spectacle fut suivi d'un fecond. L'infatigable Macede douna pendant & jours les fameufes conclusions qu'il intitula : Les Rugiffement littéraires du Lion de S. Marc. Ses succès lui valurent une chaire de philosophie morale à Padoue. Il fut d'abord en grande confidération à Venile; mais s'étant mêlé de quelque affaire du gouvernement, il fut mis en prison. &y mouruten 1681, à 85 ans. La

Bibliotheme Portugaife compte julqu'à 109 ouvrages de cet inépuifable auteur , imprimés en différens endroits de l'Europe, & 30 manuscrits. Le P. Macedo dit lui meme dans un de les livres, qu'il avoit prononcé en publie ca Panégyriques, 60 Discours latins, 32 Orale fons funcbres; & qu'il avoit fait 48 Poemes épiques . 123 Elégies . 115 Epitaphes , 212 Epitres dedle catoires, 700 Lettres familieres, 2600 Poemes héroiques . 110 Odes, 3000 Epigrammes , 4 Coméd:es latines, & qu'il avoit é rit ou prononcé plus de 150,000 Vers furle-champ. Onelle étonnante fécondité! ou plutôt quels torrens d'ennui! De tout ce fatras, nous ne citerons que , I. Sa Clavis Augustiniana liberi arbitrii , contre le Pere Noris, depuis cardinal, Il y avoit en une querelle vive entre ces deux favans au finjet du monachisme de St. Augustin. On imposa filence aux parties. Le P. Macedo quitta la plume; mais, pour ne pas paroître vaincu, il envoya à fon adverfaire un eartel de défi. Il v exposoit . felon les loix de l'ancienne chevalerie, le fujet de leur démelé, & provoqueit Noris an combat en champ clos ou ouvert à Bologne, où lui-meme promettoit de fe rendre. Cette piece finguliere fe trouve dans le Journal étranger, Juin 1757. Il y eut une nouvelle défense de combattre, & le cartel ne fut point accepté. II. Schema Sancia Congregationis , 1676 , in-4°. C'eft une differtation fur l'Inquisition, où l'érudition & les impertinences font semées à pleines mains. L'auteur fait remonter l'origine de ce tribunal au Paradis terreftre. Il prétend que Dieu y commença de faire la fonction d'Inquifiteur, & qu'il l'exerca enfuite fur Cain . & fur les ouvriers de la Tour de Babel. III. Encyclopedia in agonem litteratorum,

1677 , in-fol. IV. L'Elege des François, Aix 1641, in-4°. en latin. Macedo fe déclara d'abord pour la doctrine de Joufenius dans Cortina Sancti Augustini de predestinatione , in-4°; u.sis 'e pape Innocent X ayant condamné les cinq fameules Propofitions , Macedo fomint que Junfenius les avoit enseignées dans le fens condamné par le pape, & publia, pour le prouver, un livre intitule : Mens divinitus inspirata Innocentio X, in 40. V. Myrothecium Morale , in- 4° , où il fait im pompeux étalage de les Ecrits, de fes Harangues, de fes Vers, &c. Maeedo avoit une lecture prodigicule, une mémoire surprenante, beaucoup de facilité à parler & à écrire ; Ane lui manquoit que le bon fens & le goût.

II. MACEDO, (Antoine) Jéfuite portugais, frere du précédent . né en 1612 , fut envoyé miffionnaire en Afrique, & à fon retour, il accompagna l'ambaffadeur de Portugal en Suède. Ce fut à lui que la reine Christine fit les premieres ouvertures du deffein qu'elle avoit d'abandonner le Luthéranisme. Macedo fut ensuite pénitencier de l'églife du Vatican à Rome , depuis l'an 1651 julqu'en 1671. Il retourna alors en Portugal, où il eut divers emplois. On a de lui : Lufitania infulata o purpurata , à Paris 1673 , in 4°, &c.

in 4°, &c.

MACEDONIUS, patriarche de

Goultantinople en 341, & fianeux

kerfünzue, foutenoit quele St.Efprit u ktoit pas D.eu. Il enuit de

granis defonirer dans fa ville, &

\*atiri la diffirec de l'empereur

Conflower, Aucur & Enders e fiori
tantinople en 360, Il monutt enluits

mitrablemenn. Les foctieurs de

Macchonius r'appelloient MACEDO
MENS Leurs mours steinet pures

MENS Leurs memers steinet pures

& aufteres , leur extérieur grave . leur vie auffi dure que cette des moines. Cetre apparence de piété trompa les foibles. Un certain Marathon. autrefois tréforier, embraffa gette feete, & fon or fit plus d'hérétiques que tous les argumens. Les fectateurs des Macédoniens trèsaccré lités à Confrantmople, & répandus dans un grand nombre de monasteres d'hommes & de filles . dominerent principalement dans la Thrace, dans l'Hellespont & dans la Bithynie. Après la mort de Julien. Jovien fon successeur , très attaché à la foi de Nicée, voulut la rétablir. Il rappella les exilés. " Co-, pendant, (dit M. Pluquet, ) com-" me il aimoit mieux agir par doun ceur que par autorité, il laiffoit p une grande liberté à tout le mon-, de pour la religion. Tous les chefs n de fectes s'imaginerent pouvoir " l'engager dans leur parti, Les Maocedoniens formerent les premiers n ce projet : ils présenterent une , requête , pour obtenir que toutes les églifes leur fuffent données; mais Jovien rejeta leur requête. Dans la fuite les Macé toniens le réunirentaux Catholiques , parce " qu'ils étoient perfécutés par les Ariens. Ils fignerent le Symbole , de Nicée , le féparerent enfuite, & furent condamnés par se le concile de Conftantinonle. Théodofe avoit appellé à ce con-" cile les évêques Macédoniens. dans l'espérance de les réunir à , l'Eglife; mais ils perfévererent and dans leurs erreurs. L'empereur m employa, mais inntilement, tous , les moyens propres à les enga-" ger à se réunir avec les Catha-" liques, & les chassa de Constan-, tinople : il leur défendit de s'afp fembler , & confifqua à l'Epargne n les maifons où ils s'affembloient. Les erreurs des Macedoniens fur , le St-Efprit , ont été renouvellées Ddii

par les Sociniens , & adoptées par Clarke , Whifion , &c. ,,

I. MACER . ( Emilius ) poète Latin natif de Vérone . composa un Poeme fur les Serpens, les Plantes Ed les Oiscaux; & un autre sur la raine de Troie, pour servir de supplément à l'Iliade d'Homere, Mais ces deux Poemes sont perdus; car eelui des Plantes que nous avons fous le nom de Motet , eft d'un auteur plus récent . puisqu'on v cite Pline , & que l'auteur est auffi mauvais botaniste que le plat versificateur. L'édition la plus estimée est celle de Naples , 1477 , in-folio. Il y en a une traduction françoise par Guillaume Guerault , Rouen 1588 , in-8°. Macer floriffoit fous

Auguste. Voyez GUEROAND. II. MACER, (Lucius Claudius) propréteur d'Afrique sous le regne de Néron, fe fit déclarer empereur l'an 68 de Jésus Christ dans la partie qu'il commandoit. Avant levé de nouvelle troupes. il les joignit à celles qui étoient fous ses ordres , &: 'en fervit pour conferver le titre qu'il avoit usurpé. Il fit plus ; il se faisit de la flotte qui transportoit le bled à Rome, & canfa la famine dans cette capitale du monde. L'ufurpateur avoit plus de courage que de politique. Il irrita les Afrigains par des vexations & des cruantés, & se joua également de leur fang & de leurs biens. Ces peuples irrités eurent recours à Galba , qui venoit d'être revêtu de la pourpre impériale. L'empereur donna ordre d'arrêter les brigandages de cette bête féroce, Trebonius Garuciamis intendant d'Afrique , & le centurion Pupirius , chargés des ordres du prince, firent périr Mucer dans la même année qu'il avoit pris le titre de César. Il avoit été engagé à la révolte par une femme nommie Cornelia Crifpinilla , inmante des débauches de Néron,

laquelle étoit passée en Afrique potrés le venger des mécontentemens que eet empereur lui avoit donnés.

I. MACHABÉES , fept freres Juifs, qui fouffrirent le martyre à Antioche dans la perfécution d'Antiochus Epiphanus, avec leur mere & le faint vieillard Elfazar , l'an 168 avant J. C. Ce prince avant fait arrêter ces généroux confesseurs . n'oublia rien pour les porter à manger de la chair de porc. Les fept freres fouffrirent en présence de leur mere , l'un après l'autre , qu'on leur coupat les pieds & les mains, fans marquer la moindre foibleste au milien des tourmens qu'on leur faifoit endurer. La mere de ces martyrs , après avoir affifté au triomphe de ses enfans. fut couronnée à son tour, & mouret avec la conftance qu'elle leur avoit inspirée.

II. MACHABÉES, (les Princes ) ou Almonéens : Voyez JUDAS-MACHABÉE, MATHATIAS .. Nous avons fous le nom des Machabées IV Livres, dont les deux premiers font canoniques . & les deux antres apoctyphes. Le premier fut, à ce qu'on croit , composé sous Jean Hyrcan, le dernier de la race des Almonéens . & contient l'histoire de 40 aus, depuis le regne d'Artiochus Epiphanes, jufqu'à la mort du grand prêtre Simon. Le fecond eft l'abrégé d'un grand ouvrage , qui avoit été compolé par un nommé Jason, & qui comprenoit l'histoire des perfécutions d'Epiphones & d' Enpator contre les Juifs. Ce deuzieme Livre , tel que nous l'avous , continut l'histoire d'environ quinze aus , depuis l'entreprife d' Héliodore , envoyé par Selencus pour enlever les tréfors du Temple , jufqu'à la victoire de Judas contre Nicaner, Le troisieme Livre des Machabées. appellé fort mal-à-propos, puilqu'il n'y est pas dit au mot de ces

MAC waillans défenseurs de la Loi de Dieu , contient l'histoire de la perfécution que Ptolomée Philopator, roi d'Egypte, fit aux Juifs de fon royanme ; & ce livre ett rejetté comme apocryphe, ainfi que le IVe. Ce dernier est une espece de réfumé des deux premiers livres, & contient ce qui s'est passé chez les Juifs dans nn espace d'environ deux eents ans.

MACHAON, célèbre médecin, fils d' Esculape & frere de Podalire . a compagna les Grecs au fiege de Troie, & y fnt tué par Euripile , fuivant Q. Calaber.

I. MACHAULT, (Jean de) Jesuite Parifien , professa la rhetorique dans sa Société, devint recteur du college des Jésuites à Rouen, puis de celui de Clermont à Paris; & mourut en 1619, à 48 ans. On a de lui des Notes en latin contre l'Histoire du président de Thou, fous le nom supposé de Gallus . c'eft-à-dire le Coq , qui étoit le nom de sa mere. Ce livre est intitulé : Jo. Galli Juriscons. Notasiones in Historiam Thuani , Ingolftadt, 1614, in-4°. Il eft rare, & a été condamné à être brûlé par la main du bourreau, comme pernicieux , Séditieux , plein d'impostuves set de calonnies ... Muchault étoit un de ces hommes ardens & zélé, qui font toujours prets à prendre les armes, lorfqu'on attaque ce au'ils croient être la gloire de leur corps. Il a traduit de l'italien l'Hifsoire de ce qui s'est paffé à la Chine Ef au Japon , tirée de Lettres écrites en 1621 & 1622, Paris 1627 , in - 80.

II. MACHAULT, (Jean-Baptifte de ) autre Jefuite, natif de Paris, mort en 1640 à 29 ans, après avoir été recteur des colleges de Nevers & de Rouen, a compolé: Gesta à Societate SESU in regno Sinenfi, Athiopico & Tibetano, & queltile de faire connoître. III. MACHAULT, (Jacques de ) auffi Jefirite , ne à Paris en 1600, fut recteur à Alencan, à Orleans & à Caen, & mourut à Paris en 1680. Ou a de lui : L. De Missionibus Paraguar in & aliis in. America meridionali II. De rebus Japonicis. III. De Provinciis Goana, Malabarica & aliis. IV. De Regne Cochincinenfi. V. De Missione Religioforum Societatis IESU in Perfide. VI. De Regno Madurenfi, Tangorenfi. &c. Ces ouvrages offrent quelques détails curienx; mais nous avons eu, depuis lui, des Relations plus axactes.

MACHET. ( Gerard ) né à Blois. en 1380 d'une famille ancienne, fut successivement principal du college de Navarre, conseiller-d'état & confesseur de Charles VII. enfin. évêque de Castres. Il parut avec éclat au concile de Paris, tenu contre les erreurs de Jean Petit; harangua, à la tête de l'université, l'empereur Sigismond ; fonda plufienrs hopitaux & couvens, gouverna faintement fon diocèfe . & mourut à Tours en 1448. On a de lui quelques Lettres manuscrites. Il fut l'un des commiffaires nommés par la cour pour revoir le procès de la Pucelle d'Orléans, & se déclara en faveur de cette héroïne.

MACHIAVEL, (Nicolas) famenz politique, naquit à Floren-ce en 1469, d'une famille noble. & patricienne, honorée des premieres dignités de la république, Il se diftingua de bonne heure dans la carriere des lettres , & reuffit . affez dans le genre comique: le pape Léon X, protecteur de tous les talens, fit reprélenter les pieces sur le théâtre de Rome. Machiavel étoit d'un caractere inquiet & remuant; il fut acculé d'avoir

eu par à la conjuration de Soderini contre les Médicis : on le mit à la question , mais il n'avoua rien. Les éloges qu'il prodignoit à Brutus & à Caffius, le firent foupgonner d'awolr trempé dans une autre confpiration contre Jules de Midicis. depuis pape sous le nom de Clément VII; mais comme ces foupcons étoient deftitués de preuves , on le miffa tranquille. La république de Florence le choifit pour son seerétaire & pour fon historiographe. Ces deux emplois ne purent le tirer de l'indigence, & il mourut miférable en 1527, d'un remede pris à contre-tems. Binet dit, qu'avant que de rendre l'efprit, il fit part d'une vision qu'il avoit eue. Il vit d'un sô:é un tas de panvres gens , déchirés , affamés , contrefaits ; & on lui dit que c'étoient les habitans du Paradis. Il entrevit de l'autre , Platon , Sénèque , Plutarque , Tacite . & d'autres écrivains de ce genre; & on lui dit que c'étoient les damnés. Il repondit, " Qu'il aimoit mienx être en Enfer avec ces so grands esprits, pour traiter avec , eux d'affaires d'état , que d'être avec les Bienheureux qu'on lui 27 avoit fait voir., Peu de tems après il rendit l'ame. Mais ce conte a tout l'air d'un roman, fait pour donner upe idée de la façon de penfer de Machiavel. C'étoit un de ces hommes qui percent tout & fe moquent de tout. Il avoit certainement de l'esprit, mais encore plus d'orgueil. Il exerçoit la oculure lur les grandes & les petites chofes; il ne vouloit rien devoir à la religion, & la proferivoit même. On a de lui plufieurs onvrages en vers & en profe. Ceux du premier genre doivent être regardés pour la plupart, comme des fruits empoisonnés d'une jeunesse déréglée. L'auteur ne manque ni d'imagination . ni de facilité, ni d'agrément; mais

il refpecte peu la pudeur. Les prim cipaux font: I. L'Afne d'or, à l'is mitation de Lucien & d'Apulée. Il. Belphégor , que la Fontaine a imité & furpaffé, III. Quelques petite Poèmes, les uns moraux, les autres hiftoriques. Ses productions en profe font : I. Deux Comédies : la tere, intitulée la Mandragore, eft une des meilleures qui aient été faites de fon tems. J. B. Rouffeau, dans sa jeunesse, la trouva si théàtrale, qu'il en fit une traduction libre, imprimée à Londres en 1723. dans le Suplément de ses Œuvres. On doute que l'original & la copie puffent plaire fur notre théatre. L'autreComédie de Muchiavel, [Clitia] elt imitée de la Cafina de Plaute, & eft inférieure à fon modèle. Machiavel joignoit au talent de faire des pieces de théatre, celui de les jouer, 11 reuffiffoit, fujvant Varillas, à rendre les gestes, la démarche & le fon de voix de ceux qu'il voyoit. II. Des - Discours fur la Tere Décade de Tite Live. Il y développe la politique du gouvernement populaire, & s'y montre zélé partifan de oe qu'il appelle la liberté. III. Son Traité du Prince, qu'il compola dans in vieiltelle, pour fervir de fuite à l'ouvrage précédent. C'est un des ouvrages les plus dangereux qui se soient répandus dans le monde : c'eft le bréviaire des ambitieux, des fourbes & des scélerats. Machiavel professe le crime dans ce livre abeminable, & y donne des leçons d'afiaffinat & d'empoisonnement. César Borgia , batard du pape Alexandre VI, monftre qui se souilla de tous les crimes pour se rendre maître de quelques petits états, est le prince que Machiavel préfere à tous les fouverains de son tems, & le modèle fur lequel il veut que les potentats fe forment. En vain Amelot de la Houffaye , traducteur de cet envrage , a voulu le justifier :

Il n'a perfuadé perfonne. Un grand toi.l' Homere & l' Achille de fes états, a donné , dans fon Anti-Machiavel, in-8", un antidote contre le poison de l'auteur Italien. Sa réfutation est beaucoup mieux faite &mieux écrite que l'ouvrage réfuté; & c'est un bonheur pour le genre humain, dit l'éditeur de cette critique, que la vertu sit été mienx ornée que le erime. IV. L'Histoire de Florence, depnis 1205 jufqu'en 1494. L'édition des Juntes en 1532, in-4°, à Florence, est fort rare. Le commencement de cette Histoire est un tableau très-bien peint de l'origine des différentes fouverainetés qui s'étoient élevées autrefois en Italie. L'historien y traite quelquefois favorablement sa patrie, & avec trop pen de ménagement les étrangers. Il prodigue les réflexions; & ces réflexions, fouvent trop recherchées, ont plus d'éclat que de folidité, & tiennent plus du ftyle d'un déclamateur que de celui d'un sage politique. Ces défauts font un peu couverts par l'exactitude & par les recherches de l'auteur. V. La Vie de Castrucio Caftracani, fouverain de Lucques, traduite en françois par M. Dreux du Radier, & imprimée à Paris en 1753. Elle eft pen estimée par les politiques judicieux , & ne l'eft gueres plus par les gens de goût. VI. Un Traité de l'Art Militaire , dans lequel il a très-mal travesti Vérèce. VII. Un Traité des émigrations des Peuples Septentrionaux. Tous oes différens onvrages font en italien. Ils ont été recueillis en 2 vol. in-4°, en 1550, fans nom de ville. On en a fait de nouvelles éditions : 1°. A Amsterdam en 1725 , 4 vol. in- 12, affez bien exécutée, mais fort incorrecte. 2º. A Londres, 1747, en 2 vol. in-4° ; & 1772 , 3 vol. in-4°. 3º. A Paris, 1768, 6 vol. in-12. Ils ont été traduits en françois avec affee peu d'élégance par Tilard, Calvinifte réfugié, 1723, en 6 vol. in-12. On n'y trouve pas la verfion des Comédies, ni des Contes. Oa en a donné une autre édition, augmentée de l'Anti-Machinvel du Roi de Pruffe, à la Haie, 1743, 6 vol. in-12.

MAC

MACKENSIE , (George) favant Ecoffois, né vers 1612, mort en 1691, s'occupa toute fa vie de la philosophie & des loix. Ses études lui firent enfanter des ouvrages relatifs à ces matieres; tels font : I. Le Vertueux ou le Storque, in-8°; traité de morale, dans lequel l'auteur s'est peint lui-même. C'étoit un homme très-verlé dans la connoitfance des meilleurs Auteurs anciens & modernes, d'une application infatigable, d'une intégrité parfaite, réglé dans fes mœurs . bon ami , bon fujet & grand politique. II. Paradoxe moral, qu'il eft plus nifé d'être vertucux que vicieux, in 8°. III. De biomana ..tentis imbecillitate, à Utrecht, 1690,ia-8°. IV. Loix & Coutumes d' Ecoffe , vol. infol, qui renferme beaucoup de recherches. On trouve un affez long détail fur cet auteur dans les Mémoires du P. Nicerou .. Il faut le diftinguer de George MACKENSIE . médecin d'Edimbourg, qui a donné . en 1708 & 1711, 2 vol. de Vies des Ecrivains Ecoffois.

MACKI, (Jean J fameux intriguant, d'une famille noble d'Angletterre, joua un rolle dans les guerres qui liuvirent la révolution qui précipita Jacques II du tre. ne. Lorfque ce manarque fe rêunie en France, Macèl le liuvit à Paris & 3 St. Germain e, épaint toutes fes démarches & en informan la cour de Londres. Ce fut lui qui donna les premiers avis de la dévicente que le roi détrôné devifaire en Angleterre, & qui fiu saufe par-là de l'houreux fus-

cès de bataille de la Hogne en 1692. Ce fervice, & d'autres du même genre, dont un honnète, homme ne voudroit pas charger fon histoire, lui valurent une inspection fur les côtes. En 1706, il fit marquer la fameule entreprise du Prétendant Jacques II / ] fur l'Ecolfe, par fa promptitude à en informer la cour de Londres. Ses déconvertes ne furent pas toniones henrenfes pour lui. Lorsque Prior & l'abbé Gauthier arriverent en Ang eterre , il donna avis de ce fecret au duc de Marleberough, quoiqu'on lui eut erdonné de n'en parler qu'au fecrétaire d'état. La cour irritée révoqua fa commission, & l'abandonna à ses créanciers. Il fut mis en prifon, & ne recouvra fa liberté qu'à l'avénement de George I au tione. Cet aventurier obtint fur la fin de ses jours un emploi dans les pays étrangers, & mourut à Rotterdam en 1726, avec la réputation d'un génie actif, mais inquiet & turbnlent. On a de lui: I. Tableau de la Cour de St-Germain, 1681 . en anglois . iu-12 . dont on vendit en Angleterre jusqu'à 30.000 exemplaires. Le roi Jacques 11 vest traité avec une indécence que les haines & les guerres les plus vives ne fauroient jamais autorifer. II. Mémoires de la Cour d'Angleterre fous Guillaume III Es Anne, traduits en françois à la Haye en 1733, in-12. Ils offrent plufieurs auccdotes enrieufes, quelques fait sintéreffans; mais l'auteur a trop flatté dans plufienrs endroits, & trop fatyrifé dans d'autres ... l'oyen MAKIN.

MACLAURIN, (Coiin) cé îbre mathématicien, né à Kilmoddan d'une famille noble d'Angleterre, mort en 1746 dans la 49e année, montra dès 12 ans son goût pour les veathematiques. Ayant trouvé actàge les Elémns d'Euclide chez un de ses amis, il en comptit parque de se amis il en comptit parque le se comptit parque de se samis, il en comptit parque le se se comptit parque de se comptitue 
faitement en pen de jours les fix premiers livres. Il n'avoit encore que 16 ans, lorfqu'il découvrit les principes d'une Géometrie organique. c'cit a-lire, d'une géométrie qui & pour objet la delcription des courbes par un monvement continuel. On a de Ini : I. Un Traité d'Aletbre , fort estime. II. Une Exposition des deconvertes phitosophiques de Newton , traduire par la l'ivotte. Paris 1749, in-4°; cc n'eft pas lon m:ill.ur onvrage. III. Un excellent Traité des Fluxions traduit par le P. Tezenas, Pars 1749, 2 vol. in 4°. Votes PEZENAS.

MACLUT, (Edm. n.) chanoine Prémontré, mort dans jun abbave de Lérange en 1711 . âgé de 74 ans. eft auteur d'une Histoire de l'Ancien & du Nouveau Teftament , en 2 vol. in-12, dans laquelle il mele quantité d'observations & de remarques théologiques, morales & historiques. Cet autour avoit beaucoup lu, mais avec peu de discernement. Il ignoroit totalement les premiers principes de la bonne physique. Le religieux étoit plus estimable en lui que l'écrivain; ceux qui l'ont connu , louent également la piété . fa modeftie & fa politeffe.

MACLOU, (ST.) Voyez MALO. MACON. Voyez MASSON.

MAÇ'NN. (Antoine le) tréforier de l'extraor dinaire des guerres, étoi atanche à la reine Marguerite de Navarre, (œur de François I. Ce fit à la follicitation qu'il traduilt le Décaméron de Becare, Patris, 1545, inchioi, & fouvent deris, 1545, inchioi, & fouvent depuis in-8° ; les dernierre éditions not corrigees; aindi que les inaliennes. Ceff ini qui a pris foin de l'édition des Cœurres de Jean le Maire, in-folio, & de celles de Cliennes Marci. Il clieu or cauteur des Amours de Phylie El de Glighne, Lyon 1550, in-8°.

100

MACQUART, (Jacques-Henri) médecin de la faculté de Paris, & cenfeur royal, naquit à Reims en 1726. Après avoir fait de bonnes études dans fa patrie, il vint à Paris, & obtint par fon mérite la place de médecin de la Charité. Il la remplit avec l'exactitude d'un komme fenfible anx maux de l'humanité, & instruit de leurs causes & de leurs remedes. Il rendit à la médecine un fervice important, en rédigeant en notre langue la collection des Thefes Médico-Chirurgieales, que le célèbre Haller avoit publiées en latin en 5 vol. in-4°. Ce recueil ne forme que s vol. in-12 en françois. Il paruten 1757 . & fut accueilli comme le mérite tout ouvrage où l'on fait être laconique fans être obscur. Le magiftrat qui préside au Journal des Savans, choifit cet auteur pour la partie de la médecine. Ses extraits donuerent une idée très-avantageuse de ses talens. Il mouruten 1768, & il fut regretté par tous seux qui le connoissoient.

MACQUER, (Philippe) avocat au parlement de Paris, sa patrie, naquit en 1720 d'une famille honnete. La foiblesse de sa poitrine ne lui ayant pas permis de se consaerer aux exercices pénibles de la plaidoirie, il sc vona à la littérature. Ses ouvrages font : I. L'Abrégé Chronologique de l'Histoire Eceléfiastique, en 3 vol. in-8°; composé dans le goût de l'Histoire de France du préfident Hesnault ; mais écrit plus féchement & avec moins de fineffc. II. Les Annales Romaines, 1756, in-8°: autre Abrégé chronologique, micux nourri que le précedent ; l'anteur y a fait entrer toutce que St. Evremont, l'abhé de Si-Réal , le préfid. de Montesquieu , l'abbé de Mabli, &c. ont écrit de micux fur les Romains. Mais la différence des ftyles le fait trop lentir dans cette compilation , qui eft d'ailleurs affez bien faite. III. Abrégé Chronologique de l'Histoire & Efpagne & de Portugal, 1759 -1765, 2 vol. in-8°. Ce livre , commencé par le préfident Hesnault, est digne de cet écrivain, du moins pour l'exactitude; car on n'y trouve d'ailleurs ni portraits bien frappés, ni recherches profondes. L'auteur fut aidé par M. Lacombe, dont les talens pour les Abrégés chronologiques font affez connus. La république des lettres perdit Macquer le 27 Janvier 1770. C'étoit un homme laborieux , doux , modeste, vrai , ennemi de la fotte vanité & du charlatanisme. Il avoit la tête froide, mais le goût fûr. Son esprit, avide de connoissances en tout genre, n'avoit négligé aucune de celles qui font utiles. Il ent part au Diclionaire des Arts & Métiers, en 2 vol. in-8°, & à la traduction du Sypbilis de Fracaster, donnés par M. Lacombe.

MACRIEN, ( Titus-Fulvius-Julins MacRIANUS) né en Egypte d'une famille obscure, s'éleva du dernier guide de la milice aux premiers emplois. Il accompagna Valérien dans fa guerre contre les Perfes en 258; mais ce prince avant été fait prisonnier, il se fit donner la pourpre impériale. Macrien étoit alors fur le déclin de fa vie, & eftropié d'une jambe. Il diftribua une partie de fes richesses aux légions, & les engagca par fcs largeffes à donner le titre d'Anguste à ses deux fils Macrien & Quietus. Baliste , préfet du prétoire, ayant fecondé fon usurpation, il le déclara fon premier général, & combattit avec lui les Perfes. La victoire suivit ses pas , & il se maintint avcc gloire dans l'Orient pendant une année. Il paffa enfuite en Occident pour détrôner Gallien. Mais il rencontra en Illyrie Domi-

tien, général de cet empereur, qui lui livra bataille & le vainquit. Maerien se croyant trahi, conjura les foldats qui l'environnoient de le délivrer de la vie, ainsi que son fils Macrien ; ce qui fut exécuté fur le champ vers le 8 Mars de l'an 262. Macrien étoit un général habile, mais cruct. Ce fut Ini qui infpira à Valérien l'idée de perfécuter les Chrétiens, lesquels eurent beaucoup à fouffrir pendant 2 ans. Scs deux file fe diftinguerent par four habilete dans les évolutions militaires, & par leur bravoure dans les dangers.

I. MACRIN, (Marcus-Opilius-Severus MACRINUS) né à Alger dans l'obscurité, d'abord gladiateur, chaffeur de bêtes fauvages, notaire , intendant , avocat du file , enfin prefet du prétoire, futetu empereur en 217, après Caracalla qu'il avoit fait affassiner. Son caractere doux & complaifant, fon amour pour la justice , joints à une taille avantageuse & à une physionomie agréable, lui concilierent d'abord l'amitié du peuple. Ses premiers foins firent d'abolir les impôts. Il accorda au fénat la permission de punir tous les délateurs apostés par le dernier empercur. Les gens de marque qui le trouverent couvables de ce crime, furent exilés, & les esclaves mis en croix. Macrin ne foutint pas l'idée que donnerent de lui de fi houreux commencemens. Artuban, roides Parthes, lui ayant déclare la guerre, il eut la bassesse d'acheter très-chérement une paix ignominieufe. Uniquement occupé de fes plaifirs, il fe conduifit comme s'il n'eût eu qu'à jouir de fa fortune. Il affectoit d'imiter Marc-Aurèle, mais c'étoit dans des choses extérienres & aisces à copier : une démarche grave, l'attention à ne point précipiter les réponfes, un ton fi bas leriqu'il parieit, qu'on s'étoient rendus coupables de fedi-

avoit peine à l'entendre. Il s'en falloit beaucoup qu'il eut les vertue de ce sage empereur; son activité & fa perfévérance au travail, fon zèle pour le bien public, sa noble fimplicité, fon auftere tempérance : An contraire, il négligeoit les affaires; il fe livroit anx spectacles, à la mufique : il donnoit dans le luxe, & paroiffoit vetu magnifiquement, & ceint d'un bandeau enrichi d'or & de pierreries. Il tenta cependant, malgré la molleffe de les mœurs, d'introduire la réforme dans fes armées, & il faut convenir qu'il prit à cet égard un tempérament affez fage. Il affura aux gens de guerre qui étoient alors dans le fervice, la jouissance des droits que Caracalla leur avoit accordes : mais il déclara que coux qui s'enrôleroient à l'avenir, n'auroient que les privileges dont on jouiffoit fous Severe. Si à cet arrangement il eut ajouté la précaution de féparer fon armée, de renvoyer fes légions chacune dans leur quartier, & de revenir promptement lni-même à Rome, où il étoit défiré & appellé par le peuple à grands cris; peut-être auroit- il prévenu fa funeste catastrophe. Mais il laissa. fans aucune nécessité, au milieu de la paix les troupes raffemblées dans la Syrie & aux environs ; & il leur donna ainsi moven de devenir plus audacienses par la vue de leurs forces réunies. D'ailleurs ces vieux foldats, perfuadés que la ratification des avantages qu'ils tenoient de Caracalla étoit extorquée par la politique, ne douterent point que. dès qu'on les auroit affoiblis en les dispersant, on ne les rednisit à la condition des nouveaux. Enfin , des exemples de justice que fit Mucrin fur quelques-uns d'entr'eux , qui avoient commis des violences & des excès dans la Mésopotamie, ou qui

tion, acheverent d'aigrir les efprits. Capitelin l'accuse d'avoir pousse la Lévérité, dans ces occasions, jusqu'à la cruauté. Mais cet écrivain fe déchaîne tellement contre Macrin . qu'il est peu croyable fur le mai qu'il en dit. Il paroît qu'il a travaillé d'après les bruits calomnieux que fit répandre Hélisgabale, pour rendre odieuse la mémoire de son prédéceffeur. Ouoi qu'il en foit, une armée, ainfi disposée, ne pouvoit manquer d'embraffer & de faifir avidement la premiere occasion de révolte qui se présentoit : c'est ce qui arriva. Elle proclama empereur Héliogabale, en 218,à Emèfe. Macrin crut appaifer la révolte, en envoyant contre les rebelles Jubien , préfet du prétoire; mais ce rénéral fut battu & mis à mort. Un des conjurés eut la hardicsse de porter sa tête à Macrin , dans . un paquet cacheté avec le cachet de Julien , lui difant que c'étoit celle d'Héliogabale, il fe fanva pendant qu'on ouvroit le paquet. Maerin, abandonné, par les fujets & par fes troupes il prit le parti de fuir déguifé; mais il fut atteint à Archélaide dans la Cappadoce par quelques foldats, qui lui couperent la tête & la porterent au nonvel empcreur. L'infortuné Diaduménien , fon fils , fubit le même fort. Macrin ne régna qu'un ou 2 mois & 2 jours . & ne régna encore que trop pour fa gloire.

II. MACRIN, (Jean) poète Latin, disciple de le Fèvre d'Etaples, & préeepteur de Claude de Savoie comte de Tende, & d'Honoré fon frere, naquit à Loudnn, & y mourut en 1557, dans un âge avancé. Son véritable nom étoit SALMON. Il fut furnommé Macrinus à cause de sa maigrent, & l'Horace François par rapport à fon talent pour la poésie. Il a fur-tout réuffi dans se genre Lyrique. Il réveille le goût pour

MAE la poélie jatine. Il a fait des Hymners un Poème estimé sur Gelonis ou plutot Gillone Bourfault fa femme ; un Recueil intitulé : Nania. Ces différens ouvrages parurent depuis 1522 julqu'en 1550, en plufieurs vol. in-8°. Varilias rapporte que Macrin , ayant été menacé par le roi qui le fonpconnoit d'être infecté des nonvelles erreurs, en fut fi effrayé, que de défespoir il fe précipita dans un puits ; mais c'eft un conte frit à plaifir, comme la plupart des anecdotes de cet historien tomanefane.

III. MACRIN, (Charles) fils du précédent, l'égal de fon pere pour la poésie, le surpassa dans la connoissance de la langue grecque. Il fut précepteur de Carberine de Navarre , fœur de Henri le Grand , & perit enveloppé dans le maffacre de la S. Barthélemi en 1572.

MA.RINE, (Sainte) fœur de S. Bafile & de S. Grégoire de Nysfe. après la mort de son pere & l'établiffement de fes freres & fœurs . fe retira . avec fa mere Emmelie. dans un monaftere qu'elles fonderent dans le Pont , près du fleuve d'Iris. Elle y mourut faintement. en 379. S. Grégoire, fon frere, a écrit fa Vie. On la trouve avec ceiles des Peres du Défert.

MACROBE, ( Aurelius MACRO-BIUS ) étoit un des chambellans ou grands-maitres de la garde-tobe de l'empereur Théodofe. Les citovens de Parme affurent qu'il étoit de leur ville; mais il dit qu'il n'étoit pas né dans un pays où l'on parlat latin : ce qui ne s'accorde gueres avec les prétentions des Parmefans. On a de lui : I. Les Saturnales. Ce font des Entretiens qu'il intitula ainfi, parce qu'il y rassemble les hommes les plus confidérables & les plus favans de Rome durant les vacations des Saturnales. Cos Entretiens offrent un melange eut

tieux de eritique & d'antiquités. L'auteur écrit en favant , c'est-àdire, d'une maniere pefante & in correcte. Il ne fait ordinairement que copier, & lorfqu'il parle de luimême, on voit un Grec ( Macrobe l'étoit ) qui n'est pas exercé à écrire en latin. Son recueil est précieux, par plufieurs fingularités agréables, & par des observations utiles sur Homere & fur Virgite, II. Un Commentaire fur le Traité de Cicéron, intitulé: Le Songe de Scipion. La latinité n'en est pas pure; mais les remarques en font favantes. La meilleure édition de Macrobe est celle de Lcyde, 1670, in 8°: avec les remarques des commentateurs connus fous le nom de Variorum, On eltime aussi celle de Londres 1694 , in 8°. Celle de Venife , 1472, in-fol. est d'une rarcté extrème.

MACRON, (Navius-Sertorius) favori de l'empereur Tibere , l'inf-· trument de la perte de Séjan, lui fuccéda dans la charge de capitainc . des gardes. Il ue le fervit de fon crédit, que pour immoler à fon ref-: fentiment & à la cruauté de son mai-. tre les plus grands hommes & les personnes les plus vertueuses de l'empire. Lorsque Tibere approcha de la fin, Macron fit la cour à Caligula, qu'il prévoyoit devoir fuccéder à l'empire. Il le l'attacha par les charmes de fa femme Ennia , que ce prince aima éperduement. Dans la fuite, avant appris d'un médeein que Tibere n'avoit plus que deux jours à vivre , il engagea Caligula à prendre possession du gouvernement, mais, voyant que Tibere commençoit à le porter mieux, il le fit étouffer sous un tas de couvertures. Mucron continua d'être en faveur auprès du nouvel empereur ; mais fon crédit ne fut pas de longue durée. Calignia l'obligea. lui & la femme, à fe donner la mort:

ainfi le erime fut puni par le crime.
MADELEINE. Voyez MAGDE-

LEINE. MADELENET, (Gabriel) néà St. Martin-du Puy fur les confins de la Bourgogne, mort à Auxerre en 1661 , agé d'environ 74 ans , fut avocat au parlement de Paris, & interprète latin du cardinal de Richelieu, qui lui donna une pention de 700 livres, & lui en obtint une de 1500 du roi. Il avoit du talent pour la verfification. Il a mieux, réuffi dans les vers latins que dans les françois. Ce poète avoit plus d'étude & d'art, que de génie. Ses Poésies latines sont beaucoup travaillées & affez châticés, mais elles manquent de chaleur & d'enthoufiasme. On remarque qu'il a autant respecté la pureté des mœurs, que celle du ftvle ; il ne s'eft même iamais permis rien de mordant, ni de fatyrique. Ses Poéfies parurent à Paris en 1662, en un fort petit volume in-12. Elles ont été imprimées depuis, en 1575, in-12. avec celles de Santel.

MADERNO, (Carlo) né en 1555 à Bissonne au diocèle de Côme en Lombardie, étoit neveu du célebre architecte Dominique Fontana Sa premiere profession fut celle de fluccateur. Etant venu à Rome , il s'adouna à l'architecture . & ent fon oncle pour maître. Il s'acquit de la réputation dans cet art, & parvint à se faire nommer principal architecte de l'Eglise de S. Pierre, dont il ne reftoit plus à faire que la partie antérieure de la croix grecque, qu'elle devoit former, fuivant le deffin de Michel-Ange Buonaroti, avec la façade. Maderno, pour donner plus de grandeur à ce superbe temple, au lieu de terminer la croix grecque, imagina de la changer en croix latine : d'où sont résultés plusieurs défauts de proportion & de perspective . qui n'auroient point en l'ieu en fuivant le premier plan. On b'âne aint beaucoup l'architchtre de la Euquel. Het à croire que Malerno fui jugé moins fevérement par fei contemporains. Non-feutement fui puy en contemporains. Non-feutement autre architche?: mis ou vooluit avoir de fes actitus dans la plupart des grandes villes d'Italie, d'un conen France & en Elpague. Cet artifte mourtte en chief.

MADERUS, (Joschim-Jean)
Avant Altenanl, vivoit encore en
1078. Sou goût pour les rechertens hitforiquet uil sit fouiller beausong de biblietheques. On lui doit:
I, Des Editions de divers ouvrages anciens, retairfs à l'Hithoire
Altenagne. Il. Scriptors Lipforfer, l'Autembergent et EvanLip-forfer, l'Autembergent et EvanDe Bibliotheries, joint autraité de
Lomitre, Helmhadt, 1702 & 1705,
avol. in. 4, &c.

MADRISI, (François) né à Udine vers la fin du fisele dernier, morten 1750, entra de bonne heure dans la congrégation Oratorienne d'Italie, & fe livra aux devoirs & aux études de fon état. Nous devons à les foins une bonne édition des Œuvres de St. Paulin, d'Aquilée, imprimée à Venife, infolio 1737.

I. MAFPÉE VEGIO, chanoine de S. Jean de Latran, né à Loid dans le Milanez, mort en 1458, lé toit dataire du pape Exche II de li lillufra fa plume par pluficurs ouvrages, écris avec di-gance. Les priucipaux font: 1. Lu traité De datacation liberorum, à Paris, 1511. in.4°, qui paffici pour mée moil-leurs liyres que nous cuffions en ce gente, avant les cerim publics dans rate en che fage & chrétienne; mais II y a trop de lieux communs, & Pauseur écrit avec plus de puetté Pauseur écrit avec plus de puetté.

qu'il ne penfe avec profoudenr. II. Six livres De la Perfévérance dans la Religion. III. Discours des quatre Fins de l'élément. IV. Dialogue de la Vérité exilée. V. Plufieurs Pieces de Poésie, Milan 1597, infol. & 1589 , in-12. Cette qui lui fit le plus de réputation, fut fon treizieme livre de l'Enéide , quoique l'idée d'être le continuateur d'un poète tel que Virgite , fut auffi téméraire que ridicule. On trouve oe Supplément dans les éditions de Virgite faites à Paris 1507, in-fol. à Lyon, 1517 in-fol. &c. C'eft fans fondement que Vegio s'est imaginé qu'il manquoit quelque chose à l'Enéide de Virgile. Tout ce qu'il a prétendu y ajouter dans ce treizieme livre, est renfermé dans l'ouvrage même par anticipation. Ce fupplément lui a fait cependant honneur. & Borrichius affure qu'il eft eftimable , quoique Vegio y foit fort éleigné de son modele. Il a été traduit en vers françois par Pierre de Mouchault , & cette traduction fe trouve avec le texte latin à la fuite des Œuvres de Virgile traduite en vers françois pap Robert & Antoine le Chevalier d'AGNEAUX, freres, de Vire en Normandie , Paris 1607 , in - fol-On a encore de lui un Poeme fur les fripon ieries des Paysans. II. MAFFEE , (Bernardin) cé-

lebre & favant cardinal, fourle pube. Paul III., naguit à Rome en § 12, 2 Munt III. naguit à Rome en § 12, 2 Munt III. naguit à Rome en § 12, 2 Munt III. et la força de la fata vantageufe: elle lui épargne la douleur de voir un de fes parens ture, 2 ams après, fon frere, fa beliefour & fes en reveux, 4 moins fi l'on en croit de Thou. Les monuments d'on gobt pour les tetters, font : Des Compour les tettes, font : Des Compour les tettes, font : Des Compour les tettes de l'abstraction de Affidiality.

III. MAFFEE, (Raphael) Vey.

IV. MAFFEE on MAFFEE . (Jean-Pierre ) célebre Jestite, né à Bergame vers 1536, enfeigna la rhétorique à Gènes , avant que d'étre de la Compagnie de Jesus. Prilippe II roi d'Espagne , & Grégoire AIII , curent pour lui une estime particuliere. Scioppius, cité par Niceron , dit qu'il étoit tellement jaloux de la belle latinité, que, " de peur de l'alterer , il demanda au pape la permiffion de dire fon Bréviaire en gree; " mais c'est une fable. Le cardinal Bentivoglio, ami de ce Jésuite, en fait un portrait avantageux , dans le chapitre VIII du premier livre de fes Mémoires. L'extérieur du Pere Maffei n'avoit rien qui annonçât son mérite ; sa conversation même étoit fans agrément. Il étoit d'un tempérament délicat. & veilloit exactrment fur fa fanté. Les mets ordinaires qu'on servoit à la communauté, ne lui fuffisoient pas ; il lui falloit quelque chose de plus fin , parce qu'il étoit perfuade qu'une nourriture groffiere ne pouvoit pas faire naître de penfées l'oirituelles. Il aimoit à voyager & à changer fouvent de demoure. Il étoit , comme Horace , prompt à s'enflammer ; mais il rentroit en lui - meme , & demandoit pardon à ceux que fa eolere avoit offenfés ou toandalifés. Il étoit d'une lenteur extraordinaire à composer; rien ne pouvoit le fatisfaire, & il paffoit des heures entieres à limer une phrase. Son travail de chaque jour le bornoit à 12 ou 15 lignes. Quand on lui paroiffoit furpris de cette lenteur , il répondoit : " que les lecteurs ne s'inso formoient pas du tems, mais des beautés qu'on avoit mifes en compofant un ouvrage. , Il mourut Tivoli en 1605. On a de lui : I. De vita & moribus Sti. Ignatii ; in - 8° , à Venife 1685: on fent que e'eft un enfant qui peint fon pere.

II. Historiarum Indicarum libre xvI , pluficurs fois réimprimés in - folio & in - 8°; & a Bergame 1747 . 2 volumes in . 4°. Il va dans ectte Hiftoire bien du merveillenx . qui pourroit faire tort à ce qu'il y a de vrai. On la lit plus pour le ftyle . très - pur & très - élégant , quoique bourfouffé dans certains endroits . que pour les faits. Le cardinal Bentivoglio dit que l'anteur parle bien latin , & affez mal des affaires de la guerre & du cabinet , & que fes harangues n'ont rien que de foible & de languiffant. L'auteur mis dix ans à la composer. L'abbé de Pure l'a affez mal traduite en francois . à Paris 1665 . in-4°. Elle va jnfqu'en 1658. On y trouve à la fin la traduction des Lettres écrites des Indes par les missionnaires. Grégoire XIII charges Maffei d'écrire l'Histoire de fon pontificat. Cet ouvrage, qu'il laiffa manuferit, n'a été publié qu'en 1742, à Rome . en 2 vol. in. 40.

V. MAFFÉE ou MAFFEE, (François Scipion) né à Véronne en 1675 d'une familie ilinftre , fut affocié fort jeune à l'académie des Arcades de Rome. A 27 ans il foutint publiquement dans l'université de Vérone une Thefe, qui respiroit la gaicté de la jeunesse & de la poésie. quoique en profe. Elle touloit toute fur l'Amour , & contenoit cent conclusions. L'ailemblée fut nombreuse & brillante. Les dames de Vérone y tenoient la place de docteurs ; l'ouverture fut une Piece de Poésie : trois académiciens argumenterent en forme. Le marquis , paffionné pour tous les genres de gloire, voulut goûter celle des armes. Il fe tronva en 1704, à la bataille de Donawert , en qualité de volontaire. L'amour des lettres le rappella bientot en Italie. Il eut alors à foutenir une autre espèce de guerre : il combattit le préjugé edisara & ri-

433

MAF dicule du duel . à l'occasion d'une querelle où fon frere ainé étoit eugagé. Il fit un livre, plein de favantes recherches . fur les ufages des anciens pour terminer les différends des particuliers : il y fit voir aux duellittes, que ce prétendu pointd'honneur & le duel en lui-même font oppofés à la religion, au bonfens . & à l'intéret de la vic civile. Le marquis Muffeis'attacha enfuite à réformer le theatre de la nation. Il publia la Mérope ; jamais Tragédie n'eut un succès fi britlant, ni fi foutenu. Le marquis voulut aufli épurer la Comédie; il en fit une fous le titre de la Cérémonie, qui fut applaudie. Sa réputation étoit répandue dans toute l'Europe, quand il vint en France en 1732. Son féjour à Paris fut de plus de quatre années. On vit en lai un génie étendu, un efprit vif, penetrant, avide de découvertes, & très - propre à en faire; une humeur enjovée, un cœur naturellement bon, fincere, défintéreffe, ouvert à l'amitié , pleinde zele pour la religion & fidèle à en remplir les devoirs. A peine voulut on s'appergavoir qu'il le prévenoitailément de les propres idées, qu'il étoit délicat fur le pointd'honneur littéraire, fouffrant impatiemment la contradiction, trop absolu dans la dispute, & qu'it sembloit vouloir faire régner les opinione comme par droit de conquête. De France, le marquis Maffei palla en Angieterre ; de - la en Hollande , & ensuite à Vienne, où it reçut de l'empereur Charles VI des cloges plus flitteurs pour lui que les ricres les plus honorables. De retour en Italie , il parcourut toute la fphere des connoiffances humaines. Cet homme célebre mourut en 1755 . à 80 ans. Les Véronois l'avoient cheri avec une espese d'ido atrie., Pendant fa derniere maladie on fit des prieres publiques, & ce confeil Tome V.

lui décerna, après sa mort, des obfèques folemnelles. On proponça dans la cathédrale de Vérone fon oraifon funebre. Perfonne n'ignore cette infcription énergique : MARQUIS SCIPION MAPPELEN-CORE VIVANT, mile au bas de lon butte, qu'il tronva à fon retour à Vécone, placé à l'entrée d'une det fales de l'académie. Le catalogue de fes ouvrages femble être celui d'une bibliotheque. Les principaux font : I. Rime e Profe , à Venife , 1719 , in 4° . II. La Scienza Cavalleresca, à Rome 1710, in 40. Ce livre coutre l'ufage barbare des duels, patte pour excellent. Il en a paru fix éditions : la derniere a été commentée par le Pere Paoli. membre de l'académie des Arcades . fous le nom de Telaigo, III. La Mérope, tragédie. It y en a eu plufieurs éditions. La 3e en 1714 . in-8° . à Modène , est ornée d un Difcours du marquis Orfi. La 9e , à Londres 1721 , iu-8° , est avec un difcours & des notes du P. Sébais. tien Puoli de Lucques, qui s'eft caché fous le nom de Tedalgo Paftore. Cette tragédie . a été traduite deux fois en profe françoile; la premiere traduction eft attribuée à Freret . fecrétaire de l'académie des inferiotions & belles - lettres : elle parut avec le texte italien en 1718; in-12, à Paris. La 2c, imprimée dans la même ville en 1743, in-8°, lans le texte, eft de M. l'abbé D. B .... IV. Tradutori Italiani , o fia notizia di volgarizzamenti l'antichi Scrittori Latini e Greci, à Venife 1720, in-8º V. Teatro Italiano, o fia fcelta di Tragedie perufo della fcena , en 3 vol. in- 8°. Vi. Caffiolori complexiones in Epiftolas & Acia Apoftolorum & Apocalyp/im,ex vetustissins membranis eruta, à Florence 1721. & à Roterdam 1738. VII. sftoris die plomatica , ch: ferve d'introduzzione all'arte critica in tal' materia, 17:7. E c

in-4°. C'eft une hiftoire de la feience diplomatique, qui peut fervit d'introduction à ceux qui veulent s'y appliquer. VIII. De gli Anfiteatri , e fingolarmente de Veronese, à Vérone , 1728. IX. Supplementum acaciarum, monumenta nunquam edita continens . à Venife . 1728. X. Mu-Soum Veronense, 1729, in fol. c'eft un requeil d'infcriptions relatives à fa patrie. XI. Verona illustrata in-fol. à Vérone 1732, en 4 vol. in-8°. La république de Venue, à qui l'auteur de lia cet ouvrage, le décora d'un titre qui ne se donne qu'à la premiere noblesse, avec des revenus, des immunités & des privileges. XII. Il primo canto dell' Iliade d'Omero , tradutto in versi Italiani : à Londres 1737, en vers non rimés. XIII. La Religione di Gentili nel morire, ricavata da un baffo-revelo anticho che fi conferva in Parigi, à Paris 1736, in 4°. XIV. Offervazioni letterarie, che poffono fervire di continuazione al Giornale de Lettevati d'Italia. XV. On a encore de lui un ouvrage fur la Grace. C'eft une Histoire théologique de la doctrine & des opinions qui ont eu cours dans les cinq premiers fiecles del'Eglife, au fujet de la Grace, du Libre-arbitre & de la Prédettination: elle eft en italien , & fut imprimée à Trente en 1742. Maffei y a joint quelques écrits théologiques qu'il avoit dejà composes. XVI. Des Editions estimées de quelones Peres ... It ne faut pas le confondre avec Signello Scipion MAF-PEI, de Tortone, auteur d'une bonne Histoire de la ville de Mantone en italien.

MAGAHAH. Voyez AUHADI.

MAGALHAENS. Voyez GELLAN.

. MAGALLIAN, (Côme) Jésuite Portugais, dont on a des Commentaires fur Jofue, les Juges , les Epitres à Tite & à Timothée , & d'autre écrits, occupa une chaire de théologie à Conimbre, où il mourut en 1624 dans fa 73e année.

MAGALOTTI, (Laurent) né à Florence en 1637, fut employé, dans plufieurs négociations importantes. Il alla dans diverses cours de l'Europe, en qualité d'envoyé du grand Duc, qui l'honora de la charge de confeiller - d'état. Il devint membre de la société royale de Londres, de l'académie de la Crusca . & de celle des Arcades de Rome. Il mournt en 1711. Magalotti ctoit très difficile fur fes écrits : rien ne pouvoit contenter sa délicateffe ferupuleufe. Son exactitude s'étendoit même fur les discours les plus familiers, qui paroiffoientauffi étudiés que les écrits. On frappa à fon honneur une médaille, dout le revers eft un Apollon rayonnant, & la légende : OMNIA LUSTRAT. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principanx tont: I. Le Recueil des Expériences faites par l'académie del Cimente dont il étoit feoretrire, à Fiorence, 1667 & 1691 , in fol. L'exactimde des expériences & la justelle des reflexions ne font pas le feul mérite de ce livre. Il est écrit avec une élégance recherchée, peu ordinaire à ces fortes d'ouvrage. II. Lettres familieres contre les Athées, en italien 1741, in- 12. III. Des Relation de la Chine . &c. IV. Lettere Scientifiche , 1721 , in-4°, 2 vol. V. Canzonette anacréontiche di Lindoro Elateo. 1723, in 8°. VI. Opere, 1762, in-8°.

MAGDALEN, prêtre Anglois, & chapelain de Richard II. Comme il reffembloit beaucoup au roi par les traits du visage & par la taille . quelques seign urs révoltés le revétirent en 1399 d'habits royaux après l'affaffinat de Richard, & le firent reconnoitre par un grand nombre d'Anglois. Mais le nouveau roi Heuri IV ayant pris quelques-uns des principaux du parti, toute cette troupe le diffina. Mag-dalen, & un autre chapelain du roi, theherent de se sauver en Ecosse: on les prit & on les enferma dans la tour de Londres. His furent tous les deux pendus & éçartelés en 1400

I. MAGDELENE, ( Ste MA-RTE ) ainfi nommée du bourg de Magdala, fitué dans la Galilée près la mer de Tibériade, fot guéric par Jefus, qui chaffa fept Demons de fon corps. Elle s'attacha à lui , & l'accompagna dans tous ses voyages. Elle le fuivit au Calvaire, & après l'avoir vu mettre dans le tombeau, elle retourna à Jérnsalem préparer des parfums pour l'embaumer. Le fur lendemain elle alla de grand matin au fépulchre avec les autres femmes, & n'ayant point trouvé le corps , elle courut en porter la nouvelle aux Apôtres, & revint au tombean. S'étant tournée , elle vit /éfus debont, fans favoir que oc fût lui. Il lui demanda ce qu'elle cherchoit? Magdelène , penfant que c'étoit un jardinier , Ini répondit : Si vous l'arez enlevé, dites-moi où vous' Panez mis, & je l'emporterai. Jéfus lu dit : Merie ... & auffi tot le connoissant à sa voie, elle se jetta à ses pieds pour les baifer. Mais Jefus lui défendit de le toucher ; & tempérant auffi-tôt ce trifte refus par l'aven qu'il refferoit encore quelque tems avec elle avant que d'aller à fon Pere, il lui ordonna d'aller anponcer cette nouvelle confolante à fes freres. On ne fait plus rien de certain de la vie de Magdelène , que quelques - uns ont confendue fans raifon avec la Péchcresse dont on ignore le nom, & plus mal-à - propos encore avec Marie, - fœur de Lazare ( Voyez Modestus & II. LAUNOI.) La fable de son voyage en Provence n'a plus besoin d'être réfutée On crut avoir découvert for Reliques dans la même province

:

ŕ

ú

,

vers l'an 1279. L'historien romanefque de cette découverte prétend qu'on trouva dans le tombeau qui les renfermoit , un Ecriteau trèsancien fur du bois incorruptible. contenant ces paroles : L'an fept cent de la nativité de Notre Seigneur . le seizieme jour de décembre , régnant Odouin roi de France , du tems de l'incursion des Sarrasins, le Corps de Sainte Marie Maudelène fut transféré la nuit très secrettement de son sépulchre d'albaire en celui de marbre , par la crainte des Infideles. " Or il eft à observer, (dit " Fleury), qu'il n'y eut jamais de n roi de France du nom d'Olouis , ou Odoic , & que l'an fept cent n regnoit Childebert III, à qui fuc-" céda Dagobert II julqu'en 716. " Mais celui qui fabriqua l'Ecri-, teau, ni cenx qui le découvrirent. n'en favoient pas tant. Vous avez , vu d'ailleurs que douze ans aupa-, ravant, en 1267, le roi St. Louis . , accompagné du légat Simon de " Brie, alla à Vezelai, & v affifta n à la translation des Reliques de , Ste Marie-Magdelène d'une chaf-" fe à l'autre. En remontant plus , hant , vous trouverez que des l'an , 1146 on croyoit avoir ce Corps à " Vezelai ; & qu'en 898 l'empereur " Léon le Philosophe l'avoit fait ap-" porter à Confrautinople, & d'E-, phèle felou Cedrenus. Tous ces " faits ne sont pas faciles à accor-20 der avec la découverte de Pro-, vence, , dont l'histoire, fuivant le même écrivain, eft un tiffu de Fables, mal-inventée par des ignorans ... Voy. XXIX PIERRE de St. Louis, & TISSERAND. II. MAGDELENE DE PAZZI,

II. MAGDELENE DE PAZZI, (Sainte) Carmélite de Florence, morte en 1607, fut béatifiée par Urbain VIII en 1626, & canonifée par Alexandre VII en 1669. Elle fut tourmentée par diverfes tentations, & exerça fur elle-même

beauconp d'auftérités. Sa Viea été écrite en italien par Vincent Puchini , & tradnite en françois par Brochand & en latin par Papebrock. On en trouve un abrégé dans les Vies des Saints de Baillet, au mois de maj.

III. MAGDELÈNE DE FRAN-CE , fille du roi François I , & femune de Jacques V roi d'Ecoffe. Ce prince, prévenn favorablement par les bruits publics ponr l'esprit & la beauté de cette princesse, résolut de la mériter en secourant Frangois I, dans le tems qu'on appréhendoit que l'empereur n'envahlt la Provence ou le Danphiné. Mais . malheurensement, une tempéte épouvantable dispersa la flotte Ecosfoife, for laquelle il y avoit 16000 hommes de débarquement. Jacques ne laiffa pas d'aborder à Dieppe, & de prendre la poste pour ailer demander à François sa fille en mariage. Ce monarque généreux, follicité par un prince aussi généreux que lui , ue put lui refuser l'objet de la demande. Magdelène fut mariée à Paris le ter janvier 1536, & mourut de la sevre en Ecosse des le fept juillet fuivant.

MAGDELENET. Voyez Ma-

DELENET. MAGELLAN, (Ferdinand) autrement Fernando de MAGAL BAENS, capitaine Portugais, s'eft immortalifé par fes découvertes. Il commença fes expéditions par la conquête de Malaca, faite en 1510. & dans laquelle il combattit fous le Grand d'Albuquerque, appellé le Mars Portugais. Il fe diftingua bie niot, taut par fa bravoure, que par lon intelligence dans l'art de la navigation, & par une connoissance exacte des côtes des Indes Orientales. A fon retour en Portugal, il fe crut en droit de demander une récompense au roi Emmanuel. N'avant pu l'obtenir , il renonce

pour jamais à la patrie, & alla offrir fes fervices à Charles - Quint pour la conquête des isles Moltiques. L'emperenr n'héfita point à lui confier une flotte de cinq vaiffeanx . & Magellan partit en 1519. Lorfqu'on fut à la hauteur de Rio-Janeiro, la chaleur de ce nouveau climat causa tant de maladies dans la flotte, que tont l'équipage découragé jugea qu'il étoit impossible de poursuivre cette entreprise, Le tumulte alla fi loin , que Mugellan fut obligé de punir de mort les principaux chefs de la révolte, qui étoient Mendoce & Quenada . Caftillans diftingués. Il fit hiverner fa flotte dans un cap fitué su 52e degré, où l'on apperqut des hommes d'une taille gigantesque, & il l'appella le Cup des Vierges . parce qu'il avoit été déconvert le jour de Sainte Urfule. A 12 lieues de ce cap il entra dans un détroit anquel il donna fon nom, dont la bouche avoit une lieue de largeur . & qui étoit bordé de montagnes fort escarpées. Il y pénétra environ jufqu'à 50 lieues , & rencontra un autre détroit plus grand , qui déhonchoit dans les mers Occidentales ; il donna à celui-ci le nona de Jason Portugais. Enfin . après une pavigation de 1500 lieues depuis ce cap , il découvrit plusieurs isles habitées par les Idolâtres , & il prit terre à celle de Zaba. Les Espagnols y furent recus avec hospitalité par le fouverain du pays. qu'ils instruisirent & convertirent à la foi. Ce prince engagea Magellan à se joindre à lui pour faire la guerre au souverain de l'isle de Martan . & à l'aide des Espagnols, il remporta fur lui de grands avantages. Mais craignant que dans la fuite la même valeur qui l'avoit si bien servi contre ses ennemis, ne se tournat contre lui-même , il fit périr Magellan en 1521, foit par le poifen, comme tè difent quelques écrivains, foit dans un combat felon d'autres. Le bibliographe Efragnol, Nicolas Ansonio, afurc que le Routier des navigations de Magelam étoi manuficrit entre les mains d'Antonio Morros, cofinographe de la contraction de Séville. On en trouve une Defeription abrégée dans le Recueil de Ramuño.

MAGEOGHEGAN, (Jaques) priere Irlandois, habitură la parotife de S. Merry à Paris, moutant 1746, 4 6 3 ans. Cétoit un homme laborieux, & suffi attende 1 da patrie, que les Juiris de la captivite d'une Hilboire of Irlande, Paris, 1758, 2 vol. in-a. Cette Hiltoire, remplié de recherches que l'une que nous ayons de ce pays. Lauteur, comme l'tambois & comme Catholique, n'eft pas favorable aux Anglois. Son fiyle pourroit aux Anglois. Son fiyle pourroit

être plus élégant. I. MAGGI . (Jérôme) Marieius. d'Anghiari dans la Toscane, cut du gout pour tous les arts & ponr toutes les sciences. & les cultiva avec succès. Ses talens déterminerent les Vénitiens à lui donner la charge de juge de l'amiranté dans l'isle de Chypre. Famagoufte', affiégée par les Tures, trouva dans lui tontes les reffources qu'elle au-Foit pu attendre du plus habile ingénieur. Il défespéra les affiégeans, par les machines qu'i inventa pour détruire leurs travaux ; mais ils eurent leur revanche. La ville avant été prife en 1571, il pillerent la bibliothèque de Maggi , l'emmenerent chargé de chaînes à Constantinople, & le traiterent de lamanicre la plus barbare. Il fe confola néanmoins, à l'exemple d'Elope. de Menippe, d'Epictère, & de divers autres fages qui avoient été esclaves comme lúi. Après avoir travaillé tout le jour à des ouvrages bas & méprifables, il paffoit la nuit à écrire. Il composa à l'aide de sa seule mémoire, des Traités remplis d'érudition, qu'il dédia aux ambaffadeurs de France & de l'empereur. Ces deux ministres, toilchés de compassion, voulurent le racheter; mais, tandis qu'ils traftoient de sa rancon, Maggi trouva le moyen de s'évader & de se fanver chez l'ambaffadeur de l'empéreur. Le grand-vifir . irrité de cette évafion. l'envoya reprendre. & le fit étrangler dans fa prison en 1572. C'étoit un homme d'une profonde érudition, laboricux, hon citoyen, ami fincere, & digne d'une meilleure fortune. Ses principaux ouvrages font : I. Un traité De Tintinnabulis, à Hanau, in-8°, 1608. Ce traité des Cloches est très-favant ; &, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que l'auteur le fit de mémoire. II. Un antre De Equuleo , Hanau, in-8°, 1609. III. De Mundi exitio per combustionem libri V. Bale 1562, in-fol. IV. Des Commentaires fur les Vies des Hommes illustres d'Æmilius Probus, in-fol. V. Des. Commentaires fur les Institutes, in-8° VI. Des Mélanges . ou diverfes Lecons, 1564, in-8°. Tous ces ouvrages, écrits affez élégamment en latin, font remplis de recherches. Maggi produifoit pen de lui-même, & fe contentoit de recneillir les penfées des autres. On a encore de Îm un Traité des Fortifications . en italien, 1589, in folio; & un livre , De la fituation de l'ancienne Tofcane.

II. MAGGI, (Barthélemt) médecin, frere du précédent, naquit en 1477, & mourait à Bologne fa patrie en 1552. Nous avons de lui un Thaif d'in la guérifon dès plaies faites par les armes à-feu, 1552. in-4°, Bologne, cu latin...Il ne faut pas le confondre avec François-Alerie MAGGI, qui a publié Symagmata linguarum Georgia, Roma, 1670, in fol.

1. MAGINI, (Jacques) Maginui, Augustin, mort vers 1422 foit âgé, est auteur d'un livre de théologie asser rare, initiulé: Sopholegium, Paris 1477, in-4°. Il y en a une édition plus ancienne, sans

date. //. MAGINI, ( Jean - Antoine ) célèbre astronome & mathématieien, natif de Padoue, enseigna à Bologne avec réputation. Ce favant étoit infecte des erreurs . trop communes alors . de l'aftrologie. Il le méloit aufli de tirer des horofcopes, & il a écrit sur cette matiere autant obscure que ridicule. Il mourut à Bologne le 11 Février 1617, à 62 ans. On a de lui des Epi-émérides ; un Traité du Miroir concure Spherique, traduit en françois, 1620, in-4°; & un grand nombre d'autres ouvrages, peu estimés aujourd'hui.

MAGLIABECCHI, (Autoine) né a Florence en 1633, fut d'abord destiné à l'orfévrerie; mais on lui laiffa fuivre enfuite fon gout pour les belles-letires, & il devint bibliothécaire de Cofme II, grandduc de Toscane. Il mourut à Florence en 1714, à 81 aus, lalffant fa nombreufe bibliothèque an public avec un fouds pour l'entretenir. Il étoit consulté par tous les savans de l'Europe, & adoré par ceux de Florence. Confeils, livres, manuscrits, rien n'étoit refusé à ceux dans qui il voyoit le germe de l'efprit. Le cardinal Noris lui écrivit, qu'il lui étoit plus redevable de l'apoir dirigé dans fes études, qu'au Pape de l'avoir bonoré de la Pourpre. Sa vafte mémoire embraffoit tout. Il portoit son avidité pour les livres, jufqu'à lire ceux qui n'étoient pas tout-à fait mauvais ; & il trouvoit que fon tems n'étoit pas toujours perdu. On a imprimé à Florence, en 1745, un recueil des différentes Lestres que des favans lui avoient écrites, in-8° s mais ce recueil els incomplet, parce que Magilainecosi, indifférent pour tout, excepté pour l'étude, négligeoir de mettre en ordre fes papiers. On a encore de lui des Editions de quelques ouvrages.

MAGLOIRE, (St) natif du pays de Galles dans la Grande-Bretagne. eoufin-germain de S. Samson & de S. Maio, embrassa la vie monastique, vint en France, fut abbé de Dol, puis évêque régionnaire en Bretagne. Il établit dans la inite un monastere dans l'isle de Gersey. où il mourut en Octobre 575 , près de 80 ans. Ses reliques furent trans. férées au fauxbourg St. Jacques dans un monastere de Bénédictius cédé aux Peres de l'Oratoire en 1628. C'est aujourd'hui le Séminaire S. Magloire, célèbre par les favans qu'il a produits. Ce faint homme cultivoit la poésie, & avec succès ; c'est de lui qu'est l'Hymne qu'on chante à la Touffaint : Calo quos eudem gloria consecrat . &c.

MAGNAN. Voyez MAIGNAN. MAGNENCE, Germain d'origine, parvint du grade de fimple foldat aux premiers emplois de l'empire. L'empereur Constant l'honora d'une amitié particuliere , & dans une révolte le délivra de la fureur des foldats, en le couvrant de sa robe. Magnence paya son bienfaiteur de la plus noire ingratitude; il le fit mourir en 350, après s'etre fait proclamer empereur. Ce crime le rendit maitre des Gaules . des IslesBritanniques, de l'Esparne. de l'Afrique, de l'Italie & de l'Illyrie. Constance se disposa à venger la mort de son frere; il marcha contre Magnence, & lui livra bataille en 351 . près de Murfie en Pannonie. L'ufurpateur, après une vigourenPréfiftance . fut obligé de prendre la fuite, & son armée fut taillée en pieces. Il perdit peu à peu tous les pays qui l'avoient reconnu. Il ne lui resta plus que les Gaules, où il se réfugia. La perte d'une bataille, entre Die & Gap, acheva de le jetter dans le désespoir: Il se sauva à Lyon, où après avoir fait mourir tous les parens, entr'autres fa mere & fon frere, il fe donna la mort en 353. à coans. Ce tyran aimoit les belles-lettres . & avoit une certaine éloquence guerriere qui plaisoit beaucoup. Son air étoit noble, sa taille avantageuse, son esprit vif & agréable; mais il étoit cruel, fourbe , diffimulé , & il fe décourageoit aifément. Sa tête fut portée par tout l'empire. Magnence fut le premier des Chrétiens, qui ofa tremper fes mains dans lé fang de fon légitime monarque.

MAGNET, (Lonis) Jéfuite, né l'an 1575, mort en 1657, fut le rival du célebre Buchanan en poésie facrée. Il s'est fait un nom par sa Paraphrase en vers latins des Plaumes & des Cantiques de l'Ecriturefainte. Cet anteur eft affez bien entré dans l'esprit des écrivains saeres, & n'affoiblit que rarement la force de leurs expressions.

MAGNI . (Valetion ) Magnus . célebre Capucin, né à Milan en \$ 587, d'une famille illuftre, fut élevé aux emplois les plus important de son ordre. Le pape Urbain VIII, instruit de son mérite, le fit chef des missions du Nord, emploi dont il s'acquitta avec antant de fuccès que de zele. Ce fut par son conseil que ce pontife abolit l'ordre des Jéfuitesses en 1631. Ladislas Sigismond, roi de Pologne, demanda un eliapeau de cardinal pour lui; mais les Jésintes avec lesquels il étoit brouillé, empêcherent qu'on ne l'honorat de la pourpre. L'oceasion de les querelles, avec cetordre re-

doutable . n'est pas bien connue ; ce qu'il y a de sûr, c'est que le Pore Magni avoit effayé sa plume contre la morale corruptrice de plufieurs théologiens de la fociété. Ses ennemis lui firent défendre d'écrire par le pape Alexandre VII. Le Capucin ne crut pas devoir obéir à cette défense, & il publia quelque tems après fon Apologis. Les Jéfuttes irrités le déférerent comme hérétique. & prirent pour piétexte de leur impertinente accusation , qu'il avoit avancé que la primanté & l'infaillibilité du Pape n'étoient pas fondées fur l'Ecriture. On le mit en prison à Vienne, & il si'obtint sa liberté que par la faveur de Ferdinand III. Il fe retira, fur la fin de fes jours, à Saltzbourg, & y mourut de la mort des justes en 1661, à 75 ans, après en avoir passé 60 dans son ordre. Ou a de lui quelques ouvrages en latin. On trouve dans le tom. He du Recueil intitulé Tuba Magna , une Lettre écrite en fa prison même : il v répond anx accufations intentées contre lui, & le fait avec la vivacité qu'inspire l'horrent de la calomnie & de la perfécution. Ce Capucin, zélé défenseur de la philosophie de Defcartes, fe déclara ouvertement contre les vieilles erreurs d'Aristote , qu'il combattit dans différens ouvrages. On lui doit encore quelques Livres de Controverse contre les Proteftans, qu'il haiffoit presque autant que les Jésuites. On connoît sa réponse favorite : Mentiris impudentiffime. Elle eft une preuve que fa franchise tenoit un peu de la groffiereté & de l'impolitesse. La vérité auroit sans donte moins déplu dans fa bouche, s'il avoit fin lui donner le ton de douceur qu'elle doit acoir.

MAGNIERE, (Laurent) fenlptent de Paris, mort en 1700, agé de 82 aus , avoit été reçu en 1667 Ee iv

de l'académie royale de peinture. Ses stalons l'ont placé au rang des plus céchres artifies du ficele de Louis XIV. Il a fait pour les jardins de Verfailles pluficurs Thermes, repréfentant Circé, Ubje, le

Printems , &c.

MAGNIEZ, (Nicolas) eccléfiaftique favant & laborieux, mort en 1749 dans un âge avancé, est connu par fon execllent Dictionnaire Latin intitulé Novi Tius, Paris 1721, in-4°, 2 vol. Cet ouvrage fi utile anx maitres, & qui jouit d'une cltime méritée, n'a eu que cette édition ; celle qui porte 1733, n'a de différence que le frontispice. On v trouve, ontre les mots des auteurs classiques, tous ceux de la Bible, du Breviaire, & des auteurs cccléfialtiques, les termes des fciences, les noms des grands-hommes, des Dieux de la fable, des évêches, des conciles, des héréfies. &c. enfin plus de fix mille mots qui ne font pas dans les Dictionnaires ordinaires.

MAGNIN, (Antoine) poète François, originaire de Bourgen-Brelle, & flubdélégue de l'iutendant de Bourgogne, monrut en 1708, à 70 ans. On a de lui pluíeurs ouvages, dans lefquels on remarque du goût, mais encore plus de néglience. L'auteur étoit un de ces zimeurs flubalternes, qui barboteut toute leur vie dans les marzis du Parnafle. Il ne connut point cet eu-broufaifm qui est l'ame de la belle poéfis. Cet auteur avoit de l'éradit lon, de il a laitlie pluífques ouvration, de l'a laitlie pluífques ouvration.

ges manufcrits.

MAGNOL, (Pierre) profelleur en médecine, & directeur du jardin des plantes de Montpellier, mort en 1715, à 77 ans., a donné: 1. Bosunicon Mongheliurfe, 1666, in-8°. figures. II. Hortus Regius Montpellienjis, 1697, in-8°. figures. III. Nowu Eburatier Plantarum, 1720, in4°. C'est son fils qui a mis au jour ce dernier ouvrage.

MAGNON, (Jean) poète François, né à Tournus dans le Maconnois, exerca pendant quelque tems la profession d'avocat à Lyon, On a de lui plusieurs pieces de theatre, dont la moins mauvaise est Artaxercès, tragédie. Il y a de la conduite, de beaux fentimens, & quelques caracteres paffablement foutenues. Ce poète quitta le genre dramatique, & concut le deffein produire en dix volunies, chacun de vingt mille vers, une Encyclepédie. Il n'eut pas le tems d'exécuter ce projet ridicule, ayant été affaffine une nuit par des voleurs à Paris en 1662. Une partie de fon ouvrage parut en 1663, in-4°, fous le titre emphatique de Science wiverfelle. & avec une préface encore plus emphatique. Les Bibliothèques , dit-il au Lecteur , ne te ferviront plus que d'un ornement inutile. Quelqu'un lui avant demandé fi son ouvrage seroit bientôt fait ? Bientot, répondit-il; je n'ui plus que cent mille vers à faire. On ne doit pas s'étonner de la merveilleufe facilité de Magnon. Ses vers font peut-être ce que nous avons de plus lâche, de plus incorrect, de plus obscur & de plus rampant dans

1. MAGNUS. (Jean) archeved up d'Upfal en Shube, ué à Lincoping en 1488, s'élevavec force contre le Lunkfrainlime; & travail-la en vain à empédier le roi Gulpaco de l'introduire dans fes états : ce monarque répondit à fer remontrances par des perfeutions. Magnus le retira à Rome, y requi beamus le retira à Rome, y requi beamus coup de témoignages d'etlime , & y mosant en 1544, a près avoir publié : 1. Une l'Hjuiore de Suble en

la poéfie Françoife. L'auteur avoit

pourtant été ami de Moliere ; mais

il profita peu des confeils de ee

grand-homme.

MAG

24 livres, 1554, in-fol. II. Celle des Archeviques d'Upfal, qu'il continua jusqu'à l'an 1544, in-fol. 1557 & 1560.

11. MAGNUS. (Olnis) Frerede précédent, aquel il fucción la refede la précédent, aquel il fucción la respectación de la respecta

les Protestans. Il mourut à Rome après 1555. MAGNUS. Voyez MAGNI.

I. MAGON BARCÉE, général Carthaginois, envoyé en Sicile, l'an 394 avant Jésus-Chrift, contre Denys le Tyran , fut defait dans le premier combat; mais ayant remis une puissante armée sur pied l'année fuivante, il battit le Tyran & lui accorda la paix. La guerre s'étant rallumée, les Carthaginois firent une nouvelle tentative fur la Sicile, Magon étoit à la tête : il livra bataille aux ennemis, & fot tué l'an 389 avant Jesus-Chrift ... MAGON BARCÉE son fils lui fuccéda dans le commandement, & fut encore moins heureux. Epouvanté par l'arrivée de Timoléon, général des Corinthiens, il quitta précipitamment la Sicile. On lui fit son procès. Il prévint le supplice par une mort volontaire, l'an 343 avant Jésus-Christ.Les Carthaginois firent attacher fon cadavre à une croix . pour éternifer sa lacheté & son infamie.

11. MAGON, frere d'Amibal, fe fignala avec lui à la bataille de Cannes, & porta la nouvelle de cette victoire à Carthage. Pour donner une idée fensible de cette action. il

fit répandre au milieu du fenat trois boiffeaux d'anneaux d'or, tirés des doigts des chevaliers Romains tués dans le combat, l'an 216 avant Jéfus-Chrift. Magon fut envoyé enfuite contre Scipion en Efpagne ; mais il fut hattu près de Ca thagène. & poursuivi sur le bord de la mer. Il fe retira dans les Isles Baleares, connues aujourd'hat fons les noms de Majorque & de Minorque. Les habitans de ces Isles paf-Soient pour les plus habiles frondeurs de l'univers : dès que les Carthaginois approcherent de la premiere, les Baléariens firent pleuvoir fur eux une fi effroyable grêle de pierres, qu'ils furent obligés de regagner la mer. Ils aborderent plus heureulement à Minorque; & le Port Mahon, Portus-Magenis, retint le nom du général qui l'avoit conquis. Le héros Carthaginois paffa enfuite en Italie, fe ren lit maître de Gènes, fut battu & bleifé dans un combat contre Quintilius-Varus, & mourut de fes bleffures l'an 203. avant Jefus-Chrift ... Il v a eu encore un autre MAGON . qui laiffa XXVIII livres fur l'Agriculture. Colui-ci floriffoit vers l'an 140 avent Iefus-Chrift, De toutes les riches ses que Scipion trouva au fiege de Carthage; il ne conferva que l'ouvrage de Magon: il le porta au fénat, qui dans la fuite le confulta fonvent, & lui rendit même plus d'honneur qu'aux Livres Sybillins. MAGONTHIER. Voyez LAU-

BANIE.

MAGRI, (Dominique) né dans
l'isle de Malthe, prêtre de l'Oratoire
de chanoine de Viterbe, mort en
1672 à 68 ans, avoit tineémultion
peu sommune, embellie par
vertus facerdotales. Il laiffa deux
ouvrages utiles: I. Hieroluxicos,
1677, in-folio, à Rome, compofé
avec lon frere Charles; c'el un Dictionnaire qui peut beaucoup fervir

pour l'intelligence de l'Esriture faine. Il. Un Traist en latin des contradictions apparents de l'Esriture, dont la mellicure étition est sette, dont la mellicure étition est selle de 1635, in-12, à Paris par labbé Le Pères, qui l'augmenta confidérablement, & qui pourtant n'a se épuil es mairece. Ill. De. Magri a composé la Vite de Latieus Latiture, qui est à la tête de la Biblistirece, faire Espréhand exchatteut, selle de la tête de la Biblistirece, faire Espréhand exchatteut, forte, in 60°. Il V. l'irus de Coff. Roma, 1674, in 6. V. l'irus calle faire. Side Libroro, 1654, in-2, es le l'Irus de Libroro, 1654, in-2, es l'autorité l'autorité de l'autori

MAHADI, 3e calife de la race des Abaffides, tils & fucc ffeur d' Abou-Giafar Almanzor , fe fit un nom par fon courage & par fa fageffe. Après avoir remporté plufieurs victoires fur les Grees, il conclut la paix avec l'impératrice Irène, à condition qu'elle loi paveroit tous les ans 70 mille écus d'or de tribut. Ce prince voulut , à l'imitation de fon pere, faire le pélerinage de la Mecque; & ee voyage, dans lequel il étals tout le luxe du fafte Afiatique, lui coûta 666 millions d'écus d'or. Une infinité de chameaux furent employés à porter de la neige ponr le rafraichir au milicu des fables brûlans de l'Arabie. Mabadi , arrivé à la Mecque , fit embellir ta Mosquée où Mabomet a fon tombeau. Un dévot lui avoit fait présent d'une pantoufle de cet imposteur; il la regut avec respect, & donna 10,000 drachmes à celui qui la lui prefenta. Mahomet , ditil à ses courtilans, n'a jamais en cette chuuffare ; mais le Peuple est perfuadé qu'elle est de lui. Es fije l'avois refusée, il auroit pensé que je la méprisois... Mubadi tenoit fréquemment son lit de justice, pour réparer les violences que les puiffans exergoient contre les foibles. Il ne prononcoit aucune fentence, qu'après avoir confulté les plus MAH

habiles jurisconsultes. Un jour ayant dit à un officier: Jufqu'à quand retomberez-vous dans les mêmes faus tes? cet officier lui répondit fare ment: Tant que Dieu vous confervera la vie pour notre bien, ce fera à nous de faire des funtes , & à vous de les pardonner. Ayant demandé dans le temple de la Meeque à un homme de fa fuite, a s'il ne vou oit point " avoir part aux largeffes qu'il répandoit alors dans la Mofquée? Je mourrois de bonte , lui répondit eet homme, de demander dans la maison de Dicu à un autre qu'à lui & autre chofe que lai-même. Ce bon prince mournt à la chaffe, pourfuivant une bête fauve qui s'éroit jettée en une mafure. Son cheval l'ayant engagé dans une porte qui étoit trop baffe, il fe caffa les reins & expira fur l'heure, l'an 785 de Jeius-Chr. après un règne de dix ans & un mois.

MAHARBAL, capitaine Carthaginois, commanda la cavalerie à la bataille de Cannes, l'an 316 avant Jefus-Chrift. Aush propre à donner un confeil qu'à faire un coup de main, il vouloit qu'après cette action memorable Annibal allat droit à Rome, lui promettant de le faire fouper dans 5 jours au Capitole ; mais comme ce général demandoit du tems pour se consulter sur cette proposition: Je vois bien, dit Maharbal, que les Dieux n'ont pas donné an wême bomme tous les talens à la fois. Vous favez vaincre, Annibal; muis vous ne savez pas profiter de la

willoire.

MAHAUT. Voy. I. MATHILDE.

MAHE. -- BOURDONN A YE.

MAHIS. -- DESMAHIS & GROS-

MAHMOUD. Voyez VI. MA-

I. MAHOMET, naquità la Meeque l'an 569 ou 570. Sa naiffance fut accompagnée, fuivant les dé-

vots Mufulmans, de différens prodiges qui se firent fentir jusques dans le palais de Chofroës. Eminab, fa mere, étoit veuve depuis dix mois , lorfqu'elle mit au monde cet enfant, destiné à être l'auteur d'une religion qui s'est étendue depuis le détroit de Gibraltar jufqu'aux Indes . & le fondateur d'un empire dont les débris ont formé trois monarchies puillantes. A l'age de 20 ans, le jeune Muhomet s'engagea dans les caravanes qui négocioient de la Mesque à Damas. Ces voyages n'augmenterent pas la fortune, mais ils augmenterent ses lumieres. De retour à la Mecque, une femme riche, veuve d'un marchand, le prit pour conduire fon négoce, & l'épousa trois ans après. Muhomet étoit alors à la fleur de fon åge, & quoique fa taille n'ent rien d'extraordinaire, sa physionomie spirituelle, le feu de ses yeux, un air d'autorité & d'infinuation, le défintéressement & la modestie qui accompagnoient ses démarches, lui gagnerent le cœur de fon époufe. Chadyfe, (e'eft le nom de cette riche venve ) lui fit une donation de tous fes biens. Mahomet , parvenu à un état dont il n'auroit jamais ofé se flatter, réfolut de dévenir le chef de sa nation : il jugea qu'il n'y avoit point de voie plus fure pour parvenir à fon but, que celle de la religion. Comme il avoit remarqué, dans fes voyages en Egypte, en Palestine, en Syrie & ailleurs, une infinité de fectes qui le déchiroient mutuellement, il crut pouvoir les réunir, en inventant une nouvelle religion , qui ent quelque chofe de commun avec toutes celles qu'il prétendoit détruire. On prétend qu'il fut aidé dans son projet par Batyras Jacobite, par Sergius moine Neftorien , & par quelques Juif. A l'age de 40 ans , cet imposteur commune à se donner pour

prophète. Il feignit des révélations il parla en infpiré : il perfuda d'abord fa femme & hait autres perfonnes. Ses disciples en firent d'autres, & en moins de trois aus il en eut près de cinquante, disposés à monrir pour sa doctrine. Il lui falloit des miracles , vrais ou faux. Le nonveau prophète trouva dans les attaques fréquentes d'épilepsie, à laquelle il étoit fujet , de quoi confirmer l'opinion de fon commerce avec le Ciel. Il fit paffer le tems de ses accès, pour celui que l'Etre-fuprême destinoit à l'instruire, & fes convultions, pour l'effet des vives impressions de la gloire du ministre que la Divinité lui envovoit. A l'entendre , l'ange Gabriel l'avoit conduit , fur un âne , de la Mecque à Jernfalem; où , après lui avoir montré tous les faints & tous les patriarches depuis Adam, il l'avoit ramené la même nuit à la Mecque. Malgré l'impression que faisoient ses rêves, il se forma une conjuration contre le visionnaire, Le nouvel apôtre fut contraint de quitter le lieu de sa naissance, pour fe fanver à Medine. Cette retraite fut l'époque de sa gloire, & de la fondation de fon empire & de fa religion. C'est ce que l'on nomma Hégire , ( c'est à dire , fuite ou perfécution,) dont le rer jour répond au 16 Juillet de l'an 622 de J. C. Le prophète fugitif devint conquérant. Il défendit à ses disciples de disputer fur sa doctrine avec les étrangers, & leur ordonna de ne répondre aux objections des contradictenrs que par le glaive. Il difoit , que chaque Prophète avoit fon caractere ; que celui de J. C. avoit été la donceur, & que le fien étoit la force. Pour agir fuivant fes principes, il leva des troupes qui appayerent fa miffion. Les Juifs Arabes, plus opiniatres que les autres, furent un des principaux ob-

iets de fa fureur. Son courage & fa bonne fortune le rendirent maltre de leur place forte. Après les avoir subjugués, il en fit monrir plufieurs , vendit les autres comme des efclaves. & diftribua lenrs biens à fes foldats. ( Voyez I. ABBAS & I. ABDALLA. ) La victoire qu'il remporta en 627, fut suivie d'un traité qui lui procura un libre accès à la Mecque. Ce fut la ville qu'il choifit pour le lieu où fes fectateurs feroient dans la fuite leur pélerinage. Ce pélerinage faifoit déià une partie de l'ancien culte des Arabes Païens, qui y alloient une fois tous les ans adorer leurs Divinités, dans un temple auffi renommé parmi eux, que celui de Delphes l'étoit chez les Grees. Mahomet, fier de ses premiers succès, se fit dé clarer roi, fans renoncer au caractere de chef de religion. Cet Andtre fanguinaire avant augmenté ses forces, oubliant la trève qu'il avoit faite deux ans auparavant avec les habitans de la Mecque, met le fiege devant cette ville , l'emporte de force : &. le fer & la flamme à la main, il donne aux vaincus le choix de sa religion, ou de la mort. On passe au fil de l'épée tous ceux qui réfiftent au prophète guerrier & barbare. Le vainqueur, maître de l'Arabie, & redoutable à tous ses voifins, se crut affez fort pour étendre ses conquêtes & sa religion chez les Grecs & chez les Perses. 11 commença par attaquer la Syrie, foumife alors à l'empereur Heraclius ; il lui prit quelques villes. & rendit tributaires les princes de Danma & de Devla. Ce fut par fes exploits qu'il termina toutes les guerres où il avoit commandé en perfonne, & où il avoit montré l'intrépidité d'Alexandre. Ses généraux, auffi heureux que lui, accrurent ençore ses conquêtes, & lui soumirent tout le pays à 400 lieues de

Medine, tant an Levant qu'au Midi. C'eft ainfi que Mabomet , de fimple marchand de chameaux, devint un des plus puissans monarques de l'Asse. Il ne jouit pas long-tems du fruit de ses crimes. Il s'étoit toujours reffenti d'un poison qu'il avoit pris autrefois. Une Juive voulant éprouver s'il étoit vraiment prophète, empoisonna une épaule de monton qu'on devoit lui fervir. Le fondateur du Mahométisme ne s'appercut que la viande étoit empoisonnée , qu'après en avoir mangé un morceau. Les impressions du poison le minerent peu-à-peu. Il fut attaqué d'une fievre violente, qui l'emporta en la 62e année de fon age . la 23e depuis qu'il avoit usurpé la qualité de Prophète, l'onzieme de l'Hégire & la 632e de J. C. Sa mort fut l'occasion d'une grave dispute entre ses disciples. Omar, qui de son persécuteur étoit devenu son apôtre, déclara, le sabre à la main , que le Prophète de Dieu ne pouvoit pas mourir. Il foutint qu'il étoit disparu comme Moyle & Elie , & jura qu'il mettroit en pieces quiconque oferoit foutenir le contraire. Il fallut qu'Abubeker lui prouvat par le fait, que leur maitre étoit mort ; & par plusieurs paffages de l'Alcoran, qu'il devoit mourir. L'imposteur fut enterrédans la chambre d'une de ses feinthes . & fous le lit où il étoit mort. C'est une erreur populaire . de croire qu'il est suspendu dans un cofre de fer, qu'une ou plufieurs pierres d'aimant tinnent élevé au - haut de la grande Mosquée de Médine. Son tombeau se voit encore aujourd'hui à l'un des angles de ce temple : c'est un cône de pierre placé dans une chapelle, dont l'entrée est défendue aux profanes par de gros barreaux de fer... Le livre qui con-

tient les dogmes & les préceptes

du Mahométilme , s'appelle l'AL-

CORAN. ( Voy. CAAB & HAMZA.) C'eft une rapsodie de 6000 vers, fans ordre , fans liaifon , fans art. Les contradictions , les absurdités , les anachronismes y sont répandus à pleines mains. Le style , quoiqu'amponlé & entiérement dans le goût Oriental, offre de tems en tems quelques morceaux touchans & fublimes. Il eft divifé en quatre parties , & chaque partie en plutieurs chapitres , distingués par des titres finguliers , tels que celui de la Mouche , de l' Araignée , de la Vache , &c. Toute la théologie du législateur des Arabes se réduit à trois points principaux. Le premier est d'admettre l'existence & l'amitié de Dieu , à l'exclusion de touteautre puissance . qui puisse partager ou modifier fon pouvoir. Le deuzieme est de croire ce Dieu , créateur universel & Toutpuiffant, conneit toutes choies, punit le vice & récompense la vertu non-feulement dans cette vie, mais encore après la mort. La troisieme est de croire que Dieu regardant d'un œil de miféricorde les hommes plongés dans les ténebres de l'idolâtrie, a suscité son prophète Mabomet pour leur apprendre les moyens de parvenir à la résompente des bons , & d'éviter les supplices des méchans. Ot illuftre impofteur adonta, comme l'on voit, une grande partie des vérités fondamentales du Christianisme : l'unité de Dieu , la nécessité de l'aimer, la réfurrection des morts , le jugement dernier , les récompenses & les châtimens. Il prétendoit que la religion qu'il enfeignoit, n'étoit pas nouvelle ; mais qu'elle étoit celle d'Abraham & d'Ismaël, plus ancienne, disoitil , que celles des Juifs & des Chrétiens. Outre les Prophêtes de l'ancien Testament , il reconnoissoit Jesus fils de Marie , né d'elle quoique vierge , Meffie , Verbe & efprit de Dieu, mais non pas fon

Fils. C'étoit , felon ce sublime charlatan, méconnoître la simplicité de l'Étre divin , que de donner au Pere un Fils & un Efprit autre que lui. même. Quoiqu'il eût beaucoup puifé dans la religion des Juifs & des Chrétiens , il haiffoit cependans les unt & les antres : les Juifs . parce qu'ils se crovoient le premier peuple du monde, parce qu'ils méprisoient les autres nations, & qu'ila exerçoient contr'elles des ufures énormes ; les Chrétiens , parce qu'ils étoient fans ceffe divifés entr'eux. quoique leur divin Législateur leur cut recommandé la paix & l'union. Il imputoit aux uns & aux autres la prétendue corruption des écritures de l'ancien & du nouveau. Teftament. La circoncision, les oblations , la priere cinq fois par jour , l'abstinence du vin , des liqueurs, du fang, de la chair de porc, le jeune du mois Ramadan & la fanctification du vendredi, furent les pratiques extérieures de fa religion. Il proposa pour récompenfe à ceux qui la fuivroient, un lieu de délices, où l'ame seroit enivrée de tous les plaifirs spirituels . & où le corps reffuseité avec ses sens goùteroit par ses sens même toutes les voluptés qui lui font propres. Un homme qui proposoit pour Paradia un férail, ne pouvoit que se faire des profélytes, fur tout dans un pays où le climat inspire la volupté. Il n'y a point de religion, ni de gouvernement, qui loit moins favorable an fexe que le Mahométisme, L'auteur de ce culte anti- Chrétien accorde aux hommes la permission d'avoir plufieurs femmes, de les battre quand elles ne voudront pas obeir , & de les répudier fi elles viennent à déplaire; mais il ne permet pas aux femmes de quitter des maris facheux , à moins qu'ils n'y confentent. Il ordonne qu'une femme répudiées ne pourra le remarier

446 que deux fois ; & fl elle eft repudiée de son troilieme mari . & que le premier ne la veuille point reprendre, elle doit renoneer au mariage pour toute la vie. Il veut que les femmes foient toujours voilées . & qu'on ne leur voie pas même le cou ni les pieds. En un mot toutes les loix , à l'égard de cette moitié du genre humsin, qui dans nos pays gouverne l'autre, font dures, injustes , ou très - incommodes. L'Alcoran est si respecté des Mahométans , qu'un Juif ou un Chrétien qui y porteroit la main n'éviteroit la mort qu'en embraffant leur eréance ; & qu'un Mufulman même , { nom qui fignifie le graicroyant ) feroit puni avec la même rigueur, s'il y touchoit fans s'être lavé les mains. Peu de tems après la mort de Mahomet, on publia plus de denx eents Commentaires fur ce livre, Mobavia , calife de Babylone , fit une affemblée à Damas pour coneilier tant d'opinions differentes ; mais n'y pouvant réuflir, il choifit dans l'affemblée fix des plus habiles Mahométans, qu'il chargea d'écrire ec qu'ils jugeroient de plus raifonnable. Lears fix onvrages furent compilés avec foin . & tous les autres ayant été détruits par Peau & par le feu , on defendit , fous de rigoureuses peines , d'éerire contre l'autorité de cette compilation. La meilleure édition de l'Alcoran , eft celle de Maracci , en arabe & en latin , 2 vol. in . folio , à Padoue , 1698 , avec des notes. It v en a une bonne traduction angloife , in - 4° , par M. Sale , avec une introduction eurieufe , dont en a enrichi notre langue, & des Notes critiques où il corrige quelquefois Maracci. Du Ryer en a donné uue version françoise, à la Haie , 1683 , in-12. M. Savari a publié une version plus récente . (Paris 1783, 2 vol. in 8°, ) fous ce

titre : Le CORAN traduit de l'Arabe. On avoit réimprimé à Amfterdam , 1770, 2 vol. in-12 , la traduction del'Alcoran par du Ryer , & on y a joint la traduction franceife de l'introduction de M. Sale. Il y & avil une version de l'Alcoran en italien , effimée , qu'on attribuc à André Arrivabène , 1547 , in - 4°. Elle eft plus exacte que la traduction de du Ryer, qui est pleine de contre fens. D'ailteurs , comme il a inféré dans le texte les rêveries & les fables des dévots & des commentateurs myftiques du Mahométifme. on ue peut diftinguer par cette tradnction , ee qui eft de Mahomet , d'avec les additions & les imaginations de fes schateurs zélés. On fait encore Maboniet auteur d'un Traité conelu à Médine avec les Chrétiens , intitulé : Testamentum & Padiones inita inter Muhamedum Ef Christiane fidei cultores, imprime à Paris, en latin & en arabe. en 1630; mais cet ouvrage paroît fuppole. Hottinger , dans fon Hiftoire Orientale, page 248, a renfermé dans 40 aphorifmes ou fenfenecs toute la morale de l'Alcoran. Albert Widmanstodius a expliqué la théologie de cet imposteur, dans un Dialogue latin , coricux & pen commun, imprime l'an 1546, in-4º ... Voyez la VIE de Momet par Prideaux & par Gagnier ; & une derniere publice en 1780 par M. Turpin , 3 vol. in-12 ... Pour fa doctrine. Voyez RELAND , De 'Reli-

gione Muhemmedica. II. MAHOMET Ier, empereur des Turcs, fils de Bajazet I, fuccéda à fon frere Moyfe , qu'il fit mourir en 1413. Il fe rendit recommandable par fes victoires, par la justice & par fa fidélité à garder inviolablement sa parole. Il fit lever le fiege de Bagdad au prince de Caramanis, qui fut fait prisonnier. Ce prince craignoit d'expier par le der-

## MAH

nier funplice fes fréquentes révoltes; Mubomet le raffura en lui difant : Je fuis ton vainqueur , tu es vaincuSinjufte; je veuxque tu vives. ('e feroit ternir ma gloire, que depunir un infame comme toi. Ton ame perfide t'a porté à violer la foi que tu m'avois donnée : la mienne m'inspire des fentimens plus magnanimes & plus conformes à la maielté de mon nom... Mahomet rétablit la gloire de l'empire Ottoman, ébranté par les ravages de Tamerlan & par les guerres civiles. Il remit le Pont & la Cappadoce fous fon obéissance, subjugua la Servie, avec une partie de l'Esclavonie & de la Macédoine, & rendit les Valaques tributaires. Mais il vécut en paix avec l'empereur Manuel Paléologue, & lui rendit les places du Pont-Euxin, de la Propondite & de la Theffalie , que fes prédéceffeurs : lui avoient enlevées. Il établit le fiege de son empire à Andrinople, & mourut d'un flux-de-lang en 1481, à 47 ans.

III. MAHOMET II. ou MEHR. MET, empereur des Tures, furnomme Bojuc , c'eft-à-dire , le Grand naquit à Andrinople en 1430, & fuccéda à ion pere Amurat II en 1451. Il penta auffi-tôt à faire la guerre aux Grees, & affiégea Conftantinople. Dès les premiers jours du mois d'avril 1453, la campague fut converte de foldats qui prefferentia ville par terre, tandis qu'une flotte de 3co galeres & de 200 petits vaiffcaux la ferroient par mer. Ces navires ne ponvoient entrer dans le port, fermé par les plus fortes chaînes de fer, & défendu avec avantage. Mahomes fait couvrir deux liques de chemin, de planches defapiu enduites de fuif & de graiffe, disposées comme la creche d'un vaiffeau. Il fait tirer, à force de machines & de bras, 80 galeres & 70 · vaincus, aecorda le libre exercise alleges du détroit , qu'il fait gliffer de la religion à tout le monde .

fur ees planches. Tout ee grand travail s'exécute en pen de jours. Les affiégés furent aufli furpris qu'affligés, de voir une flotte entiere descendre de la terre dans le port. Un pont de bateaux fut conftruit à leur vue, & fervit à l'établiffement d'une batterie des canons. Les Grees ne laifferent pas de fe defendre avec courage; mais leur empereur (Constantin - Dragases) ayant été tué dans une attaque, il n'y ent plus de réfistance dans la ville, qui fut en un instant remplie de Tures. Les foldats effrénés pillent, violent , maffacrent. Durant les horreurs du fac , un bacha conduifit à Mahomet une jeune princeffe nommée IRENE, que fes graces innocentes avoient fauvée du carnage. A la vue du destructeur de la patrie, fes yeux fe mouillerent de pleurs ; elle chancela devant lui. Sa tendre jeuneffe; fes fanglots, fes larmes relevoient la beaute, Mabomet, immobile & faifi, la contempla ; & bientôt impatient de fatisfaire fa brutalité , il s'en empara fans refpect pour fa vertu , & pendant trois jours entiers le fultan fe livra à tout l'emportement de l'amour. Quelques Janiffaires, indignés de la passion, en murmurerent ; un vifir ofa meme la lui reprocher. Mahomet auffi tot fit venir la captive devant les officiers de fa garde, & la faififfant par les cheveux , il lui trancha la tête, en difant ces paroles: C'eft ainfi que Mahomet en ufe avec l'Amour. Le vainqueur , écoutant enfin la voix de la nature, arrêta le carnage, rendit la liberté aux prisonniers, & fit faire les obseques de l'empereur avec une pompe digne de fon rang. Trois jours après il fit une entrée triomphante dans la ville, diftribus des largeffes & aux vainqueurs & aux

inftalla lui - même un patriarche . & fit de Constantinople la capitale de fon empire. Cette ville fut, fous fon regne, une des plus floriffantes du monde; mais aprè lui. la Grèce, cette patrie des Miltiades . des Leodinas, des Alexandres, des Sophocles & des Platons, devint le centre de la harbarie. Mabomet .. posseiscur de Constantinople, envova lon armee victorieuse contre. Scanderberg, roi d'Albanie, qui la defit en plusieurs rencontres. Une autre armée fous fes ordres pénétra jufqu'au Danube . & vint mettre le fiege devant Belgrade; mais le célebre Huniade l'obligea de le Lver. La mort de ce grand homme ranima (on courage. Il s'empara de Corinthe en 1458, rendit le Péloponnèle tributaire, & marcha de conquêtes en conquêtes. En 1467 il acheva d'éteindre l'empire Grec ; par la prife de Sinople & de Trébizonde, & de la partie de la Cappadoce qui en dépendoit. Trébizonde étoit, depuis l'an 1204, le fiege d'un empire fondé par les Comnènes. ( Voyez X DAVID. ) Le conquerant Ture vint ensuite fur la mer Noire fe faifir de Caffa, autrefois Théodolie ... Les Vénitiens eurent le courage de défier ses armes. Le sultan irrité fit le vous impie d'exterminer tous les Chrétiens: & entendant parler de la céremonie dans laquelle le dogue de Venife épouse la mer Adriatique , il dit qu'il l'enverroit bientot au fand de cette Mer consommerson mariage. Pour exécuter son dellein, il attaqua d'abord en 1470 l'isle de Négrepont, s'empara de Chatcis fa capitale, la livra au pillage, & fit feier par le milieu du corps le gouverneur Paul Erizzo contre la promeffe. Dix ans apiès il envoya une grande flotte pour s'emparer de l'isle de Rhodes. La vigoureule réfistance des chevaliers de S. Jean

de Jérufalem . jointe à la valeur de Pierre d' Aubuffon leur grand-maître, obligea les infideles à se retirer après avoir perdu près de 10.000 hommes & une grande quantite de vaiffeaux & de galeres. Les Turcs le vengerent de leur défaite sur la ville d'Otrante, en Calabre qu'ils prirent après 17 jours de fiege. Le gouverneur & l'évêque furent mis à mort d'une mamere cruelle, & 12.000 habitans furent paffés au fil de l'épée. Toute l'Italie trembloit. Mahomet préparoit une nouvelle arme e contre elle, tandis qu'il portoit d'un autre côté fes armes contre les fultans Mammelues. L'Europe & l'Afie étoient en allarmes ; elle ceffa bientot. Une colique délivra le monde de l'Alexandre Mahométan en 1481, à 52 ans, après en avoir régné 31. pendant lesquels il avoit renverlé deux empires, conquis 12 reyaumes, pris plus de 200 villes fur les Chrétiens. Si d'heureuses qualités, une ambition vafte, un courage méfuré, des fuccès brillans font le grand prince; & fi une cruauté inhumaine : une perfidie atroce, le mépris constant de toutes les loix font le méchant homme : il fautavouer que Malomet II a été l'un & l'autre. Il parloit le grec. l'arabe, le perfan; il entendoit le latin; il deffinoit; il favoit ce qu'on pouvoit favoir alors de géographie & de mathématiques; il avoit étudié l'hiftoire des plus grands hommes de l'antiquité. La peinture étoit un art qui ne lui étoit pas inconnu: il fit venir de Venise le peintre Bellini, & le combla de bienfaits & de careffes. En un mot

Mahomet feroit comparable auxpius illustres héros, fi les débanches .

fon libertinage & fes cruantés n'a-

voient terni la gloire. Il fe moquoit

de toutes les religions, & n'appel-

loit le fondateur de la fienne qu'un

Chaf de bandits. La politique arrêta quelquelquefois l'impétuofité de fon naturel & la barbarie de fon caractere; mais il s'y livra le plus fouvent. Outre les cruautés dont on a parlé, il fit maffacrer David Comnène & les trois enfans après la prife de Trebizonde, malgré la foi donnée. Il eu usa de même envers les princes de Bofnie & euvers ceux de Métélin. Il fit périr toute la famille de Notaras, parce que ce feigneur avoit refufé d'accorder une de fes filles à la brutale volupté. Quand même il n'auroit pas fait éventrer 14 de fes esclaves pour savoir lequel avoit mangé un melon qu'on lui avoit dérobé; quand même il n'auroit pas coupé la tête à Irène pour faire ceffer le murmure de fes foldats: (faits que plusieurs historiens rapportent, & que Voltaire a niés dans ces derniers tems; ) il reste affez de preuves avérées de sa cruauté, pour pouvoir affurer que ce héros étoit naturellement violent & inhumain, &, pour le peindre en deux mots, un monftre & un grand-homme. Voyez 11. GEOR-GE; ANTOINE, no. XIV; BELLIN; ET VIII. DEMETRIUS.

IV. MAHOMET III, empereur des Turcs , monta fur le trone après fon pere Amurat III, en 1595. Il commenes fon regue par faire étrangler 19 de ses freres. & nover 10 femmes de fon pere qu'on croyoit enceintes. Ce barbare avoit du courage; il protégea la Transilvanie contre l'empereur Rodolphe II. Il vint en personne dans la Hougrie, à la tête de 200 mille hommes : affiégea Agria, qui fe rendit à compolition; mais la garnifou fut malfacrée en fortant de la ville. Muhomet, tout cruel qu'il étoit, fut indigné de cette perfidie , & fit tranoher la tête à l'Aga des Janiffaires quil'avoit permife. L'archiduc Maximilien, frere de l'empereur Rodolphe marcha contre lui , prit fon artille-Tome V.

rie, lui tailla eu pieces 1 2000 hommes, & auroit remporte une victoire complette : mais Mabomet . averti par un apostat Italien que les vainqueurs s'amufoient au pillage, revint à la charge, & leur enleva la victoire le 26 Octobre 1596. Les années fuivantes furent moins heureuses pour lui. Ses armées furent chaffées de la haute-Hongrie, de la Moldavie, de la Valachie & de la Tranfilvanie. Mahomet demanda la paix aux princes Chrétiens, qui la lui refuserent. Il fe confola dans fon ferrail, & s'y plongea dans les débauches, fans que les guerres domeftiques , ni les étrangeres, puffent l'en tirer. Son indolence fit murmurer les Janiffaires. Pour les appaiser, il livra fes plus chers amis à leur rage . & exila fa mere qu'on erovoit être la caufe de tous les malheurs de l'état. Ce scélérat mourut de la peste en 1603, à 39 ans, après avoir fait étrangler l'aîné de fes fils. & noyer la fultane qui en étoit la mere.

V.MAHOMET IV. né en 1643. fut reconnu empereur des Turcs en 1646, après la mort tragique d'Ibrabim I, fon pere étranglé par les Janiffaires. Les Turcs étoient en guerre avec les Vénitiens, lorfqu'il monta fur le trône. Le commencement de fon regne fut brillant. Le grand-viur Coprogli, battu d'abord à Raab par Monsecuculi, mit toute fa gloire & celle de l'empire Ottoman à prendre l'isle de Candie. Les troubles du ferrail, les irruptions des Turcs en Hongrie, firent languir cette entreprife pendant quelques années ; mais jamais elle ne fut interrompue. Coprogli affiégea enfin en 1667, avec beaucoup de vivacité , Candie , fortement defendue par Morojini , capitaine-géméral des troupes de mer de Venife, & par Mentbrun, officier Fran-

MAH 450 qois , commandant des troupes de terre. Les affiégés , fecourus par Louis XIV, qui leur envoya 6 à 7000 hemmes, fous le commandement des dues de Beaufort & de Navailles , foutinrent pendant près de deux années les efforts des affiégeans; mais enfin il fallut se rendre en 1669. Le duc de Beaufort périt dans une fortie: ( Voyez fon article) ... Coprogli entra, par capitulation, dans Candie réduite en cendres. Le vainqueur acquit une gloire immortelle; mais il perdit 200,000 de fes foldats. Les Turcs dans ce fiege , (dit l'auteur du Sieele de Louis XIV. ) fe montrerent supérieurs aux Chrétiens mêmes dans la connoissance de l'art militaire. Les plus gros canons qu'on ait vus encore en Europe, furent fondus dans leur camp. Ils firent pont la premiere fois des lignes parallèles dans les tranchées : ufage que nous avons pris d'eux, & qu'ils tenoient d'un ingénieur Italien ..... Le torrent de la puissance Ottomane ne se répando it pas seulement en Candie, il pénétroit en Pologne. Mahomet IV marcha en perfonne l'an 1672 contre les Po-Jonnois, leur enleva l'Ukraine . la Podolie, la Volhinie, la ville de Kaminieck, & ne leur donna la paix qu'en leur impolant un tribut annuel de 20,000 écus. Sobiefki ne voulut point ratifier un traité fi honteux. & vengea fa nation l'année fuivante par la défaite entiere de l'armée conemie, aux environs de Choczim. Les Ottomans. battus à diverses reprises par ce grand homme, furent contraints de lui accorder une paix moins défavantageuse que la premiere en 1676. Le comte Tékéli ayant foulevé la Hongrie contre l'empereur d'Allemagne quelques années après, le fultan favorisa sa révolte. Il leva une armée de plus de 140 milie hom-

mes de troupes réglées . dont il donna le commandement au grand vifir Kara Mustapha : ce général vint mettre le fiege devant Vienne en 1683, & il l'anroit emportée, s'il l'eut preffée plus vivement. Sobieshi cut le tems d'accourir à son secours ; il fondit fur le camp de Muftapha , défit ses troppes, l'obligea de tout abandonner & de fe fauver avec les débrie de fon armée. Cette défaite eoûta la vie au grand-vifir, étrangié par l'ordre de fon maître , & fut l'époque de la décadence des affires des Tures. Les Colaques, joints aux Polonois, défirent peu de tems après une de leurs armées de 40.000 hommes. L'année 1684 commença par une ligue offentive & défensive contre les Ottomans, entre l'empereur, le roide Pologne & les Vénitiens. Le prince Charles de Lorraine , général des armées impériales, les détit entiérement à Mohatz en 1687; tandis que Morofini , général des Vénitiens, prenoit le Péloponnèse qui valoit mieux que Candie. Les Inniffaires, qui attribueient tant de malheurs à l'indolence du fult in . le déposerent le 2 Octobre de la même année. Son frere Soliman 111. élevé fur le trône à sa place. fit enfermer cet infortuné empercur dans la même prison d'où l'on venoit de le tirer pour lui donner le fceptre. Malomet . accontumé aux exercices violens de la chaffe, étant réduit tout-à coup à une inaction perpétuelle, tomba dans une langueur qui le conduifit au tombeau l'an 1693. Ce prince ne manquoit ni de courage ni d'esprit; mais il étoit d'un caractere inégal. Il fut moins abandonné à les plaifirs que les prédéoeffeurs. La chaffe fut fa principale paffion. Sa timidité naturelle lui faifoit craindre fans ceffe de funcites événemens, fans que ces

appréhentions le rendiffent cruet ,

comme le font ordinairement les

princes ombrageux. VI. MAHOMET V, ou plutôt MAHMOUD, fils de Mustapha II. empereur des Turcs, né en 1696, fut placé en 1730 fur le trône, vacant par la déposition d' Achmet III fon oncle. Les Janiffaires, qui lui avoient donné la couronne, exigeoient qu'il reprit les provinces conquifes par les Impériaux fous les règnes précédens. Mais la guerre que l'empire Otteman avoit avec la Perfe, empêcha Mahomet de porter ses vues du côté de l'Europe. Il avoit d'ailleurs le caractere très pacifique, & jl gouverna fa peuples avec douceur jusqu'à fa mort, arrivée en 1754. Thomas - Kouli- kan lui enleva la Géorgie & l'Arménie.

VII. MAHOMET GALADIN.

Voyez ce dernier mot. MAHOUT. Voyez MALO.

MAHUDEL, (Nicolas) né à Langres en 1673, entra chez les Jéfuites, en fortit; demeura onze mois à la Trappe, & en fortit encore; fe fit medecin & fe fixa à Paris, où il mena une vie laborieuse. Il fut pendant quelque tems de l'académie des Inscriptions, & pendant quelque tems anffi détenu à la Bastille. Il mourut à Paris en 1747, dans de grands fentimens de piété. Il a compolé: I. Differtation Historique fur les Monnoies antiques d'Espagne , Paris , in-4°, 1725. II. Lettre fur une Médaille de la ville de Carthage , in-8°, 1741.

MAI. Voyez MAY & MEY.

MAIA , fille d'Atlas & de Pifione, fut aimée de Jupiter & en eut Mercure. Ce Dieu lui donna à nourrir Arcasqu'il avoiteu de la nymphe Castilo. Junon, déja irritée contre Mara, lui auroit fait fentir fa colere, fi Jupiter ne l'eut fouffraite à fa vengeance, en la plaçant au ciel à la tête des 7 Pierudes , dont elle étoit la plus brillante.

MAJANO. Voyez GIULANO. MAIDSTON , (Richard ) Anglois, fut ainsi nommé du lien de la naissance. Il mourut le rer Juin 1396 dans le couvent d'Arlesfort. de l'ordre des Carmes, où il avoit pris l'habit. C'étoit un homme verfé dans la théologie, la philofophie & les mathématiques. Il a laiffé plusieurs ouvrages. Les plus curieux & les plus rares, font fes Sermones breves intitulati: DORMI SECURE; Lyon 1491, in-4".

I. MAIER , (Jean) Carme , natif .. du Brabant, mort en 1577, laiffa des Commentaires fur les Epitres de S. Paul , & d'autres livres.

II. MAIER , (Michel) alchymif ; te de Francfort dans le dernier liecle, livra fa raifon, fa fortune & fon tems à cette folie ruineufe, Parmi les ouvrages qu'il a donnés au public snr cette matiere les philosophes , qui le sont affez : peu pour vouleir faire de l'or , diftinguent & recherchent fon Atalanta fugiens, 1618, in-4°, & fa Septimana Philofophica, 1620, in-4°, ouvrage où il a configné fes dé. lires. On a encore de lui : I. Silentium post clamores , sen Tractatus revelationum fratrum Rofea Crucis .. 1617,in.8°. II. De fraternitate Rofes Crucis, 1618, in 8°. III. Joeus feverus, 1617, 11-4°.IV. De Rofea Cruce, 1618, in 4°. V. Apologeticus revelationum fratrum Rofes Crucis, 1617. in - 8°. VI. Cantilene intellectuales . Romæ 1622, in-16, Roftoch, 1623, in-8°.VII. Mufaum Chymicum, 1708. in-4°. VIII. De Circulo Phyfico quadruto , 1616 , in- 4°.

III. MAIER, (Christophe) favant controverfifte , natif d'Aufbourg, mort en 1626, dont on a quelques ouvrages écrits avec affez de chaleur.

MAIER, Voy. DOPPEL&MAYER.

Ffi

MAIGNAN ,ou MAGNAN, (Fmmannel ) religieux Minime, né à Toulouse en 1601, apprit les mathematiques fans maître, & les prefessa Rome, où il y a toujonrs eu depuis , en cette fcience, un professeur Minime , François Kircher lui disputa la gloire de quelques-unes de fer découvertes en mathématiques & en phyfique ; mais les plus illustres philosophes virent, dans les reproches du Jéfuite, plus de jaloufie que de vérité. Revenu 1 Tonloufe, le P. Maignan fut honoré d'une visite de Louis XIV. lorsqu'il paffa par cette ville en 1660. Ce monarque , frappé des talens & de l'humble candeur du fawant religieux, voulut l'attirer dans la capitale; mais le P. Maignan s'en défendit avec autant de douceur que de modeftie. Il mourut à Touloufe en 1676, après avoir paffé par les charges de fon ordre. L'inocence de fa vie , la famplicité de fes mœurs , jointes à l'élévation de fon esprit & à la profondeur de fes connoissances , exciterent de vifs regrets. Sa patrie plaça son bufte, avec une inscription honorable, dans la galerie des hommes illustres. Le P. Maignan enrichit le public des ouvrages suivans: I. Perspectiva boraria, 1648, infel., à Rome. C'eft un traité de catoptrique, dans lequel l'auteur donne de bonnes règles sur cette partie de la perspective. On y trouve auffi la méthode de polir les cryftaux pour les lunettes d'aproche. Celles que le P. Maignan fit, conformément à ses règles, étoient les plus longues qu'on eût encore vnes. II. Un Cours de Philosophie en latin , infol. Lyon 1673, & Toulouse 1703, 1v tom. in-4°. Il n'est plus d'aucun ulage dans les écoles. L'anteur v attribue à la différente combinaifon des atômes, tous les effets de la nature, que Defemtes fait

naître de fes trois fortes de matieres . & Gallendi de fes atômes. III. De ufu liceto pecunia 1673, in-12. Le P. Maignan s'écarte , dans ce traité fur l'ufure, de l'opinion des théologiens scholastiques, qu'il ne fuivoit pas en aveugle. Auffi fubtil philosophe que profond théologien, il fit bien des efforts pour concilier les différentes opinions de l'école, entr'autres celles des Thomistes fur la grace, avec celle des fectateurs de Molina : mais fes efforts ne fervirent qu'à montrer combien fon esprit étoit délié. & cette matiere obscure & impenétrable ... Voyez fa Vie par le Pere Saguens , fon élève. Elle parut en 1697 , in-4°. fous ce titre : De vita , moribus & Scriptis Emma. Magnani, Tolofæ.

MAIGRET. Voyez MEIGRET. MAIGROT, (Charles) docteur de la maifon de Sorbonne, vivoit en retraite dans le féminaire des Missions étrangeres, lorsqu'il fut choifi pour porter la lumiere de l'Evangile dans la Chine. A peine eut-il rempli quelque tems ses fonctions , qu'il fut gratifié de l'évêché de Connon & du titre de vicaire apostolique. L'abbé Maigret étoit un homme d'une conscience timorée & d'un zèle ardent. Il désapprouva la conduite des Jésuites. Il condamna la mémoire de lenr plus célèbre missionaire, le Pere Matthieu Ricci : il déclara les rites observés pour la fépulture, ab-Soloment Superstitieux & idolatres. Dans les Lettres, il ne vit que des athées & des matérialistes. Le Mandement dans lequel il prononçoit ses anathémes, lui attira la haine des Jésuites , qui approuvoient nue partie de ce qu'il profcrivoit. Ils le décrierent & le déférerent, à l'empereur de la Chine. comme un ennemi de fes états. Ils en obtinrent vers 1700 un ordre

your le faice mettre en prifin dans lenr maifin de Pékin, Mzigres fut enfuite banni de la Chine, & finit fa currier à Rome, avec la réput tion d'un homme profend dans les lettres & les livres des Chino no a de lui des Objervozism latines fur le le livre XIX de l'Alfoiré des L'Alfoiré de de Joseonei. Cet ouvrage, mortifant pour la fociété, a ébét raduit en pour la fociété, a ébét raduit en pour la fociété, a ébét raduit en ces Chinois.

tes Chinois. MAILLA, (Joseph-Anne-Marie de Moyriac de ) sayant Jesuite , né au château de Maillac dans le Bugey, fut nommé missionnaire de la Chine, où il paffa en 1703. Dès l'àge de 28 ans , il étoit fi verfé dans les caracteres , les arts , les fciences, la mythologie & les anciens livres des Chinois, qu'il étonnoit les Lettres mêmes. L'empereur Kam-Hi , mort en 1722 , l'aimoit & l'estimoit. Ce prince le chargea, avec d'autres missionnaires, de lever la Carte de la Chine 87 de la Tartarie Chinoife, qui fut gravée en France l'an 1732. Il leva encore des Cartes particulieres de quelques provinces de ce vaste empire. L'empereur en fut fi fatisfait , qu'il fixa l'auteur en la cour. Le P. de Mailla traduifit aufli les grandes Amales de la Chine en françois , & fit paffer fon manufcrit en France l'an 1737. Cet ouvrage doit contenir 12 vol. in-4°, & les premiers ont paru en 1777 , par les foins de M. l'abbé Grofier. C'est la premiere Histoire complette de ce vaste empire. L'éditeur en a retouché le style , & a fupprimé les harangues, trop longues & trop monotones. En général, le pinccau des historiens Chinois ne ressemble point à celui de Tacite , ni de nos bons historiens; mais on trouve quelquefois dans leurs Annales le bon fens de Plus tarque, & des anecdotes qui peignent

les hommes, les tems & les mœurs.

Le P. de Maila mourut à Pekin le 28 juin 1743, dans la 79e année, après un féjour de 45 ans à leChine, L'empereur Kien-Lang, a chvellement régnant, fit les frais de les funérailles. Ce Jétinée étoit un hommes d'un caractere vif & doux, capable d'un travail opinière & d'une activité que rien ne refroidiffioi.

MAILLARD. (Olivier) fameur prédicateur Cordelier , natif de Paris, docteur en théologie de la faculté de cette ville , fut chargé d'emplois honorables par le pape Innocent VIII, par Charles VIII roi de France, par Ferdinand roi d'Aragon,&c. Il fervit ce dernier prince en trahiffant fon maitre ( dit le P. Fabre ) lors de la reddition de la Cerdagne & du Rouffillon, qu'il lui conseilla fortement, supposant des ordres exprès de Louis XI au lit de mort. Maillard mourut à Toulouse le 13 juin 1502. Il laiffa des Sermons, remplis de plates bouffonneries & de choses ridicules & indécentes. C'étoit ainfi qu'on prechoit alors. Le P. Maillard envoie à tout moment fes auditeurs à tous les diables. Invito vos ad omnes diabo. los. ... Ad omnes diabolos talis modus agendi. Il falloit (dit Niceron ) que la corruption fut bien publique de son tems, puisque sa mo-rale roule le plus souvent sur l'impureté; qu'il se sert dans cette matiere des expressions les plus crues . & que, lorfqu'il en parle, il s'adreffe presque toujours aux Ecclésiastiques. Ce Cordelier ayant gliffé dans fes fermons des traits qu'on pouvoit appliquer à Louis XI. le monarque irrité fit dire au prédicateur qu'il le feroit jetter à le riviere. Le Roi est le maitre , répondit-il; mais diteslui que je serai plutot en Paradis par eau, qu'il n'y arrivera avec ses chevaux de poste. (On fait que c'est Louis XI qui a inventé la poste , & qui le premier a fait disposer des

Ff iii

" relais de diftance en diftance. ) Apparemment que cette réponse , ferme & piquante, fit fon effet fur le roi : car il laiffa Maillard prêcher tant qu'il voulut & tout ce qu'il voulut. Ses Sermons latius furent imprimés à Paris depuis 1511 jusqu'en 1530, en 7 parties qui for-ment 3 vol. in 8°. La piece la plus originale de ce prédicateur, est fon Sermon préché à Bruges le ve Dimanche de Caréme en 1500, impr. fans date, in 4°, où font marqués en marge, par des bem! bem! les endroits où, sclon l'usage d'alors, le prédicateur s'étoit arreté pour touffer. On a encore de lui la Confession générale, Lyon, 1526, in-8°.

MAILLARD. Voyez VI. JEAN... DESFORGES-MAILLARD ... & II. TOURNON.

I. MAILLÉ DE BREZÉ, (Simon de ) d'une des plus illustres & des plus anciennes maifons du royaume, d'abord religieux de Citeaux & abbé de Loroux , devint évêque de Viviers, puis archevêque de Tours en 1554. Il accompagna le eardinal de Lorraine au concile de Trente . & tint un concile provintial à Tours en 1583. Il traduifit de grec en latin quelques Homélies de S. Bafile , & mourut en 1597 , à 82 ans, avec une grande réputation de favoir & de fainteté. La maifon de Maillé étoit très-floriffante des le XIIe fiecle. Jacquelin de MAILLE, chevalier de l'ordre des Templiers, combattit avec tant de · valeur contre les Infideles, qu'ils erurent qu'il y avoit en lui quelque chose de divin, Ils le prirent pour le St. George des Chrétiens, Ayant été accablé fous la multitude de traits qu'on lança contre lui, on prétend que les Barbares ramafferent avec une espèce de superstition la pouffiere arrolée de fon fang, pouris'en fretter le corps, ...

MAI

H. MAILLÉ, (Urbain de) mar quis de Brezé, marchal de France, gouverneur d'Anjou, de la même famille que les précédens, fe fignala de bonne heure par fon couraçe. Il commanda l'arme d'Allemagne en 1644, & gagnal la bituille d'Avein le 2 mai 1634. Il fuit avoyé ambaffadeur en Suéde & en Hollande, & élevé à divers honneurs par la Faveur du cardinal de Rièrelies, son beau-free. Il mourut en férrier 1650, a 353 ans.

III. MAILLE DE BREZE, (Armand de ) duc de Fronfac & de Caumont, marquis de Graville & de Brezé, fils du précédent, commenca à se distinguer en Flandres en 1628. L'année suivante il commanda les galeres du roi puis l'armée navale, & defit la flotte d'Espagne à la vue de Cadix, en 1640. Il fut envoyé ambastadeur en Portugal en 1641, & remporta les années fuivantes de grands avantages fur mer contre les Espagnols; mais il échona devant Tarragone. Ses services lui mériterent la charge de furintendant général de la navigation & du commerce. Il fut tué fur mer. d'un coup de canon, en 1646, à 27 ans, tandis qu'on faisoit le siege d'Orbitello. Voyez I. FOUCAULT.

aufoitette. Fores i roucaut.

11. MALLE, (François) matif et l'Oberati.

12. MALLE, (François) matif et l'Oberati.

13. MALLE, (François) matif et l'Oberati.

14. Marchant et l'Oberati.

15. Marchant et l'Oberati.

15. Marchant et l'Oberati.

16. Marchan

MAILI EBOIS, (Jean-Baptifte Desmarets, marquis de) fils de Ni-

solas Defmarêts, contrôleur-général des finances fous la fin du règne de Louis XIV, fe fignala d'abord dans la guerre de la fuccession d'Espagne. Les campagnes d'Italie en 1723 & 1734, où il donna diverses preuves de ses talens militaises, furent le principal fondement de sa réputation. Il fut ensuite envoyé en Corfe, qui étoit toujours en guerre avec les Génois : il foumit cette isle, qui fe révolta auffi tôt après son départ a mais ce n'ett qu'en fuivant fes plans, que le roi de France la foumit de nouveau en 1769. Son expédition de Corle lui valut le bâton de maréchal. C'est en cette qualité qu'il commanda en Allemagne & en Italie, dans la guerre de 1741, où il cueillit de nouveaux lauriers. Il prit la ville d'Acqui au Montferrat, dont il fit safer les fortifications. Moins heurenx en 1746, il fut battu par le fameux comte de Brown à la bataille de Pailance. Il finit la carriere le 7 Fevr. 1762, dans la 80e année.Le marquis de Pezay a donné ses Campagnes d'Italie, imprimées au Louvre , 1775 , en 3 vol. in4 , avec un de Cartes, forme d'Atlus. Ce recueil très-instructif pour les militaires , montre dans le maréchal de Muillebois un homme qui avoit des vues profondes fur la guerre. & qui ne fe décidoit qu'après avoir médité. La préface de cet ouvrage est un morceau plein d'énergie.

MAILLET, (Benoti de) né esta lorrance en 1669, a l'une famille noble, fut nonme; à l'àge de 33 ans, confui général de l'Egypte: emploi qu'il exerce pendant feixe ma seve beaucoup d'intelligence. Il foutint l'autorité du roi contre les Janifalires, étendit le commerce de la France dans cette partie de l'Afrique. Le roi récompenfa for fervices en alui contérant le confiant de L'isourane, le premier & le

plus confidérable de nos confulats. Enfin avant été nominé en 1715 pour faire la visite des Echelles du Levant & de la Barbarie , il remplit cette commiffion avec tant de fucces, qu'it obtint la permiffion de le retirer, & une penfinn confidérable. Il fe fixa à Marfeille, où il mourut en 1738 . à 79 ans. C'étoit un homme d'une imagination vive, de mœurs douces , d'une fociété aimable, d'une probité exacte. Il aimoit beaucoup la lonange, & la gloire de l'esprit le touchoit infiniment. Il avoit fait conte sa vie nne étude particuliere de l'Histoire naturelle. Son but principal étoit de connoître l'origine de notre globe. Il laiffa fur ce fuiet important des observations curieuses, qu'on a données au public fous le titre de Telliamed, in 8°; c'eft le nom de Maillet renverle, L'abbe le Maferier, ( Vov. ce mot ) éditeur de cet ouvrage . l'a mis en forme d'Entretiens. C'eft un philosophe In lien, qui expose àun missionnaire François son sentiment fur la nature du Globe & fur l'origine de l'homme. Croiroiton qu'il le faisoit sortir des eaux & qu'il donne pour lieu de la naiffance de notre premier Pere, un féjour qu'aucun homme ne pourroit habiter ? L'objet principal eft de prouver, que tous les terreins dont est composé notre Globe , jusqu'aux plus hautes de nos montagnes, font fortis du fein des eaux . qu'ils font tous l'ouvrage de la Mer. qui se retire sans ceffe pour les laiffer paroitre fucceffivement. Telliamed fait les honneurs de son livre àl'IllustreCYRANO DEBERGERAC auteur des Voyages imaginaires dans le Soleil & dans la Lune. Dans l'Epitre badine qu'il lui adreffe, le philosophe Indien ne nous annonce ces Entretiens que comme un tiffe de reveries & de visions. On ne pent pas dire tout-à-fait qu'il ait FF iv

manqué de parole ; mais on pourroit lui reprocher de ne les avoir pas écrits dans le même goût que fon Epitre à Cyrano , & de n'y avoir pas répandu affez de gaieté & de badinage. Il traite de la maniere la plus grave le fujet le plus extravagant; il expose son fentiment ridicule, avec tout le férieux d'un philosophe. De vi Entretiens dont l'ouvrage est composé, les quatre premiers offrent diverfes observations curienses , vraiement philosophiques & de conféquence. Dans les deux autres on ne trouve que des conjectures, des reveries. des fables quelquefois amufantes. mais tonjours abfurdes. On a encore de Maillet une Description de l'Egypte, dreffée fur fes Memoires par l'éditeur de Telliamed . 1742 .

in-40, ou en 2 vol. in-12.

I. MAILLY, l'une des plus anciennes maifons du royaume, tire fon nom de la terre de Mailly , près d'Amiens; elle est illustre par ses alliances & par les grands-hommes qu'elle a produits. Celui dont le nom doic être le plus cher aux bens citoyens, est François de MAILLY. Ile du nom , feigneur d'Haucourt , & fils de François Ier du nom. Le pere avoit été attaché invielablement au roi : le fils ne le fut pas moins. Loin d'entrer dans cette déteftable confédération qu'on appelloit la Sainte Ligue , il fit les derniers efforts pour ramener les rebelles à leur fouverain : fon zele & fa valeur furent récompensés par le collier de l'ordre. Il mourut en 1621. Un chevalier de cette famille donna en 1742 une Histoire de Genes, affez eftimée, imprimée à Paris en 4 vol. in-12. Elle commence à la fondation de cette république. & finit en 1693.

II. MAILLY, (Louife-Julie de) fille de Louis III, marquis de Nesle, née en 1710, époufa, en 1726,

fon confin le comte de Muilly, mert en 1747. Cette dame avoit tontes les graces de l'esprit qui rendent la fociété aimable. A la mort du comte de Touloufe , en 1737 , Louis XV , qui goûtoit avec lui les plaifirs de l'amitié, choifit Mad, de Mailly pour répandre de l'agrément dans fes amusemens. Mais sa plus jeune four , Marie-Anne , veuve en 1740 du marquis de la Tournelle, avec autant d'esprit que sa fœur , & plus de beauté & de jeuneffe, s'empara du cœur & de l'efprit du prince. Made de Maili fe retira de la cour , & vécut chrétiennement jufqu'à la mort en 1751. Pour Made de la Tournelle, le roi lui donna le duché de Chateauroux, & la fit dame du palais de la reine. Ce prince l'avoit nommée furintendante de la maifon de Made la dauphine, lorfqu'elle fut éloignée pendant la maladie de ce prince à Metz. Elle avoit permiffion de revenir; mais une maladie violente l'emporta le 8 décembre 1744, à 27 ans.

I. MAIMBOURG, (Louis) c6lebre Jéfuite, né à Nancy en 1610 de parens nobles, fe fit un nom par fes prédications. Elles furent longtems célebres, par les faillies burlefques dont il les affaifonnoit : & lorfqu'on reprocha à Moliere d'avoir ofé compofer une piece auffi morale que le Tartuffe: Eft-il étonnant. dit il , que je mette des Sermons sur le theatre, puifque le P. Maimbourg fait des Comédies en chaire? Obligé de fortir de la Compagnie de Jésus par ordre du pape Innocent XI,en 1682. pour avoir écrit contre la cour de Rome en faveur du Clergé de France, il fut gratifié d'une penfion du roi , qui follicita en vain fes fupérieurs de ne pas l'exclure de la Société. Les Janlénistes eurent en lui un ennemi ardent. Il fe fignala contre eux en chaire & dans le cabinet, fur-tout par fes déclamations

contre le nouveau testament de Mons. L'écrivain ex-Jéfuite choifit une retraite à l'abbaye de St. Victor de Paris, où il mourut d'apoplexie en 1686, à 77 ans. Maimbourg étoit d'un caractere plein de hardieffe & de vivacité, & un peu inquiet. On prétend qu'il ne prenoit jamais la plume (ans avoir échauffé son imagination par le vin. Lorfqu'il avoit à décrire une bataille, il en buvoit deux bouteilles au lieu d'une . de peur, disoit il, que l'image des combats ne le fit tomber en foible fe. On a de lui un grand nombre d'ouvrages historiques , qui forment 14 vol. in 40. & 26 vol. in-12. On y trouve du feu, de la rapidité, mais peu de folidité, de discernement & d'exactitude. Son coloris eft trop romanesque. Rien de plus fade que les portraits qu'il trace de fes héros : il leur donne à tous de grands yeux à fleur de tête, des nez aquilins , une bonche admirablement conformée, un génie perçant , un courage inébrantable. Il plut d'abord; mais on revist bientôt de ce mauvais goût, & la plupart de ses ouvrages moururent avant lui. Son ftyle ampoulé , hériffé d'antithèfes & de phrafes qui ne finifient point , le fit moins méprifer, que fa maniere de recueillir des chofes extraordinaires plutôt que des chofes vraies, & de rechercher dans les personnages des fiecles passés de quoi se venger de ceux de son siecle. L' Exposition de la Foi par Boffuet , fi admirée aujourd'hni , ne fut pas d'abord du goût de quelques Catholiques, peu éclairés , qui fe plaignirent de ce que le favant prélat ne faifoit pas de toutes leurs opinions des articles de foi. Maimbourg fut de ce nombre ; fnivant fon ulage . il fit dans l'Histoire du Luthéranisme le portrait de M. Boffuet , & la critique de fon livre fous le nom du cardinal Contarini ; & il dit

que ni l'un ni l'autre parti u'en avoient été fatisfaits. Plufieurs traits de cette nature lui mériterent la qualification de Romancier. Un favant Fraucois avant demandé à un Italien qui étoit à Paris, ce qu'on difoit dans fon pays, de Maimbourg ? On dit de lui , répondit-il , qu'il eft entre les historiens , ce que Momus est entre les Dieux. Parmi ce torrent d'ouvrages dont il innonda le public, il en eft quelques-uns qu'on lira encore avec plaifir. I. L'Hiftoire des Croifades, 2 vol. in 4°, ou 4 vol. in-12, écrite avec agrément , mais pleine de mensonges. II.L' Hiftoire de la décadence de l'empire après Charlemagne, 2 vol. in - 12. L'auteur v discute affez bien les querelles de l'Empire & du Sacerdoce. III. L' Hiftoire de la Ligue , in-4 ,ou en 2 vol. in 12. On v trouve des chofes affez curieufes, entr'autres la piece fondamentale de la Lique. qui eft l'acte de l'affociation de la Nobleffe Françoife. IV. Les Hiftoires du pontificat de S. Grégoire le Grand , & de celui de S. Léon , toutes deux affez estimées, 2 vol. in-4°, ou 4 vol. in-12. V. Traité biftorique des prérogatives de l'Eglise de Rome, dans lequel il défend aves force l'autorité de l'Eglise contre les Protestans, les libertés de l'Eglise Gallicane contre les Ultramontains. & la vérité des Actes du concile de Constance contre Schéelstrate, VI. Plusieurs autres onvrages de controverse, moins mauvais que les Histoires de l'Arianisme , des Icona. clastes, du Lutbéranisme, du Calvinisme , du Schisme des Grecs , du Grand Schifme d'Occident , ouvrages oubliés. VII. Des Sermons contre le nouveau-testament de Mons. 2 vol. in 12, réfutés avec beaucoup de chalcur par Arnauls & Nicole. Les Janféniftes ne furent pas les feuls avec lesquels il eut des démèlés : il fe battit avec plufienrs

autres, avec des Jéfuites mêmes ; entr'autres, le célebre P. Boubours, qui avoit critiqué non fans raison plusieurs de ses expressions.

II. MAIMBOURG, (Théodore) obulin du precident, fe lit Calvinile, rentra enfaite dans l'Épélie Catholique, puis tetourna de nonveau à la religion prétendue Réformée, & mouret Socialen à Londres vers 1693. On a de lui une Réposit à l'Exposition de la Fel Catholique de M. Biffact, qui n'eut pas plus de fuccès, que la critique du même chef-d'œuvre par fon parent l'explinite, d'adurtes ouvrages au-fritue, d'adurtes ouvrages au-

deffous du médiocre. MAIMONIDE, on BEN MAI-MON , (Moyfe) célebre rabbin , naquit à Cordone en 1139. Son pere & fix de fes aïeux avoient été juges. Il étudia fous les plus habiles maitres, & en particulier fous Averroës. Après avoir fait de grands progrès dans les langues & dans les sciences, it alla en Egypte. & devine premier medecin du fultan. Masmonide eut un grand crédit auprès de ce prince, & mournt comblé de gloire, d'honneurs & de richeffes, en 1209, à 70 ans. On a de lui : I. Un excellent Commentaire en Arabe fur la Mifchne, qui a été traduit en hébreu & en latin . & imprimé avec la Mischne, à Amsterdam, 1698, 16 volumes in-fol. II. Un Abrégé du Tulmuld, en 4 parties, sous le titre de Ind Chazakba, c'eft-à-dire, Main-forte, à Venife 1550, 4 vol. in-fol. Cet Abregé eft écrit trèsélégamment en hébreu , & paffe chez les Juifs pour un excellent ouvrage. It comprend toute la jurilprudence civile & canonique des Juifs, diftribuée par ordre & expliquée clairement en pur hébreu. Il). Un traité intitulé : More Nebochim ou Nevochim . c'eft-à-dire . le Guide de ceux qui chancellent ... Maimonide l'avoit compolé en arabe :

mais un Inif le traduilit en hébren . du vivant même de l'anteur : il parut à Venile en 1551, in fol. Buxtorf en a donné une bonne tradustion latine, 1629 , in-4°. Ce livre contient en abrégé la théologie des Juifs , appuyée fur des raisonnemens philolophiques, qui deplurent d'abord & firent grand bruit . mais qui furent dans la linte adoptes presque généralement. IV. Un ouvrage intitulé : Sepher Hammifoth , c'est à dire , le Livre des Préceptes, hébren latin , à Amft. 1640 , in 4°. C'eft une explication des 613 préceptes affirmatifs & négatifs de la Loi. V. Un traité De Idololatria, tradnit par Vofius, Ams tordam 1642, 2 vol. in . 4°. VI. De rebus Ubrifti, traduit par Genebrard. 1573, in-8°. On a encore de Maimonide plufieurs Epitres & d'autres ouvrages , qui lui ont acquis une grande réputation. Les Juifs l'appelient l'Aigle des Docleurs, & le regardent comme le plus beau génie qui ait paru depuis Moyfe le Légif. lateur. Maimonide eft fouvent cité fous les noms de Mofes Exptius . à caufe de fon féjour en Egypte ; de Mofes Cordubenfis , parce qu'il étoit de Cordoue. On l'appelle auffi le Docteur. Il est fouvent défigné par le nom de Rambam , compolé des lettres initiales. R. M. B. M. par lefquelles ils défignent fon nom entier , c'eft - à dirc Rabbi , Moyfe . Ben (fils de) Maimon : les Juifs ont coutume de défigner ainfi les noms de leurs fameux rabbins par des

lettres initiales.

MAINARD. Voyez MAYNARD.

MAINBOURG. Voyez MAIMROURG.

MAINE. V. II. BOURG .. CROIXdu MAINE ... MAINUS ... MAYNE ... ET LENCLOS , au commencement.

MAINE , (Anne-Louise - Bénédictine de Bourson , duchelfe du ) petite fille du Grand Condé . ont l'esprit & l'élévation de fentiment de fon grand-pere. Elle naquit en 1676, & donna des fon enfance les espérances les plus heureuses. Elle sut mariée en 1692, à Louis-Auguste de BOURBON, duc du Maine, fils de Louis XIV& de Made de Montespan, né en 1670, Ce prince montra de bonne heure beaucoup d'esprit. Made de Maintenon, chargée de veiller à son éducation, fit imprimer en 1677 le recueil de fes thémes, fous ce titre : Eurres d'un jeune Enfant qui n'a pas encore Sept ans; & Louis XIV les vitavee le plus grand plaifir. Tout ce qui concernoit cet enfant , l'intéreffoit extrêmement; auffi le combla-t-il de bienfaits. Il fut colonel-général des Suiffes & Grifons, fit plufienrs eampages, & fut pourvu de la charge de grand-maître de l'artillerie en 1688. Made la duchesse du Maine, devenue fon époufc, fut gagner fon eœur , le gouverner fans lui déplaire, & le faire entrer dans toutes fes dépenfes , qui furent quelquefois excellives. Elle employa son esprit & son crédit à procurer au duc du Maine & à fes enfans un rang égal au fien. De degrés en degrés, ils parvinrent à tous les honneurs des princes du fang, & obtinrent en 1714 de Louis le Grand un édit qui les appelloit . eux & leur postérité, à la fuccession à la couronne. Cet édit fut en partie l'ouvrage de Made du Maine, qui eut la douleur de voir fon édifice ébranlé du tems de la régence. Le duc fut senlement confirmé dans les honneurs de prince du fang. Louis XIV l'avoit aussi nommé surintendant de l'éducation de fon succesfeur; mais cette clanfe de fon teftament n'eut pas son exécution. Made la ducheffe du Maine fut arrêtée en 1718, & conduite au château de Dijon, & son éponx à celui de Dourlens, & ils ne furent mis en li-

MAI berte qu'en 1720. Le due da Maine mourut en 1736, avec de grands. fentimens de religion. "Ce prince (dit Made de Staal), avoit l'esprit " éclairé, fin & cultivé; toutes les " connoissances d'usage, spécialement celle du monde, au fouve-" rain degré; un caractere noble & " féricux. La religion, peut-être, , plus que la nature, avoit mis en lui toutes les vertus, & le rendoit " fidele à les pratiquer. Il aimoit " l'ordre, respectoit la justice . & " ne s'écartoit jamais des bienséan-" ces. Son gout le portoit à la re-" traite, à l'étude & au travail. " Doué de tout ce qui rend aimable n dans la fociété, il ne s'y prê-, toit qu'avec répugnance. On l'y .. vovoit pourtant gai, facile, comn plaifant & toujours égal. Sa con-" versation solide & enjouée étoit " remplie d'agrémens, d'un tour aifé " & leger; fes récits amufans, fes " manieres noblement familieres& ,, polies; fon air affez onvert. Le n fond de fon cœur ne fe découvroit " pas; la défiance en défendoit l'enn trée, & peu de fentimens fai-" foient effort pour en fortir. " Après fa mort, la duchesse du Maine se livra entiérement à son goût pour les sciences & les arts. Elle les recueillit à Sceaux, dont elle avoit fait un féjour enchanté; (Voyez les articles EPICURE, vers la fin, &MA. LEZIEU. ) & les protégea jusqu'à fa mort arrivée, en 1753, dans la 76e année de fon âge. Personne, dit encore Made de Staal, n'a jamais parlé avec plus de justesse, de netteté & de rapidité, ni d'une maniere plus noble & plus naturel'e. Son esprit, frapé vivement des objets, les rendoit comme la glace d'un miroir qui les réfléchit, fans ajouter, fans orner, fans rieu changer. Les enfans du duc du Maine . furent Louis-Auguste deBourson. prince de Dombes, mort en 1755 .

à 55 ms 3 & Louis-Charles de BOUR-BON, comte d' Eu, mort en 1775, à 74 ans, l'un & l'autre fans avoir été mariés.

MAINFERME . (Jean de la) religieux de Fontevrault, né à Orléans, mort en 1693, à 47 ans, s'est fignalé par une défense de Robert d' Abriffel , fondateur de fon ordre , fous le titre de : Bouclier de l'Ordre de Fonteurault naissant, ep 3 vol. in-8°. Le principal objet de cet ouvigge eft de justifier Robert du reproche d'avoir été trop familier avec ses religieuses, & d'avoir osé même coucher la nuit à côté d'elles. fous prétexte de se mortifier en fouffrant ce nouveau genre de martyre. Il prétend que les Lettres injurieuses à Robert , qui portent le nom de Géoffroi de Vendome, & de Marbode, font supposées, & ont été écrites par Roscelin; mais les critiques n'ont point été perfuadés par ses raisons. Son Apologie de l'autorité que les religieuses de Fontevrault ont fur les religieux & les prêtres qui dépendent d'elles, n'a pas été mieux accueillie.

MAINFROY, fils naturel de l'empereur Fréderie II, eut d'abord le titre de prince de Tarente, Après la mort de Conrad IV en 1254, il fe chargea d'être le tuteur de Conradin, fils de ce prince. Mais bientôt avant fait courir le bruit de la mort de son pupille, il fe fit couronner à Palerme, fous le titre de Roi de Sicile, & il gouverna despotiquement pendant près de 11 ans. S'étant brouillé avec le pape Innocent IV, il porta la guerre dans les états de l'Eglite, & battit les troupes papales. Le vainqueur enleva au faint-fiege le comté de Fondi . &c fut excommunié par Urbain IV. Ce pontife François appella Charles & Anjou, frere de St Louis, en Italie . & lui donna l'investiture des royaumes de Naples & de Sicile.

Le nouveau roi fit la guerre à Maine froy, poffeffeur de ces deux rovaumes. On prétend que celui-ci fit propofer un accommodement à Charles, qui lui répondit en ces termes : Allez vers le Sultan de Luceria, (il appelloit ainfi Mainfroy, qui tiroit du Secours des Sarrafins de Luceria ) & lui dites que je ne veux ni paix ni trève avec lui, Eque dans pes je l'enverrai en Enfer, ou qu'il m'enverra en Paradis. Une bataille dans les plaines de Bénévent, en 1266. décida de tout : Mainfroy y fut tué . quoiqu'il eut combattu en héros. Sa femme, ses enfans, ses trésors furentlivrés au vainqueur. On trouva fon cadavre tout convert de fang & de boue. Charles lui refusa la sepulture, parce qu'il étoit mort excommunié. On le jetta dans un fossé le long du grand chemin, où les foldats le couvrirent d'un monceau de pierres. " Le pape le fit transporter , depuis hors du territoire de Bé-, névent, ne voulant pas qu'il fût n inhumé proche d'une ville qui " lui appartenoit. Telle fut la fin " de Mainfroy, prince digne d'un " meilleur fort, & dont nous den vons prendre une antre idée que n celle que nous en ont laissée la " plupart des historiens, qui l'ont " maltraité for la foi des écrivains " dévoués au pape. Tout ce qu'on " peut lui reprocher avec fondement, eft l'usurpation du royaume de Sieile fur fon neveu Conn radin. Mais l'injustice étoit encore plus grande du côté de ceux qui , attaquoient ce jeune prince puil-, que, non contens de renverfer " fes droits inconteitables, ils en-" levoient cette conronne à la main fon de Souabe , pour y appeller " une maison étrangere... On a im-, puté à Mainfroy la mort de Fré-" deric 11 fon pere, celle de Henri " & de Conrad fes propres freres;

2 & quelques écrivains prétendent

p qu'il fut foupçonné d'avoir atn tenté par le poison à celle de Conradin: mais toutes ces accufations ne fe trouvent que dans des auteurs attachés au parti du pape, ou dans de hiftoriens qui les ont copiés. Il falloit bien que, pour rendre Mainfroy olieux, on lui reprochat quelques crimes , & qu'on faisit avec avidité des n calomnies reneuveliées trop fouvent à la mort des princes. (HIST.de l' Empire d' Allemagne, par M. Montigny, tom. III.) Il paroit cependant que tous ces repro-ches, faits à Mainfroy, nétoient pas des calomnies; & qn'un ambitieux qui usnrpa l'héritage de son pupille & qui traita quelquefois fes fujets en tyran , ponyoit avoir des talens militaires; mais qu'il avoit très peu de vertus.

MAINGRE. Voyez BOUCICAUT. MAINTENON, (Françoise d'Anbigné, marquile de) petitefille de Théodore-Agrippa d' Aubigné; naquit en 1635 dans une prison de Niort, où étoient enfermés Constant d'Aubigné sou pere, & sa mere Anne de Cardillac, fille du gouverneur du Château - Trompette à Bordeaux. Françoise d' Aubigné étoit destinée à éprouver tontes les viciflitudes de la fortune. Menée à l'âge de trois ans en Amérique, laissée par la négligence d'un domestique fur le rivage, prête à y être dévorée par un ferpent; ramenée orpheline à l'âge de douze ans, élevée avec la plus grande dureté chez Made de Neuillant fa parente , elle fut trop heureuse d'éponser Scarron, qui logeoit auprès d'elle dans la rue d'Enfer. Ce poète, ayant appris combien Mlle d'Aubigné avoit à fouffrir avee sa parente, lui proposa de payer fa dot, fi elle vouloit fe faire religieufe ; ou de l'époufer , fi elle vouloit se marier. Mlle d'Aubigné prit ce dernier parti. & un an après.

n'étant agée que de feize aus, elle donna fa main au brulefque Scarron. Cet homme fingulier étoit fans bien. & perclus de tous fes membres; mais fa famille étoit aucienne dans la robe, & illustrée par de grandes alliances. Son oncle étoit évêque de Grenoble, & fon pere coufeiller au parlement de Paris. Sa maifon étoit le rendez-vous de ce que la cour & la ville avoient de plus diftingué & de glus aimable: Vi vonne, Gramont, Coligni, Charleval. Pellifon, Hefnault, Marigni, &c. tout le monde alloit le voir, comme un homme aimable, plein d'esprit, d'enjouement & d'infirmités. Mlle d'Aubigné fut plutôt son amie & sa compagne, que son épouse. Elle se fit aimer & estimer , par le talent de la converfation, par fon esprit, par fa modeftie & fa vertu. Cette vertu n'étoit point de l'hypocrifie, quoi qu'en aient dit fes detractenrs. " Je ne fuis pas étonnée, (écrivoit Mde de Maintenon en 1709) , qu'on " fonpconne ma jeunesse :Ceux qui parlent ainfi, en ont eu une tres " déréglée, ou ne m'ont pas con-, nue. Il eft facheux d'avoir à viy vre avec d'autres gens que ceux de fon fiecle , & voilà le mal-,, heur de vivre trop long-tems. ,, Nous ajouterons que la célèbre Ninon de Lenclos rendit toujours les témoignages les plus favorables à fes mœurs. Scarron étant mort le 27 Juin 1660 fa veuve retomba dans la misere. Elle fit solliciter long-tems &vainement auprès de Louis XID une peufion dont fon mari avoit joui Ne pouvant l'obtenir, elle réfolut de s'expatrier. Une princesse de Portugal, élevée à Paris, écrivit à l'ambaffadeur, & le chargea de lui chercher une dame de condition & de mérite pour élever ses enfans. On jetta les yeux fur Made Soarron, & elle accepta. Avant de partir, elle fe fit prefenter à Made

462 de Montefpan , en lui difant , qu'elle ne vouloit pas fe reprocher d'avoir quitté la France, fans en avoir vu la merveille. Mad. de Montespan fut flattée de cc compliment , & lui dit qu'il falloit rester en France; elle lui demanda un placet , qu'elle se chargea de présenter au roi. Lorfqu'elle présenta ce placet: Quoi! s'écria le roi , encore la Veuve Scarron! N'entendrai je jamais parler d'autre chose? - Envérité, SIRB, (dit Made de Montespan,) il y a longtems one wous ne devriez plus en entendre parler. La penfion fut accordée, & le voyage de Portugal rompu. Madame Scarron alla remercier Made de Montespan, qui fut fi charmée des graces de sa conversation, qu'elle la présenta au roi. On rapporte que le roi lui dit: Madame, je vous ai fait attendre long-tems; mais vous avez tant d'amis , que f'ai voulu avoir feul ce mérite auprès de grous. Sa fortune devint bientôt meilleure, Made de Monte span, voulant cacher la naissance des enfans qu'elle alloit avoir du roi, jetta les venx fur Made Scarron, comme fur la personne la plus capable de garder le secret & de les bien élever. Celle ci s'en chargea & en devint la gouvernante. Elle mena alors une vie genante & retirée, avec fa penfion de 2000 liv. seulement, & le chagrin de favoir qu'elle ne plaifoit point au roi. Ce prince avoit un certain éloignement pour elle. Il la regardoit comme un bel-efprit; & quoiqu'il en eût beaucoup lni-même, il ne pouvoit fouffrir ceux qui vouloient le faire briller. Louis XIV l'estimoit d'ailleurs; il fe fouvint d'elle, lorfqu'il fut question de chercher une personne de confiance pour mener aux eaux de Barège le duc du Maine . né avec un pied difforme. Made Scarron conduifit cet enfant, &, comme elle écrivoit au roi directe-

ment, fes lettres effacerent peuà-peu les impressions désavantagenses que ce monarque avoit prifes fur elle. Le petit duc du Maine contribua auffi beaucoup à le fàire revenir de ses préventions. Le roi jouoit fouvent avec lui, content de l'air de bon-sens qu'il mettoit jufques dans fes jeux . & fatisfait de la maniere dont il répendoit à scs questions: Vous êtes bien raifonable , lui dit-il un jonr ! - Il fant bien que je le fois , répondi l'enfant: j'ai une Gouvernante qui eft la raifon même, - Allez, reprit le roi, allez lui dire que vous lui donnez cent mille francs pour vos dragées. Elle profita de ces bienfaits pour acheter en 1674 la terre de Maintenon, dont elle prit le nom. Ce monarque, qui ne pouvoit pas d'abord s'accontumer à elle, passa de l'aversion à la consiance, & de la confiance à l'amour. Madame de Montespan, inégale, bizarre, impérieuse, servit beaucoup par son caractere à l'élévation de Made de Maintenon, qui, en détachant le roi d'une lizison criminelle, parvint à occuper dans fon cœur la place qu'y tenoit Made de Montespan. Louis XIV lui donna la place de dame - d'atours de Made la Dauphine. & pensa bientôt à l'élever plus haut. Ce prince étoit alors dans cet age, où les hommes ont besoin d'une femme, dans le fein de laquelle ils puissent déposer leurs peines & lours plaifirs. Il vouloit mêler aux fatigues du gouvernement, les douceurs innocentes d'une vie privée. L'esprit doux & conciliant de Made de Maintenon lui promettoit une compagne auffi agréable qu'une fure confidente. Le P. de la Chaife, fon confessenr, lui propola de légitimer sa passion pour elle par les liens indiffoluble: d'un mariage fecret, mais revêtu de toutes les formalités de l'églife. La béMAI

nédiction nuptiale fut donnée vers la fin de 1685, par Harlai archevêque de Paris, en présence du confesseur & de deux antres témoins. Louis XIV étoit alors dans fa 48e année, & la personne qu'il époufoit dans la 50e. Ce mariage parut toujours problématique à la cour , quoiqu'il v en cût mille indices. Mad. de Maintenon entendoit la meffe dans une de ces tribunes qui fembloient n'être que pour la famille royale; elle s'habilloit & fe déshabilloit devant le roi, qui l'appelloit Madame tout court. On préten i mê ne , mais fans vraisemblance, que le petit nombre de domettiques qui étoient du fecret, lui rendoient dans le particulier des honneurs qu'ils ne lui rendoient pas en public . & qu'ils la traitoient de Majesté. Le bonheur de Madame de Maintenon fut de peu de durée. C'eft ce qu'elle dit depuis, elle-même, dans un épanchement de cœur : Pétois née ambitieuse, je comhattois ce penchant : Quand des defirs que je n'avois plus furent remplis, je me crus beureuse ; mais cette ivresse ne dura que trois semaines. Son élévation fut pour elle une espece de retraite. Renfermée dans fon appartement , elle le bornoit à une lociété de deux ou trois dames retirées comme elle : encore les voyoit - elle rarement. Louis XIV venoit tous les jours chez elle après son diné, avant & après le foupé. Il y travailloit avec ses miniffres, pendant que Madame de Maintenon s'occupoit à la lecture . ou à quelque ouvrage de main , s'empressant pen de parler d'affaires d'état , paroiffant quelquefois les ignorer, quoiqu'elles ne lui fusfent pas indifférentes , & rejettant ce qui avoit la moindre apparence d'intrigne & de cabale. Copondant elle influa dans le choix de certains ministres (Chamillart) & de quelques généraux (Marfin), ainsi que

dans la difgrace de quelques autres ( Vendome & Catinat. ) Le public lui reprocha ces fautes, que fes bonnes intentions ne pouvoient pas toujours faire excufer. Affervie aux volontés de Louis XIV dans tout le refte, elle fut en général plus occupée de lui complaire que de le gouverner; & cette fervitude continuelle dans un âge avancé la rendit plus malheureuse, que l'état d'indigence qu'elle avoit éprouvé dans fa jenneffe. Je n'y puis plus tenir , ditelle un jour au comte d'Aubigné . fon frere : je voudrois être morte ! ---Vous avez donc parole , répondit d' Aubigné , d'épouser Dieu le Pere? " One ne puis-je ( dit-elle dans une " de fes lettres ) vous donner mon expérience ! Que ne puis- je vous " faire voir l'ennui qui dévore les p grands, & la peine qu'ils ont à remplir leurs jonrnées! Ne , voyez - vous pas que je meurs de rifteffe, dans une fortune qu'on auroit eu peine à imaginer ? J'ai , été jeune & jolie; j'ai goûté des " plaifirs : j'ai été aimée par - tout. , Dans un âge plus avancé, j'ai passé des années dans le com-" merce de l'esprit : je suis venue à n la faveur, & ie vous proteste que n tous les états laiffent un vuide affreux. " Si quelque chole pouvoit détromper de l'ambition , ( dit Voltaire , ) ce feroit affurement cette lettre ... Quel supplice , disoit elle à mademoiselle de Bolynbrocke, sa niece, d'amufer un bomme qui n'eft plus amufable ? - Ecrivez-nous des nouvelles, dit . elle encore dans une lettre , car nous mourons d'ennui. La medération qu'elle s'étoit prescrite, augmentoit les malheurs de son état. Elle ne profita point de sa place, pour élever sa famille autant qu'elle l'auroit pu, parce qu'elle redoutoit de trop fixer sur elle & fur les fiens les regarde du publie. Elle n'avoit elle-même

MAI jennes demoifelles , qui doivent faire preuve de 4 degrés de nobleffe du sôté paternel. Cette maifon fut detée de 40,000 écus de rente, & Louis XIV voulut qu'elle ne recût de bienfaits que des rois & des reines de France. Les demoifelles doivent être âgées de fept ans au moins . & de donze au plus; elles n'y peuvent demeurer que jufqu'à l'âge de vingt ans & trois mois, & en fortant on leur remet mille écus. Mad. de Maintenon donna à cet établiffe. ment toute fa forme. Elle en fit les Réglemens avec Godet Desmarêts, évêque de Chartres, Il seroit à souhaiter que fes Constitutions , le chef d'œuvre du bon fens & de la spiritualité, fussent publiées; elles ferviroient à réformer bien des communautés. La fondatrice sut tenir un milieu entre l'orgueil des chapitres & les petitesses des couvens. Elle réunit une vie très - réguliere à une vie très-commode. L'éducation de St-Cyr devint . fous fes yeux, un modele pour toutes les éducations publiques. Les exercices y font distribués avec intelligence. & les demoifelles instruites avec douceur. On ne force point leurs talens , on aide leur naturel ; on leur inspire la vertu, on leur apprend l'histoire ancienne & moderne, la géographie, la mufique, le deffin ; on forme leur ftvie par de petites compositions; on cultive leur mémoire; on les corrige des prononciations de province. Le goût de madame de Maintenon pour cet établiffement devint d'autant plus vif, qu'il eut un fuccès inespéré. A la mort du roi, arrivée en 1715, elle fe retira tout-à-fait à St-Cyr, où elle donna l'exemple de toutes les vertus. Tantôt elle inftruisoit les novices , tantôt elle partageoit avec les maîtreffes des claffes les foins pénibles de l'é-

464 que la terre de Maintenon, qu'elle avoit a chetée des bienfaits du roi. & une pension de 48000 livres ; auffi disoit-elle : Ses Maitreffes lui coutoient plus en un mois, que je ne lui coûtoient en une année. Elle exigeoit des autres le défintéreffement qu'elle avoit pour elle-même; le Rei lui disoit souvent : Mais, Madame , vous n'avez rien à vous. ---SIRE , répondoit-elle , il ne vous eft pas permis de me rien donner. Elle n'oublia pas pourtant ses amis , ni les pauvres. Le marquis de Dangeau, Barillon, l'abbé Teftu, Racine , Despréaux , Vardes , Buffi , Monchevreuil, mademoifelle de Sonderi , mad. Deshoulieres , n'eurent qu'à fe feliciter de l'avoir connue. Mad. de Maintenon ne regardoit fa faveur que comme un fardeau, que la bienfaifance feule pouvoit alleger. Ma place , disoit-elle , a bien des côtés facheux ; mais aussi elle me procure le plaifir de donner. Elle proposoit à Louis XIV des bonnes œuvres, auxquelles ce prince ne fe prétoit pas toujours : Mes aumones , lui disoitil , ne font que de nouvelles charges pour mes peuples ; plus je donnerai , plus je prendrai sur eux. Mad. de Maintenon lui repondoit: Cela eft vrai ; mais tant de gens que vos Guerres . vos Batimens Ed vos Maitrelles ent réduits à la mendicité par la nécesité des impôts, il faut bien les soulager aujourd'bui. Il est bien juste que ces malbeureux vivent par vous , puisau'ils ont été ruinés par vous. Dès que madame de Maintenon vit luire les premiers rayons de la fortune, elle concut le deffein de quelque établiffement en faveur des filles de condition nées fans bien. Ce fut à sa priere que Louis XIV fonda en 1686, dans l'abbaye de St-Cyr ( village litué à une lieue de Verfailles ), une communauté de 36 dames religieuses & de 24 sœurs converses . peur élever & inftruire gratis 300

demoi-

ducation. Souvent elle avoit des

demoifelles dans fa chambre, & leur enseignoit les élémens de la religion, à lire, à écrire & à travailler, avec la douceur & la patience qu'on a pour tout ce que l'on fait par goût. La veuve de Louis XIV affiftoit réguliérement aux récréations. é toit de tous les jeux. & en inventoit elle-même. Cette femme illuftre mourut en 1719 . à 84 ans, pleurée à St - Cyr, dont elle étoit la mere, & des pauvres dont elle étoit la bienfaitrice. Quoique Mad. de Maintenon eut moins d'ambition que tant d'autres favorites. sa fortune influe sur celle de fes parens. Son frere le comte d'Aubigné ne pouvant être maréchal de France, a cause de la médiocrité de les talens, fut lieutenant-général, gouverneur de Berry, & polieffeur de fommes affez confidérables pour étaler fottement les airs d'un favori. Cependant il fe plaignoit fans ceffe. Sa fœur lui donna plufieurs fois les confeils les plus fages. " On a'est matheureux que par fa faute, (lui écrivoit-elle); ce n fera toujours mon texte & ma m réponte à vos lamentations, Sou-.. gez. mon cher frere, aux vovam ges d'Amérique, aux malheurs de 39 notre pere, aux malheurs de notre enfance, à ceux de notre p jeuneffe; & vous bénirez la Pron vidence, au lieu de murmurer 20 contre la fortune. Il y a dix ans nous étions bien éloignées, 20 l'un & l'autre, du point où nous n fommes aujourd'hui. Nos efpép rances étoit fi peu de chose , que nous bornions nos vœux à 3000 Hyres de rente : nous en avons p à présent quatre fois plus . & nos n fouhaits ne feroient pas encore remptis !... Vos inquiétudes détruifent votre fanté, que vous dewriez conferver, quand ce ne fen roit que parce que je vous aime. Travaillez fur votre humeur ; &

wous pouvez la rendre moins bi-30 lieule & moins fombre, ce fera un grand point de gagné. Ce n'eft n point l'ouvrage des réflexions " feules; il v faut de l'exercice. , de la diffipation, une vie utile 39 & réglée. , Le comte d'Aubigné profita enfin de ces avis. Sur la fin de ses jours , il se retira dans une communauté , qu'il édifia par fa conversion. Sa fœur lui fit une penand de 10,000 livres, & fe chargea de la régie de ses biens & du payement de ses dettes. Il mourut en 1703; il n'avoit qu'une fille. Françoise d'Aubigné, mariée en 1608 au duc, depuis maréchal de Noailles. Le pere de Made de Maintenon avoit une fœur ( Arthemife d' Aubigne), qui épousa Benjamin de Valois, marquis de Vilette. Made de Maintenon maria fa petite-fille . Marthe-Marguerite, à Jean Anne de Tubiere, marquis de Caylus : elle fut mere de M. le comte de Caylus, ( Vovez CAYLUS.) & l'on a imprimé fes Souvenirs en 1770, in 8°, qui contiennent quelques ancedotes. Made de Muintenon est auteur comme Made de Sévigné, parce qu'on a imprimé fes Lettres après fa mort. Elles ont paru en 1756, en 9 vol. in-12. Elles font écrites avec beaucoup d'esprit , comme celles de l'illuftre mere de Made de Grignan, mais avec un esprit différent. Le cœur & l'imagination dictoient celles-ci a elles respirent le fentiment , la liberté, la gaieté. Celles de Madame de Maintenon font plus contraintes: il femble qu'elle ait toujours prévu qu'elles feroient un jour publiques. Son style froid , précis & austere . est plutôt celui d'un auteur, mais d'un bon auteur, que celui d'une Femme. Ses Lettres font pourtant plus précieules qu'on ne pense: elles découvrent ce mêlange de religion & de galanterie, de dignité & de feibleife , qui fe trouve fi

fouvent dans le cœur humain . & qui le rencontroit quelquefois dans celui de Louis XIV. Celui de mad. de Maintenon paroit à la fois plein d'une amb tion & d'une dévotion véritables. Son confesseur, Gobelin, directeur & courtifan , approuve également l'une & l'autre, on du moins ne paroit pas s'oppofer à fes vues, dans l'espérance d'en profiter. Voilà les idées que ses Lettres font paitre. On v pourroit recueillir auffi quelques penfees ingénieufes , quelques anecdotes; mais les connoiffances qu'on peut y puifer , font trop achetées, par la quantité de lettres inutiles que ce recueil renferme. D'ailleurs la Beaumelle, en les publiant, y a fait quelquefois des changemens qui les rendent infidelles. C'eft ce qu'on peut vérifier en les comparant avec les copies authentiques de plufieurs de ces lettres qu'on trouve dans les Mémoires du maréchal de Noailles par M. l'abbé Millot. La Beaumelle donna auffi 6 vol. de Mémoires pour servir à l'Hiftoire de madame de Maintenon. Ils font écrits d'un ftyle énergique, pétillant & fingulier , mais avec trop pen de circonfpection. S'il y a plufieurs faits vrais & intéreffans . il y en a auffi un grand nombre de hazardés & de minutieux. Les Lettres & les Mémoires ont été réimprimés en douzé vol., petit in-12. Ajoutez-y un petit livre affez rare, intitulé : Entretiens de Louis XIV ET de madame de MAINTENON for leur mariage , Marieil'e , 1701 , in-12 ... Voyez le Parallele que nous faisons de cette vertueuse favorite avec madame de Montespan, article v. KOCHECHOUART.

MAINUS, (Jalon) né à Pezare tificis fans elles. "Malanchers, (disen 1427, d'une iamille dolteure, fut ym. N. 186bè Playare I vovic abamla titian de la fortune. Auffi prit-il y donné les principes de Lusber fuz pour devrife: VIETUTI FORTUNA p. le blore arbitre; il avoit accordé COMES NON DEFICIT. Il enfeiyante Dreit avecunt de réputation, ym. e, à veut enfeijing d'ullecome.

eu'il eut infau'à 2000 difciples . & que Louis XIV roi de France, étant en Italie, honora fon école de la présence. Comme il conduisoit le roi à la porte de son école, le priant d'entrer aves une inclination profonde . Louis le força de paffer le premier : Je ne fuis plus roi ici , dit-il; vous tres le feul qu'on y doive respecter. Ce prince lui ayant demande pourquoi il ne s'étoit pas marié ? il répondit que c'étoit pour obtenir la Pourpre à fa recommandation ; mais Louis X/I ne jugea pas à propos de la demander. Ce jurifconfulte mourut à Padone en 1519, à 84 ans. Sa jeunesse avoit été orageuse & libertine ; mais l'âge le corrigea de tous fes vices. On a de lui des Commentaires Sur les Pandectes & Sur le Code de Juftinien , in-fol. & d'autres ouvrages qui pour la plupart ne sont que de manvaifes compilations.

MAJOLI, (Simon) né à âlt en Piémont, devint évêque de Volturara dans le royaume de Naples, & mourtu vers l'an 1598, C'étoite un grand compilateur. Il s'eft fait connoître lur tout per son ouvrage initiulé: Dies fanicaderes, imprimé plusieurs sois in-4 % in-fol. traduite en françois par Rosse, Faris 1610

& 1643 , in 4°. I. MAJOR, (George) I'm des plus zélés disciples de Luther , naquit à Nuremberg en 1502. Il fut élevé à la cour de Fréderic III . due de Saxe; enfeigna à Magdebourg, puis à Wittemberg; fut miniftre à Islèbe; & moutut en 1574 . à 72 ans. Il foutenoit que les bornnes œuvres font fi effentiellement nécessaires pour le falut, que les petits enfans ne fauroient être juftifiés fans elles. " Melanchton , ( dit " M. l'abbé Pluquet ) avoit abann donné les principes de Luther fur " le libre arbitre ; il avoit accordé n quelque force à la nature humaisouroit à la conversion , même , dans un infidele. Major avoit pouffé ce principe plus loin que " Mélanchton , & avoit expliqué n comment l'homme infidele con-» couroit à l'ouvrage de sa conver-, fion : il faut, pour qu'un infidele n fe convertiffe , qu'il prête l'on reille à la parole de Dieu; il faut " qu'il la comprenne, & qu'il la p reçoive : jusques-là , tout est l'ouvrage de la volonté. Mais, lorfa que l'homme a reconnu la vérité 30 de la religion , il demande les lumieres du St. Efprit, & il les obn tient. Major renouvelloiten par-, tie les erreurs des Semi-Pela-" giens. " On a de lui divers Ouvrages en 2 vol. in fol. Ses partifans furent nommés Majorites.

II. MAJOR , ou LE MAIRE, (Jean) d'Adington en Ecosse, vint jeune à Paris , & fit ses études au college de Montaigu, où il enseigna eufuite la philosophie & la théologie avec réputation. Il fut recu docteur de Sorbonne en 1506, & monrut en Ecoffe l'an 1548, à 62 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Une Histoire de la Grande-Bretagne, en 6 livres, qui fiuiffent au mariage de Henri VIII avec Jatherine d'Aragon. Cet ouvrage, funerficiel & pen exact, fut publié en 1521. II. De favans Commentoires fur les Evangiles, fur le Maître des Sentences, &c. in-folio, 1529. III. On lui attribue encore un livre intitulé : Le grand Miroir des exemples, im prime à Douai, 1603, in 4°. Tous ces ouvrages font en latin. Ce dernier est rempli de fables,

MA JORAGÍO (Marc Autoine) ainfi nommé d'un village dans le territoire de Milan, fe rendit habile dans les belles-lettres, & enfeigna à Milan avec une répritation extraordinaire. Il introdufit dans les écoles l'ulage des déclamations pratiqué parmi les anciens, & qui

excita le génie de quelques jeunesgens. Ses succès lui firent des ialoux. Ses ennemis lui intenterent un procès, fur ce qu'il avoit changé son nom d'Antonius Maria en celui de Marcus-Antonius Majorianus. Il fe tira d'affaire en difant, qu'il n'y avoit aucun exemple dans les auteurs de la pure latinité, qu'un homme ait été appellé Antonius Maria. Cette raison pédantesque ferma cependant la bouche à l'envie. Majoragio jouit tranquillement de fon nom & de sa gloire jusqu'à sa mort, arrivée en 1555, à 41 aus. On a de lui : I. Des Commentaires fur la Rbétorique d'Ariflote . in-fol. fur l'Orateur de Cicéron & fur Virgile. in-folio. II. Plufieurs traités, entre autres : DE Senatu Romano, in 40 ... DE rifu or atorio & urbuno ... DE nominibus propriis veterum Romanorum. III. Un recueil de Harangues Latines, &c. Leiplick , 1628,in-8°, Tous ces ouvrages respirent l'éru-

MAJORIEN', ( Julius- Valerius MAJORIANUS ) empereur d'Occideut, étoit fort jeune lorfqu'il fut élevé à l'empire en 457, du confeutement de Léon , empereur d'Orient. Tout ce qu'on fait de fa famille, c'est que son pere avoit toujours été attaché au célebre Attius, général sous Valentinien III. & que son ajeul maternel avoit été général des troupes de la Pannonie fous le Grand Théodofe. Les vertus civiles & militaires de Majorien lui mériterent le trône impérial. Dès qu'il y fut monté, il ré-duisit les Visigoths, & forma le projet de perdre les Vandales. Pour mieux counoître les forces de cee eunemis, il se déguise, passe en Afrique, & va trouver Genjeric leur roi , eu qualité d'ambaffadeur , fous prétexte de lui faire des propositions de paix. Il remarqua dans le monarque Vandale plus de fierté G g .'ij

que de valeur; dans fes troupes . ni discipline, ni courage; & dans fes fujets, un penchant extrême à la révolte. De retour en Italie, il hâta les préparatifs de la guerre & paffa en Afrique. Ginferie n'avoit plus d'espoir , & fa perte étoit affurée, s'il n'eût trouvé des traitres parmi les Romains, qui lui livrerent la plus grande partie de leurs vaiffeanx. Majorien repaffaen Italie pour réparer sa perte. Le Vandale . craignant les armes de ce héros . lui fit demander la paix & l'obtint. Ricimer, généraliffime des troupes de Majorien , jaloux de la gloire que ce prince s'étoit acquife. fit foulever l'armée, & maffaera l'empereur en 461, après un règne de 2 ans & quelques mois. Maforien étoit un prince courageux . entreprenant, actif, vigilant, l'amour de ses peuples & la terreur de ses ennemis. Aussi aimable daus le particulier que grand en public , il étoit doux, gai, complaifant. Les belles - lettres étoient la principale occupation.

MAJORIN , premier évêque des Donatiftes en Afrique, vers l'an 306 . avoit été domeffique de Lueile, dame fameuse dans cette fecte, & fut ordonné pour l'oppofer à Cécilien. Quoique Majorin ait été le premier évêque de ce peuple de rebelles, il ne lui donna pas son nom; Donat , fon fuccoffeur , eut ce malheureux avantage.

MAIRAN, (Jean-Jacques d'Ortous de ) d'une famille noble de Beziers, naquit dans cette ville en 1678, & mourut d'une fluxion de poitrine à Paris le 20 février 1771. Il fut un des membres les plus illuftres de l'académie des sciences & de l'académie Françoise. Attaché de bonne heure à cette premiere compagnie, il fuccéda en 1741 à Fontenelle dans la place de secrétaire perpetuel. Il la remplit avec un

fuccès diftingué julq u'en 1744, & montra comme fon prédécesseur. le talent de mettre dans un jour lumineux les matieres les plus abstraites. Ce don fi rare éclate dans tous ses ouvrages. Les principaux font : I. Differtation fur la Giace . dont la derniere édition est de 1749, in-12. Cet excellent morcean de physique a été traduit en allemand & en italien. II. Biffertation fier le caufe de la lumiere des Phosphores. 1717, in-12. III. Traité biftorique & phylique de l' Aurore Boréale. Ces ouvrage, auffi favant que bien fait, a été imprimé in-12, en 1713; & fortaugmenté en 1754, in 4°. IV. Lettre au Pere Parennin, contenant diverses questions fur la Chine . in-12: euvrage curieux. & plein de cet esprit philosophique qui caractérisc les autres livres de l'anteur. V. Un grand nombre de Mémoires . parmi ceux de l'académie des feiences (depuis 1719), dont il douna quelques volumes, VI. Plufieure Differentions fur des matieres particulieres, qui ne forment que de petites brochures : il feroit à defirer qu'on les réunit. VII. Eloges des Académiciens de l' Académie des Sciences, morts en 1741, 1742, 1743, in-12 . 1747. Sans imiter Foncencle . l'auteur se mit presque à côté de lui, par le talent de caractérifer fes perfonniges, d'apprécier leur mérite & de le faire valoir, fans diffimuler leurs défauts. La réputation de Mairan avoit pénétré depuis long-tems dans les pays étrangers. Il étoit membre de l'académie impériale de Pétersbourg, de l'aça 16. mie royale de Londres, de l'institut de Bologne, des sociétés royales d'Edimbourg & d'Upfal , &c. La douceur de ses mœurs le faisoit regarder comme un modele des vertus sociales. Il avoit cette politesse aimable, cette gaîté ingénieuse, cette füreté de commerce, qui font gimer & eftimer. Mais il faut ajouter, dit M. Saverien, qu'il rapportoit tout à lui - même, Son bien-Btre, & le foin de sa réputation, étoient les motifs de tontes fes démarches. Il étoit très-fensible aux eritiques & anx éloges; cependant il eut beaucoup d'amis. A une phyfionomie fp:ritnelle & agréable uniffant beaucoup de douceur, il eut l'art de s'infinuer dans les esprits & de se frayer un chemin à la fortune. Le duc d'Orléans, régent, l'honora d'une protection particuliere . & lui légua sa montre par son testament. M. le prince de Conti le combla de bienfaits. Le chancelier d'Agueffeau , remarquant en lui des vues nonvelles & des idées auffi fines qu'ingénieules, le nomma préfident du Journal des Savans : place qu'il remplit à la fatisfaction du public & des gens de lettres. L'évoifme fecret dont M. Saverien l'accuse, ne le fit jamais manquer à aucun des devoirs de la plus rigonreuse probité. Il disoit qu'un bonnête-bomme est celui à qui le récit d'une bonne action rafraichit le fang : mot que le fentiment feul a pu produire. Il avoit la répartie prompte. Se trouvant un jour dans une compagnie où étoit un homme de robe .. ils etoient d'avis différent fur quelque chole qui n'avoit pas plus de rapport à la jurisprudence qu'à la geometrie. Monfieur , (dit le migiftrat, qui s'imaginoit qu'un favant eft un imbécille hors de la fohere ) il ne s'agit ici ni a'Euclide, ni d'Archimède. - ni de Cujas, ni de Barthole! reprit vivement l'academieien.

MAIRAULT, (Adrien Maurice)
fils d'un receveur des décimes du
elergé, monrut à Paris en 1746,
à 38 ans. Il étoit vouf de la fille
du marquis de Villiers. Cet écrivain
avoit l'esprit cultivé, un goût
fain & beaucoup de littérature;

mais fon caradere le portoit à la fatyre. Il fut trèt-life avec l'abbé de Fontaines, & il travuilla avec œ critique aux fogemens for les feris Modernes. Nous connoillons de lui I Une Traintition des Eglogues de Whosfien & Calpurnius. en Trançois in 12, recommandable par la fidébite & fon élégance. Il. L'Hijota de la dernier révolution de Maroc. Ill. Diverse l'éléctré parities.

I. MAIRE, (Guilfaume le) né dans le bourg de Baracé en Anjou. eut part aux affaires les plus importantes de son tems, fut nommé évêque d'Angers en 1290, affitha au concile général de Vienne en 1211, & mourut en 1317. On a de Ini : I. Un Memoire fur ce qu'il ennyenoit de régler au concile de Vienne. On le trouve dans Raynaldus, fans nom d'auteur. II. Un Journal important des principaux événemens arrivés fous fon épifcopat. Le Pere d'Achéri l'a inféré dans le tome Xe de son Spicilege. III. Des Statuts Synodaux, qui le trouvent dans le Recueil des Statuts du diocèle d'Angers. Gouvelle a écrit fa Vie, in-12, à Angers . 1730.

MAIRE. Voyez II. MAJOR.

II. MAIRE. (Jacques le) fameux pilote Hollandois, partic du Texel le 14 Juin 1615 awec 2 vaiifeaux qu'il commandoit, & découvrit en 1616 le détroit qui porte fon nom vers la pointe la plus méridionale de l'Amérique. On a une Relation de fon Voyage dans un Recueit de Voyage à l'Amérique, Amîterdam 1622, in-60. en latin.

111. MAIRS. (Jen le) poète François, né à Bavai dans le Haraut en 1473, mourut fuivant les uns en 1524, & fuivant d'autres vert l'an 1548. Il est auteur d'un Poème allegorique, fons ce titre: Les trois Contes de Cuplidon & ATAOPOS; donn le premier faits-

Wente par Séraphin, Poète Italien, le IIS le III de Maitre Jean le MAIRE Paris, 1525, in-8°. On a encore de lui pluficurs autres Poefies . dans lesquelles on remarque mie imagination eniouée, de l'esprit & de la facilité; mais peu de justeffe, point de goût, ni de délicatesse. Une de les productions les plus rares, est le Triomphe de Très-baute & Très-puissante Dame ... Royne du Puis d'Amour ; Lyon, 1539, infol. Mais on doit préférer à cet ouwrage licencieux, les Illustrations des Gaules & fineularités de Troves, Paris 1512, in-fol. ( Voyez fon Hiftoire dans les Mémoires des Inferiptions in4.0, tom. XIII. ) On ne le qualifie ordinalrement que de poëte Frangois; pourquoi pas auffi d'historien? It composa, à la louange de Marguerite d' Autriche, un livre intitulé: La Couronne Marguaritique, imprimé à Lyon en 1546, où it rapporte des choles affez fingulieres de l'efprit & des réponfes de cette prin-

eeffe.

MAIRET, (Jean ) poëte Francois, né à Befançon en 1604, fut gentil-homme du duc de Montmorency, auprès duquel il se fignala dans deux batailles contre Soubife. ehef du partit Huguenot, Ce feigneur lui donna une pension de 15000 livres, & cette générolité me fatisfit pas fon ambition : auffi fe plaignit il fouvent, en fon nom, & an nom des autres poëtes fes contemporains, " On nous fait au " Louvre, difoit-il, des facrifices de louange & de fumée, comme n fi nous étions des Dieux de l'ann tiquité. , Il étoit fort faché qu'au lieu de cet encens, on ne lui offrit point des hécatombes de Poiffy , avec une large effusion des vins d'Arbois, de Beaume & de Condrieng. La couronne de laurier , qu'on présente aux poètes, ini auroit quent pas de fe donner des arches. più bien davantage, fi elle avoit Syphase avoit auparavant reproché

erné un jambon de Mivence, On traita Maires comme il le demandoit : le duc de Longueville Ini accorda plufieurs gratifications. Le cardinal de Richelieu, le comte de Soiffons & le cardinal de la Valette répandirent fur lui des bienfaits. Mairet avoit quelque talent pour les négociations. Il fut chargé deux fois de ménager une fuspention d'armes avec la province de Franche-Comté . & il v réuffit. Les fervices rendus à sa province lui mériterent, en 1668, des Lettres fort honorables de l'empereur Léopold, par lesquelles ce prince rétablit sa famille dans la noblesse dont elle avoit joui autrefois. Il mourut à Befanqon, en 1686, à 84 ans. It étoit retiré dans cette ville depuis fon mariage, c'est-à-dire, depuis 1648. Sa femme étant morte dix ans après, il ne revit plus la capitale qu'en paffant. Ce poète almoit la jole & la bonne chere ; il étoit propre à la fociété. L'amour - propre, attaché à l'art des vers, le rendoit fort prompt à critiquer fes confreres . & fort fenfible à leurs cenfures. Mairet eut beaucoup de gratifications , fans être jamais riche . & il connut beaucoup de grands , fans avoir des places un pen importantes. Les muses l'avoient inspiré de bonne heure. A 16 ans , il composa Chryféide, sa premiere piece de theatre ; à 17 la Sylvie, à 21 la Sylvanire , à 23 le Duc d'Offone , à 24 la Virginie, à 25 la Sophonishe. Cette derniere pirce eut un grand succès . quoique les bienféances les plus communes v fussent violées. Rien n'etoit plus ordinaire alors , que de voir dans des tragédies , des traits qu'on fouffriroit à peine aujourd'hui pour le comique. Dans la feène où M. finife & Sophonishe arrêtent leur mariage, ils ne man& Sophonishe l'adultere & l'impudioité. Cette piece avoit pourtant quelques beautés, puifqu'elle l'emporta fur la Sophonishe de Corneille ; il est vrai que celle-ci étoit indigne de ce grand homme. Voltaire a refait la Sophonisbe de Mairet, ou plutôt a douné une piece nouvelle fous le même titre. On a de lui : I. Douze Tragédies, qui offrent quelques belles tirades, mais encore plus de mauvaifes pointes & de jeux de mots infipides. Quelques-unes de ces pieees pechent contre les bonnes moenrs. & elles font très-foiblement verfifiées. On a imprimé en 1773 la Sophonishe feule , in - 4° , Superbes figures, II. Le Courtisan folitaire, piece qui n'eft pas fans mérite. III. Des Poéfies diverfes , affez médiocres. IV. Quelques écrits sontre Corneille , qui firent plus de tort au cenfeur, qu'à l'auteur ericiane.

MAIRONIS, (François de) fameux Cordelier au quatorzieme fiecle, vit le jour à Maironès, village dans la vallée de Barcelonette en Provence. Il enfeigna à Paris avec tant de réputation, qu'il y fut furnommé le Docleur éclairé. C'eft le premier qui foutint l'acte fingulier appellé Sorbonique, dans lequel celui qui l'outient est obligé de répondre aux difficultés qu'on lui a propofé depuis fix beures du matin jusqu'à fix heures du foir, fans intersuption. Ona de François de Mairouis divers Traités de philosophie & de théologie, in fot., dignes de fon fiecle . & indignes du nôtre.

MAISEAUX. Vovez DESMAI-SEAUX.

MA: SIERES , (Philippe de) naauit dans le château de Maineres. au diocele d'Amiens, vers 1327 porta fucceffivement les armes en Sicile & en Aragon; revint en fa patrie , où il obtint un canonicat ; entreprit enfuite le voyage de la Terre,fainte . & fervit un an dans les troupes des Infideles pour s'inftruire de leurs forces. Son mérite lui procura la place de chancelier de Pierre , successeur de Hugues de Lafignan, roi de Chypre & de Jérulalem. Ses confeils lui furent trèsutiles. De retour en France l'an 1372 , Charles V lui donna nne charge de conseiller-d'état, & le fit gonverneur du dauphin , depuis Charles VI. Enfin Muisieres , degoûté du monde, se retira l'an 1380 . chez les Céleftins de Paris. Il y finit le refte de fes jours, fans prendre l'habit ni faire les vœux; & mourut en 1405, après leur avoir légué tous fes biens. C'ett lui & Craon qui obtinrent de Charles VI, en 1395 , l'abrogation de la contume que l'on avoit alors, de refuser le facrement de pénitence aux criminels condamnés à mort. Les principaux ouvrages de Maifieres font : I. Le Pélerinage du pauvre Pélerin. II. Le Sonve du Picux Pélerin, Dans l'un il expose les regles de la vertu . & dans l'autre il donne les movens de faire cesser les vices. III. Le Pairier fleuri en faveur d'un grand Prince, en manuscrit, aux Céleftins , &c. On lui attribue le Songe du Verger, 1491, in-folio mais il est plutôt de Raoul de Presle. MAISONS , (De ) Voyez III.

LONGUEIL.

MAISTRE (Le) DES SENTEN-CES. VOYEZ PIERRE LOMBARD . nº. XIV.

I. MAISTRE , (Raoul le ) né à Rouen , embraffa l'ordre de Saint Dominique en 1570, y enseigua la théologie, & fut chargé de divers emplois honorables. 11 est antour d'un livre intitule : Origine des troubles de ce tens, discourant briévement des Princes iliustres de la mais fon de Luxembourg, Il donna auffi .. en 1595 une Description du Siege de Rouen.

II. MAISTRE , (Gilles & Jean le ) magistrats incorruptibles dans un tems de corruption , ayant fait briller les mêmes vertus, doivent partager le même éloge. Gilles . reen conseiller au parlement de Paris en 1536, dut à fes vertus & à fes grandstalens pour le barreau. l'eftime des rois François 1 & Heuri II : celui-là le fit en 1 CAI avocatgénéral au parlement de Paris : l'autre le créa préfident à mortier . & enfin premier prefident en 1550. Au milieu des factions pieules qui déchiroient la France , il montra une fidélité inviolable pour fon roi . une intrépidité prudente & ferme dans les troubles & le bouleverfement de l'état, un amour fincere & éclairé pour la fainte religion , jniqu'à fa mort , arrivée en 1563 dans sa 63e année. On a imprimé fes Œuvres de juriforudence, Paris , 1653 on 1680 , in-4°. Jean le MAISTRE, fon neven, confeiller au parlement, foutint comme fon oncle . l'autorité royale . & refufa la place de premier préfident que le duc de Mayenne lui offroit. C'étoit un favant jurifconfulte . que fon mérite fit generalement refpecter. Sa memoire fera tonjours chere aux eœurs François, pour l'Arrêt célebre , rendu à fa follicitation le 28 juin 1593 , par lequel le parlement de Paris déclaroit nulle l'élection d'uns Prince étranger, comme contraire aux loix fondamentales de la Monarchie. Cet arrêt , & l'abjuration d'Henri IV , ouvrirent à ce prince les portes de sa capitale. Herri . reconnoissant de tant de zele, créa pour lui une ze charge de préfident mortier , dont il fe démit en 1597. Ce bon eitoven mourut le 22 fevrier 1601. Le fameux Autoine le Maistre . Simon le Mailtre, & le Maistre de Sacy, étoient fes arrière - petitsfils. Simon qui avoit fuivi Antoine On frere dans fa retraite , mourut

en 1650; & la branche de leur famille s'éteignit. Celle de Gilles le Maistre, qui subliste encore, a servi l'état avec distinction dans la magistrature & dans les armées.

trature & dans les armées. III. MAISTRE . (Antoine le ) avocat au parlement de Paris, naquit dans cette ville en 1608 , d'I-Saac le Maiftre , maître des comptes & de Catherine Arnauld , four du grand Arnauld. Il plaida dès l'age de 21 ans , & obtint tous les fuffrages. Le chancelier Séguier , instruit de fon mérite, le fit recevoir confeiller d'état, & lui offrit la charge d'avocat-général au parlement de Metz; mais il ne crut pas devoir l'accepter. Il se retira peu de tems après à Port-royal, où il s'occupa le refte de ses jours , non à faire de mauvais livres & des fabots , ( comme dit un écrivain Jesuite ); mais à édifier cette retraite par fes vertus, & à éclairer le public par fes ouvrages. Un de fes beaux - freres avant été le voir, & ne le reconnoissant plus sous l'air mortifié & pénitent qu'il avoit dans cette efpece de tombeau : Voilà donc ce le Maistre d'autrefois , lui dit-il ? Ce faint homme lui répondit : Il eft mort maintenant au monde, & ne cherche plus qu'à mourir à lui-même. J'ai affez parlé aux bommes en publie; je ne veux plus que parler à Dieu dans le filence de ce défert. Après m'être tourmenté inutilement à plaider la caufe des autres , je me borne à plaider la mienne. Cet illustre fotitaire mourut en 16c8 . à c1 ans. On a de lui : I. Des Plaidoyers , imprimés plusieurs fois, & beaucoup moins app'audis à présent, qu'ils ne le furent lorfqu'il les prononça. On trouve, (dit un auteur, en parlant de Patru & de le Maiftre . ) dans ces deux hommes appellés les lumieres du barreau, des applications forcées, un affemblage d'idées fingulieres & de mots emphatiques , un ton

de déclamateur; quelques belles images, il est vrai, mais fouvent hors de place; le naturel facrifié à l'art. & l'état de la question presque toujours perdu de vue. De femblables Plaidovers ne doivent exciter d'autre admiration, que celle d'avoir passé long-tems pour des modè-les, II. La Traduction du Traité du Sacerdoce de St. Jean Chryfostome . avec une belle Préface, in-12. III. Une Vie de St. Bernard, in 4º & in-8°, fous le nom du fieur Lamy : elle eft moins eftimée que celle du même Saint par Villefore. IV. La Traduction de plufieurs Traités de ce Pere. V. Plufieurs Ecrits en faveur de Port-royal. VI. La Vie de Dom Barthélemi des Martyrs, avec du Fost, in-8°, bien écrite.

IV. MAISTRE, (Louis-Ifazele) lus connu fous le nom de SACY , étoit frere du précédent & naquit à Paris en 1613. Son esprit se développa de bonne heure. Après avoit fait d'excellentes études fous les veux de l'abbé de St-Cyran, il fut élevé au facerdoce en 1648. Ses vertus le firent choifir auffitôt après pour diriger les religieufes & les folitaires de Port-royal des Champs. La réputation de Janféniste eu'avoit ce monastere , fournit des prétextes de perfécution à fes ennemis. Le directeur fut obligé de fe cacher en 1661, & en 1666 il fut enfermé à la Bastille. C'est dans cette prison qu'il composa les Figures de la Bible. De là, faivant les Molinistes, les allusions qu'on y fait aux traverles que les Janféniftes avoient à fouffrir. Si l'on en eroit un auteur Jesuite , MM. de Port-royal & ceux qui combattent leurs erreurs ; font repréfentés dans la figure 92, les premiers par Daeid, & les feconds par Saul. Le Roboam de la figure 116, la Jezabel de la figure 130 . l'Affuerus des figures 148 & 150, & le Darins

de la figure 162, font (dans l'intention de l'anteur ) le roi Louis XIV. L'écrivain qui nons fournit ces anecdotes, que nous ne garantiffons point, ajoute, que quand Sacy vent dire à fes perfécuteurs quelqu'injure , c'eft toujours par les Saints Peres qu'il la leur fait dire. Si c'eft-là la clef des portraits énigmatiques & des allufions dont on prétend que ce livre est rempli, ce n'eft pas affurément la charité qui l'a trouvée. D'ailleurs il n'est pas certain que ce livre foit de Sacy; it eft plus vraisemblablement de Nicolas Fontaine, fon compagnon de prison. La captivité de Sacy procura au public la Traduction de toute la BIBLE. Elle fut finie la veille de la Touffaint en 1668, & ce jour-là mêmeil recouvra fa liberté , après deux ans & demi de détention. On le préfenta an roi & au miniftre , à qui il demanda pour toute grace d'envoyer pluficurs fois l'année à la Baftille pour examiner l'état des prifonniers. Le Maiftre demeura à Paris jufqu'en 1675, qu'il fe retira fortir en 1679. Il alla fe fixer à Pompone , & y mourut en 1684, à TI ans. On a de Ini : I. La Traduction de la Bible, avec des explications du fens spirituel & littéral . tirées des SS. Peres , dont du Foffé , Huré, le Tourneux ont fait la plus grande partie. Cette version , la meilleure qui eut encore paru ,eft en 32 vol. in-8°. Paris 1682, & années fuivantes. C'eft l'édition la plus estimée. L'auteur refit trois fois la traduction du Nouveau-Teltament, parce que la prem. fois le Ryle lui en parut trop recherché. & la seconde fois trop fimple. On contrefit l'édition de 32 vol. in-8". à Bruxelles, en 40 vol. in-12. Les meilleures éditions de cette version ent été faites à Bruxelles , 1700 .

9 vol. in-4°; à Amfterdam , fous le nom de Paris, 1711, 8 vol-in-12; à Paris 1713, en s v. in-4°; & en 1715, avec des Notes & Concordes, 4 vol. in-fol. II. Une Traduttion des Pscaumes felon l'Hébreu & la Vulgate, in-12. III. Une Version des Homélies de S. Chryfoftome fur S. Matthieu , en 3 vol. in-8°. IV. La Traduction de l'Imitation de JESUS-CHRIST (fous le nom de Benil , prieur de S. Val , ) Paris, 1663, in-8°. V. Celle de Phodre, in 12 , (fous le nom de St. Aubin.) VI. De trois Comédies de Térence. in-12. VII. Des Lettres de Bongars, ( fous le nom de Brianville.) VIII. Da Poeme de S. Profper fur les ingrats, in-12, en vers & en profe. IX. Les Enluminures de l'Almanach des Jéfuites, 1654, in-12, réimprimées en 1733. Il parut en 1653 une Eftampe , qui repréfentoit la déroute du Jansénisme foudroyé par les deux Puissances; & la confusion des disciples de l'évêque d'Ypres , qui vont chercher un afyle chez les Calviniftes. Cette estampe irrita beaucoup les solitaires de Port royal. Sacy crut la faire tomber par fee Enluminures . dont Racine s'est moqué dans une de ses Lettres. Il est affez étrange, en effet, que des gens de goût & de picté pussent écrire des satyres qui blefloient l'un & l'autre. X. Heures de Port royal , que les Jéfuites appelloient Heures à la Janfémifte, in-12. XI, Lettres de Piété, Paris 1690, 2 vol. in 8°. Pour bien connoître le mérite de Sucy, listz les Alémoires de Port-royal , par Nic. Fontaine , à Cologne , 1723 ,

a vol. in 12.

V. MAISTRE, (Pierrele) avosatau pariement de Paris, mort nonagénaire en 1728, acquit de grandes connoillances dans les détours
obliques de la juriformience, & les
configna dans un excellent Commens

saire fur la Contunne de Parls, lasprimé plusieurs fois, la dermière édition eff de 1741, in folio... On communicación de le como. Charles, de Cas VILLS, port en 1740, leste de Cas VILLS, port en 1740, leste de Cas VILLS, port en 1740, leste Rouca, & auteur du Traisfade cra Rouca, Es auteur du Traisfade cra mérire, 2 part, in-121 ouvrage qui le flyle foit maniéré, & qu'on y trouve plus de licux-communs & de citations, que d'édice profondes & de penfées nueve

MAITRE JEAN, (Antoine) de Mery, près Troyes. Après d'excellentes études faites à Paris , l'amour de la patrie le ramena à Méry . où il a pallé ses jours dans l'exercice de la chirurgie. Il donna au commencement de ce fiecle, chez le Fèvre imprimeur à Troves, un Traité des Muludies de l' Œil. Cet ouvrage, qui faute de prôneurs fut d'un débit très-difficile , est devenu loi pour tous les oculiftes : il a été 5 ou 6 fois réimprimé, & traduit en toutes les langues. Les lumieres de Muitre- Jean dans la chirurgie, étoient le résultat des connoillances profondes qu'il a cultivées, en étudiant, dans tout le cours de la vie, sur tous les obiets relatifs à l'art de guérir. Il avoit été éleve du célebre Méry, avec qui il entretint une correspondance fuivie.

MAITTARE ROUX. Pop. Rosso,
MAITTAIRE, (Michel) grammairien & bibliographe de Londres dans le xvitte fincle, s'eft
fignalé par la valte éraution. La
republique des lettres lui doit:
1. De bonnes éditions de quelques
Auteur anciens, ent'autres, du
corpus Pectarum Latinorios, LonTyperaphirà, à la Haye, 1739,
in-4°. Le tonne II en 1722, le
bone III en 1725; Cet ouvrage.

plein de détails bibliographiques curieux & recherchés, & auquel on ne peut reprocher que très-peu de fautes, comprend le titre de tous les livres imprimés depuis l'origine de l'imprimerie, jusqu'en 1557. En 1733 , Maittaire donna une nouvelle édition du tome 1er, qui porte pour titre tome Ive, elle eft conudérablement augmentée. Cependant l'auteur avertit qu'il y faut toujours joindre la 1re édition de 1719 , parce qu'il s'y trouve des choses non réimprimées dans la leconde. Enfin, en 1741, a paru la Table de tont l'ouvrage, fous le titre de tome ve, en 2 parties. Ce volume eft le plus utile. III. Hiftoria Stephanorum , Londres , 1709 , in-8°. IV. Historia Typographorum aliquot Parifienfium, 1717, 2 tomes en un vol. in-8°. V. Graca lingua Dialecti, à la Have, 1738, in-8°, VI. Miscellanea Gracorum aliquot Scriptorum Carmina, gr. lat. Londres 1722 , in 4°.

I. MAIUS, (Junianus) gentilhomme Napolitain; enfeigna les belles-lettres à Naples, avec réputation, fur la fin du x ve fiecle, & eut pour disciple le célèbre Sannazar. Il se méloit d'interpréter les fonges, & il fe fit une réputation en ce genre: tant il est facile d'abufer le public, eurieux de favoir l'avenir ! On a de lui : I. Des Epitres, II. Un Dictionnaire intitulé : Opus de priscorum proprietate verborum, Neapoli, 1475, in fol. réimprimé à Trevise en 1477. III. Une édition de Pline le jeune , Naples, 1476, in-fol.

II. MAIUS, (Jean Heuri) théologien Luthérien, né à Pfortzheim, dans le Marquifat de Bade-Dourlach, en 1653, étoit trèsversé dans la littérature hébraique. Il enseigna les langues orientales avec réputation dans plufieurs académies : & en dernier lieu a Giel-

fen , où il fut patteur , & où il mourut l'an 1719. Il étoit profond dans l'antiquité facrée & profane. On a de Maius un très - grand nombre d'ouvrages , plus connus en Allemagne qu'en France & dans les antres parties de l'Europe. Les principaux font: 1. Historia animalium Scriptura facra, in-8°. 11. Vita J. Reuchlini , 1687, in 8°. III Examen Historia critica Ri ardi Simonis in-4°. IV. Synopsis Theologia Symbolica , in-4°. V ... Moralis , in-4° - & Judaïca , in-4°. VI. Introductio ad studium philologicum, criticum & exegeticum,in-4°. VII. Paraphrafis Epistole at Hebraos in-4°. VIII. Theologia Evangelica, 1701 & 1719. 4 part. in-4°. IX. Animadver fiones & Supplementa ad Cocceii Lexicon bebræum, 1703, in folio. X. Economia temporum veteris & novi Teftamenti , in-4°. XI. Synopsis Theologie Christiane, in-4°. XII. Theologia Prophetica, in-4°. XIV. Harmonia Evangelica . in . 4° . XV. Hiftoria reformationis Lutheri,in-4°.XVI. disfertationes philologica Sexegetica Francfort, 1711, 2 vol. in 4°. &c. Il a auffi donné une fort bonne édition de la Bible bebraique . in 4°. Son fils , du même nom que lui , s'est distingué dans la connoissance du Grec & des langues Orientales. MAIZIERES. Voy. MAISIERES.

MAKI. Pepes MACKI.

MAKIN, Robert) fous le
règne d'Elduard III, fut à la fois
a vidime des funches effets d'un amour immodéré, & la caufe involontaire de la découverte Cet Anglois,
not avec du courage & de l'epic,
conçoit une paffion éperdue pour
Anne Dorfe, s'une fille d'une naiffance bien fupérieure à la fience.
On le mit en prifon, & il n'obtiat fa liberté qu'après que les pacens de la demofielle l'urent macens de la demofielle l'urent ma-

tiée fuivant fa condition. Ce moyen violent n'éteignit point sa passion . & ne l'empêcha pas d'entever celle qui en étoit l'objet. Au lieu de faire voile pour la France, comme il le comptoit, dans le deffein de s'y retirer; il eft affailli par une tempête, & aban lonné pendant treize jours à la merci des flots : enfin le 14e il aborda à l'isle de Madére où, trois jours après, un orage arracha le vaiffeau de deffus les aneres. & le ietta far les côtes de Maroc. Cette nonvelle difgrace fit tant d'impression sur la campagne de Makin . déja confternée par les premiers matheurs qui avoient fuivi fon départ, qu'elle expira au bout de deux jours, fans avoir pu proferer une parole: & lui - même , pénétré d'un accident 6 tragique. ne lui furvécut que 5 iours, & demanda pour unique grace à les amis d'être enterré dans le meme tombeau. fur toquel ils mirent une infcrintion qu'il avoit compofée, & qui contenoit en pen de mots fa pitoyable aventure. Cet accident a fournl un fuict à M. d'Arnand cour fes Epreuves du fentiment , To. 4 : il a brodé ce canevas. & l'a envichi des conteurs qui lui font propres.

MAKOWSKI. Voyez MACCO-

MALABRANCA, (Latin) Dominicain, neveu du pape Nicolus III. fut fait cardinal & évêque de Velletri en 1278, puis légat de Bologne. Il fut chargé des affaires les plus délicates, mit la paix dans Florence déchirée par les Guelfes & les Gibelins , & s'acquit l'eftime & l'affection des peuples par son intégrité & les talens. Il mourut en 1294. On lui attribue la profe Dies ira, que l'églife chante à la Meste des Morts... Il avoit pour parent Hugolin MALABRANCA.qui de religieux Augustin devint évêque. de Rimini, puis patriarche de Conf-

a quelques ouvrages de théologie.

I. MALACHIE, le dernier des

I. MALACHIE, le dernier des-XII petits Prophètes . & de tous les Prophetes de l'ancien - Testament. Il eft tellement inconnu. que l'on doute même fi fon nom eft un nom propre, & s'il n'eft pas mis pour un nom générique, qui fignifie un Ange du Seigneur , un Prophète , &c. Origene & Tertullien ont pris occafion de ce nom , pour avancer que ce prophète avoit été effectivement un Ange, qui prenoit une forme humaine pour prophétifer. D'autres croient avec les Julfs que Malachie eft le même qu'Efdras; & il ne manque à cette opinion que des preuves pour l'autorifer. Quoiqu'il en foit, il paroit certain que Malachie a prophétifé du tems de Nébémie, fous le règne d'Artaxecès Longuemain , dans le tems où il y avoit parmi les prêtres & le peuple de Juda de grands défordres, contre lesquels le prophête s'éleve. Les prophéties, qui nous reftent de lui font en hébreu . & contiennent 3 chapitres, Il prédit l'abolition des facrifices Judaiques , l'inftitution du nouveau facrifice qui scroit offert dans tout l'univers. Il instruit les prêtres de la pureté qu'ils doivent apporter dans leurs offrandes , & prédit le jugement dernier & la venue d' Elie.

11. MALAGEILE, (St.) ne'à Asmach en Iriande l'an toya, fumach en Iriande l'an toya, futiucceffiryment abbé de Bendor, et
véque de Comoro, & cufin archevéque d'Armach en 1127, 11 fe demit de fon archevèché en 1135,
après avoir donné une nouvelle
free à fon diocéle par fon zèle &
fes exemples. Il mourut à Clairvaux entre les brat de S. Bernard,
fon ami, en 1148. On lui attribue
des Prophèties fur tous les Pape,
depuis Litefiis II jusqu'à la fin de
monde; mais est auvrage a été Ei-

friqué dans le conclave de 1590, par les partifans du cardinal Simomelli. S. Bernard, qui a écrit la Vie de S. Malachie & qui a rapporté ses moindres prédictions , ne fait aucune mention de celles-ci. Aucun auteur n'en a parlé avant le commencement du xvIIe fiecle. Ce filence de 400 ans , joint aux erreurs & aux anachronismes dont cette impertinente lifte fourmille, est une forte preuve de supposition. (Voyez WION. ) On peut voir le P. Menestrier dans fon Traité fur les Prophéties attribuées àS. Malachie.Ceux qui fe font melés d'expliquer ces fadaifes trop célebres, trouvent toujours quelque allufion , forcée ou vraiscmblable, dans les pays des papes, leur nom, leurs armes, leur naiffance, leurs talens, le titre de leur cardinalat, les dignités qu'ils ont poffedees , &c. &c. Par exemple, la prophétie qui regardoit Ur-bain VIII, étoit Lisium & Rofe. Elle s'eft accomplie à la lettre, difent les fots interprêtes : car ce pape avoit dans ses armoiries des abeilles, qui suçent les lys & les roses, MALAGRIDA, (Gabriel) Jé-

i

fuite Italien , fut choisi par son général pour faire des missions en Portugal. C'étoit un homme, qui, à un zele ardent, joignoit la facilité de parler que donne l'enthoufialme. Il fut bientot le directeur à la mode; les grands & les petits fe mettoient sons sa conduite. Il étoit regardé comme un Saint, & consulté comme un oracle. Lorfque le duc d'Aveiro médita sa confpiration contre le roi de Portugal, les ennemis de la Sociéte affurent qu'il consulta fur ce projet trois Jesuites , entr'autres Malagrida. Ils a outent ( ce qui eft bien peu vraisemblable ) que ces casuiftes déciderent , que ce n'étoit pas feulement an péché véniel, de mer un Roi qui perfécutoit les Saints. Le monarque

Portugais, excité par un ministre peu favorable aux Jésuites, se déclaroit alors ouvertement contre eux. & il les chaffa bientot après de sou royaume. Il n'en garda que trois d'entr'eux , accusés d'avoir approuvé fon affaffinat: Malagrida ; Alexandre & Mathes. Soit qu'il n'ent pas été permis de les faire juger fans le consentement de Rome qui le refusa, soit qu'il n'y eut pas de preuves pour faire condamner Malagri. das le roi fut réduit à l'expédient de le livrer à l'inquifition, comme fuspect d'avoir antrefois avancé quelques propositions téméraires & qui fentoient l'héréfie. Ces foupcons étoient fondés fur deux lécrits avoués par lui-même, & qui font la preuve la plus complette d'un vrai délire ; l'un en latin . intitulé : Tractatus de vita & imperio Anti-Christi; l'autre en portugais, sons ce titre: La Vie de Ste. Anne, composée avec l'assistance de la bientenreuse Vierge Marie & de son très saint Fils. Le fanatique Malagrida dit dans le ter ouvrage, que lorfque la Ste Vierge lui ordonna d'écrire fur cette matiere, elle lui dit : Tu es JEAN après un autre JEAN, mais beaucoup plus clair ef plus profond. Si l'on entend bien les faintes " Ecritures (dit-il enfuite), on doit " s'attendre à voir paroitre trois n Anrechrift. , le Perc , le Fils , & " le Petit-Fils. Comme il eft im-, poffible qu'un feul puiffe fubp juguer ou ruiner tout le monn de , il est plus naturel de croire n que le premier Antechrift com-" mencera l'empire, que le second " l'étendra , & que le troisieme n fera les désordres & caufera les " ruines dont il est parlé dans l'A. n pocalypfe. Le dernier Antechrift n aura pour pere un moine, & , pour mere une religieufe. Il vern ra le jour dans la ville de Miu lan en Italie , l'an 1920, & il

" éponfera une des Furies infernales nommée Proferpine. Le feul nom de Murie, cans être accompagné des mérites des bonneso œuvres, ayant fait le faint de , quelques créatures ; la mere de ee dernier Antechrift , qui fera po appellée Murie, fera fauvée à so cause de ce nom, & par égard pour l'ordre religieux dont elle n fera profeste. Les religioux de a la Societé de Jefu, scront les fouan dateurs d'un nouvel empire def-" tine à Jefus-Chrift, & ils feront la découverte de pluficurs nations " très nombreuses. " Le P. Malagride n'est pas moins extravagant dans fa VIE de Ste. Ame. " Elle fut fanctifice, dit-il , dans le fein de a fa mere, comme la bienheureuse Vierge Maie le fut dans eclui de Ser Anne : privilege qui " n'a jamais été accordé qu'à clles w deux. Quand Ste. Anne pleuroit ans le sein de fa mere, elle fain foit auffi pleurer les Chérubins qui lui tenoient compagnie. Ste anne dans le fein de fa mere . m entendit, connu, aima, fervit Dien , de la meme maniere que n font les Auges dans le Ciel; & afin qu'ancune des trois Personnes de la Ste Trinité ne fut jan loufe de fon attention particun liere pour l'une d'entr'elles , elle fit vœu de pauvreté au Pere éter-, nel , vœu d'obéifiance au Fils eternel, & vou de chafteté au Saint-Efprit. . Ste Anne , qui de-" meuroit à Jérusalem, y fonda une retraite pour 63 filles. L'une d'elles , nommée Marthe , ache-, toit du poiffon, & favoit le ren vendre dans la ville avec beaup coup de profit. Quelques-unes , de ces filles ne fe marierent que , pour obeir à Dien , qui de toute » éteruité avoit destiné ces heun reufcs vierges à une plus haute 20 fainteté, que ne fut celle des " Apôtres & de tous les Difciples de Jefus-Chrift. St f.in, fucceffeur " de St. Pierre, naquit d'une de ces " vierges; une autre fut mariée à Nicodeme, nne ze à S. Matthieu. & une 4e à Joseph d'Arimathie, " &c. &c. " Cet enthousiafte s'attribuoit le don des miracles. Il confessa de vive voix devant les inquisiteurs, que Dicu lui-même l'avoit déclaré son Ambuffadeur, son Apoire & fon Prophète; que Dieu l'avoit uni à lui par une union habituelle; que la Vierge Marie, avec l'agrément de Jésus - Chrift & de toute la Ste. Trinité, l'avoit déclaré son fils. Enfin , l'on prétend qu'il avoua avoir éprouvé dans fa prifon . à 72 ans . des mouvemens qui ne fout point ordinaires à cet âge ; & que ces turpitudes lui avoient fait dans le commencement beaucoup de peine; mais que Dieu lui avoit révélé que ces mouvemens ne provenoient que de l'effet natorel d'une agitation involontaire . par laquelle il avoit autant mérité que par la priere. Voilà les folies pour lefquelles ce malhenreux fut condamné par l'Inquisition. Mais ce qui hata sa mort, fut une vision qu'il se pressa de révéler. Le marquis de Tancors, général en chef de la province d'Estramadure, étant venu à mourir, le château de Lisbonne & toutes les fortereffes fur le bord du Tage firent des décharges lugubres & continuelles à fon honneur. Malagrida, ayant entendu de fon cachot ces décharges réitérées, faites d'une maniere extraordinaire & même pendant la mit. s'imagina à l'instant que le roi étoit mort. Le lendemain il demanda audience. Les Inquifiteurs la lui accorderent; il leur dit que Dieu lui avoit ordonné de montrer au ministre du Saint-Office qu'il n'étoit point un hypocrite; ainfi que scs ennemis le prétendoient : puisque

la mort du Roi lui avoit été révélée, & qu'il avoit eu une vision intellectuelle des peines auxquelles fa majelté étoit condamnée , pour avoir perfécuté les religieux de fon ordre. Il n'en fallet pas davantage pour presser son supplice- Il fut brûlé le 21 feptembre 1761, à 75 ans, non comme complice d'un parricide , mais comme faux Prophète. En cette qualité il méritoit plus les petites maisons que le bûcher. Les impiétés dont en l'accusoit n'étoient que des extravagances, fruit d'un cerveau dérangé par une dévotion mal-entendue. Vovez l'art. AVEIRO

MALATESTA , (Sigifmond) seigneur de Rimini, célèbre capitaine du xve tiecle, réunit dans fa personne un melange fingulier de bonnes & de mauvaifes qualités. Philosophe, hiltorien, & humme de guerre très expérimenté, il étoit à la fois ambitieux, impie ; fans foi & fans homanité. Maleré l'excommunication lancée contre lui par le pape Pie II pour son impiété, il le rendit très-redoutable dans les guerres qu'il eut avec les voifins. Etant entré au service des Vénitiens, il prit Sparte, & plufieurs autres places de la Morée, fur les Tures. A fon retour, il tourna ses armes contre le pontife qui l'avoit anathématifé ; mais ce fut fans succès, & il mournt en 1467 , âgé de çı ans. Il laiffa des enfans qui l'imiterent dans sa bravoure, mais non pas dans les vices & fon irreligion. L'un deux (Ga-Moti MALATESTA ) gouverneur de Faenza, fut atlaffiné en 1488 dans la chambre.

I. MALAVAL, (François) né à Marfeille en 1627, perdit la vye de 81 l'âge de neuf mois. Cet accident n'empêcha pas qu'il n'apprit le Latin, & qu'il ne se rendit habile par les lectures qu'on lui taitois. M

s'attacha fur-tout aux Auteurs myftyques, qui fout pour la piupart les alchymistes de la dévotion. La perte de fa vue lui facilitoit le recueille. ment, qu'exigent les écrivains remplis des idées du Quiétifte Molinos. Il les publia en France, mais avec quelques adouciffemens , dans fa Pratique facile pour élever l' Ame à la contemplation. C'eft moins une méthode d'élever l'ame à la contemplation, que de s'élever au délire. L'auteur se jette dans les rêveries extravagantes de la myfticité Efpagnole, dans les rafinemens d'amour pur, dans tout ce picux galimathias d'anéantissement des puiffances , de filence de l'ame , d'indifférence totale pour le Paradis ou pour l'Enfer, &c Le livre de Malaval fut ceufuré à Rome dans le tems de l'affaire du Quiétifme, L'auteur n'avoit erré que par furprise : il se rétracta , & le déclara ouvertement contre les erreurs de Molinos. Sa piété lui mérita un commerce de lettres avec plusieurs personnes diftinguées, entr'autres avec le cardinal Bona , qui lui obtint une difpense pour recevoir la cléricature, quoique aveugle. Ce pieux eccléfiattique mourut à Marfeille en 1719 à 92 ans. On a de lui : I. Des Poéfies fpirituelles, réimprimées à Am[terdam en 1714 , in - 8° fous le titre de Cologne. Elles feront plus de plaifir aux personnes pieuses qu'aux gens de goût. II. Des Vies des Saints. III. La Vie de S. Philippe Benizzi, général des Servites. IV. Pluficurs autres onvrages manufcrits.

II. MALAVAL, (Jean) chirurgien, né à Pezan, diocète de Nimes, en 160 9, mort en 1758, âgé de 89 ans, vint de bonne-heuce à Paris. Il contracta une lisifon étroite avec d'ecques, qui livi fit-lab, jurer la religion proteflante dans laquelle il étoit mé. Malávau s'as. donna particuliérement à or qu'en appelle la petite chirurgie , à la faienée, à l'application des cauteres, des ventoufes, &c. & il excella dans cette partie. Les Mémoires de l'académie royale de chirurgie renforment plusicurs observations de cet habile homme. Sa vieilleffe fut une véritable enfauce. Son esprit s'affoiblit ; mais ce qui doit étonner , c'eft que dans ce état même , il ne perdit pas la trace des chofes qu'il avoit confiées autrefois à la mémoire. A l'occasion d'un mot qui frappeit fon oreille dans une conversation à laquelle il ne pouvoit pas prendre part , il récitoit avec chaleur un affez grand nombre de vers, ou des pages entieres d'ouvrages en profe qui lui étoient familiers, & où se tronvoit le mot qui lui servoit pour ainsi dire de réclame. Son cerveau étoit une espèce

de montre à répétition.

MALBROUGH. Voyez MAR-

I. MALCHUS, ferviteur du grand-prêtre Carphe, qui s'étant trouvé dans le jardin des Oliviers avec ceux qui étoient envoyés pour arrêter JESUS, cut l'Orcille coupée d'un coup d'épée par St. Pierre; mais le Sauveur l'ayant touchée, la guérit.

MAICHUS ew MAICH, edthre Iolavie du 1ve fiecle, natif du certoite de Nifile, fe retira dans une communaut de moines ani habbiernt le défert de Chalcide an Syrie, & finit le refte de fiajours en Saint comme il avoit vécu. Le Fastaine, qui s'étoit sequit ant de célèbrité en un autre genre, mit, dans un accès de repentir, la VIE de St. Malchen vers françois; & ce poème, qui th. Othernst de Dijon, étoit très-eltimé de Ronffeau le Lyriave.

MALDONADO, (Diego de Coria) Carme Espegnol du XVI siecle, eft connu par deux ouvrages finguliers à cause des prétentions ridicules qu'il y fait valoir. L'un eft un Traité du tiers - ordre des Carmes , en espagnol. Il y affure que les freres qui le compolent, descendent immédiatement du prophête Elie : il compte parmi les grands - hommes qui en ont fait profession , le prophète Abdias; & parmi les femmes illuftres , la bifaïeute du Sauveur du monde , qu'il appelle Ste. Emérintienne. L'autre ouvrage que ce bon Pere a compolé, est une Chronique de l'Ordre des Carmes, in-folio, à Cordoue 1598, en espagnol. Il y avance des propositions affez fingulieres. Suivant lui, les chevaliers de Malte ont été Carmes dans leur origine , & S. Louis l'étoit

auffi , &c. MALDONAT , ( Jean ) né à Cafas de la Reina dans l'Estramadure en 1534, fit fes études à Salamanque. Il s'y diftingua, & enfeigna le grec, la philosophie & la théologie avec un succès peu commun. Il entra chez les Jéluites à Rome en 1562, vint en France l'année foivante pour y profeiler la philosophie & la théologie. Maldonat v eut un nombre fi prodigieux d'écoliers, que son auditoire étoit rempli trois heures avant qu'il donnat fa legon ; & la falle étant trop petite, il étoit souvent obligé d'enfeigner dans la cour du collegc. Le cardinal de Lorraine , vonlant accréditer un établiffement qu'il avoit à cœur, inita Maldonas dans l'univerfité qu'il avoit fondée à Pont à Mouffon. De retour à Paris , il continua d'enfeigner avec réputation; mais on lui fuscita des affaires, qui troublerent son repos. Il fut accufé d'avoir fait faire au préfident Montbrun un legs universel en faveur de la société , & d'enfeigner des erreurs fur l'Immaculée Conception ... Maldenat fut mis à couvert de la premiere affaire, par un arrêt du parlement de Paris; & de la feconde, par une fenteuce de Pierre de Gondi, évêque de la mème ville. L'envie n'en fut que plus ardente à le perfécuter. Le favant Jéluite le déroba à les pourluites, en se retiraut à Bourges: il y demeura environ 18 mois, au bout desquels le pape Grégoire XIII l'appella à Rome, pour se servir de lui dans l'édition de la Bible Grecque des Septante. Ce fut dans cette ville qu'il acheva fon Commentaire fur l' Evangile. Tandis qu'il travailloit à cet important ouvrage, il ent un fonge que l'événement confirma. Pendant quelques nuits, il crut voir un homme qui l'exhortoit à travailler fans relâche à fon Commentaire, parce qu'il ne furvivroit point à fa conclusion. Cet homme lui marquoit en même tems un certnain endroit du ventre, qui fut effectivement le même où il fentit les douleurs dont il mourut quelque tems après, en 1583, à 49 ans. Ce Jéfuite étoit un des plus favans théologiens de fa société. & un des plus beaux génies de fon fiecle. Il favoit le Grec & l'Hébreu; il s'étoit rendu habile dans la littérature (acrée & profane. Il avoit bien lu les Peres & les théologiens. Son ftyle eft clair, vif & aife. Beaucoup de facilité à s'énoncer, beaucoup de vivacité, de présence d'esprit & de foupleffe, le rendoient très-redoutable dans la dispute. Muldonat n'étoit point servisement attaché aux opinions des théologiens scholastiques; il pensoit par luimême, & avoit des fentimens affez libres & quelquefois finguliers : on Jui reproche avec raifon d'être trop prévenu en faveur de ses idées. On a de Ihi: I. D'excellens Commentaires fur les Evangiles , dont les meilleures éditions font celle de Pontà Monfion , in folio , 1595 , & les Tome V.

fuivantes jufqu'en 1617; car celles qui ont été faites depuis, font altérées. Les favans en font beaucoup de cas. " De tous les commentateurs, (dit Richard Simon) , il y en a peu qui aient expliqué , avec tant de foin , & même avec. , tant de fuccès , le fens littéral des n Evangiles, que Jean Maldonat. Ce " Jésuite Espagnol étant mort à Ro-, me, avant qu'il eut atteint l'are " de 50 ans , Claude Aquaviva , gé-" néral de la fociété, à qui il recommanda fon Commentaire en mou-, rant, donna ordre aux Jefnites " de Pont- à-Mousson de le faire m imprimer fur une copie qui leur " fut envoyée. Ces Jésuites témoignent dans la Préface qui est " à la tête de cet ouvrage , qu'ils y ont inféré quelque chofe de " leur façon , & qu'ils ont été obliges de redreffer la copie manufer. p qui étoit défectueuse en quelo ques endroits. L'auteur n'avant point marqué à la marge de fon " exemplaire, les livres & les lieux " d'où il avoit pris une bonne par-, tie de fes eitations, ils ont fup-" plée à ce défaut. Il paroît même p que Maldonat n'avoit pas lu dans 20 la fource tout ce grand nombre " d'écrivains qu'il cite; mais qu'il . avoit profité, comme il arrive ora dinairement du travail de ceux " qui l'avoient précédé : auffi n'eft-" il pas fi exact, que s'il avoit mis , la derniere main à son Commen-20 taire. Nonobstant ces défants , & , quelques autres qu'il est aifé de " redreffer , on voit bien que ce " Jéfuite a travaillé avec beaucoup n d'application à cet excellent ou-, vrage. Il ne laiffe paffer aucune " difficulté, qu'il ne l'examine à p fond. Lorfqu'il fe présente plum fieurs fens littéraux d'un même " pastage, il a contume de choisir , le meilleur, faus avoir trop d'égard à l'autorité des anciens com-

mentaires, ni même au plus grand nombre, ne confidérant que la " vérité en elle-même. Il rejette fouvent les interprétations de St. Augustin , &c. , II. Des Commentaires fur Jérémie, Baruch, Ezéchiel & Daniel , imprimés en 1609 , in-4°. III. Un Traité des Sacremens avee d'autres Opufcules, imprimés en latin à Lvon en 1614, in-4. Muldonat v explique d'une maniere méthodique & folide, tout ce qui regarde les facremens ; il établit le dogme, réfute les erreurs, & rénond aux objections avec netteté & précision. Son ftyle est simple, facile, intelligible, fans être bas ni barbare. IV. Un Traité de la Grace, un autre du Péché originel, & un recueil de plusieurs Pieces publiées à Paris en 1677, in-fol. par Phil. du Bois. Ce volume est orné d'une préface confacrée à fon éloge. V. Un Traité des Anges & des Démons . Paris 1617 . in-12. Cet ouvroge, eurieux & rare, n'a été imprimé qu'en françois, & a été traduit fur le latin qui n'a jamais vu le jour. VI. Summula Cafmum conscientie, Lyon 1604, dont la morale eft trop relachée; il a été condamné. C'est un ouvrage posthume . désavoué par les bibliothécaires des Jésuites, comme indigne de Maldonat ... Il ne faut pas le confondre avec Jean MALDONAT, prêtre de Burgos vers 1550, qui a dreffé des Lecon du Biéviaire Romain.

I. MALEBRANCHE, ou MAL-LEBRANQUE, (Jacob) favant Jéfuite, natif de St-Omer, où [felon d'autres | d'Arras, morten 1653. à 71 ans , a fait plufieurs Traductions ; & une Hiftoire eftimée De Morivis & Movinovum rebus 1629. 1647 & 1654 , en 3 tom. in- 4°.

II. MALEBRANCHE, (Nicolas) né à Paris en 1638, d'un fecrétaire du roi, entra dans la congrégation de l'Oratoire en 1660. Dégoûté de

la science des faits & des mots, A abandonna l'étude de l'histoire eocléfiaftique & des langues favantes, vers laquelle il s'étoit d'arbord tourné, pour se livrer tout entier aux méditations philosophiques. Le Traité de l'Homme de Descurtes, qu'il eut occasion de voir , fut pour lui un trait de lumiere. Il lut ce livre avec transport. Il connut dèslors fon talent, & fut en peu d'années antant que Descartes. Ses progrès furent fi rapides, qu'au bout de dix ans il avoit compofé le livre de la Recherche de la Vérité, Cet ouvrage vit le jour en 1673. Il eft peu d'ouvrages où l'on fente plus les derniers efforts de l'esprit humain.L'auteur y paroît moins avoir fnivi Descartes, que l'avoir rencontré. Personne ne possédoit, à un plus haut degré que lui, l'art fi rare de mettre des idées abstraites dans leur jour, de les lier enfemble . & de les fortifier par cette liaifon. Sa diction, outre qu'elle eft pure & châtiée , a toute la dignité que les matieres demandent. &c toute la grace qu'elles penvent fouffrir. Son imagination forte & brillante y dévoila les erreurs des fens, & de cette imagination qu'il décrioit fans ceffe, quoique la fienne füt extraordinajrement vive.La Recherche de la Vérité eut trop de fuccès pour n'être pas critiquée. On attaqua fur tout l'opinion qu'en voit tout en Dieu : opinion chimérique peut-être, mais admirablement expofée. L'ilinftre philosophe compare l'Être-suprême à un miroir qui représente tous les objets. & dans lequel nons regardons continuellement. Dans ce système nos idées découlent du fein de Dieu même. Ces opinions déplurent au grand Arnauld. Le Traité de la Nathre & de la Grace, publié en 1680, ne contribua pas beaucoup à les lui faire goûter. Ce traité, dans lequel

l'auteur propose sur la Grace un fyfteme différent de celui du célebre docteur , fut l'origine d'une guerre dont nous avons déjà parlé dans l'article d'ARNAULD. Ce docteur tâcha de le réfuter dans ses Réflexions philosophiques & théologiques sur le Traité de la Nature 87 de la Grace, publiées en 1685. Il prétendoit renverser absolument la nouvelle philosophie ou théologie du Pere Malebranche , que celui-ci foutenoit n'être ni nouvelle , ni fienne. Il croyoit en effet que la philosophie appartenoit à Descartes & la théologie à St. Augustin. Mais s'ils avoient fourni le fonds de l'ouvrage, il faut avouer que la forme que le P. Malebranche lui avoit donnée le rendoit quelquefois méconnoisfable. Après avoir répondu à Arnauld, il résolut de ne plus écrire fur ces matieres , tant parce qu'il aimoit la paix, que parce que les lecteurs, long-tems promenés çà & là dans le vaste pays du Pour & du Contre , ne savoient plus à la fin où ils en étoient. D'ailleurs la mort de son redoutable adversaire . arrivée en 1694, termina la dispute. Tandis que le Pere Mulebranche effuyoit ces contradictions dans fon pays, fa philosophie pénétroit à la Chine. Un millionnaire Jesmite écrivit à ceux de France, " qu'ils n'envoyaffent à la Chine que des gens " qui suffent les mathématiques & 30 les ouvrages du P. Malebranche., . L'agadémie des sciences sut auffi lui rendre justice; elle lui ouvcit ses porres en 1699. L'illustre Oratorien recut d'autres témoignages d'estime. Jacques II, roi d'Angleterre . Ini fit une vilite. Il ne venoit presque point d'étrangers à Paris , qui ne lui rendiffent le même hommage. Des princès Allemands firent, dit-on, le voyage de Paris pour le voir. Les qualités personnelles du Pere Malebranche aidoient

à faire goûter sa philosophie. Cet homme d'un si grand génie étoit . dans la vie ordinaire, modefte, fimple, enjoué, complaifant. Ses récréations étoient des divertiffemens d'enfaut. Cette fimplicité, qui releve dans lès grands hommes tout ce qu'ils ont de rare, étoit parfaite en lui. Dans la conversation il avoit autant de foin de se dépouiller de la supériorité qui lui appartenoit, que les petits esprits en ont de prendre celle qui ne leur appartient pas. Quoique d'une santé toujours trèsfoible, il parvint à une longue vie . parce qu'il fut la conserver par le régime & même par des attentions particulieres. Son principal remede, dès qu'il fentoit quelque incommodité, étoit de boire une grande quantité d'eau : perfuadé qu'en tenant chez nous l'hydraulique en bon état , tout alloit afsez bien. Malgré ce remede humectant, fon corps étoit devenu diaphane à cause de sa maigreur; on voyoit, pour ainfi dire, avec une bougie, à travers ce squelette. Sa vieilleffe fut une longue mort. dont le dernier inftant arriva le 16 octobre 1715, à l'âge de 78 ans. Le Pere Malebranche , plus occupé d'éclairer son esprit que de charger fa mémoire, retrancha de bonne houre de fes lectures , celles qui n'étoient que de pure érudition. Un insecte le touchoit plus que toute l'Histoire Grecque & Romaine. Il méprifoit auffi, & peut-être aves moins de raison , cette espece de philosophie, qui ne consilte qu'à apprendre les sentimens des divers philosophes. Il est vrai qu'on peut favoir l'Histoire des penfées des hommes, lans favoir penfer; mais fouvent cette histoire fait éclore des penfées nouvelles. Le P. Malebranche eut de son tems des diseiples, qui étoient tout à la fois fes amis : car en ne ponvoit pas être Hhi

Pun fans l'autre. Il y eut des Madebranchiftes; mais il y en a heaucoup moins autourd'hui qu'autrefois: le Pere Midibranche eft plus In à présent comme écrivain, que comme philosophe. Ses systèmes font prefque reneralement regardés comme des illusions sublimes. Son principal mérite, du moins celus qui le foutiendra le plus long-tems n'eft pas d'avoir eu des i tées neuves, mais de les avoir expofées d'une maniere brillante, &, pour ainfi dire, avec tout le feu d'un poète, quoique l'auteur n'aimat que les vers. Il rioit de bon cour de la contrainte que les poètes s'impofent: contrainte qui eft plus fouvent une occasion de fautes que de beautés. Je n'ai fait que deux vers en ma vie , difoit il quelquefois;

u Il fait en ce beau jour le plus beau tems du monde . Pour aller à cheval fur la Terre & n fur l'Onde. p

les voici :

Mais , lui disoit-on , l'on ne va point à cheval fur l'onde ... L'en conviens . répondoit-il; mais paffez-le-moi en faveur de la rime : vous en paffez bien d'autres tous les jours à de meilleurs Poètes que moi. On a contefté la vérité de cette anecdote; mais elleeft auffi vraie, dit l'abbé Trublet , que finement plaifante. Les principaux fruits de la plume, non moins vive & noble, que brillante & lumineufe, font : I. La Recberche de la Vérité, dont la meilleure édition eft celle de 1712 , in 4°, & même aunée en 4 vol. in-12. LEN-FANT , ministre Protestant , l'a traduit en latin : ( Voyez fon article. ) On en a auffi deux traductions angleifes. Les Trembleurs ou Qua. kers ont , fur-tout beaucoup de goût pour les opinions du P. Malebranche. " S'ils entendoient leur docn trine, (dit un critique Anglois s tité par Niceron , ) ou du moins

MAL

n s'ils favoient l'expliquer & la réduire en fyfteme, ils ne feroient , pas fort éloignés de les fentimens. . Le cenfeur aureit da dire, de quelques-uns de fes fentimens philosophiques ; car le P. Malebranche étoit un théologien trop orthodoxe, pour que des errans fe fuffent accommodés de tous les points de la théologie. II. Converfations Chrétiennes , 1677 , in - 12. L'auteur y expose la maniere dont il accordoit la religion avec son syfteme de philosophie. Le dialogue y est bien entendn , & les earacteres finementoblervés: mais l'ouvrage parut fi obfeur aux cenfeurs, que la plupart refuserent leur approbation. Mezerai l'approuva enfin comme un livre de géométrie. Le deffein qu'avoit le Pere Malebranche de lier la religion à la philosophie, a été celui de plufieurs grands éerivains. Ce n'eft pas , ( dit Fontenelle , ) qu'on ne puisse affez raisonnablement les tenir toutes deux léparés, & , pour prévenir tous les troubles, régler les limites des deux empires ; mais il vant en ore mieux réconcilier ces deux puissances. Mais, pour opérer cette réunion fi defirable . il faudroit d'abord renoncer à l'efprit de l'ystème, & il faut avouer que le Pere Mulebranche étoit un peu éloigné de faire ce facrifice. III. Traité de la Nature & de la Grace , 1684 , in-12. avec plufieurs Lettres & autres écrits pour le défendre contre Arnauld, quatre vol. in 12. Le P. Malebranche y foupçonne de mauvaile foi fon adverfaire; mais ce soupçon étoit peut être injufte. Il eft affez difficile de croire qu'un homme tel qu'Arnauld feignit de ne pas entendre lorfqu'il entendoit. Nous croyons plutôt que le zele du théologien fit tort à ses lumieres . & l'empêcha de comprendre le philosophe. Cet écrivain n'eft pas le

feul qui ait cru voir dans l'étendue intelligible de Malebranche, une étendue réelle. & par conféquent matérielle fuivant Descartes ; ou du moins qui ait craint que d'autres ne l'y viffent , ne l'admiffent , & ne devinsfent Spinofiltes. Un des grands fujets de leur dispute, fut cette propolition métaphylique & exactement vraie : LE PLAISIR REND MEUREUX. Arnauld ne l'entendit pas non plus, & crnt y voir cette propolition morale & faulle : LES PLAISIES RENDENT HEUREUX. Cette partie de leur querelle ne fut qu'un mal-entendu, & ce génie de la premiere force combattit cette fois-ci contre des chimeres, que son antagoniste réprouvoit autant & plus que lui; car il n'y eut jamais de philosophe plus religieux & plus ennemi des plaifirs que le P. Malebranche. IV. Méditations Chrétiennes & Métaphysiques, 1683, in-12. C'est un dialogue entre le Verbe & lui, & le style a une noblesse digne d'un tel interlocuteur. L'auteur fut y répandre un certain fombre auguste & majestueux, propre à tenir les sens & l'imagination dans le filence, & la raifon dans l'attention & le respect. V. Entretions fur la Métaphofique & la Religion , 2 vol. in-12 , 1688. Iln'y a rien dans ce livre qu'il n'eût déjà dit en partie dans fes autres onvrages; mais il présente les mêmes verités dans de nouveaux jours. Le vrai a fouvent befoin de prendre diverses formes, selon la ditiérence des esprits. VI. Traité de l'amour de Dien , 1697 , in-12. Cetouwrage renferme tout ce que l'auteur ponvoit dire d'inftructif fur ce fujet; mais il ne produira jamaisces mouvemens tendres & affectueux qu'on épronve en lifant d'autres Traités sur la même matiere. Les idées métaphyliques qu'il y mèle feront toujours pour la plupart du

ġ

monde , (dit Fontenelle) comme la flamme de l'esprit-de-vin , qui eft trop fubtile pour brûler le bois. VII. Entretiens entre un Ubretten & un Philosophe Chinois fur la nature de Dieu, 1708, in-12. VIII. Réflexions fur la Prémotion physique, contre Boursier, in-12. IX. Réstexions sur la Lumiere Ed les Couleurs. Ed fur la vénération du Feu , dans les Mémoires de l'Acad. des Sciences. X. Franté de l'Ame, in-12, imprimé en Hollande. Nous ne connoissons, selon lui, no tre ame que par le fentiment intérienr . par conscience, & nous n'en avons point d'idée. " Cela peut fervir (dit-il dans la Recherche de la Vérité ) , à accorder les différens n fentimens de ceux qui difent , qu'il n'y a rien qu'on connoisse . mieux que l'Ame . & deceux qui , affurent qu'il n'y a rien qu'its , connoissent moins. , XI. Defeufe de l'Auseur de la Recherche de la Vérité, contre l'accufation de M. de lu Ville; à Cologne, 1682, in-12. Ce la Ville est le Pere le Valois. Jésuite, auteur des Sentimens de Descartes , &c. Le P. Malebranche fait voir dans cette réponse intéreffante, que s'il étoit permis à un particulier de rendre suspecte la foi des autres hommes, fur des conféquences bien ou mal tirées de lenrs principes, il n'y auroit perfonne à l'abri des reproches d'héréfie. L'illustre Oratorien laissa plufieurs critiques fans réponie, entr'autres celle des Journalistes de Trevoux : Je ne veux pas me battre . disoit-il, avec des gens qui font un Livre tous les 15 jours. On a publié en 1769, à Amiterdam, chez Marc-Michel Rey, un ouvrage postitume du P. Matebranche, avec ce titre : Traité de l'Infini créé, avec l' Explication de la possibilité de la Trans-Substantiation, & un Traité de la Confellion & de la Communion. Ce livre renferme une metaphyfique fingu-Hh iij

liere, mais exposée de la maniere la plus claire & la plus intelligible.

MALERMI, ON MALERBI, (Nicolas ) Vénitien. moine Camaldule du x ve fiecle, eft auteur d'une traduction italienne de la Bible , imprimée pour la tre fois à Venise, en 2 vol. in-fol. 1471, fous le titre de Biblia volgare Istoriata. Cette édition est rare ; celles de 1477 & 1481 le sont beaucoup moins. C'est mal-à-propos que quelques biblio graphes ont dit, que cette traduction est la premiere qui ait été faite de la Bible en langue italienne. Elle est bien la premiere qui ait été imprimée; mais on en connoît de plus anciennes en manuscrit dans quelques bibliothèques d'Italie, On a encore de lui : La Legenda di tutti Santi , Venetia, 1475 , in fol. rare.

MALESPINES, (Marc-Antoine-Léonard de) confeiller au Châtelet, mort en 1768, naq, à Paris en 1700, de Léonara imprim. du roi, diftingué dans sa possession. Il eut à la fois le goût des lettres & de la jurifprud. & fut se concilier l'amitié de ses confreres & l'estime du public. Nous avons de lui une traduction de l'Elfui fur les H:éroglyphes de l'arburton, 1744, 2 v. n. 12, Il a laiffé d'autres ouvr. manuscrits. Il étoit frere de Martin-Auguste LEON ARD, prêtre, mortauffi en 1768 à72 ans, avec la réputation d'un eccléfiafrique vertueux & éclairé, dont nous avons; I. Réfutation du Livre des Regles pour l'intelligence de l'Ecriture . Sainte . in-12,1727,II. Traité du fens litter al des Suinces-Ecvitures . in-12. MALEZAIS. Voyez I. RYER,

MALEZIEU, (Nicolas de ) néa Paris en 1650, d'une famille noble, reçut de la nature des dispoficions heureuses pour toutes les feiences. Mathématiques, philosophie, belles-lettres, histoire, langues, poése, beaux arts, i lem Braffa tout, quoiqu'il n'eût pas

une supériorité de génie bien marquée dans aucun genre. Mais c'étoit toujours beaucoup, que d'être univerfel. Le grand Boffuet & le duc de Montaulier le connurent, & ils n'eurent pas besoin de leur pénétration pour fentir fon mérite. Ces deux grands-hommes; chargés de shercher des gens-de lettres propres à être mis auprès du duc du Maine , jetterent les yeux fur Malezieu. Ce choix eut l'agrément du roi & le fuffrage du public. Son éleve se maria à la petite-fille du Grand Condé: cette princesse, avide de favoir & propre à favoir tout, trouva le maître qu'il lui falloit dans fa maifon. Les conversations devinrent instructives. On vovoit Malezieu, un Sophocle, un Euripide à la main, traduire fur le champ en franc. une de leurs Tragédies. L'admiration, l'enthousiasme dont il étoit faili, lui inspiroient des expresfions qui approchoient de la mâle & harmonieuse énergie des vers Grees. En 1696 Malezien fut choifi pour enseigner les mathématiques au duc de Bourgogne. L'académie des sciences se l'associa en 1699 & denx ans après il entra à l'académie Francoife. On ne fera pas furpris qu'il fût citoyen de deux états fi différens ; c'étoit l'homme de toutes les sociétés & de toutes les heures. Falloit-il imaginer ou ordonner à Sceaux une fête ? il étoit lui-même auteur & acteur. Les Inpromptu couloient de fource; mais ces fruits de l'imagination étoient fouvent légers comme elle, & il faut avouer qu'il n'a rien laissé en poélie, qui mérite une attention particuliere. Le duc du Muine le récompensa comme il méritoit: il le nomma chef de ses conseils. & chancelier de Dombes. Il fut enveloppé dans la difgrace que ce prince effuya fous la régence du duc d' Orléans, & repfermé pendant deux ans-

## MAL

Son tempéramment robnfte & tout de fen , joint à une vie reglee , lui valut une longue fanté, qui ne fe démentit qu'une année avant fa mort. Il fut emporté par une apoplexie, le 4 Mars 1727, à 77 ans. Malgré l'étude des fciences , & la direction d'un grand nombre d'affaires, il n'avoit l'extérient ni trifte, ni fombre. Sa facilité à entendre & à retenir, lui avoit épargné ces efforts & cette pénible contention dont l'habitude produit la mélancolie. Sa conversation étoit vive, enjonée; & son caractere poli & officieux. Il laiffa trois gargons & deux filles, qui tous furent placés ou mariés avantageusement. On a de lui : I. Elémens de Géométrie de MI. le duc de Bourgogne.in-80, 1715. C'eft le requeil des leçons données pendant 4 ans à ce prince, qui écrivoit le lendemain les legons de la veille. Elles furent raffemblees par Boiffiere, bibliothécaire du duc du Masne. Il y a, à la fin de cetouvrage, auelques problèmes réfolus par la methode analyrique, que l'on croit être de Malezien, II. Plulieurs Pieces de vers, Chansons , Lettres , Sonnets . Contes . dans les Divertiffemens de Sceaux; à Trevoux, in-12, 1712 & 1715. Ill. On lui attribue Polichinelle demandantuneplace à l'Académie, comédie en un acte. représentées à plufieurs reprises par les Marionnettes de Brioché. Elle fe trouve dans les Pieces échappées du feu, in-12, à Plaisance, 1717. Un Académicien oppola à cette pieee, qui n'eft pas certainement du premier rang, Arlequin Chancelier : mais celle-ci n'a pas été imprimee , non-plus que Brioché Chancelier, autre latyre faite contre la même piece.

MALFILLASTRE, (Jacques-Charles-Louis) né à St. Jean de Caen le 8 Octobre 1732, baptifé fous condition le 14 Juillet 1740, mort à Paris en 1767, sultiva les Muses, & vécut presque toujours dans l'indigence qu'elles trainent après elle. Son poème de Narcife dans l'Isle de Vénus, imprimé en 1767 in-8°, fe fait remarquer par l'élégance, la pureté & l'harmonie du ityle. Il y a quelque chose à defirer dans la contexture de l'ouvrage, mais prefque tous les détails en l'ont ingénieux & pleins de graces. Les mœurs de l'auteur étoient douces & fimples, fon caractere timide; & , par une fuite naturelle de ce caractere, il fuyoit le grand monde & aimoit la solitude. On trouve dans les Recueils Palinodiques de Caen & de Rouen, des Odes de Malfillaftre, qui font remarquables par plufieurs belles ftrophes. Les Observations Critiques par M. Clement, & le Journal Frangois de M. Paliffot, offrent auffi de lui quelques fragmens de Poéfies, de la premiere beauté, qui font regretter qu'une mort prématurée l'ait enlevé à la littérature. Telles sent des imitations de différens morceaux des Géorgiques, qui pèchent quelquefois par trop d'abondance, mais qui respirent la verve & la chaleur du vrai poète. Malfillatre avoit auffi commencé à mettre en vers le Télémagne.

MALHERBE. Voy. MALERMI. MALHERBE, (François de) né à Caen vers 1556, d'une famille noble & ancienne, fe retira en Provence où il s'attacha à la maifon de Henri d'Angoulème, fils naturel de Henri II, & s'y maria avec une demoifelle de la maifon de Coriolis. Tous fes enfans moururent avant lui. Un d'eux ayant été tué en duel par de Piles, gentil homme Provensal , il voulut se battre à l'âge de 73 ans contre le meurtrier. Ses amis lui représenterent que la partie n'étoit pas égale entreun vieillard & un jeune homme. Li leur répendit : C'eft pour cela que lih ir

je vezu me hatire je ne hazarde pilmod denier contre me jifale. On vin à denier contre me jifale. On vin à denier contre me jifale. On the pil confenité de prendre pure pas pourfuivre de Piler, il fit éleverum maufolde à fon fils. Meaberke alima beaucoup moins fes autres parens. Il plaida toute fa vie coutre cux. Un de samis le lui vayant reproché. Avec qui danc voulez-cour que je plaide, tui répondier qui me mé diputent riers? Il fit cette gritaphe à un de fes parens, pommé

Cy-git Monficur d'Is...
Or piùt à Dieu qu'ils fussent dix!
Mes trois Dieu qu'ils fussent mamere,
Le grand Eléazat mon frire,
Le strois tantes, & Monsseur d'Is?
Vous les nommé-je pas tous dix?

monfieur d'Is:

L'humeur le dominoit abfolument . & cette humeur étoit brufque & violente. Il out plusieurs démèlés. Le premier fut avec Racan , fon ami & fon élève en poéfie. Malherbe aimoit à reciter fes productions , & s'en acquitoit fi mal , que perfonne ne l'entendoit. Il falloit qu'il craehat cinq on fix fois en récitant une stance de quatre vers. Auffi le cavalier Marini disoit il de lui: " Je n'ai jamais ou d'homme olus bumide, ni de Poète plus fec., Racan avant ofe lui representer que la foibleffe de fa voix & l'embarras de la langue l'empêchoient d'entendre les pieces qu'il lui lifoit, Malberbe le quitta boufquement & fut pleficurs années sans le voir. Ce poète, vraiment poète, ent une autre dispute avec un jeune-homme de la plus grande condition dans la robe. Cet enfant de Thémis vonloit auffi Petre d' Apollon; il avoit fait quelques many. vers, qu'il croyoit excellens; il les montra à Malherbe , & en obtint pour toute réponse cette dureté cruelle: Avez-vous en l'alternative

de faire cet vert, ou d'être pendu l'A moint de cela, vous ne devez pas expojer votre réputation en predafiant un piece fi rélicule. Jamais fa langue per per le companis fa langue Rome, il s'endormitagreès le repsa. Ce prélat le révoille pour le menor d'au ne ferno qu'il devoit précher : Difpenfer-m'en, lui répond le poète d'un ton bruilque ; je dominia bien fons cela. Sa franchife rultique ne le quitte pas même à la cour. Louis

d'un ton brufque ; je dormirai bien fans cela. Sa franchise rustique ne le quitta pas même à la cour. Louis XIII étant dauphin écrivit à Henri IV : la lettre étoit fignée . Loys . fuiv. l'ancienne orthographe. Le roi la fit voir à Malberbe, avec cette fatisfaction naturelle au cœur d'un bon pere. Malherbe, qui ne louoit pas volontiers , ne s'arrêta qu'à la fignature . & demanda au roi fi M. le Dauphin ne s'appelloit pas LOUIS? - Sans donte, répondit Henri IV ? -.. Et pourquoi donc, reprit Malherhe le fait-on figner LOYS? Depuis ce tems il figna Louis, & il a été imité de tous ceux qui ont porté le même nom ... L'avarice étoit un autre défaut, dont l'ame de Malberbe fut sonillée. On disoit de lui : " qn'il demandoit l'aumône le Sonnet à la main. " Sonappartement étoit meublé comme celui d'unvieux avare. Faute de chaifes, il ne recevoit les personnes qui venoient le voir , que les unes après les autres; il crioit à celles qui hourtoient à la porte : Attendez , il n'y & plus de sieges... Sa licence étoit extrême lorfou'il parloit des femmes. Rien ne l'affligeoit plus dans fes derniers jours, que de n'avoir plus les talens qui l'avoient fait rechercher par elles dans fa jeuneffe. It ne relpectoit pas plus la religion que les femmes. Les honnêtes-gens . difoit-il ordinairementt , n'en ont point d'autre que celle de leur prince Lorfque les pauvres lui demandoient l'aumone en l'affurant qu'ils

prieroient Dieu pour Ini, il leur répondoit: Je ne vous crois pas en grande faveur dans le Ciel;ilvaudroit bien mieuxque vous le fuffiez àla Cour. Il refusoit de se confesser dans sa derniere maladie, par la raison qu'il n'avoit accoutumé de le faire qu'à Pâque. Celui qui le détermina à remplir ce devoir, fut un gentilhomme nommé Yvrande , fon difeiple en poéfie, qui lui dit: qu'ayant fait profession de vivre comme les autres hommes , il falloit aussi mourir comme eux. Cette raison, qui étoit plutôt d'un politique que d'un chrétien , décida Malberbe à faire appeller le vicaire de St-Germain, qui ne put entiérement le décider à oublier ce qui l'avoit occupé jusqu'alors. Une heure avant de mourir , il reprit la garde, d'un mot qui n'étoit pas bien François. On ajonte même, que son confesseur lui représentant le bonheur de l'autre vie avec des expressions baffes & triviales, le mosibond l'interrompit en lui difant : Ne m'en parlez plus, votre mauvais style m'en dégoùseroit. Ce poète fingulier mourut en 1618, fous le regne de Louis XIII , après avoir véeu fous fix de nos rois, étant né fous Henri 11. Il fut regardé comme le prince des poètes de son tems. Il méprifoit cependant fon art, & traitoit la rime de puérilité. Lorfqu'on fe plaignoit à lui de ce que les verfificateurs n'avoient rien, tandis que les militaires, les financiers & les courtifans avoient tout, il répondoit: Rien de plus juste que cette conduite. Faire autrement , ce feroit une sottife. La Poésie ne doit pas être un métier ; elle n'eft faite que pour nous procurer de l'amusement, & ne mérite aucune récompenfe. Il ajoutoit qu'un bon Poète n'est pas plus utile à l'Etat, qu'un bon joueur de quilles. Il se donna cependant la torture pour le devenir. On dit qu'il con-

fultoit, fur l'armonie de fes vers, jusqu'à l'oreille de sa servante. Il travailloit avec une lenteur prodigieufe, parce qu'il travailloit pour l'immortalité. On comparoit sa muse à une belle Femme dans les douleurs de l'enfantement. I! le g'orifioit de cette lenteur , & disoit " an'après avoir " fait un Poème de cent vers . ou , un Discours de trois fenilles, il n falloit se reposer des années entieres. .. Auffi fes Œuvres poétiques font-elles en petit nombre. Elles confiftent en Odes , en Stances, Sonnets : Epigrammes , Chansons , &c. Malberbe eft le premier de nos poètes qui ait fait sentir que la langue Françoise pouvoit s'élever à la majesté de l'Ode. La netteté de ses idées, le tour heureux de ses phrases, la vérité de ses descriptions, la justesse, le choix de ses comparaifons, l'ingénieux emploi de la Fable . la variété de ses figures . & fur-tout fes suspensions nombreuses, le principal mérite de notre poéfie lyrique, l'on fait regarder parmi nous comme le pere de ce genre. Enfin Malherbe wint , & le premier

en France. Fit Sentir dans Ses vers une juste ca-

dence ; D'un mot mis à sa place enseigna le

pouvoir Et réduisit sa Muse anx regles du de-

Par ce sage écrivain la langue réparée N'offritplus rien de rude à l'oreille épurée.

Les stances avec grace apprirent à tomber.

Et le vers sur le vers n'ofa plus enjamber. Tout reconnu ses loix; & ce guide

fidele Aux auteurs de ce tems fert encor de

Marchez donc fur ces pas; aimez fa pureté ,

Et de fon tour beureux imitez la BOILBAU. elarté.

Quelques éloges cependant qu'on lui donne, on ne peut s'empêcher de le mettre fort an - dessous de Pindare pour le génie, & encore plus au-deffous d'Horace pour les agrémens. Dans son enthousiatme . il est trop raisonnable. & dès-lors il n'est pas affez poète pour un poète lyrique. Ce qui éternise sa mémoire, c'elt d'avoir pour ainfi dire . fait fortir notre langue de fon bereeau. Semblable à un habite mattre, qui dévelope les talens de fon disciple, il faisit le génie de notre langue . & en fut en queique forte le createur. Malberbe uniquement occupé de la poesse françoise, vouloit qu'on ne fit des vers que dans fa propre langue. Il fontenoit qu'on ne peut seutir la finesse de celles qu'on ne parle plus , & disoit que fi Virgile & Horace revenoient au monde, ils donneroient le fouct à Bourbon & à Sirmond , poètes latins fameux de fon tems, Horace, Juvemal. Ovide, Martial . Stace Senème le Tragique étoient les poètes Latins qu'il estimoit le plus. Quant aux Grecs, il en faifoit affez peu de eas , apparemment parce qu'il n'entendoit pas affez bien leur langue . pour en connoître les beautés. Les meilleures éditions de les POÉSIES font celle de 1722,3 vol. in-12,aveo les remarques de Ménage; & celle de Saint-Murc, à Paris en 1757. in-8°. Le savant éditeur a rangé les pieces suivant l'ordre chronologique, & par cet arrangement on voit l'histoire de la révolution que ee grand poète a produite dans notre langue & dans notre poche. Cette édition eft enrichie de notes Intéressantes , de pieces curieuses & d'un beau portrait de l'auteur . au bas du quel on lit ce demi-vers qui devient presque sublime par Papphication:

ENFIN MALHERSE VINT ... Outre ses poélies, on a encore de Malberbe une traduction très-médiocre de quelques Lettres de Sénèque . & celle du 32e livre de l' Histoire Romaine de Tive-Live. Mile de Gournai disoit que cette derniere version n'étoit qu'un bouillon d'eau-claire . parce que le ftyle en eft trop fimple, languiffant & fans élégance. D'aitleurs il ne s'eft nullement piqué d'exactitude: & lorfqu'on hu en faifoit des reproches, il répondoit qu'il n'apprétoit pas les viandes pour les cuifiniers : c'eft-a-dire , qu'il avoit moins en vue les gens-de-lettres qui entendoient le latin, que les gen-de-cour qui ne l'entendoient pas. Il dedia effect vement fa traduction au duc de Luynes, dont il voulut déshonorer la mémoire après

fa mort. Il lui fit cette Epitaphe : Cet Abfynthe , au nez de barbet , En ce tombeau fait fa demeure. Chacun en rit , & moi j'en pleure : Je le voulois voir au gibet.

Le nom d' Absynthe eft une mauvaife allusion; Luynes étoit un peu camus. mais d'ailleurs d'une iolie figure. Il étoit encore plus bas de déchirer fon cadavre, qu'il ne l'av. été d'encenfer la personne. V. RACAN.

MALINGRE, (Claude) fienr de St-Lazare, né à Sens, mort vers l'an 1655, a travaillé beaucoup, mais avee peu de fuccès, for l'Hiltoire Romaine, fur l'Histoire de France & fur eelle de Paris. C'étoit un anteur famélique, qui publioit le même ouvrage sous plufieurs titres différens, qui flattoit les princes régnaus, & qui avec toutes fes rufes parvenoit difficilement à vendre ses productions. Tout ce que nous avons de lui est éerit de la maniere la plus plate & la plus rampante. On ne peut pas même profiter de fes recherches; car il eft auffi inexact dans les faits, qu'incorrect dans fon fivle. Le moins

enguyais de tous fes livres eft fon Histoire des Dignités bonoraires de France , in-8° , parce qu'il y cite fes garans. Ses autres écrits font : I. L'Histoire générale des derniers troubles, arrivés en France fous Henri III & fous Louis XIII, in-4°. II. Histoire de Louis XIII,in-4°: mauvais recueil de faits fouvent alterés par la flatterie, & qui nc s'étend que depuis 1610jufqu'en 1614. III. Histoire de la naissance & des progrès de l' Héréfie de ce fiecle , 3 vol. in-4°;le premier eft du P. Richeome. IV. Continuation de l' Histoire Romaine depuis Constantin jusqu'à Ferdinand III, 2 vol. in-fol. : compilation indigue de fervir de fuite à l'Histoire de Coëffeteau. V. Histoire zénérale des Guerres de Piémont; c'eft le second volume des Mémoires du chevalier Boivin du Villars, qui font très - curioux ; 2 vol. in-8°, 1630. VI. Histoire de notre tems fous Louis XIV, continuée par du Verdier , 2 vol. in 8° : mauvais recucil de ce qui est arrivé en France depuis 1643 jufqu'en 1645. VII. Les Annales & les Antiquités de la Ville de Paris , 2 vol. in-fol. : ouvrage inserienr à celui du P. du Breul fur la même matiere ; mais qui peut avoir quelque utilité pour connoître l'état de Paris du tems de Malingre. VIII. Journal de Louis XIII depuis 1610 jufqu'à sa mort, avec une Continuation jufqu'en 1646;Paris 1646, in-8°. Comme Malingre étoit fort décrié en qualité d'historien, & que le public étoit las de fes ouvrages, il ne mit à la tête de celui-ci que les lettres initiales de son nom, transposées aiufi : Par S. M. C.

MALLARD , (N...) avocat au parlement de Paris, mort depuis quelques années, dont les talens furent ignorés pendant vingt ans , deviut l'oracle de fon corps pendant les dix dernieres années de fa

491 vie. Cependant il n'avoit ni plaidé, ni presque écrit; mais on trouvoit dans fa converfation les plus grandes ressources. Après avoir donné à un jeune avocat le plan de la plus folide défenfe, il lui tracoit celui du plaidoyer le plus éloquent. Il fut d'ailleurs d'une probité égale à fes lumieres.

MALLEBRANCHE. Voyez MA-LEBRANCHE.

MALLEMANS : Il va eu quatre freres de ce nom, tous les quatre natif de Beaune, d'une ancienne famille, & auteurs de divers ouvrages. Le premier ( claude ) entra dans l'Oratoire, d'où il fortit pen de tems après. Il fut pendant 34 ans professeur de philosophie au college du Pleffis à Paris, & se montra un des plus grands partifans de celle de Descartes. Dans la fuite, la panvreté le contraignit de se retirer dans la communauté des prêtres de S. François de Sales, où il mourut en 1723, à 77 ans. Ses principaux ouvrages lont : I. Le Traité Phylique du Monde , nouveau Syfteme . 1679, in-12. II. Le fameux Problème de la Quadrature du Cerele, 1683 , in-12. III. La Réponfe à l' Apothéole du Dictionnaire de l'Académie, &c. Ces ouvrages font une preuve de fa fagacité & de ses connoissances ... LE sceond étoit chanoine de Ste Opportune. On Ini attribue quelques ouvrages de géographie ... LE 3e (Etienne) mourut à Paris en 1716, à plus de 70 ans, laiffant quelques Poéfies .. LE 4e, (Jean) d'abord capitaine de Dragons & marié, embraffa enfuite l'état eccléfiaftique, & devint chanoine de Ste Opportune à Paris, où il mourut en 1740, à 91 ans. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages. Les principaux font : I. Diverfes Differtations fur des paffages difficiles de l'Ecriture - fainte. II.

Traduction Françoise de Virgile , en

profe, 1706, 3 vol in-12. L'auteur prétend avoir expliqué cent endroits de ce poète , dont toute l'antiquité avoit ignoré le vrai sens. Cet aveu est modeste; mais le public n'a pas pensé de même. Cette traduction , entreprife pour les dames, a été trouvée généralement rampante & même barbare. III. Hiftoire de la Religion, depuis le commencement du Monde , jufqu'à l'empire de Jovien, 6 vol. in-12 : ouvrage qui eut pen de succès, parce qu'il est écrit d'un style languissant. IV. Penfées fur le fens litteral des 18 premiers versits de l'Evangile de S. Jean, 1718, m-12. L'auteur appelle cet ouvrage l'Hiftoire de l' Eternité. Il est plein de fingularités & de rôveries, ainfi que fes autres productions, J. Mullemans étoit un favant d'un esprit hizarre & opiniatre . plein de lui-même, & toujours prêt à méprifer les autres : S. Augustin étoit, felon lui, un médiocre théologien, & Descartes un pauvre phi-Iofophe!

MALLEROT, (Pierre) feulpreus eoniu fous le nom de La Plesa e eleciolere par plufieur beaux morceaux. Les principaux font : La Cromade du Pare de Verfailles. Le Crimonde du Pare de Verfailles. Le Le Prépir les la Galerie du du cardinal de Rébelius en Somboune, fous les ordres de Giurnion. H. Le Tombroune, fous les ordres de Giurnion. V. Le Jingelie de Giurnion. V. Le Jingelie de Giurnion. M. La Lantry à Paris. V. La Chepelle de Giurnion. de M. de Verqui & de Lencers aux Canucius de Paris. & C.

i. MALLET., (Charles) ne en 1665 à Monddier, docteur de Sorbonne, archidiacre & grand-vicaire de Rouen, où il fonda un Séminaire auquel il légna fa bibliohèque; anoutut en 1680, à 72 ans, duant Leshaleri des diffutes dans lefquelles il étoit entré avec le grand Arnaud à l'eccalen de la Prépia du Nouveau Testament de Mons.Cette querelle produifit divers écrits de part & d'autre, Coux de Mallet font: I. Examen de quelques passages de la Verfion du Nouveau Testament, &c. 1667, in-12. Il v accuse les traduoteurs d'un grand nombre de faififications, & même d'avoir une morale corrompue touchant la chasteté. Cette derniere accufation étoit encore plus difficile à prouver que la premiere. II. Traité de la lecture de l' Bcriture-fainte, Ropen . 1669, in-12. L'auteur prétend qu'elle ne doit point être donnée au peuple en laugue vulgaire. Il est certain que cet usage peut avoir ses abus; mais de quoi n'abufe-t-on pas? III. Réponfe aux principales raifous qui fervent de fondement à la Nouvelle Défense du Nouveau-Testament de Mons : ouvrage posthume, à Rouen, 1682, in 8°. IV. Un petit Cahier de Reflexions fur tous les Ouvrages de M. Arnauld : ce docteur répondit à ces écrits d'une maniere, qui fit plus d'honneur à son favoir qu'à fa moderation.

11. MALLET, (Edme)né à Melun en 1713, occupa une cure auprès de la patrie julqu'en 1751, qu'il vint à Paris pour y être profesfeur de théologie dans le collège de Navarre. Il étoit docteur aggregé de cette maison. L'ancieu évêque de Mirepoix, Boyer, d'abord prévenu contre lui, enfuite mieux inftruit, récompensa d'un canonicat de Verdun fa doctrine & fes mœurs. On l'avoit accufé de Janfénifme auprès de ce prélat . tandis que la Gazette qu'on nomme Eccléfiastique l'accufoit d'impiété. L'ablé Mallet ne méritoit ni l'une ni l'autre de ces imputations : il s'affligeoit, en Chrétien, des disputes de l'Eglise de France; & s'étonnoit, en philolophe, que le gouvernement, dès la naissance de ces démêlés , n'ent pas impole filence aux deux partis. Il

MAL mourut à Paris en 1755. Ses principaux ouvrages font : I. Principes pour la lecture des Poètes, 1741, in-12 , 2 vol. II. Effai fur l'Etude des Belles . Lettres , 1747 , in . 12. III. Effai fur les bienféances Oratoires, 1753, in-12. IV. Principer pour la lecture des Orateurs . 1753 , in-12 , 3 vol. V. Histoire des Guerres Civiles de France Sous les regnes de François II . Charles IX. Henri III & Henri IV . traduite de l'italien de d'Avila, 1757, 3 vol. in 4°. L'abbé Mallet fe borne dans ses ouvrages sur les poètes, fur les orateurs & fur les belles - lettres . à exposer d'une maniere précife les préceptes des grands maitres & à les appuyer par des exemples choifis, tirés des auteurs anciens & moternes. Le style de ces différens écrits eft net, facile, fant affectation. Son esprit rest mbloit à son ftyle. Mais, se qui doit rendre son fouvenir précieux aux honnêtes gens , c'est l'attachement qu'il montra toujours pour fes amis, la candeur, fa modération, & fon caractere doux & modefte. Il s'étoit chargé de fouruir à l' Encyclopédie les articles de la Théologie & des Belles-Lettres. Ceux qu'on lit de lui dans ce Dictionnaire, ne sont pas la partie la moins intéressante de cet ouvrage, qui auroit pu être fi utile. & qui a paru fi dangereux. L'abbé Mallet préparoit deux ouvrages importans, loríque la mott l'enleva à l'amitié & à la littérature. Le premier étoit nue Histoire générale de nos Guerres, depuis le commencement de la Monarchie; le fecend, une Histoire du Concile de Trente . qu'il vouloit opposer à celle de Fra-Paolo, traduit par le P. le Couroyer.

MALLET. Poyez MANESSON. MALLEVILLE , ( Claude de ) natif de Paris , l'un des premiers membres de l'académie françoife, mourut en 1647, âgé d'environ co ans. Il avoit été secrétaire du maréchal de Bassompierre, anquel il rendit de gran la fervices dans fa prilon. Il le visitoit souvent, & lui fournissoit des livres agréables pour charmer fon ennui, ou des lectures plus fortes pour foutenir fon ame contre l'injuffice du fort. Les bienfaits one cet illustre infortuné répandit fur lui, le mirent en état d'acheter une charge de secrétaire du roi. Melleville avoit un esprit affez delicat, & un génie heureux pour la poélie; mais il négligea de mettre la derniere main à fes vers. Le Sonnet eft le genre de poélie auquel il s'est principalement adenné, & avec le plus de fuccès. Ce poète remporta le prix fur plufienrs beaux esprits. & fur Voiture même , qui travaille. rent au Sonnet proposé sur la belle Matineuse. Le fien lui donna beaucoup de célébrité. " On ne parle-, roit pas aujourd'hui d'un pareil , ouvrage , ( dit l'auteur du Siecle n de Louis XIV; ) mais le bon en so tout genre étoit alors auffi rare . n qu'il est devenu commun depuis. " Ses Poéfies conliftent en Sonnets, Stances, Elégies, Epigrama mes, Rondeaux. ( Voy. BOIS - Ro-BERT, ) Chanfons , Madrigaux, & quelques Paraphrases de Psaumes. Elles ont été imprimées en 1649 . à Paris in 4°, & en 1659, in. 12. MALLINCKROT, (Bernard )

doyen de l'églife cathédrale de Munster, donnoit à l'étude une partie de la nuit & paffoit le jour à se divertir. L'empereur Ferdinand I le nomma à l'évêché de Ratzebourg, &, quelque tems après, il fut élu évêque de Minden; mais il ne put prendre possession de l'un ni de l'autre de ces deux évêchés. Son ambition étoit extrême : il voulut se faire élire , en 1650, évêque de Munster; mais n'ayant pu réuffir, il s'éleva contre le nouveau prélat . & fuscita des féditions juf-

qu'en 1655, qu'il fut dépofé de la dignité de doyen. L'évêque de Munfter le fit arrêter en 1657 . & couduire an château d'Otteinzheim où on lui donna des gardes. Mallinckrot mouret dans ce château en 1664, regardé comme un génie inquiet, & un homme fier & hautain. On a de lui en latin ; I. Un Traité de l'invention & du progrès de l'Imprimerie, Cologne in - 4º, 1639. II. Un antre, De la nature & de l'ufage des Lettres , Cologne 1656. in . 4°. III. Un Traité des Archichanceliers du Saint Empire Romain , & des Chanceliers de la cour de Rome , Munster 1640 ; Genes 1665; & ibid. 1715, in-4°. Cette dernicre édition est ornée d'une Préface historique. Ces ouvrages sont recommandables par la profondeur des recherches. L'auteur avoit beaucoup lu. & retenu presque tout ce qu'il avoit lu.

MALO, (Saint) ou MACLOU, on MAHOUT, fils d'un gentilhomme de la Grande. Bretagne , & coufin - germain de S. Samfon & de S. Magloire, fut élevé dans un monaftere d'Irlande, puis élu évêq. de Gui Caftel; mais fon humilité lui fit refuser certe dignité. Le peuple voulant le contraindre d'accepter la croffe , il passa en Bretagne. & se mit sous la conduite d'un faint folitaire nommé Agron , proche d'Aleth. Onelque tems après, vers 541, il fut élnévêque de cette ville , & il y fit fleurir la religion & la piété. Il se retira ensuite dans la solitude auprès de Xaintes, & y mourut le 15 novembre 565. C'eft de lui que la ville de Saint Malo tire fon nom, parce que fon corps y fut transporté, après que la ville d'Aleth eut été réduite en village, & que le fiege épifcopal fut transféré à St. Malo.

MALO, (le Cardinal de ST-) Foyes BRICONNET.

MALOUIN , ( Paul - Jacques ) né en 1701 à Caen , fut professeut de médecine au college-royal à Paris , médeciu ordinaire de la reine . & membre de la société royale de Londres & de l'académie des feiences de Paris. Il mérita ces places par des connoissances très - étendues en médecine & en chymie, & fe fit des amis & des protecteurs par un caractere aimable & folide. Il étoit très différent de plusieurs médecins modernes qui croient fort peu à la médecine. Il n'aimoit pas qu'on médit de son art. Il disoit un joar à un jeune homme qui prenoit cette liberté : Tous les grands bommes ont honoré la médecine .- Ab! lui dit le jeune mécréant, il faut au moins retrancher de la liste un certain MOLIERE ... Auff , repliqua fur le champ le docteur, voyez comme il est mort. On a dit qu'il croyoit à la certitude de fon art, comme un mathématicien à celle de la géométrie. Ayant ordonné beaucoup de remede à un homme de lettres célebre, qui les prit exactement, & ne laiffa pas de guérir; Madouis lui dit en l'embraffant : Vous êtes digne d'être malade. Comme il estimoit les préceptes de la médecine, encore plus pour lui que pour les autres, fon régime, fur-tout dans les dernieres années, étoit auftere. Il pratiquoit avec lévérité la médecine préservative, plus sure que la curative. Ce régime valut à Malouin ce que tant de philosophes ont defiré . une vieilleffe faine & une mert douce. Il ne connut point les infirmités de l'âge, & il mourut à Paris d'apoplexie le 3 janvier 1778. Par fon testament, il fit un legs à la faculté de Médecine, sous la condition de tenir tous les ans une affemblée publique , pour rendre compte à la nation de ses travaux & de l'es découvertes. Malouin fut à la fois économe & défintéreffé.

495

Après deux ans d'ane pratique très. lucrative , il quitta Paris pour Verfailles, où il voyoit peu de malades , difant qu'il s'étoit retiré à la Cour. Ses principaux ouvrages font: I. Traité de Chymie, 1734, in-12. II. Chymie Médecinale, 1755, deux volumes in-12 : livre plein de choses curienfes, & écrit d'un ftyle qui fait autant d'honneur à l'académicien, que le fonds même en fait au favant. Rien ne s'y ressent de cette lente prolixité, de cette barbarie d'expressions, de cette obscurité d'idées, qu'on reprochoit aux aneiens médecins. Tout est d'un homme d'esprit; mais pent-être l'auteur montra trop de goût pour les préparations chymiques. Il eut la réputation d'un chymiste laborieux, instruit, distingué même pour son tems; mais plus foible à la vérité pour le nôtre, où la chymie a pris une face nouvelle, qui pourroit bien n'être pas la derniere. III. Les Arts du Mennier du Boulanger & du Vermicelier, dans le Recueil que l'aeadémie des sciences a publié sur les ARTS & METIERS. Un trait qui fait autant d'honneur à son cœur qu'aucun de fes ouvrages à fon esprit, eft ce qui arriva à une féance de l'académie. M. Parmentier avant lu devant ses confreres, au nombre desquels étoit le vieux docteur , un nouveau Traité de l' Art du Boulanger , où quelques-unes de fes idées étoient attaquées; le jeune académicien craignoit les regards. fachant à quel point l'amour - propre est facile à bleffer. Mais à peine fa lecture fut elle finie, que Malouin vint à lui. & l'embraffant : Recevez mon compliment , lui dit - il, vous avez mieux vu que moi ... IV. II est encore auteur des Articles de Chymie employés dans l'Encyclopédic... De la même famille étoit Charles MALOUIN, docteur aggrégé en médecine dans l'université de

Sacs, mort en 1718, à la fleur de fon àge; dont on a un Traité des Corps solides & des fluides, Paris, 1718, in- 12.

MALPIGHI, (Marcel) vit le jour à Crevalcuor, dans le voifinage de Bologne, en 1628. Ses talens lui mériterent une place de professeur de médecine dans cette derniere ville en 1656. Le grandduc l'appella enfuite à Pife : mais l'air lui étant contraire , il retourna à Bologne en 1659. Il remplit la place de premier professeur en médecine dans l'université de Pise en 1662 . & retourna encore à Bologne 4 ans après. La fociété royale de Londres fe l'affocia en 1669. Il continua d'enseigner avec réputation infou'en 1691. Le cardinal Antoine Pignatelli , qui l'avoit connu à Bologne pendant sa légation. étant monté fur le trône pontifical fous le nom d'Innocent XII, l'appella à Rome, & le fit fon premier médecin. Ce favant étoit d'un caractere férieux & mélancolique. On fait que les personnes de ce tempérament font constantes au travail. Dès qu'il vouloit favoir quelque chofe, il fe donnoit avec plaifir toutes les peines néceffaires pour l'apprendre. Quoiqu'il aimat la gloire, il étoit modeste au milieu des éloges que fon mérite lui procuroit. Sa fanté étoit trèsdélicate; & il eut befoin, pendant toute fa vie , des ressources de son art pour la ménager ou pour la rétablir. Malpighi mournt d'apoplexie à Rome, dans le palais Quirinal, en 1694, âgé de 67 ans. laiffant un grand nombre d'ouvrages en latin. Les principaux font : I. Plantarum Anatome , Londini , 1675 & 1679, 2 tomes en un vol. in-fol. figures. Il. Fpiftole varie. III. Differtationes Epistolica de Bombyce. Londini , 1669 , in-4°. fig. IV. De formatione Pulls in ows. Cos down detniers ouvrages ent été traduits en françois. V. Confultationes in - 4". 1713. VI. De cerebro , de lingua , de externo tactús or vano, de omento, de pinguedine of adiposis duclibus. VII. Exercitatio anatomica de Viscerum Aruélura. VIII. De fertationes de Polypo cordis , & de Pulmonibus , &c. Les Ouvrages de Malpighi ont été imprimés à Londres en 1686, 2 vol. in-folio; & fes Œueres pofthy. mes , précédées de la Vie , out parn à Londres en 1697, à Venife en 1698, in-folio, & a Amsterdam. meme anuée , in 4º. (Voyez II. RE-GIS.) Ce favant homme n'en étoit pas plus égoifte; il ne rougiffoit pas d'attribuer la plupart de ses déconvertes à son ami Borelli , qu'il avoit connu à Pife. C'eft à lui qu'on doit la découverte de la circulation de la fève dans les arbres, qu'il obferva en 1667.

MALTHE, (les Chevaliers de) Voy. les Tubles préliminaires ; & les articles AUBUSSON; GERARD; GO-ZON : LASTIC: Raimond DUPUY : II. CHAMBRAI; VALETTE-PARI-SOT: Hélion de VILLENEUVE; VIL-MARET ; II. VILLIERS.

MALTHE. (tes Religieufes de) Vovez GALIOTE.

MALVASIA, (Charles - Céfar) noble Bolonois & chanoine de la cathédrale, cultiva les arts & les lettres dans le fiecle dernier ; nous lui devons une affez bonne Histoire en italien , des Peintres de Bologne . in-4°. en 2 vol. 1678. Le comte Malvafiey fait paroître un peu trop d'enthousialme; mais ce fentiment est pardonnable dans un compatriote. On attaqua fon livre avec chaleur . & il fut défendu de même. On a encore de lui un ouvrage qui a pour titre : Marmora Felfinea , 1690 , in - 4°

MALVENDA, (Thomas) Dominicain, né à Xativa en 1566, professa la philosophie & la théo-

logic dans fon orfire avec beaucoup de suecès. Le cardinal Baronius, à qui il écrivoit pour lui indiquer quelques fautes qui lui étoient échappées dans l'édition de fon Mar y oloque, trouva tant de difcernement dans la lettre de ce Dominicain, qu'il fouhaita l'avoir auprès de lui. Il engagea fon général à le faire venir à Rome, afin de profiter de l'es avis. Malvenda fut d'un grand secours à ce célèbre cardinal. On le chargea en même tems de réformer tous les livres eccléfia Riques de fon ordre : commission dont il s'acquitta avec applaudiffement. Il mourut à Valence en Efpagne, le 7 Mai 1628, à 63 ans. Ses ouvrages font: I. Un traité De Anti-Christo, dont la meilleure édition est celle de Venise, 1621, in folio. II. Une nouvelle Verfion du texte hébreu de la Bible, avec des notes ; imprimée à Lyon en 1650, en 5 vol. in-folio. Ces ouvrages sont estimés des favans. Mais fon Traité de l'Ante - Christ renferme quelques idées qui pontroient être appuvées fur des preuves plus folides. On a encore de lui: An ales ord, Pradicatorum, Naples, 1627 , in - fol. Poyez III. DIAZ.

MALVEZZI, (Virgilio, marquis de) gentilhomme Boulonnois, favoit les belles lettres, la musique, le droit, la médecine, les mathématiques, la théologie . & même l'astrologie, à laquelle il fut fortement attaché, quoiqu'il feignit de la méprifer. Il fervit avec diftinetion dans les armées de Philippe IV, roi d'Espagne, qui l'employa dans la guerre & dans les négociations. Il réuffit dans ces deux genres. Il mourut à Cologne en 1654, à 55 ans, laiffant divers écrits : I. I. Discorsi soprà Cornelio Tacito. Venife 1635, in-4°. Il y montre beaucoup d'érndition; il en fait même étalage. Il cite grand nombre de patiages de l'Ecriture & des Peres ,

auf n'ont qu'un rapport très-éloin pié à Tezies. Il fe fert de certaines diffinctions scholastiques, plus dignes d'un pédant, que d'un poidique, d'un commentateur de Ta-oite, 11. Opres [Horiche, 1.65,6]n. 12.

Il. Ragioni per li quali letterati credono non poter si counzare nelle corti: ce discours le trouve dans les Saggia cademici, de Massardi, Venile, 1630, in 48.

MALVINA. Voyez Ossian.

MAMBRE, Amorrhéen, frere d'Anne & G'Erbol ; ils écioint tous trois amis d'Abrabam. Ils lui siderat à combattre les Affyriens à combattre les Affyriens avoient fait prilomier. Mambre habitoit une belle vallee, qui retinhence me les des la combattre de la

MAMBRES, l'un des Magiciens qui s'opposerent à Moyse dans l'Egypte, & qui imitoient par leurs prestiges les vrais miracles de ce

législateur.

MAMBRUN, (Pierre) poète Latin de la fociété des Jésuites, né à Clerment en Auvergne l'an 1600, professa la réthorique à Paris, la philosophie à Caen, & enfin la théologie à la Flèche, où il mourut en 1661. Ce Jésuite avoit de l'élévation dans le génie, de · l'élégance & de la facilité dans la composition. Ses ouvrages sont écrits purement, & sa versification est exacte & harmonieuse. Il posfédoit parfaitement fon Virgile . & il a été un de ses plus heureux imitateurs, fi l'on en juge par la cadence de ses vers, par le nombre de ses livres, & par les trois genres de poésie auxquels il s'est appliqué. Nous avons de lui : I. Des Eglogues. II. Des Géorgiques , en 4 liv. Tonse V.

qui roulent fur la culture de l'amé égi de l'elprit. III. Un p. ême héroïque en 12 liv. initiulé Conflantin on l'Ldolâtrie terroffte ; la Flèche 1661, infol. & Paris 1652, in 4°; il est precédé d'une Differsation latine fur le Poëme épique, écrite & raisonnée supérieurement. Le Pere Munsbran étoit à la fois bon poète & excellent critque.

I. MAMERT, (Saint) célebre évéque de Vienne en Dauphiné, infitiva les Rogations 17an 469. Lea calamités publiques furent l'occafion de ce faint établiffement, qui a paffé depuis dans toute l'Eglife. Ce pieux prélat mourut en 475.

II. MAMERT, (Claudien) frere du précéd. Voy. CLAUDIEN.

MAMERTIN, (Claude) oraclul of 1ve ficels, in élevé au confuit par Julius l'Apoflat, en 362. Pour remercier ce prince, il prononça en la préfence un l'Amégyrique latin que nous avons encore. (Vey. Plithoir en Literiarie de Fance par Dom Rivert, tome 1.) On le croit fils de Claude MANGERTIN, qui prosonça deux Pandgyriques à la lourange de Maxime. Hercule, veru l'an 291. On les trouve dans les Panegyriei exteres, as ulum Delphun, 1677, in 47 erfet, el pere & le fils goufferent un peut top loin la flatterie.

MAMMÉE, (Juvis) étois fille de Julius devius, & more de l'empereur Alexandre Sévere. Cette princeffs avoit de l'éspite & des meurs. Elle donna une excellente éducation à lon fils, & fitt fon confeil lorfqu'il flut parvenu au trône impégérial. Elle écorta les flatteurs & les corrupteurs, & néleva aux de mérite. Prévenue en fiveur du Chriftianifme, elle envoya thertheir Orighes, pour s'entrecanirave lui fur cette religion, qu'elle emsetaffs, felon plusfeurs auteurs. Jéanmée ternit ses vertus par des défauts. Elle étoit cruelle & avare, & vouloit s'arroger l'autorité souveraine. Des soldats mécontens, & poufsés à la rebellion par le Goth Maximin, la massacrent avec son fils en 235 à Mayence.

MAMMONE, Dieu des richeffes chez les Phéniciens, étoit le même que Plutus chez les Romains: (Voyez ce mot.)

MAMOUN. Poyez AMIN.

MAMURRA, chevalier Romain, matifde Formium, accompagna Jules-Clfur dans let Gaules, en qualité d'intendant des ouvières. Il y amalfà des richeffès immenfès, qui'à dépenfà aves la même fiscilité qu'il fes avoit acquifes. Il fit bâtir un paisis magnifique à Rome, fur le Mont Certus. C'eft le premier qui les controlles de la controlle 
I. MANAHEM, fils de Goddi ; gánrid de l'arme de Zuborin et d'Ificial, etoit à Théria, lofqu'il appril la mort de fon maître, que Sellom avoit tué pour régrer en fa place, il marcha coure l'utir-pateur, qui s'étoit reukrmé dan Samarie, le tua, & monta lui et rône, où il s'affermit par le fecous et l'arme de payer un tribut. Ce prince gouverna pendant dix ans, £fut affili ingrie envers l'est qu'infile envers les fujets. Il mourut l'an 76 a vant J. C.

11. MANAHEM, de la fecte des Efféniens, te méloit de prophétifer, il prédit à Herode (depuis nommé le Grand,) encore jeune, qu'il feroit un jour roi des Juiss; mais qu'il fouffriroit beaucoup dans fa royauté. Cette prédiction fit que

prince cut toujours un grand ref-

pech pour les Effeniens.

III. MANAHEM, fils de Judar
Gaillen, & chef des féditient coel
te les Romains, prit de forent
te les Romains, prit de forent
fortereffe de Maffala, pilla l'arfont
mort depuis peu, arma fes gens &
fe fit reconnolter en ide gleviel
Un nommé Effanor, honme puil
fant & riche, fouleva le peuple
contre cet ufurpateur, qui fitt pris
& vinie de dermier fluopièce.
& voni du dermier fluopièce.

IV. MANAHEM, prophète Chrétien, frere de lait d'HévoisAntipas, fut un des prêtres d'Acticolte à qui le S. Efprit ordonna
d'impofer les mains à Paul & à
Barnabé, pour les envoyer proter l'Evançile aux Gentils. Ou
croit que ce Manabeme étoit du nombre des 72 difficiples, & qu'il mousbre des 72 difficiples, & qu'il mous-

rut à Antioche.

I. MANASSES, fils ainé de Jofeph & d'Afeneth , & petit - fils de Jacob , dont le nom fignifie l'oubli , parce que Joseph dit à la naiffance: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines . Ef la maifon de mon pere ; naquit l'an 1712 avant Jesus Chr. Jacob étant au lit de mort , Joseph lui ament fes deux fils, afin que le faint vieillard leur donnat fa benediction; & comme il vit que son pere mettoit la main gauche fur Manafiès, il voulut lui faire changer cette difpolition : Jacob inlifta à vouloir les bénir de cette maniere, en lui difant que l'ainé seroit pere de plus, peuples; mais que son cadet (Epbrains) feroit plus grand que lui. & que la postérité produiroit l'attente des nations.

II. MANASSÈS, roi de Judas ayant fuccédé à fon pere Ezcheiar à l'âge de 12 ans, fignala les commencemens de fon regne par tous les crimes & toutes les abominations de l'idolâtrie. Il rebâtit les hauts-lieux que fon pere avoit dé

Apologie fe tronve dans le Museum

truit, dreffa des autels à Baal, & fit paffer fon fils par le feu en l'honneur de Molod. Le prophète Ifare, qui étoit beru pere du roi, s'éleva

M: A N

fortement contre tant de défordres; mais Manufiès, loin de profiter de les avis, le fit faifir & couper par le milieu du corps avec une scie de bois. La colere de Dieu éclata enfin contre ce tyran vers la 22e année de fou règne, l'an 677 avant J. C. Affarbaddon , roi d'Affyrie . envoya une armée dans fes états. Il fut pris. chargé de chaines, & emmené captif à Babylone. Son malheur le fit rentrer en lui-même, Dieu, touché de son repentir, le tira des fers du roi de Babyloue, qui lui rendit fes états. Mavafies revint à Jérusalem, où il s'appliqua à réparer le mal qu'il avoit fait. Il abbatit les autels profancs qu'il avoit élevés, rélablit ceux duvrai Dieu, & ne négli cea rien pour porter son peuple à cevenir au culte du Sei-

gneur. Il monrut l'an 643 av. J. C.

à 67 ans , après en avoir régne 55. III. MANASSES, jeune clerc d'une famille diftinguée de Reims, usurpa par fimonie, en 1069, le fiege épiscopal de cette ville. Ses manvais procédés dans l'exercice de fa dignité ayant excité des murmures, il fut cité en vain au tribunal des légats du pape & dans plufieurs conciles; on fut obligé de le condamner par continuace, & l'on prononca fa sentence de déposition au concile de Lyon, tenu l'an 1080, qui fut confirmé par celui de Rome la même année. Manaf ès, non moins indocile que coupable, voulut encore fe maintenir fur fon fiege par les armes : mais après de vains efforts. il quitta Reims, & passa en Palcftine, le théâtre des Croisades. où il ne fut pas meilleur guerrier qu'il n'avoit été bou prélat : il fut pris prisonnier dans un combat, & ne recouvra fa liberté qu'en 1099. Son

Italicum de Dom Mabillon. MANASSES. Voyez CONSTAN.

TIN - MANASSES, nº. X.

MANCINELLI, (Antoine) né à Veiletri en 1452, enseigna les belles-lettres dans divers endroits d'Italie avec beaucoup de succès , & mourut après 1506. On a de lui quatre Poëmes latins : I. De floribus, De figuris, De Poetica virtate, De vita fua Parif. 1506, in-4". II. Epigramata, Venetiis / 1500, in-4°. III. Des Notes fur quelques Auteurs Latins.

I. MANCINI, (Paul) baron Romain, se fit prêtre après la mort de fa femme, Vittoria Cappoti. Il avoit eu deux fils de ce mariage : l'ainé, Franç-Marie Mancini, fut nommé cardinal à la recommandation de Louis XIV, le 5 Avril 1660. Le ca. det, Michel Laurent Mancini, époula léronyme Mazarin fœur puinée du cardinal Muzarin, dontil eut pluficurs enfans : entr'autres . Philippe-Julien, qui joignit à son nom celui de Mazarin; & Laure - Victoire Mancini , mariée en 1651 à Louis due de l'endôme , dont elle eut les deux fameux princes de ce nom. Tout le monde connoît les illuftres descendans de Michel-Laurent Mancini. (Voyez IX. EUGENE; NEVERS; XV. COLONNE; MARTINOZZI ; 11. MAZARIN.) Paul Mancini cultivoit la littérature & aimoit les gensde-lettres, & c'eft un gout qui paffa à fa famille. L'académie des

Humoristes Ini doit fon origine. II. MANCINI, ( Jean-Baptifte ) né d'une famille différente du précédent mort à Bologne sa patrie vers l'an 1640, fe fit des amis illustres, & composa divers ouvrages de morale, dout Scuderi a traduit une partie en françois. Cet auteur avoit de l'imagination, mais fans gofit. Son style est ensté & extravagant.

·Ii ii

MANCO - CAPAC, fondateur & premier Inca de l'empire du Pérou. Après avoir réuni & civilisé les Peruvieus, il leur perfunda qu'il étoit fils du Soleil : leur apprit à adorer intérieurement & comme uu Dieu fuprême, mais inconuu, Pachacamac , c'eft-à-dire , l'ame ou le fontien de l'Univers; & extérienrement & comme un Dieu inférieur, mais vifible & conuu , le Soleil fon pere. Il lui fit dreffer des autels & offrir des facrifices en reconuoiffance des bienfaits dout il les combloit. Le Péròu, avant la révolution de 1557, étoit un empire particulier . dont les souverains étoient très-puiffans & très-riches , à eause des mines d'or & d'argent que renferme ce pays. Sa richesse lui fut funefte: les Espagnols, qui sous le pavillon de la croix cherchoient de l'or, éteignirent cet empire dans des fleuves de fang. MANCO, le dernier Inca . frere d'Huafcar conenrrent du malheureux Ataliba, fut forcé par Diégo d'Amagro, de fe foumettre au roi d'Espagne; & depuis ce tems le Pérou est habité par des Espagnols Créoles & par des Indiens naturels dn pays, dont une partie a embraffe le Christianisme, & obéità uu viee-roi puissaut nommé par la couronne d'Espagne; l'autre partie est restée idolatre , & vit

dans l'indépendance. MANDAGOT, (Guillaume de) d'une famille illudre de Lodève, compila le VIe livre des Décrétales, par ordre du pape Bonifuce VIII , conjointément avec Frédoli & Richard de Sienne. Il mourut à Avignon en 1321, après avoir été successivement archidiacre de N1. mes, prévôt de Toulouse, archeveque d'Embrun, puis d'Aix, & enfin cardinal & évêque de Palestrine. On a de lui un Traité de Pétection des Prélats, dont il y a eu plusieurs éditions. Nous con- de) médecin Hollandois né à Dort,

noissons selle de Cologne, 1601. in - 8°.

MANDA JORS. Voy. MENDA JORS. MANDANES, philosophe & prince Indien , renommé par sa fageffe, fut invité par les ambaffadeurs d'Alexandre le Grand , de venir au banquet du fils de Jupiter. On lui promit des récompenses s'il obéifioit . & des châtimens s'il refusoit. Insensible aux promesses & aux menaces, ce philosophe les renvoya, en leur difant: Qu'Alexandre n'étoit point le fils de Jupiter . auojan'il commandat une grande partie de l'Univers ; & qu'il ne fe foncioit point des préfens d'un bomme qui n'avoit pas de quoi se contenter lui · même . . . Je méprife fes menaces, ajouta-t-il: l'Inde eft fuffifante pour me faire Subsister, si je vis ; & lu mort ne m'effraie point , parce qu'elle changera ma vieilleffe & mes infirmités en une meilleure vie.

MANDESLO, (Jean-Albert) natif du pays de Meckelbourg, fut page du duc de Holftein, & fuivit en qualité de gentilhomme les ambaffa eurs que ce prince envoya en Mofeovie & en Perfe l'an 1626. Il alla enfuite à Ormuz, & de-là aux Indes. On a de lui une Relation de fes Voyages, 1727, in-folio, trad. . par Wicquefo.t. Elle eft eftimée.

I. MANDEVII.LE, (Jean de) médecin Anglois au XIve fiecle, voyagea en Afie & en Afrique. Il publia a fon retour une he ations de fes l'oyage, qui eft curieufe. On la trouve dans le Recueil de Bergeron, la Haie 1735, in-4°. Il mourut à Liége le 17 Novembre 1372... Il ne faut pas le confondre avecHenri de MANDEVILLE OU Mondeville, medecin chirurgien de Philippe le Be!: c'eft le même que HERMONDANVILLE, For. ce mot.

II. MANDEVILLE, (Bernard

mert à Londres en 1733, à 63 ans. s'eft fait un nom malheureufement célèbre par des ouvrages impies & fcandaleux. On dit qu'il vivoit comme il ecrivoit. & que fa conduite ne valoit pas mieux que fes livres. On a de lui : I. Un Poème Anglois, intitulé: The Grambling bive , c'est-à-dire , l'Esfaim d' Abeilles murmurant , fur lequel il fit enfuite des Remarques. Il publia le tout à Londres en 1732 . in-8°, en anglois, & l'intitula : La Fable des Abeilles. Il préteud dans cet ouvrage, que le luxe & les vices des particuliers tournent au bien & à l'avautage de la société. Il s'oublie jufqu'à dire que les crimes memes font utiles , en ce qu'ils fervent à établir une bonne législation. Ce livre , traduit de l'anglois en françois , parut à Loudres en 1740, en 4 vol. in. 8 . II. Penfées libres fur la Religion, qui firent grand bruit, auffi bien que la Fable des Abeilles. III. Recherches fur L'originedel Honneur, Sof fur l'utilité du Christianisme dans la guerre 1720. in - 8°. Il contredit dans ce livre beaucoup d'idées fauffes & téméraires qu'il avoit avancées dans fa Fable des Abeilles . & il reconnolt la néceffité de la vertu par rapport au bonheur. Van Effen traduifit en françois les Pensées libres, la Haie 1723 . in 12.

MANDRIN; (Louis) naquit à Se Etienne de S. Geoira, village près ils obte St-André en Dauphi, é, d'un maréchal. Il porta le moulquet de bonne heure; mis, las des Allipitifilementou métire de foldat, il déferta, fit la fauffe monuoie æ enfiu la contrebande. Devenu chef d'uns troupe de brigands, au commencement de 1754, H. except un grand uombre de violences; & commit platieurs riffiffinat. On le pourfuivit pendant plus d'une ancé, fans pouvoir le prendez. fig on le tronva caché fous un amas de fagots dans un vieux château dépendant du roi de Sardaigne, d'où on l'arracha malgré l'immunité du territoire étranger, fauf à fatisfaire à S.º M. Sarde pour cette espece d'infraction. Il fut condamné à la roue le 24 mai 1755 par la chambre eriminelle de Valence . & exécuté le 26 du même mois. Comme ce malhenrenx excita pendant quelque tems la ridicule curiolité des François, on nous a priés de lui donner une place dans ce Dictionnaire. Ce scélérat avoit une physionomie intéressante, le regard hardi , la répartie vive ; mais il étoit d'ailleurs grangrené de vices , inreur, buveur, débauché, & il ne mérite pas plus l'attention des lestenrs philosophes que CARTOU-CHE, dont les oilifs parlent tant. Celvi-el étoit fils d'un toppelier de Paris. Adonné de bonne heure au ien, au vin & anx femmes, il fe fit chef d'une bande qui le fignala nar des vols confidérables & nar des meurtres. Comme il étoit rulé . adroit & robufte , en fut quelque tems fans pouvoir l'arrêter. Enfin un foldat aux Gardes avertit qu'il étoit couché au cabaret, à la Courtille; on le trouva fur une paillaffe avec un méchant habit . fans chemife, fans argent & convert de vermine. Il fubit la peine de les crimes, & fut rompn vifen 1721. Son nom étoit Bourguignon. Il avoit pris celui de Cartouche, comme les voleurs & les écrivains de livres fcandaleux changeut le nom. Le poète Grandval & le comédien le Grand firent, fur ce héros de Grève, l'un un Poeme . l'autre une comédie, qui eurent du inocès.

MANES, héréfiarque du 111e fiecle, fondateur de la fecte des Manichéens, s'appella d'abord Curbicus. Né en Perfe dans l'éclavage, il reçut du ciel un esprit &

une figure aimable. Une veuve dont il étoit l'elclave, le prit en amitie, l'adopta, & le fit instruire par les Mages dans la philosophie des Perfes. Manes trouva chez fa bienfaitrice les livres de l'hérétique Terebinthus . & v puifa les dogmes les plus extravagans. Il les fema d'abord dans la Perfe, où ils fe répandirent rapidement. L'impoltenr le qualifioit d'Apôtre de J. C. & le disoit le S. Esprit qu'il avoit promis d'envoyer. Il s'attribuoit le don des miracles; & le penple. fédnit par l'auftérité de les mœurs. ne parloit que de l'afcendant qu'il avoit fur toutes fortes d'esprits. Sa renommée parvint julqu'à la cour de Sapor roi de Perfe, Ce prince l'ayant appellé pour voir un de ses fils , attaqué d'une maladie dangerense : ce charlatan chassa tous les médecins, & promit la guérison dn malade avec le lent remede de fes prieres. Le jenne prince étant mort entre fes bras , fon pere fit mettre aux fers cet imposteur. Il étoit encore en prifog, lorfque denx de fes disciples, Thomas & Buddas . vinrent lni rendre compte de leur mission en Egypte & dans l'Inde. Eff. avés de l'état où ils trouvoient leur maitre, ils le conjurerent de penfer au péril qui le menagoit. Manès les écouta fans agitation, calma leurs inquiétudes, ranima leur conrage , échauffa leur imagination , & leur inlpira une foumiffion aveugle à les ordres , & une force d'ame à l'épreuve des perils. Thomas & Buddas, en rendant compte de leur muffion à Manes , lui apprirent qu'ils n'avoient pas rencontré de plus redoutables ennemis que les Chrétiens. Manes fentit la nécessité de fe les concilier , & forma le projet d'allier ses principes avec le Christianisme. Il envoya ses disciples acheter les livres des Chrétiens, & pendant fa prifon, il ajou-

ta à l'Ecriture-fainte , ou en retrancha tout ce qui étoit favorable ou contraire à ses principes. , Manès .. lut dans les livres facrés. ( dit M. l'abbé Pluquet), qu'un bon arbre ne " peut produire de mauvais fruits , n ni manvais arbre de bons fruits & " & it crut pouvoir , fur ce paffage p établir la nécessité de reconnoin tre dans le monde un bou & un .. mauvais Principes, pour produire , les biens & les maux. Il trouva n dans l'écriture que Satan étoit n le prince des ténebres & l'enm nemi de Dieu : il crnt pouvoir n faire de Satan fon principe mal-30 faifent. Enfin Manes vit dans! E. m gangile que J. C. promettoit à , fes Apôtres de leur envoyer le n Paraclet , qui leur apprendroit n toutes les vérités. Il crovoit que n ce Paraclet n'étoit point encore m arrivé du tems de S. Paul, puiln que cet apôtre dit lui même ; Nous ne connoissons qu'imparfaite-33 mentunais quand la perfectionsera n venue,tout coqui eft imparfaitfera m aboli ... Manes s'imaginant que's » Chrétiens attendoient encore le " Paraclet, ne douts point qu'en n prenant cette qualité , il ne lent ofit recevoir fa doctrine. " Tel fut en gros le projet que cet héréfiarque forma pourl'établiffement de sa secte. Pendant qu'il arrangeoit ainfi fes ides, il apprit que Sapor avoit résolu de le faire mourir. Il s'échappa de fa prifon. Il fut repris . peu de tems après par les gardes du roi de Perfe, qui le fit écorcher vif. La doctrine de Manes, (laquelle avoit dejà eu dans le 1re fiecle Cerdon pour apôtre ) rouloit principalement, comme nous veuons de le voir, fur la diftinction de deux Principes, l'un bon, l'autre mauvais ; mais tous denx fouverains, tous deux imiépendans l'un de l'autre, L'homme avoit auffi deux Ames . l'unc bome , l'autre mauvaile. La

Chair étoit, felon lui, l'ouvrage du mauvais principe; par eonféquent il falloit empêcher la génération & le mariage. C'étoit un crime à fes yeux, que de donner la vie à fon femblable. Ce fou d'une espece finguliere attribuoit aussi l'ancienne Loi an mauvais principe, & prétendoit que tous les Prophêtes étoient damnés, " Ce n'étoit pas , feulement fur la raifon ( dit encore M. Pinquet ) " que Manès appuyoit fon fentiment fur le bon & fur le mauvais principes : il prétendoit en trouver la preuve daus l'Ecriture même. Il trouvoit fon fentiment dans ee que 3 St. Jean dit en parlant du Diable : que comme la vérité n'eft pas en lui , toutes les fois qu'il ment . n il parle de son propre fouds , parce 30 qu'il est menteur aussi-bien que son pere. Quel eft le pe e du Diable , disoit Manes? Ce n'eft pas Dieu: ear il n'eft pas menteur. Qui cft-20 oe done? Il n'y a que deux moyens d'etre pere de quelqu'un: , la voie de la génération, ou de ) la création. Si Dien eft le pere , du Diable par la voie de la génération . le Diable sera consubs-3) tantiel à Dien; cette conféquenp ce eft impie. Si Dieneft le pere n du Diable par la voie de la créa-, tion , Dieu eft un menteur; ce » qui eft un autre blafphême. Il n faut donc que le Diable foit fils 20 ou créature de quelqu'être méchant, qui n'eft pas Dieu: il y n a donc un autre Principe créa-, teur , que Dien. , C'eft fur ces Cophilmes qu'il batit son étrange fyfteme, & ce ne fut pas fa feule erreur. Il défendoit de donner l'aumône, traitoit d'idolatrie le culte des reliques, & ne vouloit pas qu'on crût que Jesus-Christfe fût incarné & eut véritablement souffert. Il ajoutoit à ces absurdités un grand nombre d'autres. Il foute-

noit, par exemple, que celni qui arracboit une plante, on qui tuoit un animal , Seroit lui-même changé en cet animal ouen vette plante. Ses difciples , avant que de couper un pain, avoient foin de maudire celui qui l'avoit fait , lui fouhaitant d'étre Semé,moi Jonné, & cuit lui-même comme cet aliment. Ces absurdités, loia de nuire au progrès de cette fecte, ne fervirent on'à l'étendre. Le Manichéisme est, de toutes les héréfies, celle qui a subfisté le plus long. tems. Après la mort de Mauès, les débris de sa fecte se disperserent du esté de l'Orient, fe firent quelques établiffemens dans la Bulgarie, & vers le Xe fiecle se répandirent dans l'Italie : ils eurent des établiffemens confiderables dans la Lombardie , d'où ils envoyoient des prédicateurs qui pervertirent beaucoup de monde. Les nouveaux Manichéens ave ent fait des changemens dans leur doctrine. Le fyftême des deux Principes n'y étoit pas toniours bien développé; mais ils en avoient confervé toutes les confequences fur l'Incarnation . fur l'Euchariffie, fur la Ste. Vierge, & fur les Sacremens. Beaucoup de ceux qui embrafferent ces erreurs étoient des enthouhaftes , que la prétendue sublimité de la morale Manichéeune avoit séduits : tels furent quelques chanoines d'Orléans, qui étoient en grande réputation de piété. Le roi Robert les condamna au feu; & ils se précipiterent dans les flammes avec de grands transports de joie en 1022. Les Manichéens firent beaucoup plus de progrès dans le Languedoc & la Provence. On assembla plufieurs conciles contr'eux, & on brula plufieurs fectaires, mais fans éteindre la fecte. Ils pénétrerent même en Allemagne. & pafferent en Angleterre. Par-tout ils firent des profelytes; mais par-tout on

Li iv

les combattit & on les réfuta. Le Manichéisme, perpétué à travers tous ces obstacles, dégénéra infensiblement. & produifit dans le XIIe & dans le XIIIe fiecles cette multitude de fectes qui faisoient profession de réformer la religion & l'Eglife : tels furent les Albigeois , les Pétrobusiens , les Henriciens, les disciples de Tanchelin, les Popelicains , les Cathares. Les auciens Manichéeus étoient divifes en deux ordres : les Auditeurs , qui devoient s'abstenir du viu, de la chair. des œnfs & du fromages & les Elus, qui, outfe une abitinence très-rigoureule, faispient profession de pauvreté. Ces élus avoient feuls le fecret de tous les mysteres, c'est-à-dite, des rèveries les plus extravagantes de la fecte. Il y en avoit douze parmi eux qu'en nommoit Maitres, & un XIIIe qui étoit le chef de tous les autres : à l'imitation de Manes , qui, le difant le Paraclet, avoit choisi 12 Apôtres. Les favans ne font pas d'accord fur le tems auquel cet hérésiarque commença à paroitre : l'opinion la plus probable est que ce fut fons l'empire de Probus. vers l'an 280. S. Augustin, qui avoit été dans leur fecte, eft celui de tous les Peres qui les a combattus avce le plus de force, Beaufobre, favant Protestant, a publié une Histoire du Manichéisme, in-4°, 2 v. pleine de recherches & de philosophie. Il v justifie affez bien cette fecte de la plupart des infamies & des abominations qu'ou lut a imputées. MANESSON-MALLET.

(Alain ) Parisien, fut ingénieur des camps & armées du roi de Portugal, & ensuite maître de mathématiques des pages de Louis XIV. Il étoit habile dans la profession , & bon mathématicien. Il a fait quelques ouvrages : I. Les Travanx de Mars ou l'Art de la guerre, 1691; 3 vol. in-8°, avec une figure à chaque page , dont quelques-unes offrent des plans intéressans. II. Description de l'Univers . contenant les différens Systèmes du Monde, les Cartes générales & particulieres de la Géographie ancienne & moderne , & les maurs , religion & gonvernement de chaque Nation ; à Paris 1683 , en s vol. in-8°. Ce livre est plus recherché pour les figures que pour l'exactitude. Comme l'auteur avolt beaucoup voyagé & levé lui-même les plans qu'il a fait graver dans fon livre , les enrieux ne font pas fachés de l'avoir dans leur bibliothèque. III. Une Géométrie , 1702 , 4 vol. in-8°.

MANETHON, fameux prêtre Egyptien, natif d'Héliopolis, & originaire de Sebenne, florissoit du tems de Ptolomée Philadelphe. vers l'an 304 avant Jésus-Christ. Il composa en grec l'Histoire d' Egypte, ouvrage célebre, fouvent cité par Josephe & par les auteurs anciens, Il l'avoit tirée , si on l'en croit , des écrits de Mercure & des anciens Memoires confervés dans les archives des temples confiés à sa garde. Jules Africain en avoit faitun abrégé dans fa Chronologie. L'ouvrage de Munethon s'eft perdu , & il ne nons refte que des fragmens des Extraits de Inles Africain, Il fe trouvent dans George Syncelle ... Gronevius 2 publie un Poeme de Manethon , fur le pouvoir des Aftres qui préfident à la naiffance des hommes, greo & latin , Leyde 1698 , in-4°. Ce poeme a été traduit en vers italiens par

l'abbé Salvini. I. MANFREDI, (Lelio) auteur Italien du xvie ficele, traduifit de l'espaguol , Tyran le Blanc , Venise 1538 , in-4°. L'original espagnol est de Barcelone; 1497, in-fol. & fort rare. M. de Caylus l'a mis en franceis, 1740,2 vol. in-12.

II. MANFREDI, (Euftsche) célebre mathématicien, nagnit à Bologne en 1674. Dès ses premieres années , fon esprit donna les elpérances les plus flatteufes. Il devint professeur de mathématiques à Bologne en 1698. & furintendant des eaux du Bolonois en 1704. La même année , il fut mis à la tête du collège de Montalte, fondé par Sixte - Quint à Bologne, pour de jeunes gens destinés à l'état eccléfiaftique. Il v rétablit la discipline . les bonnes mœurs & l'amour de l'étude , qui en étoient presque entiérement bannis. En 1711, il eut une place d'astronomie à l'institut de Bologne, & dès -lors il renonça absolument au college pontifical. & à la poélie même qu'il avoit toujours cultivée jusques-là. Ses Sonnets, fes Cantoni, & plufieurs autres morceanx imprimés à Bologne. 1713, in-16, font une preuve de fes talens dans ce genre. Il a traité des fuiets de galanterie , d'amour paffionné, de dévotion. Il a chanté des princes , des généraux , des grands prédicateurs ; mais les Sonnets ne finiffent pas toujours comme les nôtres, par des traits frappans. Ce ne font , le plus fouvent, que des paroles harmonieuses & des louanges un peu exagerées. L'académie des sciences de Paris & la société royale de Londres se l'associerent , l'une en 1716 , l'autre en 1729, & elles le perdirent en 1739. Ce célebre aftronome n'étoit ni fauyage comme mathématicien , ni fantalque comme poète, Les qualités de fon cœur égaloient celles de fon esprit. Bienfaisant, officieux , liberal , modefte , il fe fit peu de jaloux & beaucoup d'amis. L'un des plus illustres fut le cardinal Lambertini , archevêque de Bologne . depuis pape fous le nom de Benoît XIV. Il failoit le plus grand cas du favoir & du caractere de notre

mathématicien. On a de lui: I. Ephemerides motuum calestium . ab anno . 1715, ad annum 1750, cum Introductione Ed variis Tabulis; à Bologne, 1715 ... 1725 ... en 4 vol. in-4°. Le premier vol. eft nne excellente Introduction à l'altronomie. Les trois autres contiennent les Calouls. Ses deux fœurs (qui le croira?) l'aiderent beaucoup dans cet ouvrage fi pénible . & fi estimé pour son exactitude & fa jufteffe, II. De transitu Mercurii per Solem anno 1723 , Bologne 1724 , in . 4°. III. De annuis inerrantium Stellarum aberratimibus. Bologne 1729, in-4".

III. MANFREDI. Voyez BEN-TIVOGLIO . nº III.

IV. MANFREDi, (Barthelem); peintre de Mantoux, difciple de Michel-dnze de Carvouge, avoit ume facilité prodigiense. Il a fi hien fii la maniere de son maitre, qu'il eft difficile de ne pas confondre les ouvrages des deux artifles. Ses sinjets les plus ordinaires étoient dos Journs de cartes on de dez, & des Alfemblés de Soldats.

MANFRONE. Voyez GONZA-

GUS, no. v.I.

MANGEANT, (Luc-Urbain)
pieux & favant prêtre de Paris,
naquit dans cette ville en 16,6, & y mourut en 1727. Nous avons
de lui deux Editions câtimes; l'une
de St. Faigence, évêque de Rufpe, à Paris 1684, in 4°, & Paris
1711, avec des Avertiffenges
fort infrudir; a

MANGEART, (Dom Thomas) Benédiètin de la congrégation de St. Vaune & de St. Hidulphe, fit beaucoup d'honneur à lou ordre par fes connoillences. Elles lui mériterent les titres d'antiquaire, hibliothécaire & confeiller du duc Charles de Lerraine. Il préparoit un ouvrage fort confidérable, par le moute de la most l'enleva le mar 1763 que la most l'enleva l'an 1763

avant qu'il cût mis le dernier ordre à fon livre, dont on doit la publication à M. l'abbé Jucquin. Cette production a paru en 1763 , in fo'io . fous ce titre : Introduction à la science des Médailles , pour servir à la connoissance des Dieux , de la Religion, des Sciences, des Arts, & de tout ce qui appartient à l'Hifpoire ancienne, avec les prenves tirées des Médailles. Les Traités étémentaires fur la science numismatique étant trop peu étendus & les Differtations particulieres trop prolixes , le favant Benedictin a renni en un feul volume tons les principes contenus dans les premiers, & les notions intéreffantes répandues dans les autres. Son ouvrage peut fervir de fupplément à l'Autiquité expliance de D. Montfancon. On a encore de lui une Octave de Sermons , avec v.n Traité fur le Purgatoire, Nanci 1739, 2 vol. in-12.

MANGENOT . (Louis) chiasonice du Temple à Paris, fis patrie, n'e en 1694, mort en 1768, totis un poète de lociété de un homme alimable. Quoique d'une convertation agréshle de enjouée, louis ration agréshle de enjouée, louis ne milanthropie un peu cyntiè la ne milanthropie un peu cyntiè louis la put en juger par les vers foivans, fur un petit fallon qu'il svoit fait contraire dans un jardin dépendant de lon bémédice:

Sans inquistrude, sans peine, Je jouis dans ces lieux du destin le plus beau; Les Dieux m'ont accords l'ame de

Diogene, ...
Et mes foibles talens m'ont valu
fon Tonneau.

On a publié à Amsterdam en 1976, ses Pousses. Ce recueil contient deux Eglogues qui ont du naturel, de la simplicité & des gracos; des Fables, dant quelques-

unes sont b'en faites; des Contes , beaucoup trop libres ; des Moralités, des Réflexions, des Sentences , des Madrigaux , &c. &c.

MANGET, ( Jean-Jacques) ne à Genève en 1652, s'étoit d'abord destiné à la théologie; mais il quitta cette étude pour celle de la médecine. L'étecteur de Brandebourg lui donna des lettres de fon premier mé lecin, en 16991 & Manget conferva ce titre jufqu'à fa mort, arrivée à Genève en 1742, a 91 ans. Son are . ou pluter la nature aidée par l'art, lui procurs une vie longue & heureule. On à de lui un grand nombre d'ouvrage : les plus connus font . I. Bibliotheca Anatanica, 1699, 2 vol. in-fol. II. Une Collection de diverses Pharmacopées . in - fol. III. Bibliotheca Pharmacentico . Aledica , 1703 . 2 vol. in-fol. IV. Bibliotheque de Médecine Pratique , 1739 , 4 vol. in-folio. V. Le Seputchretum de Bonet , augmenté , Lyon 1700 , 3 vol. in-folio. VI. Bibliotheca Chy. mica, 1702, 2 vol. in-fol. C'est le moias commun des ouvrages de go favant. VII. Bibliotheca Chirurgi. ca, 4 vol. in fol. VIII. Une Bibliatheque de tons les Auteurs qui ont traité de la médecine , 1741 , en 4 vel. in folio, &c. Tous ces ouvrages font en latin. Daniel le Clerc . auteur d'une Hiftoire de Médicine l'aida beauconp. Un écrivain qui a enfanté tant de volumes , n'a pas pu être toujours original & exact ; mais fea recneils font utiles à ceux qui ne penvent pas avoir des bi-

MANGOT, (Claude) fils d'un avocat de Loudun en Poitou, fut protégé par le maréchal d'Ancre; &, par un caprice fingulier de la fortune, il devinten moins de dixhuit mois premier préfident de Bondeaux, fecretaire. d'éatt & çardedes - seaux en 1636. Au premier

bliotheques nombreules.

bruit du maffacre de fon prote deur. il couret se çacher dans les écuries de la reine. Ensuite, résolu de tout hazarder, il alla au Louvre pour voir quel feroit fon fort. Vitri, capitaine des Gardes-du-corps; lui- voyant prendre le chemin de l'appartement de la reine, lui dit d'un ton moqueur : Où allez-vous . Monfieur, avec votre robe de fatin? Le Roi n'a plus besoin de vous. En effet il fallut qu'il remit les fceaux. Il mourut dans l'obscurité... Son frere Jacques MANGOT, célèbre avocat-général an parlement de Paris, mort en 1587, à 36 ans, étoit un magistrat savant, éloquent, intègre, ennemi de la brigue, de la fraude & des factions. L'inquiétude que lui causerent les troubles qui agitoient la France, abrégea fes jours, Il donnoit tous les ans aux pauvres la dixieme partie de fon revenu. On ne lui reprochoit ou'une longueur assommante dans ses plai-

MANICHEENS. Voyez BASI-LIDE ST MANES.

dovers.

rareté extrême.

MANIERE. Voy. MAGNIERE. MANILIUS, (Marcus) prête Latin fons Tibere , a compolé en vers nn Traité d'Astronomic , dont il ne nous refte que cinq livres., qui traitent des étoiles fixes. On y voit moins le poète, que le verfificateur. Les meilleures éditions de cet ouvrage font: celle de Huet . Paris , ad ufun Delphini , 1679 , in-4°. & de Londres avec les notes de Bentlei , 1739 , in-4°. Celle de Bologne, 1474, in-folio, est d'une

I. MANLIUS , gendre de Tarquin le Superbe , donna un alyle à ce roi, lorsqu'il fut chaffe de Reme, l'an 509 avant Jef. Chr. Il eft regardé comme le chef de l'illuftre famille Romaine des Manlius. d'où fortirent 3 confuls , 12 tribuns & a distateurs. Les hommes les

les fuivans II. MANLIUS-CAPITOLINUS; (Marcus) célèbre conful & canitaine Romain, se fignala dans les armées dès l'âge de 16 ans. Il se réveilla dans le Capitole, aux cris des oies, lorfque Rome fut prife par les Gaulois, & repouffa les ennemis qui vouloient furprendre cette forteresse. Ce service important lui fit donner le surnom de Capitolin & de Conservateur de la Ville , l'an 390 avant J. C. Manlius se servit du crédit que lui donnerent fes exploits , pour fonlever la populace. Il propola l'abolition de toutes les dettes dont le peuple étoit chargé. A. Cornelius Collus : dictateur, le fit arrêter comme un rebelle. Le peuple prit le deuil & délivra fon défenfeur. L'ambitieux Romain profita mal de sa liberté : il excita une nouvelle fédition. La conjuration éclate; les tribuns du peuple citent Manlius, le chef de ces factieux . & fe rendent fes accufateurs. L'affemblée fe tenoit dans le champ de Mars, à la vue du Capitole que Manlius avoit fauvé. Cet objet parloit fortement en fa faveur : les juges s'en apperqurent; on transporta ailleurs le lieu des comices, & Manlins, condamné comme conspirateur, fut précipité du haut du roc Tarpelen , l'an 384 avant J. C. (Ce trait d'histoire eft le finjet du chef-d'œuvre tragique de la Fofe, ) Il y eut une défense expresse qu'aneun de sa famille portat à l'avenir le furnom de Marcus & qu'aucun patricien habitat dans la

III. MANLIUS-TORQUATUS . conful & capitaine Romain, fils de Mantius Imperiofius, avoit l'esprit vif, mais peu de facilité à parler. Son pere, n'ofant le produire à la ville, le retint à la campagne parmi des esclaves. Ce procédé parut

citadelle où il avoit eu sa maison.

finjufte à Marcus Pomponius, tribun du peuple , qu'il le cita pour en rendre compte. Torquatus le fils, indigné qu'on pontsuivit son pere, alla fecrettement chez le tribun , & . le poignard à la main , lui fit jurer qu'il abandonneroit son accusation. Cette action de générolité toucha le peuple, qui le nomma l'année d'après tribun militaire. La guerre contre les Gaulois s'étant allumée, un d'entr'eux proposa un combat fingulier avec le plus vaillant des Romains; Maulius s'offrit à combattre ce téméraire , le tua , lui ôta une chaine d'or qu'il avoit an mirurs, ni vousla févér ité de monjour, coù & la mit an fien. De là lui vint le furnom de Torquatus, qui paffa ensuite à ses descendans. Quelques années après il fut créé dictateur , & il ent la gloire d'être 'le premier Romain qui fut élevé à la dicature avant que d'avoir géré le confulat. Il fut fouvent conful depuis ; il l'étoit l'an 340 avant J. C. pendant la guerre contre les Latins. Le jeune Manlius fon fils accepta, dans le cours de cette guerre . un defi qui Ini fut présenté par un des chefs des ennemis. Les généraux Romains avoient fait défendre d'en accepter angun: mais le jeune héros, animé par le sonvenir de la viétoire que son pere avoit remportée dans une pareille occasion , attaqua & terraffa Ion adverfaire. Victorieux, mais désobéiffant, il revint au camp, où il recut , par ordre de son pere . une couronne & la mort. Manlius Torquatus : après cette exécution vertueufement barbare , vainquit les ennemis près du fleuve Vifris , dans le tems que son collègne Decius Mus se dévouoit à la mort pour la patric. On lui accorda l'honnenr du triomphe : mais les jeunesgens, indignés de fa cruauté, ne voulurent pas aller au-devant de Ini; & l'on donna depuis le nom de Mantiana edicia à tous les acrets

d'une inflice trop exacte & trop févere. Les vieux fensteurs l'en respecterent davantage, & ils voulurent l'élever de nouveau au confulat ; mais Manlius le refufa , en faifant valoir la foiblesse de ses yeux. Rien ne feroit plus imprudent, leur dit-il, qu'un bomme qui ne pouvant rien voir que par des veux étrangers prétendroit oufouffriroit au'en la faifant Chef & General, on lui confat la vie & la fortune des autres. Et comme quelq. jeunes-gens fe joignoient aux anciens pour le presser. Torquatus ajouta : Si j'étois Conful. ie ne pourois fouffrir la licence de wes

MANNORY, (Louis) ancien avocat au parlement de Paris, fa patrie, naquit en 1696, & mourut en 177 ... âgé d'environ 80 ans. On a de lui 18 vol. in 12 de Plaidovers & Mémoires. Ce requeil offre un grand nombre de causes singulieres . & le talent de l'auteur étoit de les rendre encore plus piquantes par la maniere agréable dont il les présentoit. Il fut l'avocatde Travenol dans fon procès contre Voltaire , & il n'éparena pas à ce poète les traits de satyre. Celui ci s'en vengea, en le peignant comme un bavard mercénaire , qui vendoit sa plume & fes injures au plus offrant, Quoign'il en foit, Mannery auroit. été plus estimé comme avocat & comme écrivain, fi fon ftyle eut été moins prolixe & plus foigné, s'il avoit plus approfondi les matieres & plus ménagé la plaifanterie dans des caufes qui ne demandoient que du favoir & de la logique. On a encore de lui une traduction en françois de l'Oraifon funebre de Louis XIV par le P. Porée : & des Observations indicienses fur le Sémiramis de Voltaire. Mannory étoit dans la fociété plein d'efprit & d'enjouement , mais quel-

quefois trop cauftique.

MANNOZI, (Jean) dit JEAN de St. Jean, du nom du lieu de fa naiffance, qui est un village près de Florence, fut un peintre oclebre. Cet artifte, mort en 1636, âgé de 46 ans a illustré l'école de Florence par la fupériorité de son gónie. Il entendoit parfaitement le poétique de fon art: rien n'est plus ingénieux, & en même tems rien n'est mieux exécuté , que ce qu'il peignit dans les falles du palais du grand-duc, pour honorer, non les vertus politiques de Laurent de Midicis, mais fon caractere bienfaifant & fon gout pour les beaux-arts. Mannozi réuffiffoit particuliérement dans la Peinture à fresque. Le tems n'a point de prise fur les ouvrages qu'il a faits en ce genre: fes couleurs font, après plus d'un fiecle, auffi fraiches que fi elles venoient d'être employees. Ce maitre étoit favant dans la perfpective & dans l'optique, Il a fi bien imité des bas-relicfs de ftuc, qu'il faut y porter la main pour s'affurer qu'ils ne font point de fculpture. Il n'eft que trop ordinaire que les grands talens foient ternis par de grands défauts. Il ne f ut pas diffimuler l'esprit inquiet & capricieux de Mannozi. Ennemi du genre humain par caractere, envieux de tont mérite, & porté à décrier toutes fortes de talens; il eut, mêine après sa mort des rivaux, qui voulurent infinuer au grand-duc de détruire ses ouvrages : mais ce prince n'en fut que plus ardent à les conferver.

I. MANSARD, (François) fameux architecte Frauçois, né à Paris en 1598, mourut et 1666. Cet artifte, fi splaudi du public, avoit beaucoup de peine à le faitsfaire lui ...meme. Coltert lui ayant demandé fes plans pour les façades du Louyre, il lui au fit voir, dont

ce ministre fut fi coutent , qu'il voulut lui faire promettre qu'il n'y changeroit rien. L'architecte refula de s'en charger à ces conditions, voulant toujours , répondit-il , se réserver le droit de mieux faire. Les magnifiques édifices, élevés fur les plans de Manford, font autant de monumens qui font houneur à fon génie & à les talens pour l'architecture. Il avoit des idées nobles & magnifiques pour le deffin géné. ral d'un édifice, & un goût délicat & exquis pour tous les ornemens d'architecture qu'il y employoit. Ses ouvrages ont embelli Paris & fes environs, & même plusieurs provinces. Les principaux font, le Portail de l'Eglise des Feuillans, rue S. Honoré; l'Eglife des Filles Ste Marie, rue S. Antoine; le Portail des Minimes de la Place Royale; une partie de l' Hotel de Conti , l'Hotel de Bonillon celui de Toulouse. & l'Hôtel de Jars. L'Eglise du l'alde-Grace a été batie for fon deffin . & conduite par ce célèbre architecte infques au-deffus de la grande corniche du dedans; mais des envieux lui firent intercompre ce magnifique bâtiment, dont on donna la conduite à d'autres architectes. Minfard a auffi fait ies deffins du Château de Maifons , dont il a dirigé tous les bâtimens & les jardins, Il a fait encore construire une infinité d'autres superbes châteaux; ceux de Balleroy en Normandie, de Choifi - fur- Seine, de Geure en Brie ; une partie de celui de Fresne, où il y a une chapelle qu'on regarde comme un chef- d'œuvre d'architecture, &c. C'est lui qui a inventé cette forte de couverture que l'on nomme Manfarde.

11. MANSARD, (Jules-Hardouin) neven du précé ent mort en 1708 à 69 ans, fut chargé de la conduite de presque teus les bâtimens de Louis XIP. Il devint non fenlement premier architecte du roi, comme ion oncle; mais encore chevalier de S. Michel , fur-intendant & ordonnateur général des batimens, arts & manufactures du roi. C'eft fur les deffins de ce tamenx architecte qu'on a construit 12 Galerie du Palais royal, la Place de Louis le Grand , celle des Victoires. Il a fait le Dome des Invalides. & a mis la dernière main à certe magnifique églife, dont le premier architecte fut Libéral BRUANT. Manfard a encore donné le plan de la Maifon de St-Cyr , de la Cufrade de St-Cloud; de la Ménagerie, de l'Orangerie, des Ecuries, du Chàtran de l'erfailles, & de la Chappelle, fon dernier ouvrage, qu'il ne put voir finit avant la mort. Manfard & le Notre furent les premiers artiftes honorés du cordon de St Mi-

chel ... Voyer NOSTRE. I. MANSFELD, ( Pierre-Erneft comte de ) d'une des plus illustres maifons d'Allemagne & des plus fécondes en personnages recommandables , fut fait pritonnier en 1552 dans Ivoy, où il commandoit : depuis il servit les Catholiques à la bataille de Montcontour. Ses talens le firent employer dans les affaires les plus délicates. Il devint gouverneur de Luxembourg & de Bruxelles, & mourut en 1604, à 87 ans , avec le titre de Prince du Saint - Empire. Il paffoit pour un homme auffi avare que eruel. Il traitoit avec tant d'indignité tous les vaincus qui avoient le malheur de tomber entre fes mains, que ecux qui possédoient quelque chose facrificient tout pour recouvrer leur liberté, & ceux qui n'avoient rien périffoient miférablement. Char les prince de MANSPELD, fon fils légitime, fe figuala dans les guerres de Flaudres & de Hongrie, & mourut fans poftérité en 1565; après avoir battules Tures, qui vouloient

secourir la ville deGrand(Strigonie) qu'il assegeoit. Voyez l'art. LIGNE-

BOLLES

II. MANSFELD, (Erneft de ) fils naturel de l'ierre. Erneft & d'une dame de Malines, fut élevé à Bruxelles dans la religion Catholique par fon parrein, l'archiduc Erneft d'Antriche; & fervit utilement le roi d'Espagne dans les Pays-Bas, & l'empereur en Hongrie, avec fon frere Charles comte de Mansf. Id.Sa bravoure le fit légitimer par l'empereur Rodoiphe II. Mais les charges de fon pere, & les biens qu'il possédoit dans les Pays - Bas Espagnols, lui ayant éte refusés contre les promesses données, il se jetta, en 1610, dans le parti des princes Protestans. Devenn l'un des plus dangerenx ennemis de la maifon d'Autriche , qui l'appelloit l'Attila de la Chrétienté, il fe mit en 1618 à la tête des révoltés de Bohême, & s'empara de Pilsen en 1619. La défaite de fes troupes en différens combas, ne l'empêcha pas de pénétrer dans le Palatinat. Il y prit plusicurs places, ravagea l'Al-face, s empara d'Haguenau, & dé... fit les Bavarois. Enfin, il fut entiérement défait lui-même, par Walftein , à la bataille de Daffou . au mois d'Avril 1626. Avant cédé au due de Weimar les troupes qui lui restoient , il voulut passer dans les états de Venise ; mais il tomba malade dans un village, entre Zara. & Spalatro , & y rendit les derniers foupirs le 20 Novembre 1626 , à 46 ans.Le procurateur Nani le peint ainfi: "Hardi, intrépide dans le

péril, supérieur aux premiers génics de son tems pour une négociation, s'insimmant dans l'efprit, de ceux qu'il vouloit ga-

<sup>&</sup>quot; gner, avec une éloquence natu-" relle; avide du bien d'autrui,&

<sup>3)</sup> prodigne du fien; toujours pleira 3) de vaftes projets & de grandes

, efpérances ; il mourut fans terres , & fans argent. , Il ne voulut point mourir dans le lit. Revêtu de fes plus beaux habits , l'épée au côté , il expira droit , appuyé fur deux domeftiques. Parmi les actions de ce grand capitaine & de cet homme fingulier , il n'y en a certes pas de plus finguliere que celle qu'on va lire. Ce général , instruit , à n'en ponvoir douter, que Cazel, celui de fes officiers anquel il fe fioit le plus, communiquoit le plan de fes projets aux chefs des Autrichiens. n'en montra ni humenr , ni reffentiment. Il fit donner su traltre 300 rixdales, avec une lettre pour le comte de Buquoy, conque en ces bermes : Cazel étant votre affectionné ferviteur . Ef non le mien , je vous l'envoie afin que vous profisiez de ses fervices. Cette action partagea les esprits , & trouva autant de cenfeurs que de partifans. Quoiqu'il en foit . Erneft paile avec raifon . pour l'un des plus grands généraux de son tems. Jamais capitaine ne fut plus patient, plus infatigable, ni pius endurci au travail , aux veilles , au froid & à la faim. Il mettoit des armées fur pied, & ravageoit les provinces de ses ennemis avec une promotitude prefque incroyable. Les Hollandois disoient de lui : Bonus in auxilio, carus in pretio; c'eft-à-dire , qu'il rendoit de grands tervices à ceux qui l'employoient , mais qu'il les faifoit payer bien cher.

III. MANSFELD, (Henri Frangois, comte de ) de la même maifon que les precèdens, se signala dans les guerres pour la succellion d'Espagne. Il mourut à Vienne en-1715, à 74 aus, après avoir été prince du Saint Empire & de Fondi , grand - d'E pagne , maréchalde - camp, général des armées de l'empereur , général de l'artiflerie , ambaffadeur en France & en Eipal'empereur. MANSTEIN , ( Christophe Herman de ) né à Pétersbourg en 1711 fut d'abord lieutenant au service de Pruffe, & enfuite capitaine de grenadiers au régiment Russe de St. Pétersbourg. A la mort de la czarine Anne, il fut chargé d'arrêter les Biren, régens & régens despotiques du jeune prince Iwan III, qui le fit colonel & lui donna des terres en Ingrie. Mais lorfque ce prince perdit son trône, que la czarine Elizabeth occupa, Manstein fut privé de son régiment & de ses terres. Il rentra quelque tems après dans le fervice Pruffien . & fervit l'an 1740 en qualité de volontaire. Il donna des preuves de son habileté & de fon courage , & fut nommé en 1754 major général d'infanterie. La guerre s'étant allumée en 1756 , il périt d'un coup de feu l'année d'après . laiffant denx fils & quatre filles de Mile Finck qu'il avoit éponfée en 1741. Ses Mémoires fur la Ruffie .. Lyon 1772 , 2 volumes in-Ro, font à la fois historiques , politiques & militaires. Ils contiennent les principales révolutions de cet empire, & les guerres des Ruffes contre les Turcs & les Tartares. On v trouve aussi un tableau raccourci du militaire, de la marine & du commerce de la Russie. Ils commencent au règue de Pierre II en 1727, & finifient vers les premiers tems de l'empire d'Elizabeth. On pent compter fur la vérité des faits & fur la

MANTEGNA, (André) né dans un vilvage près de Padoue en 1451; fut d'abord occupé à garder les moutons On s'appercut qu'au lieu de veiller fur fon troupeau , il s'smusoit à dessiner : on le plaça chez un peintre, qui, charmé de la fasilité & de fan goût dam le travail

fincérité de l'auteur.

& de fa douceur dans la fociété. l'adopta pour fon fils & l'inftitua fon héritier. Muntegna , à l'âge de 17 ans. fut chargé de faire le tabieau de l'antel de Ste Sophie de Padoue, & los IV Evangéliftes. Jacques Bellini . admirateur de fes talens . lui donna la fille en mariage. Mantegna fit, pour le duc de Mantoue. le Triomphe de Céfar , qui a été gravé de clair obscur , en 9 feuilles : c'eft le chef - d'œuvre de ce peintre. Le duc, par estime pour son rare mérite, le tit chevalier de fon ordre. On attribue communément à Mantegna l'invention de la gravure au burin pour les estampes. Cet artifte mourut à Mantoue en 1517.

MANTICA. (Prarogoi) nh é à Uline un 153a, enfeigna le droit à Padoue avec réputation, & flut enfuile attrié à Rome par le pape State P., qui lui donna une charge d'auditeur de Rote. (Lleum PUIII flt cardinal, en 1596. Il mourut à Rome en 1614, à 80 am. On a de lui: 1. De Conjetturis ultimarum vob. huntaum livis 1374, in-folio. III. Un traité inituale: Luculvatione Variance, (cut De tactivis 22 ambiguir conventionilms, 2 vol. in-fol. III. Decigious Rote Romane, in-de You Consume, in-de You Confession Marchael (in 1896).

MANTO, fille de Tireftat, & fameufe devinercille. Ayant été trouvée parmi les prifonniers que ceux d'Argos firent à Thèbes, elle fut envoyée à Delphes & vouée à Appollon. Alcunéon, genéral de l'armee des Argiens, en devint amoureux, & en eut deux enfans : un fils nommé d'ampiriogue, & une fille appellec Tijpfonne.

MANTUA (Marc) Voyez BE-

MANTUAN. Voy. SPAGNOLI, MANTUAN, (Jean-Baptifte) célebre graveur Italien, pere de Diana Mantuana (Voy. II. DIANE) qui s'est aussi diftinguée dans cet art. Le pere & la fille out laiffé plusieurs morceaux au burin.

I. MANUCE, (Alde) Aldus-Pius MANUTIUS, célebre impriment Italien, étoit de Bassano dans la Marche Trévisane: ce qui le fit furnommer Baffianus. Il fut chef de la famille des Manucer, imprimeurs de Venite, illustres par leurs connoissances. Il fut le premier qui imprima le Grec correctement & fans beaucoup d'abbréviations. Ce favant & laboricux artifte mourut à Venile, dans un âge très-avangé, en 1516. Comme il craignoit d'étre détourné par les oilifs , dont les grandes villes font remplies ainfi que les petites, il avoit mis à la porte de fon cabinet un avis à ceux qui venoient l'interrompre, de ne l'importuner que pour des choses néceffaires & de s'en aller des qu'il les auroit fatisfaits. On a de lui: I. Une Grammaire Grecque , in-4°. II. Des Notes fur Horace & Homere , & d'autres ouvrages qui ont rendu fon nom immortel. Il n'est point vrai qu' Erafme ait été correcteur de l'imprimerie de Mamece, comme Scaliger l'a avancé. Erafme affure qu'il n'avoit point corrigé d'autres ouvrages de cet imprimeur, que ceux qu'il lui donnoit à mettre fous

la preffe. II. MANUCE , (Paul) fils du précédent, né à Venise en 1512. fut chargé pendant quelque tems de la bibliotheque Vaticane par Pie IV, qui le mit à la tête de l'imprimerie Apostolique. C'étoit un homme d'une complexion foible & d'un travail infatigable. Pour que fes livres euffent toute la perfection qu'il étoit capable de leur donner, il lassfoit un long intervalle entre la composition & l'impresfion. On prétend même qu'il n'achevoit qu'à la fin de l'automne les livres qu'il avoit commencés au printemps. Son affituité à l'é-

### MAN

tude avança fa mort, arrivée à Rome en 1574. Tous fes ouvrages lost écrits en latin avec pureté & avec défance. On éliem ep inicipalement: I. Ses Commentaires fur Cicéron, fur tout fur les Epitres Ennilières & fur celles à Attieut. II. Des Épitres en latin & en istein, qui froit en très recluerchées, in 12, 1566. III. Les Traités De Legion Romania, in 8°. De dieron apud Romania, in 8°. De dieron apud Romania, in 8°. De Constill Romania. Tous ces écrits font pleius d'érudition.

III. MANUCE, (Alde) le Jeune, né à Venife en 1545, hérita du favoir & de la vertu de Paul Manuce fon pere. Il professa à Veuise, à Bologne & enfuite à Pife. Clément VIII lui confia la direction de l'imprimerie du Vatican : place qui ne le tira pas de la misere où il fut plongé toute sa vie. Il répulia sa femme . comptant d'obtenir quelque riche bénéfice ; & peu de tems après il fut pourvu de la charge de profesteur de belles lettres. Mais, quelque favoir qu'il ent, il fut affez malheureux pour ne trouver perfonne qui voulut être fon éleve. & il employoit ordinairement le tems de ses leçons à se promener devant la classe. Il mourut à Rome en 1597, faus autre récompense que des éloges. & après avoir été obligé de vendre la bibliotheque . amaffée à grands frais par fon pere & fon aïeul , & compofée , dit-on , de 80,000 vol. Manuce écrivoit en latin avec beaucoup de politeffe. On a de lui : I. Un Traité de l'Orthographe, qu'il composa à l'age de 14 ans. II. De favans Commentais res fur Ciceron, 2 vol. in fol. III. Trois Livres d'Epitres, 2 volumes in - 8°. IV. Les Vies de Cosme de Médicis, 1586 , in-fol. & de Caftruccio Castracani, 1,60, in4º, en italien , &c. Tome V.

I. MANUEL COMNÈNE, 40 fils de l'empereur Jean Comnène & d'I. rène de Hongrie, naquità Conftantinople en 1120. Il fut couronné empereur dans cette ville en 1143 au préjudice d'Ifaac , fon frere ainé. homme farouche & emporté, que fon pere avoit privé par fon tellament de la tucceffion impériale. Ses états avant été inondés par les armées de la feconde Croifade . les Grecs, incommodés par ce débordement d'étrangers , leur rendirent tout le mal qu'ils crovoient en avoir requ. La guerre que Manuel Soutint contre Roger roi de Sicile . qui avoit pénétré dans l'empire . fut d'abord malheureuse, mais ettfin il vint à bout de chaffer les Siciliens hors de fes provinces . & fes fuccès les forcerent à lui demander la paix. Il passa ensuite dans la Dalmatie & de-là dans la Hongrie, & il eut par - tout des avantages. Après avoir humilié les fultans d'Alep & d'Icone, il defcendit en Egypte à la tête d'une flotte & d'une armée. On prétend qu'il auroit conquis ce royaume. fans la trahifon d'Amauri , roi de Jérufalem . a vec lequel il s'étoit ligué pour cette expédition. Une nouvelle guerre avec le fultan d'Icone , vint occuper fee troupes : elle ne fut pas d'abord heureule ; mais la valeur de Manuel délivra l'empire de ce fléau. Tandis qu'il faifoit la guerre , il s'occupoit de disputes de religion. Il composa des instructions en forme de catéchisme , qu'il prononça lui - même devant le peuple. Ayant la mauie de disputer avec tes évêques sur les points les plus obscurs de nos mysteres, il proposoit chaque jour de nouvelles questions fur les pastages les plus difficiles de l'Ecriture. Il en fit naitre une importante .. touchant les qualités de Prêtre & de Victime en Jefus - Chrift, & les

évêques qui refuserent de Inivre fon fentiment, furent dépofés. Le célebre Euftuche , archevêque de Theffalonique, dont no s avons un favant Commentaire fur Homere , fut de ce nombre. Quelque tems après , il entreprit de donner un nouveau fens à ces paroles de Jéfus. Christ : Mon Pere eft plus grand que moi, Il affembla dans le palais les plus favans de l'empire ou il foutist contre tous l'opinion an'il avoit avancée . & leur fit foulerire un décret conquen ces mors: " Padmets les explications que les Pen res ont données de ces mots de Jelus Chrift: Mon Pere eft plus o grand que moi; mais je dis qu'ils a doivent s'entendre de fon corps n qui étoit créé & paffible. n Il n'ofa cependant mettre dans cette formule fon véritable fentiment . que le Fils étoit moindre que le Pere. depuis qu'il s'étoit revêtu de l'humanité. Mais il fit une ordonnance . par laquelle il menacoit d'excommunier & de faire mourir , non-seulement ceux qui la combattroient, mais ceux qui penseroient le contraire ; & il fit graver fon décret fur un marbre, qui fut mis dans l'églife principale de Constantinople. Sur la fin de fa vie, il ordonna qu'on effacat du Catéchifme un anathême prononcé contre le Dieu de Mahomet , que ce faux prophête avoit dit ne point engendrer . & n'avoir point été engendré. La décision de l'empereur, qui renversoit les idées que les Chrétiens ont de la Trinité, fouleva tous les esprits : & comme cette nouveauté alloit exciter une guerre civile, les évêques convinrent de dire simplement anatheme à Mabomet & à fa doctrine. Manuel mournt quelque temps après, à la fin de Septembre 1180, âgé de 60 ans. Comme il avoit feandalifé l'églife Greeque , en degmatifant fur les mysteres ,

en fe livrant aux chimeces de l'admit bloogie judiciaire, il fecveité un fa mort d'un habit de moine. Ce prince étoit d'ailleurs plein de grandos qualités, havanin, généreux, paticot dans les travaux militaires, brave à la tête des armées. En et formant que des projets digues de fa grandeur d'une. Les latius de colominerent, pour fe venger du pen de fuccès de leur croiste è, de condimierent, pour fe venger du pen de fuccès de leur croiste è, de la condimieration de la guerres continuelles de don règne co-casionmerent.

II. MANUEL PALEOLOGUE . fils de Jean VI Paléologue, & empte rent de Constantinople après lui, fut encore moins henreux que son perc. Les Tures lui-déclarerent la guerre l'an 1391, lui enleverent Theffalonique, & faillirent à se rendre mitres de Conftantinople en 1395. Comme les prédécesseurs . il vint demander aux Latins des feeours , qu'il ne put obtenir. Enfin las des infortunes qu'il éprouvoit, il remit le sceptre à Jean VII Paléologue son fils , & prit l'habit religieux deux jours avant la mort . arrivée en 1425. Il étoit agé de 77 ans, & en avoit régné 35. La douceur de fon caractere le fit aimer de ses peuples. La politique fut la base de son gouvernement ; mais comme il ne parut presque point à la tête de ses armées, qu'il n'em. ploya que des troupes étrangeres, & qu'il négligea de discipliner les foldats de la nation , il prépara la ruine de l'empire. Il est auteur d'un Recueil d'Ouvrages imprimés sous fon nom; on y trouve du ftyle & de

l'éloquence.
III. MANUEL PHILE. Voyez

PHILE.

1V. MANUEL, (Nicolas) de
Berne, fit jouer en cette ville l'an
1522 deux misérables sarces; l'une
est intitulée: Le Mengeur de Moris;

### MAP

& l'autre, le Parallit at J. C. ever fouviciari. Quojque Bener div que que l'activa de la compara de la un crime de ess deux comédies, que quelques littérateurs ont la foibleffe de rechercher. Il futra faiobleffe de rechercher. Il futra faiobleffe de rechercher. Il futra faioploy à pulletions négo, attoin ploy à pulletions négo, attoin en la compara de l'activa de l'activa de l'activa de l'activa de l'activa Berne en 1509 pour crime de forecher et, aquaet l'actif fout accouplit ser Cordeliers d'Orléans pour pareil inpoliures (Genève, 1566, in 8º.º

MANZO, (Jean-Baptiste) marquis de Ville, fervit quelques années dans les troupes du duc de Savove & du roi d'Espagne; puis se retira à Naples sa patrie, pour y cultiver à loifir les Muses & les lettres. Ce fut un des principaux fondateurs de l'académie degli Oziofi de Naples. Il y mourut en 1645, à 84 ans, On a de lui : I. Dell'amore Dialoghi, à Milan, 1608, in-8°.II. Rime , 1635, in-12.III. Vita del l'affo, 1634, in 12. Manzo n'étoit pas un poète du premier rang; mais on ne doit pas le compter non plus parmi ceux du dernier.

MAPHEE. Voyez les MAFPÉE. MAPHEE, (Raphael ) dit le VOLATERRAN, nom qu'il tenoit de la ville de Volterre en Toseane, où il vit le jour en 1450, se fit connoître & par fes ouvrages, & par les verfions qu'il fit de ceux des autres. Entre les productions du premier genre, on distingue ses Commentaires Urbana, Lyon 1599, in-folio, estimés. Parmi celles du feeond genre, on cite les Traductions latines, de l'Œconomique de Xinophon; de l'Histoire de la Guerre de Perfe , & de celle des Vandales , par procope de Céfarée; de x Oraifons de S. Bafile, &c. &c. Le Volaterran paya la dette commune dans fa ville natale en 1521, agé de 71 at i.

MARACCI, (Louis) membre de la congrégation des Cleres réguliers de la Mere de Dieu. ne a-Lucques l'an 1612, mourut en 1700. Il s'est fait un nom célèbre dans la répuplique des lettres par un ouvrage citimé & peu commun en France, intitulé : Alcorani textus universus, arabice & latine, Padoue. 1698, in fol.deux volumes. L'antour a joint à cette traduction de l'Alcoran , des notes , une réfutation . & une Vie de Mahomet : ( Voyez ce ' mot. ) Les favans en langue Arabe y out trouvé plusieurs fautes, qui n'ôtent rien au mérite de fon : travail. Sa réfutation du Mahométifme n'eft pas toujours affez folide. On y reconnoit qu'il étoit plus verfé dans la lecture des auteurs Mufulmans que dans la philosophie & la théologie. C'est le jugement qu'en porte Rich, Simon dans fa Bibliotheque choisic .. Maracci eut une grande part à l'édition de la Bible Arabe , à Rome 1671 , in-fol. 3 vol. Ce favaut professa l'Arabe dans le college de la Sapience avec beaucoup de fuccès. Innocent XI, qui respectoit ' autant ses vertus qu'il estimoit son favoir, le choisit pour son confesfeur , & l'auroit honoré de la pour : pre . fi l'humilité de Muracei ne s'é-" toit opofée à cet honneur. On a auffi de lui une Vie en italien de Leonardi, instituteur de sa congrégation Voyezles Mémoires du P. Niceron, (Tom. 41.) qui donne un long catalogue de ses ouvrages.

MARAIS , (Marin) celèbre muficien ... né à Paris en 1656, fit des progrès firaples dans Part de juer de la viole, que Ste. Colombe, fone maître, ne voutre plus lui donne de leçous paffé fix mois. Il porta la viole à fon plus laux degré de perfection, & imagina le premier de faire filer en laiton les trois dernier es sordes des halles, afin de rendre get inftrument plus fonore. On aic nit aiverfer Fixer, at Fixe, & pluigurs Opfers, celui d'Africme paffe pour fon chef. d'œurve. On y admère fur tout une tempete, qui fait un effet proiigieux. Un bruit fourd & linguire. 'à invillant avec les tons migns, rend toute l'horreur d'une mor agitée & le fillement des vents dechainés. On admire dans les ouvrages la fécondité & la beauté de on génie, jointes à un goût exquis & à une composition favante. Cet illustre musicon mourut en

MARAIS. Vovez MARÉTS... & REGNIER, n°. II.

MARAIS, (Du) Voyez PALU-

DANUS. MARALDI, (Jacques Philippe) favant mathématicien & célèbre aftronome de l'académie des feiences, naquit à Périnaldo, dans le comté de Nice , en 1665 , de François Maraldi & d' Augèle-Catherine Caffini, forur du fameux aftronome de ce nom. Son oncle le fit venir en France l'an 1687 . & Maraldi s'v acquit une grande réputation par fon favoir & par fes observations. En 1700 . il travailla à la prolongation de la fameufe Méridieune jufqu'à l'extrémité méridionale du royaume. Le pape Clément XI profita de fes himieres pour la correction du Calendrier, dans un voyage qu'il fit à Rome. En 1718, il alla avec trois autres académiciens terminer la grande Méridienne du côté du Septentriou. A ces voyages près, (dit Fontenelle,) il paffa tonte fa vie renfermé dans l'Observatoire. ou plutôt dans le Ciel, d'où fes regards & fes recherches ne fortoient point. Son caractere étoit cel ui que les sciences donnent ordinairement à ceux qui en font leur occupation : du férieux, de la fimplicité, de la droiture. Il porta au

plus haut point le fentiment de La reconnoissance, qu'il avoit pour son oncle. Caffini eut un fecond fils dans le fenfible Maraldi. L'académie & fes amis le perdirent en 1729, à 64 ans. Dans fa dernlere maladie, il employa le feul remède auquel il eut confiance, une diète auftere; mais nal remède , dit Fontenelle , ne renflit toujours... On a de lui un Catologue manufcrit des Etoiles fixes. plus précis & plus exact que celui de Bayer. Il donna grand nombre d'Observations curieuses & intéres fantes dans les Mémoires de l'al cadémie. Celles qu'il fit fur les Abeilles & fur les Pétrifications , enrent auffi un applaudiffement

univerfel.

MARAN, (Dom-Prudent ) Bénédictin de la congrégation de Saint Manr, né en 1683, à Sezanne en Brie, fit profession à l'âge de 19 ans, & mourut en 1762, dans fa Se année, après avoir donné de luftre à fon ordre par fon érudition & ses ouvr. Sa charité, son amour pr l'Eglife, & les qualités de fon cœur, cauferent les plus vifs regrets à fee confreres. Des migraines fréquentes l'obligeant de resourir à la faignée, la derniere qu'on lui fit, lui devint funeste : elle fut fuivi d'une hydropifie , qui l'enleva prefque fabitement. On a de lui : I. Une bonne édition des Œuvres de S. Cyprien ; il a eu beaucoup de part à celles de S. Bufile & de S. Justin. II. Divinitas Domini JESU-CHRISTI manife-Rata in Scripturis Ed traditione 1746 in- fol.III.La Divinité de Notre-Seigneur JESUS CHRISTpronvée contre les Hérétiques, 1751, 3 v. in-12. Cet ouvrage est la traduction du précédent; & , quoique l'un & l'autre foient folides, ils ont eu peu de débit. IV. La Doctrine de l'Ecriture & des Peres sur les guérisons miraculeuses. 1754, in- 12. V. Les Grandeurs de

JESUS CHRIST & la défenfe de fa de

granité, 1756, in-12. Ces différentés productions décèlent un homme favant; mais on y trouve rarement l'écrivain élégant & précis. La mort furprit cet auteur, lorfqu'il s'occupoit à une nouvelle édition des Œuvres de S. Grégoire de Naziauze, qui

n'a pas vole jour. MARANA, (Jean Paul) né vers 1642, à Gènes ou aux environs, d'une famille diftinguée, n'avoit que 17 à 18 ans , lorfqu'il fut imp!iqué dans la conjuration de Rapbael de la Torre , qui vouloit livrer Genes an duc de Savoie. Après quatre ans de prifon, il fe retira à Monaco, où il écrivit l'Histoire de ce complot. S'étant rendu à Lyon, il la fit imprimer en 1682, in-12, en Italien. Cette Histoire, femée d'aneodotes importantes, offre des particularites curienfes fur la maniere dont Louis XIV termina les différends entre les Génois & le duc de Savoie. Marana avoit toujours en du goût pour Paris; il s'y rendoit en 1682. Son mérite perça, & plufigurs grands feigneurs furent fes Mécènes. C'est pendant son séjour dans la capitale qu'il publia fon Efpion Turc, en 6 volumes in 12 . augmenté d'un 7e en 1742, date de la derniere édition de cet onvrage. Quoique le ftyle ne soit ni précis, ni correct, ni élégant, le public le goûta extrêmement. Marana avoit scu intéresser la curiosité par un mélange amplant d'aventures piquantes , moitié historiques , moitié romanesques, que les gens peu instruits prenoient pour véritables. Les personnes éclairées ne s'y méprirent pas. On vit bien que ce n'étoit pas un Turc qui écrivoit ces Lettres imaginaires; mais un auteur de nos contrées, qui se servoit de ce petit artifice , foit pour débiter des choses hardies, foit pour répandre des nouvelles vraies ou fauffes. Les trois premiers volumes

furent applaudis ; les trois autres . beaucoup plus foibles, le furent moins ; & les uns & les autres ne font plus lus à présent que par la jeunesse crédule & oisive. On a donné une Suite de cet ouvrage, qui eft actue.lement en 9 volumes in-12. Beaucoup d'auteurs l'ont imité . & nous avons en une foule d' F.f. pions des Cours, qui n'étoient inmais fortis de leur cabinet ou de leur galetas. Marana vécut à Paris dans nue médiocrité affortie à fa façon de penfer , depuis 1682 . julqu'en 1689. Le defir de la retraite le porta à se retirer dans une folitude d'Italie, où il mourut en 1693. On ne peut disconvenir que cet auteur n'eût la mémoire ornée & l'esprit d'une vivacité agréable : mais il effleure tout & n'approfondit rien. Plutarque, Seneque, les deux Pline & Patercule étoient ses auteurs faveris.

MARATTE, (Charles ) peintre & graveur, naquit en 1625, à Camerino dans la Marche d'Ancône. Dès l'enfance, il exprimoit le fus des herbes & des fleurs, pour peindre les figures qu'il deffinoit fur les murs de la maifon de fon pere. Envoyé à Rome à onze aus, il fut l'élève de Sacchi & devint un maître dans cette école. Il étudia les onvrages de Rapbael, des Caraches & du Guide ; & fe fit, d'après ces grands hommes, une maniere qui le mit dans une haute réputation. Le pape Clément XI lui accorda nne pension & le titre de chevalier de Christ. Louis XIV le nomma fon peintre ordinaire. Il mourut comblé d'honneurs à Rome en 1718. Une extrême modeftie, besucoup de complaifance & de donceur . formoient fon caractere, Non-content d'avoir contribué à la confervation des peintures de Raphael an Vatican. & de celles des Caraches dans la gaterie du palais Farnèse , qui menacoient d'une ruine prochaine . leur fit encore ériger des monumens dans l'églife de la Rotonde. Ce peintre a fin allier la nobleffe avec la fimplicité dans fes airs de tête ; il avoit un grand goût de deffin. Ses expressions font ravissantes, fcs idees heurenfes & pleines de majesté, son coloris d'une fraicheur admirable. Il a parfaitement traité l'Hiftoire & l'Allézorie, Il étoit très-instruit de ce qui concerne l'architecture & la perspective. On a de lui plusieurs Planches gravées à l'eau-forte, où il a mis beaucoup de goût & d'esprit. On a aussi gravé d'après et habile maître. Il a fait plufieurs élèves ; les plus connus fout Chiari, Berettoni & Poffori. Ses principaux ouwrages font à Rome ... Voyez FAGE,

MARBACH, (Jean) miniftre Protestant d'Allemagne, né à Lindaw en 1521, mort à Strasbourg en 1581, eft auteur d'un livre peu commun & fingulier. Il parut en 1578 fous ce titre : Fides TESU & Jefuitarum ; hoc est (ollatio doctrina Domini noftri JESU CHRISTI, cum doctrina Jesuitarum. Il n'étoit point ami de cette fociété, & il écrivit auffi contre le favant P. Cunifius. MARBODE, évêque de Rennes, natif l'Angers , étoit, felon D. Beaugendre, de l'illustre famille de Marbeuf. Après avoir enseigné la Rhétorique à Angers avec réputation . il mérita l'évêché de Rennes, en 1096, par son savoir & fa piété. Il gouverna fon diocèle avec beausono de fageffe & de capacité. Il fut aussi chargé de la conduite de celui d'Angers ; pendant l'absence de Rainaud, évêque de cette ville. Son eferit brilla beaucoup au coneile de Tours en 1096 , & en 1114, à celui de Troyes. Warbode quitta fon évêché fur la fin de fa vie. pour prendre l'habit monaftique dans l'abbaye de St. Aubin d'Angers.

Il mourut faintement dans ectte douce retraite en 1123, à 88 ans . laiffant la bonne odeur d'un évéque également estimable par son esprit, son éloquence, sa mémoire, sa follicitude pastorale, sa charité, sa douceur & sa fermeté. On a de lui VI Lettres & plufieurs ouvrages, recueillis par Dom Beaugendre, & imprimés à Rennes, 1708, à la fuite de ceux d'Hildebert, in-folio. Ils furent estimés dans leur tems, & ils penvent servir dans le nôtre à éclaireir plusieurs points de discipline. Quoique l'Eglife ne rende à Murhode ancun culte public , Dufauffai l'a inscré dans son Martyrologe Gallican an II Scotembre. & lui a donné la qualité de Saint.

Voyez MAINFERME.

I. MARC, (St) Evangélifte. converti à la foi après la réfurrection de Jefus-Chrift , fut le difciple & l'interprète de S. Pierre. On eroit que c'eft lui que cet apôtre appelle fon fils spirituel, parce qu'il l'avoit engendré à Jesus . Christ. Lorfque S. Pierre alla à Rome pour la seconde fois, Marc l'y accompagna. Ce fut-là qu'il écrivit fon Evangile, à la priere des fidèles. qui lui demanderent qu'il leur donnat par écrit ce qu'il avoit appris de la bonche de S. Pierre. On est fort partagé fur la langue dans laquelle il l'écrivit : quelques - uns foutienneut qu'il le composa en grecs, d'autres en latin. On montre à Venise quelques cahiers, que l'on prétend être l'original de la main de S. Marc. La question feroit bientot déeidée, fi l'on pouvoit lire le manuscrit & en prouver l'authenticité; mais, outre qu'il est tellement gâté par la main du tenis, qu'à peine en pent-on difcorner une feule lettre, il fraudroit encore prouver que c'est véritablement l'original de S. Marc ... Cet Evangile n'eft presque qu'un abré-

# MAR

gé de celui de S. Matthieu. L'auteur emploie fouvent les mêmes termes, rapporte les mêmes hiftoires, & releve les mêmes circonstances. Il ajoute quelquefois de nouvelles particularités, qui donnent un grand jour au texte de S. Matthieu. Son caractere diftinctifeft d'avoir marqué la royanté de IÉsus Christ: ce qui a fait attribuer à cet Evangélifte le Lion, l'un des quatre animaux de la vision du prophète Ezéchiel... S. Jérôme rapporte que le dernier chapitre de l'Evangile de S. Marc, depuis le verset 9, ne se trouvoit point de son tems dans les exemplaires Grees : mais il n'en est pas moins authentique . puifqu'il est reconnu par S. Irenée & par plufieurs anciens Peres, & que d'ailleurs il se trouve dans d'autres exemplaires. Pour ce qui est de la Liturgie & de la l'ie de S. Barnabé, qu'on a attribuées à cet écrivain facré, il est certain que ni l'une ni l'autre n'eft de lui. L'empereur Claude ayant chaffé de Rome tous les Juifs , S. Marc alla en Egypte pour y prêcher l'Evangile, & fonda l'Eglife d'Alexandrie. Voilà ce qu'une tradition ancienne & constante nous apprend ; les antres circonftances de la vie & de la mort de cet évangélifte, rapportees dans fes Actes, font incertaines & fabuleufes. S. Marc est le patron tutélaire de la république de Venile: l'oyez GRADENIGO.

II. MARC, hértique & dificiple de Valeurin dans le deuxieme
ficcle, réform en quelques points
le fyitème de fou maitre. I aientin
fupposit dans le monde un Efprit
ternel & sufini, qui avoit produit
la Penife; celle-ci avoit produit
la Penife; celle-ci avoit produit
produit dans le finit sur sur sur sur sur
qu'il nommoit Eon: enforte que,
pour la production de les Eons,
Valentin Filicit teujeurs concourir
Valentin Filicit teujeurs concourir

pluficurs Ens , & ce concours étoit ce qu'on appella le mariage des Eons. " MARC considérant (dit M. Pluque,), que le premier Principe " n'étoit ni mâle ni femelle , & " qu'il étoit feul avant la produc-, tion des Eons, jugea qu'il étoit " capable de produire par lui-mê-" me tous les êtres, & abandonna " cette longue fuite de mariages , des Eons que Valentin avoit ima-" gines. Il jugea que l'Étre fupre-, me étant feul , n'avoit produit d'antres êtres que par l'exprein fion de sa volonté. C'est ainsi que , la Genefe nons représente Dien " créant le monde ; il dit : Que la , lumiere fo fafe, Sla lumiere fe fit. " C'étoit donc par sa parole , & en prononçant, pour ainfi dire . " certains mots, que l'Etre fupré-" me avoit produit des êtres diitin-" gués de lui. Ces mots n'étoient " point des fons vagues, & dont la fignification fût arbitraire ; car " alors il n'auroit pas produit un " être plutot qu'un autre. Les mots , que l'Etre fuprême prononça pour créer les êtres hors de lui . " exprimoient donc ces êtres ; & » la pronouciation de ces mots ,, avoit la force de les produire. " Ainfi l'Étre fuprême ayant vou-" lu produire un être femblable à " lui, avoit prononcé le mot qui " exprime l'effence de cet être : & , ce mot eft arché, c'est-a-dire . , principe. Comme les mots avoient " une force productrice, & que 33 les mots étoient compofés de letp tres,les lettres de l'alphabet ren-" fermoient auffi une force produc-" trice, & effentiellement pro incn trice. Enfin , comme tous les " mots n'étoient formés que par e les combinaifons des lettres de , l'alphabet, Marc concluoit que n les vingt-quatre lettres renfermoient toutes les forces, toutes p les qualités & toutes les vertus K k iv

possibles, & que e'étoit pour cela ,, que Jefus Chrift avoit dit qu'il , était l'Alpha & l'Omega. Puifque les lettres avoient chaenne une , force productrice , l'Etre fupréme avoit produit immédi:tement autant d'etres qu'il avoit pronono cé de lettres. Mare prétendoit , que , lelon la Geneje , Dien avoit prononcé quatre mots, qui ren-, fermoient trente lettres ; après , quoi il étoit , pour ainfi dire , , rentré dans le repos , d'où il n'é-, toit forti que pont produire des " étres diftingués de lui. De-là, " Marc concluoit qu'il y avoit 20 " Eous produits immédiatement , par PEtre-fupreme , & auxquels , cet Etre avoit abandonné le foin , di monde. Voilà, felon St. Irnée. , quels étoient les fentimens du , Valentinien Marc. , Cet impoftenr s'attachoit particulierement à feduire les femmes, fur-tout celles qui étoient puissantes, riches ou belles. Il possédoit l'art d'opérer quelques phénomènes finguliers, qu'il fit paffer pour des miracles. Il trot:va (par exemple) le feeret de changer, aux yeux des spettateurs, le vin qui fert au factifice de la Messe, en sang, par le moyen de deux vales , l'un plus grand & l'autre plus petit. Il mettoit le vin destiné à la célébration du facrifice dans le petit vase, & fa-soit une priere. Un instant après, la liqueur bonillonnoit dans le grand vale, & I'on v vovoit du fang an lien du vin. Ce n'étoit apparenment que ce que l'on appelle communément la Fontaine des Noces de Cana, C'eft un vafe dans lequel on verfe de l'eau: l'eau verfee fait monter du vin que l'on a mis auparavant dans ce vale, & dont il fe remplit. Marc ayant perfuadé aux fots qu'il changeoit le vin en fang , prétendoit qu'il avoit la plénitude du Saccrdoce, & qu'il en polétoit feul le

caractere. Les femmes les plus illuftres, les plus riches & les plus belles l'admiroient & l'aimoient. Il leur dit qu'il avoit le pouvoir de leur communiquer le don des miracles;elles voulurent effayet. Mare leur fit verfer du vin du petit vale dans le grand, & il prononcoit pendant cette transfusion la priere suivante : Que la grace de Dieu , qui est avant tontes choses , Eg qu'on ne peut conceveir ni expliquer , perfectionne en nous l'homme intérieur; qu'elle aug. mente fa connoiffance, en jettant le grain de semence sur la bonne terre. A peine Marc avoit il prononcé ces paroles, que la liquent qui étoit dans le calice bouillonnoit, & le fang couloit & rempliffoit le vafe. La profélyte étonnée croyoit avoir fait un miracle; elle étoit transportée de joie; elle s'agitoit, se troubloit, s'échauffoit jusqu'à la fureur, croyoit être remplie du St. Efprit, & prophétifoit. Marc, profitant de ces dernieres impreffiens, disoit à fa profélyte que la fource de la graceétoit en lui . & qu'il la communiquoit dans tonte fa plénitude à celles fur qui il vouloit la répandre. On ne doutoit pas du ponvoir de Marc, & il avoit la liberté de choifir les moyens qu'il croyoit propres à la commu-

niquer. III. MARC, (St) Romain, fuccéda au pape Sylvefire I, le 18 ianvier 335, & mourut le 7 octobre de la même année. On Ini attribue une Epitre, adreffée à S. Athanase & aux évêques d'Egypte; mais les critiques la mettent au nombre des

ouvrages Improfés.

IV. MARC, évêque d'Aréthufe, fous Conftantin le Grand, fauva la vie à Julien, qui fut depuis emperent. Il allifta au concile de Sardique en 347, & à celui de Sirmich en 351. Les Paiens le perfécuterent lous le regne de Julien

### MAR

l'Applat, parce qu'il avoit détruit un temple maguifique confacréaux Idoles. Il employa le reite de les jours à convertir les partifans du Paganifine. Il mourutfous, Jevinien on fons Valent. St. Grégoire de Nazianze fait de lui un grand éloge. L'Eglife Grecque honore publiquement fa mémoire le 23 marçoire les parties.

V. MARC, furnommé l'Afcétique, célebre folitaire du Ive fiecle, dout nons avons neuf Traités dans la Bibliothèque des Peres.

VI. MARC EUGÉNIQUE, archeveque d'Ephèle, fut envoyé en 1439 au concile de Florence, au nom des évêques Grees. Il y foutint leur cause avec beaucoup de force & de subtilité. & ne voulut point figner le décret d'union. De retour à Constantinople, il s'éleva contre le concile de Florence. On a de lui plufieurs Ecrits compofés à ce fujet, qui font inférés dans la Collection des Conciles; & d'autres ouvrages, dans leiquels on trouve de l'érudition & de la chaleur. Cet archevêque avoit professé l'éloquence avec succès. Il mourut . pen de jours après sa dispute avec Barthélemi de Florence, en protestant qu'il ne vouloit pas qu'aucun de ceux qui avoient figné l'union , affiftat à fes funérailles, ni qu'ils priaffent Dieu pour lui. Tant il est vrai qu'un zèle mal-entendu fait fouvent commettre des absurdités aux plus beaux génics ! Mare d' Ephèfe avoit un frere appelle Jean, qui vint avec lui à Florence, & qui publia un Ecrit contre le concile tenu dans cette ville.

VII. MARC ANTOINE, Triumwir. Voyez III. ANTOINE; II. CA-LENUS; II. JULIE; NONIUS; & VOLUMNIUS.

VIII. MARC-AURÈLE ANTO-NIN, le Philosophe, né l'au 121 de Jésus-Christ de l'ancienne famille des Annius, su adopté par Antonin le Pieux , qui l'affocia à l'empire avec Lucius-Verus , coufin de cet empereur. Après la mort d'Antonin l'an 161, on proclama d'une voix unanime Merc. Aurèle, qui, quoi-que le trône eut été déféré à lui feul, en partagea les honneurs & le pouvoir avec Lucius-Verus, & lui donna fa fille Lucille en mariagc. Rome vit alors ce qu'elle n'avoit point encore vn, deux fouverains à la fois ; & deux fouverains qui, avec des mœnrs bien différentes, n'avoient qu'un cœur & qu'nn esprit. Marc - Aurèle avoit pris, des l'âge de 12 ans, le mantcau de philosophe. Sa vie avoit depuis été fobre & austere. Il couchoit fur la terre nue . & ce ne fut qu'à la priere de sa mere qu'il prit un lit un pen plus commode. Ses maîtres de philosophie ne lui avoient point appris à faire de vaines déclamations & des fyllogismes ridicules . on à lire dans les Aftres ; mais à voir des mœnrs & de la vertn. Devenu empercur, il s'appliqua à regler le dedans de l'Etat. & à le faire respecter au-dedans. It remit en vigueur l'autorité du fénat, & affifta à fes affemblées avec l'affiduité du moindre fénateur. Non feulement il déliberoit de toutes les affaires militaires, civiles & politiques, avec les plus fares de la ville, de la cour & du fénat; mais encore il déféroit à leurs avis plutot qu'an fien. Il est plus raisonnable , disoit-il , de fuivre l'opinion de plusieurs personnes éclairées, que de les obliger de se soumettre à celle d'un seul boume. S'il étoit attentif à confulter, il ne l'étoit pas moins à faire exécuter. Il disoit " qu'un 39 empereur ne devoit rien faire ni , lentement, ni à la hate; & que , la négligence dans les plus pe-" tites choles influoit dans les plus " grandes. "Sa circonfpection pour le choix des gouverneurs de pro-

vinces & des magiftrats, fut extrème. C'étoit une de ses maximes, " qu'il n'étoit pas au pouvoir d'nn prince de créer les hommes tels n qu'il les vouloit; mais qu'il dépendoit de lui de les empleyer , tels qu'ils étoient, chaeun felon n fon talent. Perfuadé que le prince cit an dellous des loix, il ne fe regardoit que comme l'hommed'affaires de la République. Je vous donne cette épée, dit-il au chef du prétoire, pour me défendre tant que je m'acquitterui fidellement de mon devoir; mais elle doit fervir à me penir, fi j'oublie que ma fonction est de faire le bonheur des Romains. Il demandoit permiffion au fénat de prendre de l'argent dans l'épargne; car, disoit-il, rien ne m'appartient en propre . Ef la maifon mime que i habite estavous. Un gouvernement tel que le fien, ne ponvoit manquer de lui coneilier l'amour & l'eftime du fenat & dn peuple. L'un & l'autre chercherent à lui en donner des marques par les nouveaux honneurs qu'ils voulurent lui rendre; mais il refusa les temples & les autels. La vertu feule, dit - il, égule les bomnies aux Dieux. Un Roi infte a P Univers pour fon temple, Eles gensde-bien en Sont les Prêtres & les Mimifires. Une peste générale ravagea l'Empire fous son regne. A ce flesu fi funcite succéderent les tremblemens de terre, la famine, les inondations, les chenilles; & tout cela ensemble devint ft terrible, que, fons la vigilance de Marc-Aurèle, l'Empire Romain alloit devenir la proie des Barbares. Les Germains, les Sarmates, les Quades & les Marcomans, prenant occasion de ces calamités, firent irruption dans l'empire l'an 370, pénétrerent en Italie, & ne furent repouffes qu'apres avoir fait beaucoup de ravages. La perfécution des Chrétiens parut un aste de religion , propre à calmer

le conroux du Ciel ; & Marc-Aurèle, cruel par pitié, fouffrit qu'on les perféeutat. Les Barbares ayant fait une nouvelle irruption dans l'empire, l'emperenr les défit, les chaffa, & procura la paix à ses suicts par des victoires. Il employa fes momens de tranquillité à reformer les loix, à en donner de nouvelles en faveur des orphelins & des mineurs. Il délarma la chicane, fit des réglemens contre le luxe . & mit un frein à la licence générale. Une nouvelle ligue des Marcomans & des Quades, jetta l'empereur dans de nouveaux embarras. Pour ne pas charger le peuple d'impôts, il fit vendre les plus riches menbles de l'empire, les pierreries, les statues, les tableaux, la vaisselle d'or & d'argent . les habits même de l'impératrice & ses perles. Cette guerre fut plus longue & d'un fuccès plus douteux que les premieres. Ce fut durant cette guerre que Marc-Aurèle . fe trouvant refferré par les ennemis dans une foret de Boheme , obtint ( fuivant Tertullien ) par les prieres de la Légion Mélitine, qui étoit Chrétienne, une pluie aboudante qui délaltera fon armée prête à périr de toif. Les Paiens attribucrent ce miracle à Inpiter pluvicux; mais on prétend que Marc-Anrèle en fit honneur, avec plus de taifon, au Dieu des Chréti.ns. & qu'il défendit depuis de les aceufer & de les perfécuter Le Barbares, vainces par les manieres générenses de ce héros bionfaifant, autant que par ses exploits militaires, se soumirent un an après, en 175, la même année qu' Avidius-Caffeus fe fit proclamer empereur. Marc. Aurèlefit des préparatifs pour marcher contre lui; mais ce rehelle fut tué par un contenier de fon armée. On envoya la tête de ce milérable à l'empereur, qui refu-

# MAR

fa de la voir, & qui brûla toutes fes lettres, pour n'être pas obligé de punir ceux qui avolent trempé dans sa révolte Il fit même entendre, que " fi Caffius avoit été , en son pouvoir, il ne s'en se-33 roit vengé qu'en lui laissant la " vie; " & pardonna à toutes les villes qui avoient embraffé fon parti. Il paffa enfuite à Athènes , y établit des professeurs publies , auxquels il affigna des penfions & accorda des immunités. De retour à Rome, après huit ans d'absence. il donna à chaque citoven huit pieces d'or, leur fit une remife générale de tout ce qu'ils devoient au trésor public ; &, à l'imitation de Trajan, il brula devent eux dans la place publique les actes qui les constitucient débiteurs. Il éleva auffi un grand nombre de ftatues aux capitaines de fon armée, morts dans la derniere guerre. Pour se décharger un peu du poids de l'empire; il défigna pour fon fucceffeur fon fils Commade , & fe retira pour quelque tems à Lavinium. Là, entre les bras de la philosophie qu'il appelloit sa Mere, par oppofition à la conr qu'il nommoit sa Maratre, il répétoit fouvent ces paroles de Platon: " Heureux le peuple dout les Rois font Philosophes . Ed dont les Philosophes Sont des Rois! Ce bon prince croyoit jonir d'une tranquillité honorable. Une nouvelle irruption des peuples du Nord, le força à reprendre les armes. Il marcha contr'eux, & deux ans après son départ de Rome , il tomba malade à Vienne-en-Autriche', & mourut à Sirmich l'an 180 dans sa 59e année. On attribua sa mort à l'art funeste de médecies gagnés par Commode; mais ces bruits peuvent bien n'avoir d'autre fondement , que les regrets que laiffa Marc-Aurèle après lui, & la haine que mérita la tyranuie de Commede.

Il paroît que la peste s'étoit mise dans l'armée, & que c'est de ce mal que l'empereur fatattaqué. Le fixieme jour de la maladie, le sentant défaillir, & moins affligé de fa mort prochaine que des manx qu'il pr vovoit devoir la fuivre, il voulut faire un dernier effort pour inspirer à son fils une conduite fage & un gonvernement vertueux. L'ayant fait appeller anprès de fon lit avec fes amis & fes plus fideles conseillers , il parla en ces termes. " Mes amis! voici le teme de n recueillir le fruit des bienfaits , dont je vous ai comblés depuis , tant d'années, & de m'en témoi-, gner votre recennoissance. Mon n fils a befoin de vous ; c'est vous n qui l'avez élevé jufqu'ici. Mais y vous voyez à quels dangers fa , jeuneffe eft ex polée , & combien n dans un age que l'on peut jufte-" ment comparer à l'agitation des " flots & de la tempête , lui eft né-" cestaire le secours d'habiles pi-, lotes , qui le gouvernent fage-" ment , & qui empechent que l'inexpérience ne l'entraîne dans , mille écueils , & ne le livre à la " féduction du vice. Servez lui de modérateurs, dirigez le par vos " conscils, & faites qu'il retrouve " en vous plufieurs peres, au lieu " d'un que la mort lui enlève. Car. " mon fils , vous devez favoir , qu'il n'eft point de richeffes qui fuffisent à remplir le gouffre in-, fatiable de la tyrannie ; point de p garde, fi nombreufe qu'elle foit n qui puiffe affurer la vie du prinp ce, s'il n'a pas foiu d'acquérir " l'affection de les fujets. Coux-, là feuls out droit à une lougue " & henrense jouissance du fou-" verain pouvoir, quitravaillent, non à effrayer par la cruauté; mais à régner fur les cœurs par " l'amour qu'inspire leur bonté à tous ceux qui leur obeiffent.

Ce n'étoit pas affez d'un pareil difcours ; il falloit que Marc-Aurèle , qui connoiffoit toutes les mauvailes qualités de Commode, le privat de l'empire. Mais, quoique doué de brefent toutes les vertus & exempt de vices , Marc . Aurèle n'agiffoit pas avec la même force qu'il penfoit . & fa douceur tint quelquefois de la foibleffe. On a de ee prince XII livres de Réflexion fur sa vie , Londres, grec & latin, 1707, in-8° : traduits du grec en françois par Made Dacier, avec des remarques , Paris, 1691, 2 vol. in 12. M. de Joly a donné une nouvelle verfion . in-8°, de cet excellent livre : ( Voy. l'arricle VII JOLY. ) Cet empereur v a renfermé ce que la morale offre de plus bean pont la conduite de la vie. C'ctoit, fi on ole s'exprimer ainfi, l'Evangile des Païens, Le ftvleen eft naturel & fimble ; mais cette simplicité est auffi noble que touchante. La philosophie de Marc-Aurèle le ra prochoit prefqu'en tout de celle de Socrate . qu'il fembloit avoir fans ceffe devant les yeux. Personne ne l'a peint d'une maniere plus fidele ni plus précise que Julien, dans cette critique ingéni-ufe où il trace en peu de mots les portraits des empereurs. Mercure demande à Mure-Aurèle qu'elle fin il s'étoit proposée pendant sa vie? De reffembler aux Dieux, répond il. --- Eb quoi! (lui dit Silene, ) prétendois-tu te nourrir d'ambroifie & de nectar , au lieu de pain & de vin -- Non : ce n'est pas par-là que je prétendois leur reffembler .- - En quoi confiftoit donc cette reffemblance ?---A avoir peu de besoins, & à faire aux autres tout le bien poffible. Tel fut en effet le plan de vie de Marc-Aurèle, comme il avoit été celui de Socrate; mais, quand il s'agiffoit des idées systématiques du fage Gree . l'empereur philosophe alloit quelquefois au-delà de fon modele.

Socrate supposoit dans le monde de bons & de mauvais Génies, qui s'attachoient aux mortels fuivant leurs caracteres & leurs penchans ; de-là les hommes heureux ou malheureux, conformément aux décrets de la justice divine , dout ces dieux fubalternes étoient les miniftres. C'eft ainfi que Scipion. ( fuivant Cicéron , ) avoit conqu le syltême de l'univers ; mais Marc-Aurèle paroit l'envisager sous un pointde-vue plus confolant & plus élevé. Loin de fupposer, ainsi que Socrate, de bons & de mauvais Génies : il regardoit l'être spirituel que nous possédons en nous, comme une pure émanation de l'Etrefupréme. Il erovoit qu'il fuffisoit à l'homme, pour être heureux, de bien fervir ce génie qui habitoit en lui ; &, ee qu'il entendoit par le bien fervir , c'étoit de désager son ame de tous les fanx jugemens qui l'abusent & des passions qui l'avilissent.

IX. MARC - ANTOINE RAI-MONDI, gravenr, natif de Bologne, prit du gont pour la tailledouce à la vue des Estampes d'Albert Durer. Il effaya les forces contre ce célèbre graveur. Il se mit à copier la Passion que ce maître avoit donn'e en 36 morceaux , & grava for ses planches, ainsi que lui, les lettres A. B. La preuve de les talens fut complette. Les connoisseurs s'y tremperent ; cependant Alber Durer s'en appercut . & fit un voyage exprès à Venile pour porter les plaintes contre fon rival Marc-Antoine a été à l'égard de Rapbael, ce qu'Audran fut dans le ficcle dernier pour le célèbre le Brun; il a été son graveur favori , & en répandant ses ouvrages & sa gloire , il s'est dreffe à lui-même un trophée immortel. L'en prétend même que le fameux peintre Flamand deffinoit les traits des figures fur les planches que Mare-

5 Sept. 1.00

Antoine gravoit d'après lui. Quoi qu'il en foit , l'exactitude du deffin, la douceur & le charme de fon burin , feront tonjours rechercher fes Estampes. Ce fut lni qui grava d'anrès les deffins de Jules Romain, les planches qui furent mifes au-devant des Sonnets infames de l'Arétin. Le pape Clement VII le fit mettre en prifon, d'où il s'échappa pour fe retirer à Florence. Il mourut vers l'an 1540, dans un état qui n'étoit gueres au - deffus de l'indigence. Pour se retirer des mains des Impériaux dans le fae de Rome, en 1527, il fut obligé de leur donuer tout fon argent; c'est - à - dire, prefque tont ce qu'il avoit.

MAR

X. MARC - PAUL, ou MARCO-PAULO, célèbre voyageur vit le jour à Venise en 1255. Entraîné par le defir de s'instruire des mœurs des autres peuples , il entreprit divers voyages, & parvint jusqu'à l'empire de la Chine ; à fon retour il en rédigea, en 1295, la Relation fons ce titre : De Regionibus Orientalibus Libri tres. Cet ouvrage, curieux & intéressant pour des fieeles obseurs, parut à Cologne en 1671, in-4°, & fut traduit en françois dans un Recueil de Voyages , publié par Bergeron à la Haye 1735, 2 vol. in-4°. Il va dans Marc Paul des choses vraies, & d'autres peu croyables. It eft en effet difficile de croire qu'auffi-tôt que le grand Kan fut informé de l'arrivée d'un marchand Vénitien qui venoit vendre de la thériaque à fa cour, il envoya devant lui une escorte de 40,000 hommes, & qu'enfuite il dépêcha ce Vénitien comme ambaffadeur auprès du pape, pour le prier de lui envoyer des missionaires.

MARC. Voyez MARCH & MARCK.

C aud en Béarn l'an 1594, d'une famille ancienne, originaire d'Ef-

MARCA, (Pierre de) né à

pagne, se distingua de bonne heure par fon efprit, & par fon zele pour la religion Catholique ; il travailla à la faire rétablir dans le Bearn . & ent le bonheur de reuffir. C'est en reconnoissance de ses foins qu'il obtint la chrage de préfident au parlement de Pau en 1621, & celle de conseiller d'état en 1639. Après la mort de fon épouse il entra dans les ordres, & fut nommé à l'évêché de Conferans. Mais la cout de Rome, irritée de ce qu'il avoit défendu les libertés de l'Eglife Gallicano dans un livre de la Concorde du Sacerdoce & de l'Empire, ini refufa long tems fes bulles; & il ne les obtint qu'après avoir interprêté ses fentimens d'une maniere plus favorable aux opinions ultramontaines, dans un autre Livre qu'il fit imprimer à Barcelone en 1646 . in-4°. L'habileté avec laquelle il remplit une commission qu'on lui donna en Catalogne, lui mérita l'archevêché de Toulouse en 1652. Il s'étoit tant fait aimer en Catalogne, qu'ayant été attaqué d'une maladie qui le mit à l'extrémité, la ville de Barcelone, entr'autres, fit un vœu public à Notre - Dame de Montferrat, qui en est éloiguée d'une journée, & y envoya en son nom 12 Capucins nuds pieds . fans faudales, & 12 jeunes filles auffi pieds nuds, les cheveux épars & vêtues de longues robes blanches. Marca se disposoit à se rendre à Toulouse, lorsque le roi le fit miniftre d'état en 1658. Ses premiers foins furent d'écrafer le Janfénisme. Il s'unit avec les Jésuites contre le livre du fameux évêque d'Ypres, & le premier il dressa le projet d'un Formulaire , où l'on condemneroit les V Propositions dans le fens de l'auteur. Son zèle fut récompensé par l'archevêché de Paris; mais il moutut le jour même que fes bulles arriverent, en 1662, à 68 aus. Sa mort donna occasion à cette Epitaphe badine:

Ci-git Monseigneur de MARCA, Que le Roi jagement marqua Pour le Prélat de son Eglise; Mais la net qui le remarqua, Et qui se plait à la furprise, Tout aussi-tot le démarqua.

Ce prélat réunifioit plusieurs talens différens : l'erudition , la critique, la juri prudence, mais furtout la politique & l'intrigue. Dans les disputes de l'Eglise, il parla en homme perfuadé; mais il n'agit pas toujours de même, Il favoit plier aux tems & aux circonstances. non-feulement fon conr & fon caractere, mais encore fon esprit, Il ne craignoit pas de donner aux faits la tournure qu'il lui plaisoit, lorfqu'ils pouvoient favoriser son ambition ou ses intérêts. Quand Marca dit mal, c'est ( suivant l'abbé de Longuerue ) qu'il est payé pour ne pas bien dire, ou qu'il espere l'être. Quelques mois avant fa mort, il dicta à Baluze, fon fecrétaire, fon ami, & l'héritier de fes manufcrits , un I raité de l'infaillibilité du l'apc, dans l'espérance d'obtentir la poupre Romaine. Son ftyle eft ferme & male, affez pur, fans affectation & fans embarras. Ses principaux ouvrages font: I. De concordia Sucerdotii & Imperii. dont la meilleure édition est celle qui fut donnée après sa mort, par Buluze , Paris 1704 , in folio. C'eft l'ouvrage le plus favant que nous ayons fur cette maticre. II. Hiftoire de Béarn, in-fol. , Paris 1640. On y trouve tout ce qui concerne cette province, & l'on y prend une grande idée de l'érudition de l'auteur.Ili Murca Hijpanica 1683. in-fol. C'est une description savante & curieusc de la Catalogne,

\* Par Fr. COLLETET.

du Rouffillon & des frontieres. La partie historique & la géographique y font traitées avec une égale exactiude, & cet ouvrage peut être très utile pour connoître les véritubles bornes de la France & de l'Espagne. IV. Differtatio de primatu Lugdemenfi , 1644 in-8°.; trèsfavante. V. Relation de ce qui s'eft fuit depuis 1653 dans les affemblées des Eveques , au Sujet des V Propofitions; Paris 1657, iu-4°. C'eft contre cette Relation, peu favorable au Jawfenisme , que Nicole publia ion Belga percontator, 1657, in-4°, dans lequels il expole les ferupules d'un préteudu théologien Flamand fur l'affemblée du clergé de 1656. VI. Des Opufcules, publies par Balaze en 1669, in-8°. VII. D'autres Opuscules mis au jour par le même de 1681. in-8°. VIII. Un Recueil de quelques Traités Théologiques , les uns en latin, les autres en françois, donnés au public en 1668 , in-4°. , par l'abbé de Faget, coufin-germain du favant archevêque. L'éditeur orna cette collection d'une Vie en latin de fon illuftre parent; elle est étendue & curieuse. Il s'éleva à l'occasion de cette Vie une difpute fort vive entre Baluze & l'abbé de Faget qui fit peu d'honneur à l'un & à l'autre. Ils s'accablerent d'injures dans des Let-

à la premiere,

MARCASSUS, (Pierre de) né
eu Galcogne vers 1584 fut profeilleur de rhétorique au collège
de la Marche i Paris, où il mourut en 1664. On a de lui des Hiftoires des Romans & des Pieces de
Thédre, qui font indignes de paroltre, même sur un thédre de
collège. Ses autres ouvrages ne

tres, imprimées à la fin d'une nou-

velle édition de ce Recueil, 1669.

in-12. Cette édition est préférable

Valent pas mieux. On a de lui des Traductions , qui font au-deffous de celles de l'abbé de Marolles , fon ami : c'eft-à dire, qu'elles sont ce que nous avons de plus mauvais dan notre littérature.

I. MARCEL ler, (St ) Romain , fucceffeut du pape Marcellin en 308, fe fignala par fon zele & par sa sagelle, & recut la couronne du martyre en 310 ; du moins, à ce qu'on creit communément : car les plus anciens Martyrologes ne lui donnent que le titre

de confesseur.

II. MARCEL II . (Marcel Cerwin ) natif de Montepulciano, étoit fils du receveur-général des revenus du faint fiege à Alfano. Il fit fes études avec dittinction . & plut an pape Paul 111, qui le nomma son premier secrétaire. Il accompagna en France le cardinal Farnèse, neveu de ce poutife, & s'y fit eftimer par fes mœurs & fon favoir. De retour à Rouen . il obtint de fon bienfaiteur le chapeau de cardinal . & fut choifi pour être un des prefilens du concile de Trente. Il fuccé la fous le nom de Marcel, au pape Jules III, le 9 avril 1555. Quand on lui avoit presenté dans le conclave certains articles que tous les cardinaux avoient accoutumé de figner & Je les ai jurés plusieurs fois , leur dit-il , & je prétends bien les exécuter. Il commença par étab ir une congrégation de VI cardinanx, pour travailler à la réformation. Quelques - uns de mes prédéceffeurs , dit-il . s'imaginoient que la réformation diminueroit leur autorité; c'est pur-là qu'il faut commencer de fermer la bouche aux bérétiques. Il donna ordre aux nonces qui étoient auprès de l'empereur & du roi trèschrétien, de les presser de faire la paix. & de leur dire que s'ils ne la failoient, il iroitlui meme les conjurer de la faire. Li ae voulut rece-

voir aucune requête qui ne fut jufte, femblable à Caton qui s'écrioit fouvent : Heurenx celui à qui per-Sonne n'oseroit demander une iniustice ! Ce pontife mourut d'apoplexie 21 jours après son élection . avec le regret de n'avoir pas affez vécu pour pacifier les troubles , réformer les abus , & faire fleurir la science & la piété dans l'Eglise. Il étoit fi eunemi du népotilme, qu'il ne voulut pas même permetire à fes neveux de venir à Rome.

III. MARCEL, (Szint) ou MAR-CEAU, célebre évêque de Paris, mortle ter Novembre au commencement du cinquieme fiecle. Il va eu plufieurs autres Saints de ce nom. St. Marcel , martyrifé à Châlonsfur-Saone , l'an 179; St. Marcel, capitaine dans la légion Trajane, qui eut la tête tranchée pour la foi de J. C. à Tanger le 30 octobre vers l'an 298; & St. Marcel, évêque d'Apamée , & martyr en 225.

IV. MARCEE, fameux éveque d'Ancyre dès l'an 314, affifta au concile de Nicee en 325, & y 6. gnala fon éloquence contre l'impiété Arienne. Il s'oppola à la condamnation de St. Athanafe , au coneile de Tyr en 335, & à celui de Jérusalem, où il s'éleva avec zele contre Arius. Les Ariens irrités le perfécuterent avec fureur ; ils le dépolerent à C. P. en 336, & mirent à fa place Bafile , qui s'étoit acquis de la réputation par son éloquence. Marcel J'Ancyre alla à Rome trouver le pape Jules , qui le jugea innocent dans un concile tenu en cette ville, & le recut à fa communion. L'illuftre perfecuté fut encore abfous & rétabli au concile de Sardique en 347, & mourut dans un âge très-avancé en 374. Il ne nous rofte de lui qu'une Lettre écrite au pape Jules , deux Confessions de Foi. & quelques fragmens de fon Liure contre Aftere dans la réfutation qu'ena faite Eusèle. C'eff une grande quéfion entre les SS. Peres & les théologiens, de favoir fi les écrits de Murcel & Maryre font orthodoxes. Les uns les justifient, & les autres les regardent comme hérétiques. Les perfécutions qu'il effuya font un péjugé en faveur del autre & de fes ouvraced

V: MARCEL, (St.) naif d'Apanée, d'inte famille noble & tiche, diftribus tous fee biens aux
puovres, pour fe retirer aupres de
Mixandre, inflituteur des dicmitts. S. Marcel fut abbé de ce momafter a pres Jenn, fuccelifeur d'Alexandre, vers 447, & mourut après
Jenn 485, Sa lânteté & fee miracles lui ont fait un nom dans l'Orient.

MARCEL, ( Etienne ) prévôt de Paris, sous le roi JEAN: Voyez ce dernier mot, n°. LVI.

VI. MARCEL, (Chriftophe). Vichitien, fut chanoine de Padous & archevêque de Corfou. Il cut le malheur d'être pris su fix de Rome en 1527. Comme il n'avoit pas le moyen de payer fa rançon, les Ioldais l'attacherent à un arbre anyrès de Giyette en pleine comprès de Giyette en pleine de Giyette en pleine comprès de Giyette en pleine comprès de Giyette en pleine de Giyette en pleine comprès de Giyette en pleine en pleine comprès de Giyette en pleine en plein

VII. MARCEL, (Guillaume) connu par fes vern, par fes harangues & par divers autres écrits, étoit d'auprès de Bayeux. Etant entré chez les Peres de l'Oratoire, il fut envoyé profeffer à Roue en 1640, dans le college que l'archevèque François de Harlai venoit de rétablir. Il fortit quelque tens après de l'Oratoire, pour remplir la place de profeffeur d'éloquence au college des Graffins à Paris. Ce

fur dans celui- ei que lui arriva l'aventure rapportée dans le Dictionnaire de Bayle , au mot Godefrol Hermant. Il étoit prêt de réciter en public l'oraison funebre du maréchal de Gaffion , quand , fur la plainte d'un vieux docteur, il lui fut defendu de la part du recteur de prononcer, dans une université catholique , l'éloge d'un homme mort dans la religion Protestante. Le goût de la patrie le rappelle à Bayeux, pour être chanoine. & principal du college de cette ville; enfin voulant se reposer des fatignes de ce pénible emploi, il se retira en 1671 . dans la cure de Basly près Caen, & y mourut en 1702, aré de 90 ans. Il étoit de l'académie de Ségrais en cette ville. C'est par ses conseils que le poète Brébeuf, fon ami, entreprit la traduction de la Pharfale de Lucain. Il a laiffé un grand nombre d'écrits en profe, & en vers latins & françois; on peut en voir la liste dans le Moréri , édition de 1759.

VIII. MARCEL, (Guillaume) avocat au confeil , natif de Toulouse, mort à Arles, commissaire des claffes, en 1708, à 61 ans, est auteur. I. De l'Histoire de l'origine & des progrès de la Monarchie Françoife, en 4 vol. in-12. C'eft moins un corps d'histoire, qu'une chrouique feche & inexacte. II. Des Tablettes Chronologiques pour l'Hiftoire profane , in-12 , qu'on lit moins depuis celles de l'abbé Lenglet du Fresnoi, mais qui n'ont point été inntiles à celui - ci. Ill. Des Tablettes Chronologiques pour les affaires de l'Eglise, in 8° : ouvrage eftimé , & qu'on pourroit rendre meilleur en confultant l'Art de vérifier les dates. Marcel avoit le génie de la négociation. Ce fat lui qui conclut la paix d'Alger avec Louis XIV en 1677 . & qui fit fleurir le commerce de France en Egypte.

I. MAR-

I. MARCELLIN, fisceéda au pape Saint Caius en 296, & fe fignala par fon courage durant la perfécution. Cependant les Donatistes l'ont accusé d'avoir sacrisé aux idoles; mais St. Augultin le justifie pleinement dans fon livre contre Pétilien. Les Actes du concile de Sinueste, qui contiennent In même accufation, font conftamment des pieces supposées, & n'ont éte fabriqués que long-tems après. Marcellin tint le fiege un pen plus de huit ans , & mourut le 24 Octo. bre 304, également illustre par fa fainteté & par ses lumieres. Après sa mort, la chaire de Rome vaqua jusqu'en 308.

11. MÅRCELLIN, (Saint) eft cogardé comme le 1et évê pue d'Embrun. Il meurut vers 353. Les Actes de la vie font fort incertains. & fentent bien la Légende. (1992 BAIL-LET, 1918 de 1893 mins, 26 d'Avril.) Il fant le diffinguer de Saint Mak-CELLIN, prêtre, qui reçut la couronne du martyre à Rome avec S. Pierre Exoreifle, 1°ma 302.

III, MARCELLIN, officier de Pempire, & conte d'Illirie, du tems de l'empereur Jufiniur, eft auteur d'une Chronique qui commence où celle de 31. Jérône fe termine, en 279. & qui finit en 534. L'édition la plus correcté de cet outrage eft, celle que le Pere Siruend donna en 1619, in : 8°. On l'a continuée jufqu'en 566. Cuffodore en patle avec éloge.

MARCELLIN. Voyez Ammien-Marcellin.

MARCELLIN, évêque d'Afezzo. Voyez Innocent IV. MARCELLINUS. Voy. FABIUS-

MARCELLINUS.

MARCELLO, (Benolt) eclèbre muficien d'une des plus illuftres familles de Venife, vivoit au commencement de ce fieele. On a de lui des Motets, des Cantates & d'au-Tome V. MAR 529

tres ouvrages, que les connoisseurs mettent à côté de ce que l'Italie a produit de mieux en mufique. .. C'eft m exactement (dit M. de la Borde ) n le Pindare de la mufique. Il en " eft auffi le Michel Arge, par la p force & la régularité du deffein. n On trouve dans l'analyse de fes 3) ouvrages une fcience profonde & une adresse ingénieuse; mais " l'exécution de fon chant eft d'une a difficulté presque infurmontable: n il fant des voix de la plus grande etendue , & qui ne redoutent pas , les intervalles les plus extraor-" dinaires. " Le chef de fa famille " qui fublifte encore, étoit en 1770 ambaffadeur de Venife à la Porte.

I. MARCELLUS, (Marcus-Claudius ) célèbre général Romain , fit la guerre avec fuccès contre les Gaulois, & tua de fa propre main le roi Viridomare. Ayant en ordre de paffer en Sicile, & n'ayant pu ramener les Syracifains par la voie de la douceur, il les affiégea par terre & par mer. Archimede en retarda la prife pendant trois ans, par des machines qui détruisoient de fond en comble les ouvrages des affiégeans; mais leur ville fut enfin obligée de fe rendre : ( Voyez ARCHIMEDE.) Murcellus avoit ordonné qu'on épargnat l'illustre ingénieur qui l'avoit si bien défendue, & il n'apprit fa mort qu'avec une douleur extreme. Ce général ne figuala pas moins fa valeur dans la guerre contre Annibal: (Voy. ce mot.) Il eut la gloire de le vainçre deux fois fous les murs de Nole, & mérita qu'on l'appellat l'Epée de la République, comme Fabius, son collegue dans le confulat & dans le généralat, en avoit été appellé le Bouclier. Ses fuccès lui fuiciterent des envieux; il fut accufé devant le peuple par un tribun jaloux de sa gloire. Ce grand-homme vient à Rome, & s'y juftifie par le feul

récit de ses exploits : le lendemain il est élu consul pour la ce fois. & par tout-de-fuite pour continuer la guerre. Sa mort ne fut point digne d'un fi grand général Quoiqu'âgé de 60 ans, il avoit la vivacité d'un jeune-homme. Cette vivacité l'emporta au point d'aller lui-meme, presque fans escorte, à la déconverte d'un poste qui séparoit le camp des Romains d'avec celui d'Annibal. Le général Carthaginois y avoit fait cacher un détachement de cavalerie Numide : il fondit à l'improvifte fur la petite troupe de Romains qui fut prefque entiérement taillée en pieces. Marcellus fut tué dans cette embuscade, l'an 207 avant J. C. Annibal le fit enterrer avec pompe.

II. MARCELLÜS, (Marcullandiru) un des defendans du précédent, Joua un rôle dans les guerres civiles, & pit le parti de Pompée contre Cl'av. Celui-ci ayant été vainqueur, exila Marcellus, & le rappella cuitte, à la priere du fénat. Ceft pour lui que (icéron prononça fon Oraifon pro Marcel, lo, l'une des plus belles de cet

orateur. III. MARCELLUS, ( Marcus-Claudius) petit fils du précédent, & fils de Marce Has & d' Octavie fœur d'Auguste, éponsa Julie fille de cet empereur. Le fénat le créa édile. Marcelius fe concilia , pendant fon éd lité la bienveillance publique. Rien ne flattoit davantage les Romains, que la penfée qu'il fuccéderoit un jour à Auguste. Sa mort prématurée fit évanouir ces espérances : ce qui fit dire à Virgile que les destins n'avoient fait que le montrer an monde. Lc Tu MARCELLUS ERIS, que ce grand poète fut emplover, avec tant d'art, au 6e livre de fon Enfide, fit verfer bien des larmes aux Romains, fur-tout à sa famille. Ses obleques fe firent aux depens du public, & l'on honora fa mémoire par tout ce que l'estime & les regrets surent imaginer. IV. MARCELLUS. Voyez No-

NIUS MARCELLUS.

N. MARCELLUS, médecin de Scide en Pamphille, vivoit fous Femp, Marc. Aurèle. Il composa deux poemes en vers héroiques: l'un tuit la Lycanthoppie esfpèce de mélancolie, qui frappe ceux qui en fons attaqués, d'ideo opiniàtre qu'ils font changés en Loupe: l'autre fui les Peijlon. On trouve des fragmens du premier dans le Lorpus Pesturum de Multiuire.

MARCH , (Aufias ) poète de Valence en Espigne, dans le x ve siecle, célébra dans fes vers une de fes compatriotes nommée Thérèse Bou. Ce poète, à l'exemple de Pftrarque qu'il pilla, chanta fon amante pendant sa vic & après sa mort. La vérification des tems auxquels ces deux poetes ont vécu, inftifie le poète Italien de l'imputation de plagiat, qui retombe fur le poète Espagnol; à moins qu'on n'aime mieux dire qu'ils ont puifé tous deux dans les Poéfies de MESSEN-JORDY ( Poy. MESSEN ), qui les avoit précédés. It y a apparence que March fut moins fidèle à la Thirèle, que Pérraranc à la Laure ; puifqu'il a célébré audi Naclette de Borgea, niece de Calixte III. Le recneil de ses Vers fut imprimé à Valladolid en 1555.

I. MARCHAND, (Jena-Louis) matif de Lyon, partage, avec le oblebret d'apris, la cloire d'avoir pormatif de Lyon, la cloire d'avoir porté l'art de l'orçanife au plus fiaut degré de perfection. Il vint fort jeune à Paris, de s'etant trouvé, comme par hafard, dans la chapelle du collège de Lantis le Grand, au moment qu'on attendoit l'organife, pur commencer l'office divin, si s'offiti pour le remplacer. Son jeu retinrent dans le collège, & Fournient tout ce qui foit in deellaire pour perfectionner fes talens. Mechand conferva toujouru l'orgue de leur chapelle, & refula confiamment les places avantageufes qu'on lui offiti. La recomnoifiance n'eut pas, feule, part à ce définiéreffement : il étoit d'un elprit fi ratque & fi indépendant, qu'il nefigies authent à réportation que partie de la configue de la configue tutà Paris en 1723; à 62 ans. On a de lui deux l'ivres de Pircer de Clavesin, eltimées de connoificurs.

II. MARCHAND . ( Prosper ) fut élevé, dès sa jeunesse, dans la librairie à Paris & dans la connoiffance des livres. Il entretint une correspondance réglée avec plufigurs favans, entr'antres avec Bernard, continuateur des Nouvelles de la République des Lettres, & il lui fouruit les anecdotes littéraires de France, Marchand alla le joindre en Hollande, pour y professer en liberte la religion Protestante qu'il avoit embraffée , & pour laqueile il étoit fort zélé. Il y continua quelque tems la l'brairie ; mais il quitta ensuite ce negoce, pour se confacrer uniquement à la littérature. La connoiffance des livres & de lenrs anteurs. & l'étude de l'Hiftoire de France, fut toujours son occupation favorite. Il s'y diftingna tellement, qu'il étoit consulté de toutes les parties de l'Europe. Il fut auffi un des principanx auteurs du Journal Littéraire , l'un des meilleurs ouvrages périodiques qui aient paru en Hollande, & il fournit d'excellens extraits dans la plupart des autres Journaux. Ce favant estimable mourut dans un age avancé en 1756. Il légua le peu de bien qui lui restoit. à une Société fondée à la Haye pour l'éducation & l'instruction d'un certain nombre de pauvres. Sa bibliotheque, l'une

des mieux composées pour l'Hiftoire littéraire, est restée par son testament avec ses manuscrits à l'université de Leyde. On a de lui : I. L'Histoire de l'Imprimerie , dont un de ses amis a promis une nouvelle édition. Cet ouvrage, rempli de discussions & de notes, parut en 1740, à la Haye, in-4 L'érudition y est tellement prodiguée, l'auteur a tellement aceumulé les remarques & les citations, que quand on est à la fin de ce chaos, on ne fait gueres à quoi s'en tenir fur les points qu'il dilcute. II. Un Dictionnaire Historique , ou Mémoires Critiques & Littéraires , imprimé à la Haye en 1758, en 2 petits vol. in-fol. On y trouve des fingularités historiques, des ancodotes littéraires, des points de bibliographie discutes; mais il y a trop de minutics ,le ftyle n'eft pas pur , & l'auteur fe livre trop à l'emportement de fon caractere. Il cft difficile d'entaffer plus d'érudition & fur des choles fi pen intérellantes, du moins pour le commun des lecteurs, iII. Une nouvelle édition du Dictionnaire & des Lettres de Bayie; du Cymbolum mundi, &c.

MARCHE, (les Comtes de la ) Poyca la Généalogie des Bourbons,

au mot I. BOURBON. MARCHE, (Olivier de la) fils d'un gentilhomme Bourguignon . fut page , puis gentilhomme de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Losis XI, mécontent de la Marche, vonlut que Philippe lui livrat ce fidele serviteur; mais ce prince lui fit répondre, que si le Roi ou quelqu'autre attentoit fur lui, il en feroit rasjon. Devenu enfuite maltre-d'hôtel & capitaine-des-gardes de Charles le l'éméraire, il le fervit avec zele. Après la mort de ce prince, tué à la bataille de Nancy en 1477, Olivier de la Marche eut la charge de grand - maitre - d'hôtel Lin

de Maximilien & Autriche , qui époufa l'héritiere de Bourgogne. Il ept la même charge fons l'archiduc Philippe, & fut envoyé en ambalfade à la cour de France après la mort de Louis XI. Il mourut à Bruxelles en 1501. On a de lui : I. Des Mémoires ou Chroniques , imprimés à Lyon en 1562, & à Bruxeles en 1616, in-4°. Ces Mémoires , inférieurs à ceux de Consines pour le ftyle, leur font peut être fupérieurs pour la fincérité. On v trouve des anecdotes curieuses fur la cont des deux derniers dues de Bourgogne, auxquels l'auteur avoit été attaché. Les faits y font racontés d'une maniere plate & confuse ; mais ils refpirent la franchife. II. Traité fur les Duels & Gages de bataille , in-2º. III. Triomphe des Dames d'honneur , 1520 , in-8°. C'eft un ouvrage moral, plein de longues trivialités & de choses grotesques. Il veut faire présent à samaîtresse de partoufles d'humilité, de fouliers de bonne dilivence . de chaulles de perlévérance, de jarretieres de fermepropos , &c. IV. Plufieurs autres onvrages, imprimés & manufcrits, qui ne méritent ni d'être lus . ni d'être cités.

MARCHE-COURMONT. (Ignace Hngari de la ) ancien chambellan du margrave de Bareith . & capitaine au fervice de France dans les Volontaires de Wurmfer, naquit à Paris en 1728, & mourut à l'isle de Bourbon en 1768. Il avoit beaucoup voyagé en Italie, en Allemagne, en Pologne, & s'étoit fait aimer d'un grand nombre de perfonnes d'un vrai mérite. Il avoit de l'efprit , & il en mettoit dans la fociété & dans ses ouvrages. Les principaux font : I. Les Lettree d'Aza. pour fervir de fuite aux Lettres Pireviences, in-12; roman médiocre. II. Efai Politique fur les avantages que la France pent retirer de la conquete de Minerque : brochure que n'eft plus lue aujourd'hoi. III. Le Littérateur impartial : Journal qui n'eut point de fuite. La littérature lui est redevable de la premiere idée du Journal étranger.

MARCHETTI , (Alexandre) né à Pontormo , sur la route de Florence à Pife , en 1633 , d'une famille illuftre , montra des fes premieres années des talens & de goût pour la poélie & les mathématiques. Il fut ami intime de favant Borelli , & lui fuceeda en 1679 dans la chaire de mathématiques à Pife. C'étoit un homme dégagé des préinges de l'école. qui foutint avec liberté fes fentimens , lorfqu'il les crut fondés. L'autorité faiseit moins d'impresfion fur lui que les expériences, & il préféroit une bonne raison à cent passages d'Aristote. Après avoir fait d'excellens disciples , il mourut d'apoplexie au château de Pontormo en 1714, âgé de 82 ans. On a de lui des Potfies, 1704, in-4° ; & des Traités de physique & de mathématiques , estimés , parmi fefquels on diftingue celui De refiftentia fluidorum , 1669 , in 4°. Crescimbenia inféré un de fes Sonnets dans fon Histoire de la Poifie Italienne, comme le plus parfait qu'il cût encore vu. On fait cas de fa Traduction en vers italiens de Lucrèce , Londres 1717 , in-8°; & Amfterdam (Paris) 1754, en a vol. in-8°. Cette derniere édition , publiée par M. Gerbault, a plus d'éclat que de correction Sa verfion eft eftimable par la fidélité & la précifion . & fur-tout par la facilité . la fineffe & la douceur de la verfification. On ne fait pas autant de cas de la Traduction en vers libres des Œuvres d'Anacréon , à Lucques , 1707 , in-4° . Sa Vie eft à la tête de fes Potfies, réimprimées à Venile en 1755, in-4°.

MAR MARCHI, (François) gentilkomme Romain , né à Bologne dans le xvie fiecle, fut un des plus habiles ingénieurs de son tems. Il eft anteur d'un ouvrage curieux, intitulé: Della Architettura militare, imprimé à Breffe en 1599, grand in-fol, orné de 161 fig. C'est la seule édition qui en ait été faite, quoique plusienrs bibliographes aient écrit le contraire. Ce livre eft très rare; &, s'il en fant croite les Italiens, cette grande rarcté provient moins de ce qu'il n'a pas été réimprimé, que de ce que plufleurs ingénieurs François qui fe font approprié beaucoup d'inventions de Marchi, en ont retiré du commerce autant d'exemplaires qu'il leur a été possible.

MARCHIALI. Voyez dans l'art.

dn Masque-DE-FER.

MARCHIN, ou MARSIN, (Ferdinand comte de ) d'une famille Liégeoise, étoit fils de Jean-Gafpard-Ferdinand, qui après avoir fervi dans les troupes Françoiles, paffa au service d'Espagne & de l'Empi re, & mournt en 1673. Son fils Ferdinand vint alors en France. Il n'avoit que dix-fept ans; mais il montroit beaucoup d'envie de le fignaler. Nommé brigadier de cavalerie, il servit l'an 1690 en Flandres, & fut bleffé à la bataille de Fleurus. En 1693, il fe tronva à la bataille de Nei winde, à la prife de Charleroi; & palfa enfuite en Italic. Dans la guerre de la succession, il fut employé comme négociateur & comme guerrier. Il étoit également propre à ces deux emplois, parce qu'il avoit du courage, de l'esprit, & un fens droit, Louis XIV le nomma en 1701 ambaffadeur extraordinaire auprès de Philippe V. roi d'Etpigne, qui lui douna fa premiere audience dans le vaisseau qui le transportoit en Italie. A la fin de fon ambaffade , il donna un

bel exemple de défintéreffement. Philippe i' lui offrant la grandelle . il la refusa. " Etant absolument nécellaire , (écrivoit-il à Louis XIV) , que l'ambaffadent de V. M. en Elpagne ait un oredit fans bornes " auprès du roi son petit-fils, il p est ausi absolument nécessaire n qu'il n'en regoive jamais rien n fans excuption , ni biens , ni honneurs , ni dignités ; parce que " e'eft un des principanx moyens postr faire recevoir au confeil , du roi catholique toutes les pro-" poficions qui viendront de le " part de V. Majefté.,, Il ajouta modestement que , " n'ayant point de " famille , & n'ayant pas deffein " d'en avoir , ce lacrifice apparent m ne devoit lui être compté pour ,, rien. ,, Un autre auroit mis fon adreffe à le faire compter pour beaucoup. Quoique je ne fois pas surpris de votre défintéressement , lui répondit le roi , je ne le loue pas moins; & plus il est rare, plus j'aurai foin de faire voir que j'en connois le prix, S que je suis sensible aux marques d'un zele auff pur que le vôtre. Ce prince fui donna, pen de tems après, le cordon-bleu. Marchinalla ensuite commander en Allemagne, où il remplaça Villars auprès de l'électenr de Baviere : en y arrivant il . reçut les patentes de maréchat en 1703. Il commanda la retraite de la bataille d'Hochstet en 1704. & y parut plutot bon officier qu'habile général. Enfin , ayant été envoyé en Italie pour diriger les opérations du due d'Orléans luivant les ordres de la cour, il fnt fi chagrin d'avoir donné lieu malgré lui à la bataille de Turin, livrée en 1706, & qui fut perdue, qu'il s'expola an péril en héros qui voulnit finir fa vie fur le champ de bataille. Bleffe a mort , il fut fait prifonnier. ( V. PHILIPPE nº. XXII , au commencement. ) Un chirurgien LI fif

du duc de Savoie lui coupa la euiffe, & il monrut quelques momens après l'opération , fans 'avoir été marié. En partant de Versailles pour l'armée, il avoit représenté an roi " qu'il falloit aller aux en-, nemis en cas qu'ils paruffent de-, vant Turin. , Chamillart fut d'un avis contraite, & une armée fut la victime du protégé de Made de Maintenon , qui craignoit que fi les François lortoient de leurs lignes. le duc d'Orléans ne déployat une valeur que Louis XIV vovoit pentêtre avec quelque peine dans fon neven. L'abbé de St-Pierre parle de Merchin comme d'un bomme ardent , généreux , médirere général, dérancé dans fes affaires.

MARCÍIIOÑ , ( N...) architeche & Gupplerur o'Ar zzo, Archifoit daus le XIII fierde, sous le pontificat d'Insocreti II.1. Il framene III.1. Il moment III.1. Il ployé à Rome & dans sa patrie. Comme il vivoit dans un fictori de la comme il vivoit dans un fictori de la jugnoroit les regles judi-siefle des aucleus dans l'Architecture, l'architecture, le Saut pas s'étonner si la pluyart des ouvrages de Marchien sont riunges, de de culptures sans goût & sans choix.

MARCIANA, fœur de l'empereur Frajan, motre vers l'an 113 de J. C., étoit un molele de vertu de de gran-leur-d'ame. Son frere la fit déclarer Auguste. Elle véeut dans une intelligence parfaite avec Plotine la belle-fœur, & cette union charma la cour. Marciana étoit veuve; mais on ignore le nom de fon mari.

L'MARCIEN, asquit vers l'an 391, a'une famille de Thrace peu illuftrée. Cet homme, deftiné à être empereur Romain, fui d'about fimple foldat. Comme il partit pour aller s'entôter, il rencomutra dans le chemin le corps d'un homme, qui vennt d'être tué. Il s'arrèra pour re-fidérer o qualayre; il fut ap-

perquit on le crut autenr de se meurtre . & on alloit le faire périr par le dernier supplice, lorsqu'on déconvrit le coupable. Emôlé dans la milice, ilinai vint de grade en grade aux premieres dignités de l'empire. Le trône de C. P., déshonoré par la foibleffe de Théodose II. l'attendoit, & ses vertus l'y porterent après la mort de cet empercur en 1450. Pulchérie, fa fœur, offeit à Marcien de partager avec lul l'empire, s'il confentoit à l'époufer & à ne pas violer fon vœn de chasteté. Tout l'Orient changea de face, dès qu'il eut la couronne impériale. Attila envoya demander au nouvel empereur le tribut annuel que Théodofe II lui payoit. Marcies lui répondit d'une maniere digne d'un ancien Romain: Je n'ai de l'or que pour mes amis , & je garde le fer pour mes ennemis. Les orthodoxes triompherent . & les hérétiques furent accablés. Il publia une loi rigourcufe contre ces derniers, rappelia les évêques exilés, fit affembler en 451 un concile général à Chalcédoine, & donna plufieurs édits pour faire observer ce qui v avoit été décidé. Les impôts furent abolis, le vice puni, & la vertu récompensée. Son règne fut appellé l'Age d'or. Ce grand homme fe préparoit à marcher contre Gevferic , ulurpateur de l'Afrique, lorfque la mort l'enleva à l'estime & à l'affection des deux empires d'Orient, en 457, après un règne de fix années, à 69 ans, avec la réputation d'un homme labotieux &

II. MARCIEN, fils d'Anthemius crapereur d'Orient, tenta d'enlever la couronne à Zénon vers l'au 479. Il avoit époufe Leontia, fille de l'empereur Léon, & née depuis que ce prince étoit monté fur le trône; il prétendoit avoir plus de droit que Zénon, dont la femme étoit que Zénon, dont la femme tent

d'un génie facile.

nde avant le couronnement de Lion. Appuyé de ees raisons spécieuses, Marcien, à la tête d'une troupe de rebelles, asliégea l'empereur dans fon palais. Mais, avant m inqué d'activité & de prévoyance , Zénon profita des délais qu'il lui donna, pour faire fortir à la faveur des ténebres quelques ferviteurs fideles , qui gagnerent les principaux de Constantinople à force de présens & de promeffes. Le parti des rebelles fut attaqué par les partifans de Zé en & mis en fuite. Leur chef fe fanva en Cappadoce , & prit l'habit religieux dans un couvent où il étoit meonnu. Mais Zé non l'avant decouvert dans fon afvle, se contenta de l'exiler à Tarfe en Cilieie. Il fe fit ordonner pretre, & finit tranquillement une vie qui avoit d'abord été très - oragenfe.

Il va eu du nom de MARCIEN, dans le ve ficele, un patriarehe de Conftantinople , qui fit réparer toutes les Eglises de la ville & en batit de nouvelles. Il étoit si charitable, qu'un jour étant pret de monter à l'autel, & ayant vu dans la faeriftie un pauvre presque nud, il se dépouilla de son habit pour l'en revétlr, & se couvrit de son aube pour affifter à la cérémonie de la dédicace d'une Eglife qui fe fit d'abord après. Les Eglifes d'Orient & d'Occident célebrent la mémoire de ce faint patriarche le 10 fanyier.

MARCI. Voyez MARCY & MARSY.

MARCIGLI. Voyre Marstoll.
MARCILE, (Théodore) Marflins, naquit l'an 1548 à Arnheim
dans la Gueldre, on felon d'autres,
à Cèves, avec des dipolitions
heureutes. Ayant achevé fes études à Louvain, il vint à Paris,
où il fut fait professeur royal en
floqueuce. Il y mourus en 1617.

C'étoit un petit homme, d'une phyfionomie spirituelle, d'un tempérament robufte, & fi attaché à l'é-tude, qu'il fut (dit-on) près de dix ans fans fortir dn eollege du Ploffis, où il avoit d'abord enseigné. Quoiqu'il ne fut pas un eritique du premier rang, il ne meritoit pas les termes méprifans dont Scaliver s'eft fervi en parlant de fes ouvrages. Les principaux font : I. Historia Strenarum, 1596, in-8°. Ce recueil renferme deux difeours, l'un Contru ufum strenaru-n , & l'autre Pro ulum strenarum. Le P. de Tournemine en a profité dans sa Differtation sur les Etrennes, Il. Lufus de NEMINE, avee Pafferatii NIHIL& Guillimanni ALIQUID; Paris 1597, & Fribourg 1611 , in-8°. III. Des Notes & des Remarques iavantes fur les Satyres de Perfe , fur Horace , fur Martial, Cat-He, Sustone, Aulugelle, fur les Loix des XII Tables, in-8° & fur les Iustitutes de lustinien. IV. Des Differtations. V. Des Harangues , des Poblies , & d'autres ouvrages en latin, qui ne sont pas fort au-deffous du médiocre... Voyez MARSILE.

MARCILLY. Vovez CIPIÈRE. MARCION, héréfiarque, né à Sinope dans le Pout, ville dont son pere étoit évêque, s'a tacha d'abord à la philosophie Stoicienne,& montra quelque. vertus. Mais ayant été convaineu d'avoir corrompu une vierge, il fut chaffé de l'églife par son pere. Le désespoir l'obligea de quitter sa patrie & de ferendre à Rome, où il prit l'hérétique Cerdon pour fou maltre l'an 143 de Jéfus-Chrift. Cet enthousiaste initia son disciple dans la doctrine des deux Principes, l'un bon, l'autre mauvais, auteurs du bien & du mal, & partageant entr'unx l'empire de l'univers. Pour mienx foutenir ee fanx dogme, il s'adonna tout enteir à l'étude

MAR de la philosophie, principalement de la dialectique : science très - nécoffaire aux novateurs. Le fanati. que éleve de Cerdon ajouta de nouvelles réveries à celles de son maitre. " Il fuppofa , dit M. l'abbé Pluques, ) , que l'homme étoit " l'ouvrage de deux Principes op-" pofés ; que fon ame étoit une " émanation de l'Etre bienfaifant. , fon corps l'ouvrage d'un principe malfaifant. Volci comment, " d'après ces idées, il forma fon fyfteme. Il v a deux Principes eternels & néceffaires ; l'un effen-., ticllement bon . & l'autre effen-33 tietlement mauvais. Le Principe effentiellement bon, pour communiquer fon bonheur, a fait fortir de fon fein une multi-,, tude d'efprits ou d'intelligences eclairées & heureuses. Le manvais Principe, pour troubler leur " bonheur , a créé la matiere . produit les élémens, & façonné des organes, dans lesquels il a enchaîné les ames qui fortoient du fein de l'Intelligence bien-" faisante. Il les a, par ce moyen, affujetties à mille manx; mais comme il n'a pu détruire l'activité que les ames ont reque " de l'Intelligence bienfalfante, ni , leur former des organes & des " corps inaltérables, il a tâché do les fixer fous fon empire, en leur donnant des foix. Il leur " a proposé des récompeuses, il , les a menacées des plus grands maux, afin de les tenir attachées " à la terre, & de les empêcher de n fe réunir à l'Intelligence bienn faifante. L'histoire de Moyfe ne permet pas d'en donner. Toutes les Loix des Juifs, les châtimens 33 qu'ils craignent, les récompen-" les qu'ils efperent, tondent à les n attacher à la terre, & à faire oublier aux hommes leur origine & leur deftination. Pour diffi-

MAR per l'illusion dans laquelle le Principe créateur du monde tenoit les hommes . l'Intelligence " bienfaifante avoit revêtu Jefus-Christ des apparences de l'huma-" nité, & l'avoitenvoyé fur la terre pour apprendre aux hommes que leur ame vient du ciel , & qu'elle ne peut être heureuse qu'en fe p réunissant à fon principe. Comme l'Etre créateur n'avoit ou dépouiller l'ame de l'activité qu'elle " avoit reque de l'Intelligence bienfaifante, les hommes devoient & pouvoient s'occuper à com-» battre tous les penchans qui les n attachent à la terre. Marcion conn damna donc tous les plaifirs qui " n'étoient pas purement spirituels. " Il fit de la continence un devoir effentiel & indifpenfable. " Le mariage étoit un crime, & , il donnoit plufieurs fols le bapte. me. Marcion prétendoit pronver a la vérité de son système par les » principes même du Christianis-" me, & faire voir que le Créa-" teur avoit tous les caracteres du mauvais Principe. Il prétendoit n faire voir une opposition essenn tielle entre l'ancien & le nonveau Teftament , & pronver que ees différences supposoient qu'en " effet l'ancien & le nouveau Tefn tament avoient deux principes " différens , dont l'un étoit effenn tiellement bon, & l'autre effen-, tiellement mauvais. Cette docn trine étoit la feule vraic, felon " Marcion; il ajouta, retraucha & , changea dans le nouveau Tel-, tament, ce qui paroissoit comn battre fon hypothèse des deux " Principes " Son hétéfie . adoptée par plusieurs diseiples célebres . & partagée en plusieurs sectes particulieres, fe répandit en pen de tems dans l'Eglife Orientale & dans

l'Occidentale. Les Marcionites s'abf-

tenoient de la chair, n'usoient que

d'eau . même dans les facrifices . & faisoient des jeunes fréquens. Les disciples de Marcion avoient un grand mépris & une aversion extreme pour le Dieu Createur. Théodoret avoit connu un Marcionite. âgé de 90 ans, qui étoit pénétré de la plus vive douleur toutes les fois que le besoin de se nourrir l'obligeoit à user des productions du Dieu Créateur. La nécessité de manger des fruits que ce Créateur avoit fait naître, étoit une humiliation à laquelle le Marcionite nonagénaire n'avoit pu s'accoutumer. Les Marcionites étoient tellement perfuadés de la dignité de leur ame. qu'ils couroient au martyre, & rechercheient la mort comme la fin de leur avilissement, & le commencement de leur gloire & de leur liberté. On dit que Murcion avoit fait un livre intitulé , les Antitheses , dans lequel il prétendoit montrer plulieurs contrariétés entre l'ancien & le nouveau Testament.

MARCIUS, (Come) conful Romain, vainqueur des Privernates, des Tolcans & des Faliques, fut le premier des Plébéiens qui fut honoré de la charge de diétateur, vers l'angéa avant L'his-Chrift

vers l'an 354 avant Jelus-Chrift. I. MARck, (Guillaume de la) étoit d'une maison illustre & féconde en grands hommes : mais il ne dut la célébrité partieuliere qu'à ses forfaits. Dominé par deux passions impétucufes , l'ambition & la haine, il conçut le projet de s'emparer de la ville de Liége. & chercha les moyens de se defaire de Louis de Bourbon qui en étoit évêque. Louis X/, qui haiffoit mortellement ce relat, parce qu'il étoit dans les intérêts de l'archiduc d'Antriche, avoit donné à Guillaume des soldats & de l'argent pour exécuter cette indigne entreprife. Il assemble fes gens ; qu'il fait habiller de rouge, portant fur leur manche gauehe la figure d'un hure de Sanglier (\*), & les conduit jusqu'au pays de Liége. Le Murck avoit des intelligences avec quelques habitans de la ville. Ceux-ei persuaderent à leur évêque d'aller au-devant de fon ennemi, & de ne point attendre qu'il vint affiéger la place, promettant de le suivre & de le défendre an péril de leur vie. Le prélat, pen en garde contre ces pretestations perfides, fort de la ville & va au - devant de la Marck. A peine les deux armées furent-elles en présence, que les traîtres abandonnerent Louis, pour le ranger du côté de fon ennemi ; il s'en faifit, le maffacra lui même par la plus lache cruauté, & fit trainer dans Liége indignée fon corps, qui fut exposé à la vue du peuple devant la porte de l'Eglife S. Lambert. Enfuite il fit élire son fils par violence, pour remplir la place de celui dont sa main venoit de verser le fang. Mais fon crime ne demeura pas impuni. Peu de tems après il fut excommunié par le pape, &pris par le scigneur de Horn, frere de celui que le chapitre de Liége avoit élu canoniquement pour fuccéder à Louis de Bourbon, De Horn prit le parti de son frere, & fit trancher la tête au meurtrier de Louis . dans la ville de Mastricht, selon Mezeray, ou à Utrecht, felon Sponde. Ces événemens doivent etre rapportés à l'année 1482.

il. MARCK, (Evrard de la ) nommé par quelques auxeurs le Cardinal de Bonillon de la famille da précédent, fut auffi ambitions que il. Élu évèque de Liége én 1505, il fe mit fous la protection de la France, requi plufieurs bienfaits de Louis XII & de François I, & les paya d'ingratitude. En 1518, il

(\*) Il fut furnommé par les Liée geois le Grand Sanglier des Ardennes, Junit arme C'us les Schriches, co. Rélicagne, contre la France, co. Rélicagne, contre la France per de contribut beaucoup à lui faire de fermer la couronne impériale de tenueur le distance de l'agne, de lui obtint le chapeau de cardia. Il mourre à Liège en 1538, avec le titre de légat de l'élément PIII. C'étoit un prêcht ambier. de adroit, qui mit tout en ufage pour parveuir aux premières pla-

ces. On a de lui des Ordonnauces

Synodales. III. MARCK, (Robert de la ) Ile du nom, feigneur de Sédan, frere du précé lent, fervit fous le toi In s XII, & fe tronva l'an 1512 à la hataille de Novare, avec denx de fe fils, Fleuranges & Jametz. On lui dit qu'ils font reftés bleffes dans un folfe; il oublie les ordres du général, prend 100 hommes-d'armes, vole au lieu indiqué. maleré les obstacles fréquens d'un terrein entre - coupé , & l'impoffibilité manifelte de les fecourir; perce fix ou feut rangs de Sniffes victorieux, les écarte, trouve fes deux fils conchés par terre, charge l'ainé fur son cheval, met le ieune fur colui d'un des fiens, fait fa retraite, rejoint la cavalerie Francoife, malgré les Suiffes qui s'étoient avancés pour l'en empêcher & donne aufi une 2e fois la vie à ceux qui déjà la lui devoient. Ga gné par les intrigues de fon frere. Robert passa dans le parti de charles. Quint, avec lequel il ne tarda pas à fe brouiller. Il fe racommoda alors avec la France, &, sûr d'en être fecourn, il fut affez téméraire pour envoyer à l'empereur un cartel de défi... Cet homme intrépide portoit ausli le surnom de Grand Sanglier des Ardennes , à cause des manx infinis qu'il commit fur les terres de l'empereur & de ses voifins : de même qu'un Sanglier , dit Brantôme, qui ravage les bleds & les vignes des pauevres bomnes-gent. Il portoit, ainfi que fes ancêtres, cette étrange & bizarre devife: SE DIEU NE ME VEULT, LE DIABLE ME PRYE.

IV. MARCK, (Robert de la ) IIIe du nom, connu d'abord fous le nom du feieneur de Feuranges. puis due de Bouillon & feigneur de Sédan, fils aine du précedent, fe dittingua par fa val ur fous les regnes de Louis XII & de Fra içois Ier. Il se trouva avec son pere à la bataille de Novare, & y reçut 46 bleffures; à celle de Marignan, & à celle de Pavie en 1525, on il fot fait prisonnier. Conduit à l'Ecluse en Flandres, il y écrivit l' Hiftoire des choses mémorables arrivées en France , Italie & Allemagne . depuis l'an 1502 jufqu'en 1521 fous le titre du jeune Aventureux. Il fut fait maréchal de France en 1526. S'étant ietté dans Péronne en 1536, il y fut affiegé par une armée d'Impériaux; il loutint quatre affauts. malgré le feu de 72 pieces de canon & força les ennemis à fe retirer avic une perte confidérable. Il mournt l'année Inivante.

V. MARCK, (Robert de la) IVe du nom, fils du précédent, dit le duc & le maréchal de Bouillon, obtint le bâton l'an 1547 , en éponfant une des filles de la ducheffe de Valentinois , maîtreffe de Henri II. Il fervit à la prife de Metz en 1552. & fut fait lieutenant-général en Normandie. Les Impériaux ayant afficgé Heldin l'année d'après . il le défendit tant qu'il put, & fut pris en capitulant. Il monrut en 1556, de poilon, à ce qu'il difoit : il fe flattoit que les Espagnols le craignoient affez pour s'etre défaits de lui. Son fils Henri-Robert , duc de Bouillon , lui finecéda dans le gouvernement de Normandie, v favorisa les Protestens dent il fuiveit les epinions

en feeret; & ne laiffa qu'une fille, morte en 1594. Elle avoit époulé H mri de la Tour d'Auvergne, qu'elle fit son héritier, quoiqu'elle n'en eut point d'enfans.

MARCONVILLE, ( Jean de ) feigneur de Montgoubert, vit le jour dans la Perche. Il n'est gueres connu que par un Traité moral & finguier, affez bon pour fon temps. & recherché encore par les biblio manes. Il est intitulé : De la bonté & de la mauvaistié des Femmes, en un vol. in - 16, Paris 1756. On a encore de lui : De l'heur & malheur du Mariage, Paris 1564, in-8°. De la bonne & mauvaife langue . Paris 1573, in-8°. On ignore les détails de la vie de cet auteur. Tout ce que l'on peut juger par fes écrits, c'eft qu'il étoit très-retiré ; très-appliqué à l'étude, lifant beaucoup, & faifant queiques bounes reflexions.

MARCOUL, (St.) Murculpsur, wé à Bayeux de parent nobles, devint un célèbre prédirateur; il fonda un monalère à Nanteul predirateur; il fonda un monalère à Nanteul predirateur; il fonda un monalère à Nanteul predirateur; il fonde Lon de la constant de la constant de la conégific célèbre à Corbert, au diocèléde la con-dépendante de St. est de la conde la con-dépendante de St. est de la conpartie de la reiliques. C'el-là en la conleis rois de France vont faire une neuvaine après avoir été fecroueller. Reims, avant que de toucher les malades des écroueller.

MARCULFE, moine François, it à l'age de 70 ans, un recueil des Formules des Actes les plus orientes formules font dans un flyle barbare, ce n'eft pas la faute de l'auteuri on ne parfoit pas mieux alors. Son ouvrage, très utile pour la connoffiance de très utile pour la connoffiance de très une pour les controlles des l'est de l'auteurier la configuration de l'auteurier la configuration de l'auteurier la configuration de l'auteurier la configuration de la configu

des partisuliers. Home Bignon pubia cette Collection en 1613, inpublia cette Collection en 1613, inservation de la collection en 1613, invelle edition dans le Recuell des Capitulaires, 1677, 2 volumes in-fol. qui est la plus exacte. Sa la plus complette. Laumoi précond que Morcusfér vivoit dans le VIIIe, é curif y avoit dans le VIIIe, fordars le VIIIe ficele. Ce qu'il y a de sir, c'est qu'on ne fait rien de positif un le temps dans lequel il a fleuri MARCY. POyer MARSY.

MARCY, (Balthatar) feulpteur de Cambrai, mort en 1674, acé de 54 ans , étoit frere de Gafpard , aufli feulpteur , mort en 1679 , ågé de 56 aus. Ces deux favans artiftes ont travaillé enfemble au baffin de Latone à Versailles, où cette Déeffe & fes enfans font repréfentés en marbre; & an beau groupe qui étoit placé dans une des niches de la grotte d'Apollon, à Verfailles. d'où il a été transporté dans les jardius de ce palais. On voit encore pluticurs autres grands ouvrages qui font honneur à l'habileté & au goût exquis de ces deux freres. Les mêmes talens les unirent étroitement, loin d'être, comme c'est l'ordinaire, une occasion de divifion & de jaloufie.

MARD. (ST.) Vov. REMOND. I. MARDOCHÉE, oncle ou plutôt coufin-germain d'Either, femme d'Affuerius roi de Perfe. Ce prince avoit un favori nommé Aman, devant qui il vouloit que tout le monde fléchit le genou. Le feul Mardachée refusa de se soumettre à cette baffeffe. Amen irrité obtint une permiffion du roi, de faire maffacrer tous les Juifs en un même iours. Il avoit déia fait élever devant fa maifon une potence de 50 coudées de haut, pour y faire attacher Mardochée. Celui-ci douna avis à la reine fa niece, de l'arrêt porté contre sa nation. Cette princesse profita de la

tendresse que le roi lui témoignait, pont lui déconvrir les noirceurs de fon favori. Le roi , heureusement détrompé , donna la place d'Aman à Mardochée, & obligea co ministre foélérat à mener fon ennemi en triomphe, monté sur un cheval, couvert du manteau royal & le sceptre à la main , dans les rues de la capitale , en criant devant lui : C'est ainfi que le Roi honore cenx au'il veut bonorer ... Aman fut pendu ensuite, avec fa femme & fes enfans, à ce gibet même qu'il avoit deftiné à Mardochée. Voyez Es-THER, AMAN

II. MARDOCHÉE, rabbin, fils d'Eliezer Comrino , Juif de Conftantinople , eft auteur d'un Comenentaire manuscrit fur le Pentateuque Simon, qui parle de cet oilvrage , ne marque pas le tems où fon auteur a vécu. Voy. Il. NATHAN.

MARDONIUS , gendre de Darius, & brau-frere de Xerces roi de perfe, commanda les armées de ce dernier prince contre les Grees, prit la ville d'Athènes, & remporta divers autres avantages ; mais la Fortune l'abandonna à la bataille de Platée, où il perdit la victoire & la

vie l'an 79 avant J. C. I. MARE, (Guillanme de la)

MARA : poète Latin , né d'une famille neble du Cotentin en Normandie, fut secrétaire de philieurs chanceliers successivement. Dégoùté de la cour, il fe retira à Caen , où l'université lui décerna le rectorat : picis il fut nommé vers 1510 tréforier & chanoine de l'églife de Contances. & il v mourut dans ces dignités. Ou a de lui deux Poemes qui traitent à peu-près de la même pratiere , l'un intitulé; Chimera, Pa-1is 1514, in-4°, l'autre a pour titre : De tribus fugiendis , Venere, Ventre & Pluma , Paris 1512 , in-4°.

II. MARE, ( Philibert de la ) confeiller au parlement de Dijon .

très-verlé dans la littérature & dans l'histoire écrivoit en latin prefqu'auffi bien que le préfident de Thou . fur lequel il s'étoit formé. Il mouruten 1687, après avoir publié plufieurs ouvrages. Le plus connu est le Commentarius de Bello Burgundico. C'eft l'Histoire de la guerre de 1635 : elle fait partie de ton Hiftoricorum Burgundia Conspectus, in-4°. 1689. L'auteur donne dans cet ouvrage un catalogue des pieces relatives à l'Histoire de Bourgogne . qu'il fe proposoit de composer.

III. MARE, (Nicolas de la) doyen des commissaires du Châtelet, fut chargé de plufieurs affaires importantes sons le regne de Louis XIV. Ce monarque l'honora de fon eftime, & lui fit une penfion de 2000 liv. La Mare mourut en 1723, Agé d'erviron 82 ans. On a de lui un excellent Traité de la Police, en 2 vol. in-fel, arxquels M. le Clerc du Brillet en a sjouté un 4c. Cet onvrage eft trop vafte pour qu'il ne s'y foit pas gliffé quelques fautes; mais ces inexactitudes ne doivent pas fermer les yenx fur la profondeur des recherches & la Solidité du jugement, qui en font le caractere. On y trouve , dans un grand détail , l'histoire de l'étabillement de la Police, les fonctions & les prérogatives de ses magistrats, & les réglemens qui la concernent. Les deux premiers volumes doivent avoir des Supplémens, qui font refondus dans la 2e édition de 1722 ; le 2e eft toujours de 1719 .

& le 4e de 1718. MARENNES, (la Comteffe de ).

Voyez I. PARTHENAY. MARES. Voy. DESMARES. MARECHAL D'ANVERS, (Le)

Voyer MESS 1. MARESCHAL, (George) premier chirurgien des rois Louis XIV

& Louis XV, nagust à Calais en 1658, d'un pauvre officier. Ses talens pour les opérations de la chirurgie . & fur tout pour celles de la wille au grand appareil , lui firent un nom dans Paris. Appellé à Verfailles pour être consulté sur une maladie de Louis XIV, loin de profter de cette occasion pour fa fortune, il revint à la capitale après avoir donné fon avis. En 1703, il fuccéda à Félix dans la place de premier chirurgien dn roi, & trois ans après, il obtint une charge de maitre d'hôtel & des lettres de nobleffe. Cet habile homme mourut dans fon château de Bievre en 1736, à 78 ans. La société académique de la Chicurgie a dù beaucoup à ses soins & à fon zele pour la perfection de

I. MARETS , (Rolland Des ) né à Paris en 1594, avocat au parlement, fréquent a d'abord le barreau, mais il le quitta enfuite pour la litserature. Il mourut en 1653, à 59 ans, regardé comme un hon humanifte & un excellent critique. Il avoit été disciple du P. Petau , & il conféroit fouvent avec lui fur la bonne latinité. On a de lui un reeucil de Lettres latines, écrites avec affez de pureté, & remplies de remarques de grammaire & de belleslettres , très-fenlées. Elles font intitulees : Rollandi Marefit Epiftolarum philologicarum Libri duo. Ces Lettres font des ouvrages faits à loifir, & n'ont ni la même aifance , ni la même légéreté de celles qu'on écrit par occasion à ses amis, L'uniformité qui y regne , fatigue. Elles tienuent plus de la differtation que du genre epistolaire, qui a quelque chofe de plus naturel , de plus gai & de plus varié. Elles parurent en 1655, par les foins de Lasmoy ; puis en 1686, in. 12. Le caractere de Rolland étoit doux , honnête , défintéressé. Il ne se soucia ni des richeffes, ni des honneurs. Il aimoit beareous fes parens , entr'autres

Jean des Murits son freres & Mimage distrit a cette ocadion, qu'on aurait pu l'appeller Philadelphe. Rolland cut un file, qui fut également avocat au parlement. Il est fréquemment cité par Boyle, auquel il fournilloit des observations & des remarques, dont ce savant se lounis beaucoup. Progres III. DUPRÉ.

II. MARETS DE ST-SORLIN (Jean Des ) frere du précédent, né à Paris en 1595, fut un des premiers membres de l'académie francoife. Le cardinal de Richelieu , qu'il aidoit dans la composition de ses-Tragédies , le fit contrôleur-général de l'extraordinaire des guerres, & secrétaire - général de la marine du Levant. Il mourut à Paris en 1676, chez le duc de Richelieu dont il étoit l'intendant, à 81 ans. Il avoit en l'esprit agrésble dans sa jeunesse, & il avoit été admis dans les meilleures sociétés de Paris. Ce fut lui qui compola ces iolis vers fur la Violette, pour la guirlande de Julie de Rambouillet :

Modefte en ma couleur, modefte en mon féjour,

Franche d'ambition, je me cache fous l'heibe;

Mais, fi fur votre front je puis me voir un jour, La plus humble des fleurs fera ja

plus superbe.

Les derniers jours de dus Marts: ne reflembierent pas à son printents; ils tinent besucoup de la folle, mais de cette folie fontre & melancolique, qui ell la plus cruelle de touse. Dans son Avts ados. E. Pjris av. Roi; ille vants qu'il levroit unears. Roi; ille vants qu'il levroit unears, dont une partie étoit déjà entôtée pour l'aire la guerre aux impies & aux Janfeniltes. Le nombre de ceux qui compoferent ce faceir troupeau, doit être , selont la Prophétis de St. Jean. & 144 mille qu'aux au surque du 144 mille qu'aux aux parts de la varque du 144 mille qu'aux aux parts de la varque du 144 mille qu'aux aux parts de la varque du 144 mille qu'aux aux parts de la varque du 144 mille qu'aux aux par de la varque du 144 mille qu'aux aux parts de la varque du 144 mille qu'aux aux les marque du 144 mille qu'aux de la variet la marque du 144 mille qu'aux les milles marque du 144 milles du 144 milles qu'aux les milles marque du 144 milles mil

542 Dieu vivant Sur le front , c'eft - àdire , qui feront voir à découvert par leur vic, que Dicu est vivant dans leurs caurs. Et comme toute armee a befoin d'un général, il offre cette charge au Roi; afia que le zele & la valeur de sa personne sucrée, qui sera le général de cette belle urmée , comme Fils aine de l'Eglife , & principal Roi de tous les cerétiens, unime tous les foldats. Pour les moindres charges, il declare à Sa Majesté qu'elles font destinées pour les chevaliers de l'ordre. L'atre royale compagnie, dit-il, des Chevaliers du St. Elprit doit marcher à leur tête, fi elle est aussi noble & aussi vaillante comme che fe perfunde de l'être. Et pour les piquer d'houncur, il ajoute, qu'elle le sera beaucoup, fi elle est aussi prête que le reste de cette fainte arribe à tout faire & à tout Souffrir. Pour les moyens que l'on doit employer dans cette guerre. & dont cette nombrente armée le doit fervir, il ne s'en ouvre pas; mais il se réserve à les déclarer en tems & lieu . comme les ayant appris du St. Efprit. Bien des gens auroient pu penfer que cette armée étoit une vifion digne de Nostradamus, & c'étoit la premiere penfée qui devoit venir dans l'esprit du roi en lisant le projet. C'est pour prévenir cette idée que l'auteur déclare à Louis XIV. que la plus grande partie de cette armée eft déjà levée , & qu'elle eft composée de plufieurs mille ames. Il prédit à Louis XIV l'avantage de ruiner les Mahométaus. Ce prince valeureux , dit-il , prédit dans Jérémie par les mots de FILS DU JUSTE, va détruire & chaffer de son état Timpiété & Chérélie . & réformer les Ecclépaftiques , la Justice & les Fixances ; puis d'un commun confentement avec le Roi d'Espagne , il convoqueratous les Princes de l'Europe avec le Pape pour réunir tous les Chrésiens à la vraie & Seule religion.

Catholique ... Après la réunion de tous les bérésiques sons le saint fixee . le Roi feru déclaré chef des Chrétiens. comme fils ainé de l' Eglife. Ces idées Ini échaufferent tellement l'imagination, que fon esprit bleffé voyoit par-tout des Janfeniftes & des Athées. Un jonr que la Motte-les-Vayer paffoit dans la galerie du Louvre, des Marêts fe mit à dire tout haut : l'oi!à un homme qui n'a point de religion. -- Alon ami . ( lui répondit le Vayer, en se retournant . ( f'as tant de religion , que je ne sinis pas de ta religion. Celle de des Marêts étoit le plus abfurde fanati:me. On a dit de lui, " qu'il etoit le plus fou de tous les Poètes , & le meilleur Poète qui fut sentre les fous. On disoit austi que a des Marets, encore jeune, avoit perdu son ame en écrivant des " Romans; & que vieux, il avoit n perdu l'esprit à écrire sur la Mys-" tieité. " Cet insensé fut un des ridicules critiques de Boileau. Il l'accusoit un jour d'avoir pris dans Juvenal & dans Horace, les richeffes qui brillent dans fes Satyres. Qu'importe , répondit un homme d'esprit à des Marêts ? Avouez du moins que ces larcins resemblent à ceux des Partifans du tems paffé; ils lui fervent à faire une belle dépense . & tout le monde en profite... Des Marês a fait plusieurs pieces de théâtre, telles qu'Afpafie, les Vifionuaires, Roxane, Scipion, Europe , Mirame ; la comédie des Vi-. fionnaires paffa de fon tems, pour le chef - d'œuvre de ce fantique rimeur. Nous avons encore de lui: I. Les Pfaumes de DAVID parupbrafes. II. Le Tombean du Cardinal de RICHELIEU, Ode. III. L'Office de la VIERGE mis en vers. IV. Les Pertus Chrétiennes , Poeme en huit chants. V. Ler Iv livres de l'Imitation de JÉSUS CHRIST, 1654, in-

12, très - mal traduits en vers fran-.

### MAR

gois. VI. CLOVIS., on h France Chrétienne, en 26 livres, Elzevir, 1667. in-12; Poème fans génie du un lujet qui devoit exciter le génie. Il en prit la défené contre Boileau dans une brochure publice en 1674, in 4<sup>5</sup>, Dépréaux, averti que cette critique alloit paroltre, la prévint par cette épigrammes

Racine, plains ma definie!

Crif demain la strife journée,
Où le propètie des Marèts,
Armé de cette mème foutre
Qui mit it Pors. Royal en pondre.
Paus procre de mille traits.
C'en eff suit, non beure est orma:
Non que un Mule, Joutemus
De tri, judacieux actis,
N'ait affec de quoi le confondre;
Haist, cher ami, peur lui répondre.
Hilail il faut fre CLOVIS.

Cette épigramme n'empêcha pas que des Marets ne fut tres-content de fou Poeme ; & l'etoit 'à un tel point , que dans ses Délices de l'Esprit, it en renvoie la gloire à Dieu , qui l'avoit visiblement affisté pour finir ce grand ouvrage. VII.La Conquête de la Franche-Comsé. VIII. Le Triomphe de la Grace; c'est plutôt le triomphe de l'ennui. IX. Ellher, X. Les Amours de Prothée & de Philis : Poëmes héroïques , &c. Des Marêts a publié eu profe: I. Les Délices de l'Efprit ; ouvrage inintelligible, dont on s'est moqué, difant qu'il falloit mettre dans l'errata : DELICES , lifez DÉLIRES. Ce fanatique prétend expliquer l'Apocalypse dans ce livre; mais il s'en acquitte conime Jurieu s'en acquitta depuis. II. civis au STESPRIT au Roi. De tous les écrits de cet insensé, c'est le plus extravagant: (1'oy. au commeucement de cet article. ) III. Képonfe à l'infolente Apologie des Religieufes de Port - Royal , avec la Découverte

de la fauffe Eglife des Janféniftes & de leur fauffe éloquence; présentée au Roi; Paris, 1666 in-8°. IV. Des Romans : entr'autres , Ariane, production obscène & maussade, 1639 in-4°, avec de belles figures gravées par Boffe. Des Murêts s'eft éloigné des idées de vertu qu'on faisoit entrer dans ces sortes d'ouvrages. Ariane, fou héroine, s'en plaint dans le Parnaffe réformé de Guéret." On ne trouve chez moi. " dit-elle, que des lieux infames; " & mes héros font fi bien accou-, tumés à les fréquenter, qu'on , les prendroit pour des foldats-, aux - gardes ou des moufquen taires ... Je ne m'étonnne point , après cela fi l'auteur me foit , paroître nue ; il y auroit eu de " l'irrégulairé d'en avoir use au-" trement. " V. Une espèce de Differtation fur les Poètes Grees . Litins & François, dans laquelle il attaque les maximes d'Ariflote & d'Horace fur l'Art Poétique. VI. La Vérité des Fables , 1648 , 2 vol. in-8°. VII. Quelques Ecrits contre les Satyres de Boileau, & contre les disciples de Jansenius. Ces differens ouvrages n'ont d'autre mérite, que celui de l'enthousiasme le plus rifible. Ses vers sont laches, trainans, incorrects; fa profe oft semée d'expressons ampoulées & extatiques, qui en rendent la lecture encore plus fatiguante que eelle de scs Poésies. Pour connoître cet auteur tel qu'il étoit, il faut lire les l' fionnaires de Nicole, & l'Avertiffe: ient qui est au-devant de cet ouvrage. Voy. 11. JONS ... VI. MORIN ... & II. NICOLE.

III. MARETS, (Samuel Des) né à Oifmond en Picardie, l'an 1599, avec des dispositions heureuses, it ses études à Paris, à Sammar & d'Ennève. Il devint ministre de pluseurs Eguises Protes.

tantes, puls professeur de théologie à Sedan , à Bois-le Duc & à Groningue. Il s'y acquit tent de réputation, que l'université de Levde lui offeit une chaire de profelfenr en 1673. Il étoit fur le point de l'aller occuper, locfqu'il mourut à Groningue, a 74 ans. On a de lui un grand nombre de livres de controverse, contre les Catholiques & les Sociniens, & contre Grotius. Son l'eftéme de théologie : intitulé: Synop/is Thrologica, fut trouve fi methodique, qu'on s'en fervit dans les académies Proteftantes. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Groningue, en 1675, 2 vol. in-4°. Summel des Marêts laiffa : fils, Henri & Daniel, qui parment dignes de lui par leur feience & leur érudition. C'est à eux qu'en doit l'édition de la Bible Françoile, imprimée en grand papier, in-fol. Elzevir , 1669. Les Notes dont cette Bible eft remplie, font tontes de Samuel des Marêts , leur pere. Elles font écrites avec érudition, mais d'un ftyle lourd & incorrect. On a encore de ce fa vant théologien un Catéchi/me latin fur la Grace, publié en 1651. Ce n'eft presque qu'une traduction de celui que Feydeau , Jauféniste , célebre, avoit publié l'année précédente ... Voyez ALTING.

MARÉTS. Voy. DESMARÊTS .. MAILLEBOIS. & REGNIER, 1º11.

MAREUIL & MARGAT, ( Jéfuites ): le premier a traduit en notre langue le Paradis reconquis de Milton , à la suite de la traduct. de Dupré de St-Main . Voy. SALVIEN. Quant au fecond. Voyez BRUMOY.

MARFORIO. Voyez PASQUIN. & SIXTE V.

MARGARITONE, habile peintre & sculpteur , natif d'Arezzo , florissoit sous le pape Urbain IV dont il étoit estimé. Il mourut à

77 ans , vers la fin du XIIIe fiecle. MARGON , ( Guillaume Plantavit de la Paufe, de) né dans le diocèle de Beziers, vint de bonneh ure à Paris , & s'y fit rechercher pour la vivacité de son esprit. Les Janféniftes & les Moliniftes fe le disputerent : l'abbé de Margon donna la préférence à ceux-ci. Les Jeluites étoient alors le canal de tontes les graces, & il prétendoit à la fortune. Il débuta en 1715 pre une brochure intitulée : Le Janiezisme démafqué, qui devoit plaire à la Société , & qui cependant fot t ès maltraitée par le P. de Tourmmine, auteur du Journal de Trevoux. L'abbé de Margon, d'autant plus sensible à la critique de ses ouvrages, qu'il l'exerçoit avec plaisir sur ceux des autres, lança pluficurs Lettres contre le journalifte & contie les confieres. De nouvelles fatyres contre des personnes accréditées, suivirent ces premieres productions de la malignité. La conr fe erut obligée de le reléguer aux isles de Lérins, d'où il fut transféré au château d'if. lorfone ces isles furent prifes par les Autrichiens , en 1746. Sa liberté lui fut rendue à condition qu'il se retireroit dans quelque maiton religiense! il choiut un monaftere de Bernardins , où il mourut en 1760. L'abbe de Margon appartenoit à une famille refpectable, alliée, dit-on, au cardinal de Fleury. Sa vie n'en fut pas plus heureuse : le funette abus qu'il fit de fon esprit, empoifouna les jours. Il étoit d'une taille au defious de la médiocre, & fort gros; il avoit une physionomie méchante, pleine de fiel & d'impétuofité , & fon caractere étoit comme sa physionomie. Naturellement porté à augmenter le mal & à exténuer le bien , il ne voyoit

les choses que par le côté diffor-

que fon esprit étoit malin. L'amitié, cette vertu des ames fenfibles, lui fut entiérement inconnue : il ne fat ui la goûter, ni l'inspirer. On le connoissoit des les premiers inftans, comme un homme caustique, frondeur, bouillant, faux, tracaffier, & toujours prêt à brouiller les personnes les plus unies , si cette division ponvoit l'amuser un momeot du moins, c'est ainsi qu'il étoit connu dans fon exil : il eft vrai que la folitude n'avoit pas peu contribué à aigrir son caractere. On rapporte cette aneedote à fon fujet : Ayant reçu une gratification de 20.000 livres, il imagina de la manger dans un fonper fingulier , qu'il priaM.le duc d'Orléans de lui laiffer donner à St. Cloud, Il en fit la difpolition. Pétrone à la main. & exécuta avec toute la régularité possible le repas de Trimalcion. On furmonta toutes les difficultés à force de dépenfes. M. le Régent ent la curiofité d'aller furprendre les acteurs, & il avoua qu'il n'avoit rien vn de fi original... Ou a de l'abbé de Margon plusieurs ouvrages, écrits avec chaleur. I. Les Mémoires de Villars, 3 vol. in-12; les deux premiers font du héros luimême. II. Les Mémoires de Berwick, 2 vol. in-12. III. Ceux de Tourville, 3 vol. in-12, pen estimés. IV. Lettres de Fitz-Moritz. V. Une mauvaife brochure contre l'académie françoife, intitulée: Premiere Séauce des Etats Calotins, VI. Pluficurs Brevets de la Calotte. L'abbé de Margon eut beaucoup de part aux Satvres publiés fous ce nom. VII. Quelques Pieces de Poéfie, manuscrites, qui valent beaucoup moins que fa profe.

MARGUERIN DE LA BIGNE, Voyez II. BIGNE.

I. MARGUERITE, (Ste.) vierge célebre, recut fa couronne du Tome V.

martyre, à ce qu'on croit, à Antioche l'an 275. On n'a rien d'affuré for le genre de fa mort. Son nom ne se trouve point dans les anciens Martyrologes, & elle n'eft devenue célebre que dans le XIe fiecle. Ce que l'on dit de fes reliques & de fes ceintures , n'a pas plus de fondement que les actes de fa vie. Cependant on fait auiourd'hui sa fête le 20 de iuillet. Voyez les Vies des Saints, de Baillet, pour ce jour-là.

Il ne faut pas la confondre avec Ste. MARGUERITE, reine d'Reoffe. Celle-ci étoit petite-fille d'Edmond II. roi d'Angleterre. Son cfprit & fon corps étant d'une égale beauté. Malcolme roi d'Ecoffe l'époufa . & l'aima comme un modele de toutes les vertus. Sa charité étoit fi tendre, que, lorsqu'elle avoit donné fon argent, elle donnoit encore fes bijoux. Elle mourut de la mort des Saints en 1091.

II. MARGUERITE, fille de Waldemar III. roi de Danemarck. & femme de Haquin roi de Norwège . fut placé l'an 1287 fur le trône de Dannemarck & fur celui de Norwège, par la mort de son fils Olaüs. qui avoit uni dans fa personne ces deux royaumes. Albert, roi de Suède, tyran de ses fujets nobles, les fouleva contre lui ; ils offrirent leur couronne à Marguerite, dans l'espérance qu'elle les délivreroit de leur roi. Le tyran succomba après 7 ans d'une guerre aussi cruelle qu'opiniatre, & se vit forcé de renoncer au sceptre en 1394, pour recouvrer fa liberté qu'il avoit perdue dans la bataille de Falcoping, Marguerite, furnommée dès lors la Sémiramis du Nord, maîtreffe de trois couronnes par ses victoires. forma le projet d'en rendre l'union perpétuelle. Les états-généraux de Danemarck . de Suède & de Norwège . convoqués à Calmar en 1397 . Mm

frent une loi folemnelle, qut des trois royaumes ne faifoit on'une feule monarchie. Cet acte célebre, connu fous le nom de l'Uvion de Calmar, portoit fur trois bafes, La tre, que le roi continueroit d'être électif. La 2e, que le fouverain feroit obligé de faire tour-à-tour son féjour dans les trois royaumes. Le 3e , que chaque état conserveroit fon fenat, fes loix, fes privileges. Cette union des trois royaumes, fi belle au premier coup-d'œil, fut la fource de leur oppression & de leurs malheurs Marguerite ellemême viola tontes les conditions de l'union. Les Suédois avant été obligés de lui rappeller ses fermens, elle leur demanda s'ils en avoient les titres? On lui tépondit en les lui montrant. Gardes-les denc bien, répliqua-t-elle; emoi je garderai encore mieux les Villes, Places-fortes Ed les Citudelles du Rovanne... Margurite ne traita gueres mieux les Danois que les Suédois; & elle mourut peu regrettée des uns & des autres en 1412, à 59 ans, après en avoir régné 26. Le duc de Poméranie fon neveu, qu'elle avoit affocié au gouvenement des 3 royaumes, lui fuccéda fous le nom d'Eric XIII. Margueriteeut les talens d'une héroïne, & quelques qualités d'une princeffe. Lorfque fes projets n'étoient pas traversés par la loi, elle la faifoit observer avec une fermeté louable; & l'ordre public étoit ce qu'elle aimoit le mieux, après ses intérêts particuliers, Ses mœurs n'étoient pas trop réguliéres : mais elle tâchoit de réparer cette irrégularité dans l'ésprit des peuples, par les dons qu'elle faifoit aux égliles. Son esprit auroit été plus loin, s'il avoit été cultivé. Elle parloit avec force & avec grace, & elle fe fervitavantageufement du mélange que la nature avoit fait en elle, des agrémens

des femmes . & du courage des hommes.

III. MARGUERITE, fille alnée de Raimond Bérenger , comte de Provence, éponfa S. Louis en 1234. La reine Blanche , jaloufe à l'excès de l'affection de fon fils, vovoit avec une espèce de chragrin ses vife empressemens pour fa femme. Si la cour vovarcoit, elle les faisoit prefque toujours loger féparément. Aush la jenne reine n'aimoit pas beaucoup fa belle-mere. S. Louis n'osoit même aller chez cette épouse chérie, fans prendre des précautious, comme s'il avoit été chez une maîtreffe. Un jour qu'il tenoit compagnie à fa femme, parce qu'elle étoit dangerensement malade, on vint lui dire que sa mere arrivoit. Son premier mouvement fut de s'en. foncer dans la ruelle du lit. Blanche l'appercut néanmoins. Venez-vousen . lui dit-elle en le prenant par la main; vous ne faites rien ici ... Hélas I s'écria Marguerite désolée, ne me laifferez-vous voir mon Seigneur ni à la vie, ni à lu mort ? Elle s'évanouit à ces mots; tout le monde la crut morte. Le roi le crut luimême . & retourna fur-le . champ aup ès d'elle. Sa prélence la fit revenir de son évanouissement; & les deux époux, toujours furveillés, s'en aimerent davantage. (Voyez l'Histoire de St Louis par Joinville, & l'Histoire de France par l'abbé Velly.) Marguerite fuivit Louis en Egypte l'an 1248, & accoucha à Damiette en 1250 d'un fils, furnommé Triftan, parce qu'il vint au monde dans de facheules conjoncures. Trois jours auparavant elle avoit recu la nouvelle que son époux avoit été fait prison. nier; elle en fut fi troublée, que. crovant voir à tout moment fa chambre pleine de Sarrafins, elle fit veiller auprès d'elle un che-

walier de 80 ans, qu'elle pria de

#### MAR

bui couper la tête , s'ils fe rendoient meitres de la ville. Le chevalier le lui promit , & lui dit bonnement qu'il en avoit en la penfée avant qu'elle lui en parlat. Les Sarrafins ne purent furprendre Damiette; mais le jour même qu'elle acconcha, les troupes Pilanes & Génoiles, qui y étoient en garnifou . voulurent s'enfuir parce qu'on ne les payoit pas. Cette princeffe pleine de courage fit venir au pied de son lit les principaux officiers & elle les harangua, non pas les larines aux yeux; mais d'un ton fi ferme & fi male, qu'elle obligea ces laches à ne point fortir de la place. Do retour en France, elle fut le confeil de fon époux, qui prenoit fes avis en tout, quoiqu'il ne les faivit pas toujours. Eile mourut à Paris en 1285, à 76 ans. Comme aînée de la fœur Beatrix qui avoit éponfé le comte d'Anjou, frere du roi, elle voulut prétendre à la lucecflien de la Provence; mais elle n'y réuffit pas, la coutume du pays étant que les peres ont droit de Se choifir un héritier. Son donaire étoit affigné fur les Juifs, qui lui payoient par quartier 219 livres 7 fols 6 deniers. C'étoit une des plus belles femmes de fon tems, & encore plus fage que belle. Un poète Provençal lui avant dédié une piece de galanterie, elle l'exila aux isles d'Hiéres. Son esprit étoit si judicieux, que des princes la prirent plufieurs fois pour arbitre de leurs differends. Quoiqu'elle n'eut pas trop lieu (dit le Pere Fontenai . ) d'aimer la reine Blanche, elle pleura beaucoup à la nouvelle de fa mort, qu'elle apprit dans la Palettine. Joinwille lui dit avec la liberté naïve. " qu'on avoit bien raifon de ne pas p fe fier aux pleurs des femmes. , Marguerite lui répondit avec non moins ne franchile: Sire de Joinville, ce n'eft pas auffi pour elle que je pleure; mais c'est paree que le Roi est très-ussigé, & que ma sille l'abelle est restée en la garde des hommes,

IV. MARGUERITE DE BOUR-GOGNE, reine de France, fille de Robert II lue de Bourgogne , pet t . file par fa mere de Saint-Louis , & femme de Louis le Hutin roi de France, époula ce prince agé feqlement de quiuze ans en 1305. Ella étoit belle, d'un efprit vif. & fon cour étoit porté à la galanterie. Elie étoit très unie avec Blanche de Bourgogne, femme de Charles comte de la Marche , frere du roi. Ces deux princesses avoient les mêmes goûts, & leurs amours éclaterent bientot. En 1314 , l'une & l'autre furent convaincus d'adultere avec deux freres, l'un appellé Philipe l'autre Gautier d'Aunay. Ils avoient intéreffe dans leurs debauches un hniffier de la chambre de la reine de Navarre, confident & complice de ces desordres. Philippe paffoit pour l'amantde Marguerite, Gautier pour celui de Blanche. Cétoit à l'abbive de Maubuiffon , que fe paffoient les scènes hontenfes du libertinage des prine ffes. Louis Hutin, qui venoit de monter fir te trone , fit faire le pro è aux deux gentils-hommes, comme à des traitres & à des fcélérats, compables du crime de lèze maiesté. L'huisfier, entremetteur de ces criminelles galanteries, fut condamné au gibet; mais Philippe & Gautier furent traités plus sévérement. Ils furent tous les deux metilés & écorchés vifs. Ils eurent ensuite la tête coupée, & leurs corps furent pendus par desfous les bras, & leurs têtes placées fur des piliers. Cette execution fe fit en 1215 à Pontoile. A l'égard de Marguerite & de Blanche, elles furent renfermées au château Gaillard; &, foit que Marguerite fût la plus coupable, foit que Louis Hutin fut le plus févere fon époule éprouva le plus rude châ iment: elle fut étranglée avec une ferviette.

MARGUERITE, Landgrave de Thuringe. Fov. 111 FREDERIC.

V. MARGUERITE DÉCOSSE , femme de Louis XI, roi de France, quand il n'étoit encore que dauphin , avoit beaucoup d'esprit & aimoit les gens-de lettres. Ce fut elle qui donna un baifer à Alain Chartier: ( Voyez l'article de ce poète. ) Elle mourut en 1445 , à 26 ans.

VI. MARGUERITE D'AU-TRICHE, fille unique de l'empereur Maximilien I & de Marie de Bourgogne , naquit en 1450. Après la mort de fa mere on l'envoya en France , ponr y être élevée avec les enfans du roi Louis XI. Peu de tems après elle fut fiancée au dauphin, qui monti depuis for le trone fons le nom de Charles VIII. Mais ce monarque ayant donné fa main, en 1491, à Anne héritiere de Bretagne, renvoya Marguerite à fon pereavant la confommation du mariage. Lerdinand & Ifabelle , rois de Caftille & d'Aragon , la firent demander en 1497 pour leur fils unique, Jean infant d'Efpagne. Comme elle alloit joindre fon époux, fon vaiffeau fut battu d'une furieule tempête , qui la mit fur le point de périr. Ce fut dans cette extrémité qu'elle compola cette Epitaphe badine :

Ci-git MARGOT, la gente Demoi-

Qu'eut deux maris, & fi mourut

pucelle. Si Marguerite fit effectivement cette plaisanterie au milieu du naufrage , on ne doit pas avoir une foible idée de la fermeté de fon ame. L'infant fon époux étant mort pen de tems après, elle éponfa en 1507 Philibert le Beau , duc de Savoye. Veuve trois ans après, & n'ayant point d'enfans, elle fe retira en Allemagne auprès de l'empereur fen pere.

Elle fut dans la fuite gonvernante des Pays Bas , & fi acquit l'eftime publique par fa prodence & par fon zèle contre le Luthéranisme. Cette princeffe mourut à Malines en 1520.

à 50 ans. Sa devile étoit : Fortune infortune, fors uns On la expliquée de plufieurs manieres differentes ; elle ne mérite de l'être d'aucune. Marguerite laiffa divers onvrag, en profe & en vers, entr'autres : le Difcours de ses infortunes & de sa vie. à an le Maire composa à sa louange la Couronne marguaritique, imprim. à Lyon en 1549. Toutes les fleurs de cette couronne ne sont pas également vives; mais l'on trouve dans ce recueil des choses affez curienles fur cette princesse & plufieurs de fes faillies... Il ne faut pas la confondre avec MARGUERITE d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas & fœur de Charles-Quint. Quelques historiens ont été affez téméraires pour affurer que son frere l'aimoit éperduement, & qu'il avoit eu d'eile Dom Juan d'Autriche. VII. MARGUERITE DE VA-

LOIS, reine de Navarre, fœur de François I, & fille de Charles d' Orléuns duc d'Angoulème, & de Louife de Savoye, naquit à Angou'eine en 1492. Eile époufa en 1509 Charles. dernier duc d'Alencon, premier prince du fang & connétable de France, mort a Lyon après la prise de Pavie, en 1525. La princesse Marguerite, affligée de la mort de son époux & de la prise de son frere qu'elle aimoit tendrement , fit un voyage à Madrid , pour y foulager le roi durant sa maladie. La fermeté avec laquelle elle parla à Charles-Quint & à ses ministres, les obligea à traiter ce monarque avec leségards dus à son rang. François I, de retour en France, îni témoigna sa gratitude en prince fenfible & générenx. Il l'appelloit ordinairement fa Mignone; il lui fit de très-grands

## MAR

avantages, lorfqu'elle fe maria en 1526 à Henri d'Albert, roi de Nawarre. Jeanne d'Albert, mere de Henri IV, fut l'heureux fruit de ce mariage. Ses foins fur le trône furent ceux d'un grand prince. Elle fit fleurir l'agriculture , encouragea les arts , protégea les favans , embellit ses villes & les fortifia. L'ardeur qu'elle avoit de tont apprendre, lui fit écouter quelques théologiens Protestants, qui l'infecterent de leurs erreurs. Elle les déposa en 1533 dans un petit ouvrage de fa façon , intitulé : Le Miroir de l' Ame péchereffe, qui fut cenfuré par la Sorbonne. Cette condamnation lui inspira encore plus d'intérêt pour les hérétiques, qu'elle regardoit comme des hommes malheureux & perfécutés. Elle leur donna sa confiance, & employa tout ce qu'elle avoit de crédit pour les déroher à la sévérité des loix. Ce fut à sa recommendation que François I écrivit au Parlement, en faveur de quelques hommes de lettres pourfuivis comme favorables aux nouvelles erreurs. Enfin, fur la fin de fes jours, elle rouvrit les veux à la vérité, & mourut fincérement convertieen 1549 . à 57 ans , au château d'Odes en Bigorre. (Voyez III. FEVRE. ) Cette princeffe joignoit nn efprit male à une bonté compatiffante . & des lumicres très - étenducs à tous les agrémens de fon fexe. Elle étoit douce fans foiblesse . magnifique fans vanité, capable d'affaires, fans négliger les amufemens de la faciété . attachée à François / comme une fœur bien née . & austi respectueuse à son égard que le moindre de fes fujets. Amie de tous les arts, elle en cultivoit quelquesuns avec foccès. Elle écrivoit facilement en vers & en profe. Ses Poéfres lui acquirent le furnom de Dixieme Mufe. Nous citerons la petite picce qu'elle adressa à Marot, en

répondant pour Hélène de Tournon à ce poète, qui s'étoit plaint dans une épigramme du nombre de ses créanciers.

Si ceux à qui devez comme vous dites,

Vous connoissoient comme je vous connois,

Quitte seriez des dettes que vous fites, Au tems passé, tant grandes que

Au tems passé, tant grandes que petites; En leur payant un dixain toute-

fois, Tel que le vôtre, qui vaut mieux

mille fois,
Que l'argent du par vous en con-

Car estimer on peut l'argent au poids;

Mais on ne peut (& f'en donne mit voix) Allez prifer votre belle science.

On célébra Marquerite en vers & en profe. On dit d'elle, que c'étoit une Marguerite qui furparfoit en valeur les perles d'Orient La reine Marguerite avoit la vertu que l'antiquité supposoit à ces vierges du Parnatle : mais on no le jugeroit pas en lifant fes ouvrages, très-fouvent obscèncs malgré la pureté de fes mœurs. Les jeunes-gens les lifent encore aujourd'hui avec plaifir. On v trouve de l'esprit, de l'imagination, de la naiveté, & la Fontaine y a puifé le fonds & même les ornemens de plusieurs de fes Contes. On a d'elle: Heptameron, ou les nouvelles de la Reine de Navarre , 1550 , in-4°. (édition de (fruget; ) & Amfterdam 1698, 2 volumes in 8° figures de Romain de Hoogue. Ce font des Contes dans le goût de ceux de Bocace, qui ont été imprimés de même, à Amsterdam 1697, 2 vol. in . 8°. figures. On y joint les Cent Nouvelles, Amsterdam 1701 , 2 vol. in-8°. figures ; & les

Mm iii

Centes de la Fontaine , Amfterdam , 168c. 2 vol. in-8°, figures, Ces 4 Recueils ont été reimprimés fous le titre de Ricueil de Contes, d'une trèsiolie édition, à Chartes fons le nom de a Haye, 1733, 8 vol. petit in-12. ( l'o)ez Louis XI. ) II. Les Margnerites de la Marguerite des Prince [es, recucillies en 1547,in-8. par Jean de la Have, fon valet deshambre. On trouve dans ce recueil de l'oches : 1º Quatre Mefferes, ou Comédies pieufes, & deux Farces. Ces picces fingulieres, où le facré est mélé avec le prophane, sont faus élévation , & n'offrent que beauconp de naïveté, parce que le naif eft une muance du bas- 2°. Un Poeme fort long & fort infipide, intitule . Le Triompte de l'Agrean , 3°. La Complainte pour un Prifonmer apparemment pour François I, eft un peu moin manvaife Marguerite avort une fac lite finguliere pour faire les devifes. La fienne étoit la fleur de Souci qui regardoit le Soleil , avec ces mots : NON INFERIORA SECUTUS. Elle en avo t une autre ; c'étoit un Lys à côté de deux Marguerites, & ces paroles à l'entour : MIRANDUM NATURE OPUS.

VIII. MARGUERITE DE FRANCE, fille de Francois I, née en 1523, cultiva les lettres & résandit fes bienfaits fur les favans. al exemple du roi fon pere. Elle fe maria en 1559 avec Emmanuel-Philibert . due de Savoye. Ce prince connut tout le bonheur de posséder une telle épouse, & ses sujets la nommerent de concert la Mere des Peupies... Hinri II/avant paffe à Turin : fon retour de Pologne. elle fe donna tant de mouvement pour que ce monarque & les feienears de fa fnite fuffent bien traités, qu'elle contracta une pleuréfic. dont elle mouruten 1574. Cette princesse favoit le Gree & le Latin, & foignoit à ces conneiffans ces des vertus supéricures & une

piété tendre. IX. MARGUERITE DE FRAN-CE, fille de Henri II, née le 14 Mai 1552, épousa en 1572 le prince de Béarn, fi cher depuis à la France fous le nom de Henri IV. Ce mariage, célébré avec pompe, fut l'avant coureur de la funeste journée de la St. bartbélenti, concertée au milieu des réjouissances des noces. La jeune princesse avoit alors tout l'éclat de la beauté & de la jeuneffe; mais fon mari n'eut pas fon cœur : le duc de Guife le poffédoit. ( Poyez auffi t. FAUR.) Henri , loin de travailler à fe l'affirer , donna le fien à différentes maltreffes. Deux époux de ce caractere ne pouvoient gueres vivre en bonne intelligence. Marguerite étant venue à la cour de France en 1582. s'abandonna à toute la foiblesse de fon tempérament. Le roi (barles JX, fon frere, la fit rentrer pour quelque tems en elle même par un traitement ignominienx. Ce prince avoit dit, après avoir figné fon contra de mariage: En donnaut ma fæir Margot au Prince de Béarn, je la donne a tens les Huguenets du Royanme ... Henri, obligé de vivre avec cette fe nme voluptueuse, lui témoigna le mépris qu'elle méritoit. Marguerite , profit ut du prétexte de l'excommunication lancée par Sixte Quint con re fon époux, s'empara de l'Agenois & s'établit à Agen, d'où fa lubricité & fes vexations la firent chasser. Contrainte de fe fauver en Auvergne, elle s'y conduifit en courtifanc & en aventuriere. Sa vie fut trè-agitée . iufqu'au moment qu'elle fut enfermée au château d'Uffon, dont elle fe rendit maitreffe, après avoir affujetti le cœur du marquis de Canillac qui l'y avoit renfermée. Henri IV devenu roi de France, & n'ayant

3. 2 . 2 , 1 402 .

### MAR

Weint en d'enfant d'elle , lui fit proposer pour le bien de l'état de faire eaffer leur mariage. Ette v confentit avec autant de noblesse que de définteressement. Loin d'exiger plufieurs conditions auxquelles ce prinee auroit été obligé de fouscrire . ella demanda feutement qu'on payat Ses dettes, & qu'on Ini affurat une pention convenable. Leurs nœuds furent romous en 1599, par le pape Clement IX. Marguerite, libre de fes in ns, quitta fon château d'Uffon en 1605 . & vint fe fixer à Paris . on ele fe fit batir un beau palais rue de Seine, avec de vaftes jardins qui regnoient le long de la riviere. Elle y vécut julqu'en 1615, année de la mort, dans le commurce des gens-de-lettres & dans les exercices de piété. Cette princelle joignit à une ame noble, compatillante & généreule, beaucoup d'eiprit & de beauté. Perionne en Europe ne dansoit fi bien qu'elle. Dom Juan d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, partit exprès en poste de Bruxelles, & vint à Paris incognito pour la voir danser à un bal paré. Sa maison étoit l'asyle des beaux-esprits. Son imagination acquit taut d'agrémens auprès d'eux , qu'elle parloit & écrivoit mieux qu'auenne femme de fon tems. Elle les honora de ses bienfaits; mais elle fit paifer fouvent la générolité avant la justice, car elle empruntoit beaucoup & rendoit très - peu : auth mourus elle accablée de dettes. Ce fut la derniere princesse de la maison de Valois, dont tous les princes étoient morts (ans postérité. On fit les vers flivans fur l'extinction de cette maifon :

Margaris alma foror , confors & filia Regum

Omnibus bis moriens, prob dolor !

Pars ferro occubuit , pars altera cafa veneno.

Tutior eft folio parvula fella gravi. Pravilis obiit mater vexata precellis ,

Par nate maror profitit inferias. Quelques hiftoriens one prétendu que , p mant fon maringe aves Henri IV, elle accoucha fecrettement de deux enfans; mais on n'a jamais apporté la moindre preuve de ce conte scandaleux. On a d'elle : I. Des Poésies , parmi lesquelles il y a quelques vers heureux. II. Des Mémoires depuis 1565 jufqu'en 1582, publics en 1628 par Auger de Mauléon. Marguerite s'y peint comme une Vestale. Le style en est naif & agréable, & les anecdotes curieules & amufantes. Godefroi en a donné une bonne édition à Liége, in. 8°, 1713 ... Voy. l'Hiftoire de cette princeffe , par M. Monges , chanoine regulier , 1777 .

X. MARGUERITE de HENNE-BERT, fille & hentiere de Florent comte de Holian le, & célèbre par un conte répété par vingt compilateurs, par ceux de ce fiecle meme. Avant refulé l'aumône à une femme qu'elle accufa en même tems d'aldutere , Dieu la punit, en la faifant accoucher, l'au 1276, de 365 enfans, tant garçons que filles. Les garçons , ajoute-t-on , furent tous nommés Jean , & les files Elizabeth. Cette histoire eft peinte dans un grand tableau d'un village peu éloigné de la Haie ; & à côté du tableau l'on voit deux grands baffins d'airain, fur lesquels ont prétend que les 365 enfans furent préfentés au bapteme. Mais combien de fables ne feroient point atteftées, s'il sufficit de citer un tabieau en leur faveur ? " On a re-" marqué que les plus anciennes , Anuales gardent un profond fi-" lence fur ce fait ; qu'il n'a été

s rapporté que par des écrivains

modernes , qui ne s'accordent

MAR , point entr'enx , ni fur la date. ni lur la vie de la comteffe, ni fur , le nombre des enfans; & qu'en-35 fin Naffau, qui pour lors étoit , évêque d'Utrecht, s'appelloit Jean 20 & non pas Gui. comme le difent n les Chroniques, Philicurs favans 30 ont examiné ce qui avoit pn oc-20 cationner un pareil récit. M. D STRIK s'eft arrête aux Enitaphes de la mere & du fils, qui lui 30 out paru mériter quelque atten-35 tion. Conformément aux dates n qu'elles préfentent , il a penfé que n la comt ffe acconcha le vendredi n faint 1276 , qui étoit le 26 mars, or , dans ce tems l'année com-3) mengant au 25 du meme mois, ; il y avoit , lorfque la comteffe ac-2) coucha, deux jours de l'année qui " s'etoient éconlés ; oce qui a fait 3) dire qu'elle mit au monde autant 3) d'enfans qu'il y en aveit à l'année. 3 En effet, on ne tronve dans l'hif-3) toire gre deux enfans , Jean & 3) Elisabeth. C'eft ainfi que cette 3, fable s'explique, & devient un so evenement ordinaire, qui tenoit 3) au merveilleux par une équivop que. Les écrivains postérieurs , 2) qui n'ont point examiné cette cirp conftauce , ont attribué 365 enm fans à la comtesse, n ( Journ. des Savans , février 1758... Sur l'Histoire Générale des Provinces-Unies. ) Il y a eu une autre MAR-GUERITE, femme d'un comte Palatin, qui aceoucha dans Cracovie, en 1269, de 36 enfans tous en vie. fi l'on en croit Martin Cromer, Goichardin qui l'a copié , & cinquante auteurs qui ont rapporté ce menfonge après eux.

XI. MARGUERITE D'ANIOU. fille de Kené a' Anjou, rei de Sicile, femme de Henri VI roi d'Angleterre, étoit une princeffe entreprenante , couragenfe , inébranlable. Elle eut tous les talens du gouvernement & toutes les vertus guerrie-

res. Elle prit nn tel empire fur fort mari , qu'elle régna fous fon nom. La nation Angloise que sa fermeté avoit irritée, résolut de changer de maitre. Richard, duc d'Yorck. profita de la fermentation des espries pour fa-re valoir ses droits à la conrogne. Il fe mit à la tête d'une armée , battitt Henri VI en 1455 à St. Albans, & le prit prifonnier. Marguerite voulut le rendre libre ; pour l'être elle-même, Son courage étoit plus grand que ses malheurs Elle leve des tronnes, delivre fon mari par une victoire, devient générale de fon arm: e, & entre à Londres en triomphe. Les rebelles ne furent pas découragés. Ils livrerent bataille à la reine, à Northampton, l'an 1460, le comte de Warwick à leur tête. Marguerite fut vaincue, Henri fait prisonnier une denxieme fois, & sa femme fugitive. Elle cournt de province en province pour se faire une armée , quoique Londres & le parlement lui fuffent oppoles. Elle raffembla dixhuit mille hommes, marcha contre le due d'Yorck , le vainquit & le tua à Wakefield ; atteignit Warwick, & eut le bonhenr de remporter fur lui une victoire complette, en 1471, à Brands - héats près de St. Albans. Le comte de la Marche, devenu duc d'Yorek par la mort de fon pere, & foutenu par Warnick , fe fit contenner rei d'Angleterre fons le nom d' Edouard IV. Marguerite fut , plus que jamais , dans la nécessité de se battre. Les 2 armées ennemies se trouverent en préfence à Tawton, aux confins de la province d'Yorck. Ce fut là que fe dorna la plus langlante bataille qui ait jamais dépenplé l'Angleterre. Warwick fut pleinement victorieux . & le joune Edouard IV afformi fur le trône, Marguerite abandonnée paffa en France, pour implorer le secours de Louis XI. qui

MAR

bui en refufa. Cette princeffe intrépide repaffa en Angleterre, donne une nonvelle bataille vers Exham l'an 1462, & la perd encore. Contrainte de le réfugier chez lon pere. elle revint bientôt pour dompter les rebelles. Elle livre de nouveaux combats. & est faite prisonniere en 1472. Elle recouvra la liberté en 1475, par le traité fait cette anne: entre Louis XI & Edouard IV , & elle revint en France, où obligée de dévorer les chagrins, après avoir fontenu dans douze batailles Ie: droits de fon mari & de fon fils , elle mou ut en 1482 , la reine , Pépouse & la mere la plus malheureuse de l'Europe. La postérité l'anroit encore plus respectée, fi elle n'avoit pas fouillé fa gloire par le meurtre du due de Glocefter . oncle du roi son éponx, dont le credit excita fon envie . & qu'elle fit pirir fous prétexte d'une confpiration. L'Histoire de cette reine infortunée a été écrite par l'abbé Prévot . Amsterdam 1740 . en 2 vol. in- 12. Porez V. GEORGE.

XII. MARGUERITE d'YORCK. fænt d'Edouard IV & de Richard 111. feconde femme de Charles le Téméraire duc de Bourgogne, n'eut point d'enfans de son mariage. Elle furvéent à fon époux, & fixa fon léjour en Flandres où elle fe fit adorer. Mais elle adopta & aima tendrement sa belle - mere Marie de Bourgogne, & fes enfans, dont elle foigna l'éducation. Les fachenfes affaires qu'elle suscita à Henri VII . ulurpateur du trône d'AngleteFre fur fa famille, qui s'y étoit affermi en époulant la niece de Marguerite, & qui la traitoit avec une dure ingratitude, firent donner à la ducheffe venve le furnom de JUNON du Roi d'Angleterre. Voyez auffi les articles d'EDOUARD Plantagenet , no, II; de PERKINS; & de STANLEY, no. I.

ric II : Voyer FREDERIC , nº. 111. MARGUERITE DE LORRAINE. Voyez III. LOUISE. MARGUERITE DE SAVOIE .

vice - reine de Portugal. Voyez

LXV. JEAN IV, le Fortuné. XIII MARGUERITE-MARIE ALA COOUE, née en 1645 à Leuthecourt en Bourgogne , montra de son enfance beaucoup de vertu. A l'age de dix ans elle disoit avoir des extales & des apparitions ; elle fe dévous des-lors à la contemplation. En 1671, elle entra au monastere de la Visitation de Ste - Marie de Parav-le - Monial en Charolois. Elle fut admile au noviciat après 3 mois d'épreuve . & fut dèslors un modele de fageffe, de foumillion & de patience. Mais des fingularités & des bizarreries ternirent l'éclat de ses vertus. Elle mottrut en 1690, après avoir fervi à répandre la dévotion an Cœur. DE JESUS. L'archeveque de Sens . Lauguet , a écrit fa Vie , & ya joint quelques-uns de les écrits ... Voyez II. LANGUET.

MARGUNIO, (Maffimo) fils d'un maréchal de Candie, vint à Venile avec fon pere en 1547, & y ouvrit une imprimerie Greeque . de laquelle sont sortie beaucoup d'onvrages. Sa maifon ayant été confinmée par up meendie, il retourna dans sa patrie & devint évêque de Cerigo. Il montut dans l'isle de Candie, en 1602, à 80 aus. On a de lui en grec des Hymnes Anacréontiques, publiées à Ausbourg en 1592; in-80, par Hafchelius. Elles font une preuve de fes talens pour le lyrique. On a encore de lui d'autres Poésies, dans le Corpus Poetarum Grac. Genève 1606 & 1614. 2 vol. in-fol.

MARIALES, (Xantes) Dominicain Vénitien , d'une famille noble, enseigna quelque tems la philosophie & la théologie. Il se renferma ensuite dans fen cabinet. fans vouloir aucun emploi dans fon ordre, pour le livrer entiétement à l'etude. Il mou ut à Venise en 1660, à plus de soans. On a de lui : I. Plufieurs gros ouvrages de theologie, dont le plus connu est en 4 vol. in-fol. Il parut à Venise en 1669 . fous le titre de : Bibliotheca Interpretamad universion Summan D. Thome. II. Plusicurs Déclamations en italien contre la France . qui attirerent de fachenfes affaires à l'autenr . & qui le firent chaffer & fois des états de Venife.

MARIAMNE, l'une des plus belles & des plus illuftres princeffes de son tems, éponsa Hérode le Grand dont elle eut Alexandre & Ariftobule. Le toi l'a moit éperduement. Sa beauté & la faveur exciterent I envie; ses ennemis vinrent à bout de la perdre dans l'esprit de son mai. Elle sut accusée faussement de lui avoir manqué de fidélité. ( Voyez v. JOSEPH. ) Ce prince trep crédule la fit mourir . l'an 28 avant J. C.; & en concut enfnite un repentir fi vif, qu'il en perdoit l'esprit dans certains momens, jusqu'à donner ordre à ceux qui le fervoient, d'aller quérir la reine, pour le venir voir & le consoler dans ses ennuis. Hérode se remaria à nne princeffe , nommér auffi MA-MIAMNE, fille de Simon , grand facrificareur des Juifs; mais cette pringette avant éte accusée d'avoir confpiré contre le roi son époux, elle fut envavée en exil.

MARIANA, (Jean) né à Talavera dans le dio. èle de Tolècle, entra chez les Jéfuites en 1554, à l'âge de 17 ans. Il devint dans cette favante école un des plus hahiles hommes de fon ficcle. Il favoit les belles lettres, le gree & l'he breu, la thcologie, l'hilbire ecolefishique & groïane. Il enfeigna à Kome,

en Siefle , à Paris & en Efpagne avec réputation : & mourut à Tolète en 1624 . à 87 ans. C'étoit. fuivant la peinture qu'en ont faite les confreres, un homme ardent & inquiet. On a de ui : I. Une Histoire d'Espagne en 30 livres, qu'il tra imfit lui - meme de latin en espagnol. La meilleure édition du texte elpagnol est celle de 1678. à Madrid . en a vol. in fol. Elle eft conforme à celle de 16c8, ibid. 2 vol. in fol, à laquelle Marians avoit préfidé Les éditions latines de l'Hif. toire de Mariana, font : Celle de Tolede, 1592, in-fol, qui ne contient que 20 livres ; de Mayence en 1605 , en 2 vol. in - 4°; & de la Haye en 1733, 4 volumes infol. Celle ci est la plus belle & la plus correcte. Nous en avons une Traduction fra coife par le P. (has renton . I fuite , imprimée à Paris en 1725 , 5 vol. in 4°, qui fe relient en 6: Mubudel y a jouté une Differtation hiltorique fur les monuoies autiques d'Espagne. Mariana, comparable aux plus fameux historiens de l'antiquité, est égal au président de Thou pour la noblette & pour l'éloquence du ftyle ; mais il n'eft ni auffi exact , ni auffi judicieux, ni auffi impartial que ce célebre historica.ll maltraite les Franquis & les Protestans, & repete toutes les fables adoptées en Espagne. Il a de la majeste dans ses récits ; mais peu de précision; & encore moins de philosophie. Son Histoire ne va que julqu'en 1516. L'édition de Madrid que nous avons indiquée, renferme des Continuations julqu'en 1678. (Vojez MINIANA.) Pedro Mantuano , Conon- 1 , uel. Ris beyro de Mucedo, ont relevé dans Mariana plufieurs fautes contre la chronologie, la géographie & l'hiftoire. 11. Des Scholies , ou courtes Notes fur la Bible , in-fotio. Eltes font peu consultées , quoique utiles

pour l'intelligence du fens littéral: Itt. Un traité De ponderibus & menfaris, Tolède 1599, in-4°: rare & recherché de cette édition qui est l'originale. Cet ouvrage, où il s'avifa de blamer les changemens qui se frisoient en Espagne dans les monnoies , le fit mettre en prifon. IV. Un fameux traité De Rege ST Regis institutione , à Tolèle , en 1599 , in - 4° : altere dans les éditions poftérieures , & qui est fort cher de l'édition originale. Il fut condamné par le parlement de Paris à être brûlé par la main du bonrreau , & cenfuré par la Sorbonne. Mariana ofe foutenir dans cet ouviage, qu'il est permis de se défaire dun Tyran, &all y admire l'action déteftable de Jacques Clément. Il est confrau: que Ravaillac n'avoit point puilé dans cet ouvrage l'abominable deffein qu'il exécuta con re la vie d'lleuri IV', comme quelquesuns l'ont avancé; muis ce livre n'en doit pas moins faire horreur anx bons citoyens. V. Un ouvrage , en efpagnol , touchaut les défauts du gouvernement de sa Société ; qui a été imprimé en espagnol, en latin, en italien & en françois. (Voy. III. MORIN. ) Mariana ne vouloit pas le rendre public; mais un Francifcain le lui en'eva dans fa prifon, & le fit imprimer à Bordeaux en 1625 . in . 8°. Vi. Un Traité des Spectacles ; & d'autres ouvrages peu connus à préfent , & imprimes à Cologne, 1/09, in-fol.

MARIANUS SCOTUS , habile moine Ecoffois , fe retira en 1059 dans l'abbaye de Fulde , & mournt à Mayence en 1086, à 58 ans. Il étoit parent du vénérable Bède. On a de lui une Chronique qui est estimée. Elle va dep is la naiffance de J. C. j. fqu'en 1083, & a été continuée julqu'en 1200 par Dodechim, abbe au diocèle de Trèves... Voyez

VERONIQUE.

MARICA, Nymphe que le roi Faunus époufa, & de qui il eut La. tinus. Elle donna fon nom à un Marais proche de Minturae, fur le bord duquet if y avoit un temple de Venus , que quelques-uns confondent avec Marica : cette derniere eft, felon Luctunce, la même que Circé.

I. MARIE , fœur ainée de Moife & d' Aaron , fille d'Amram & de Jocabed , naquit vers l'an 1578 avant J. C. Lorfque la fille de Pharaon trouva Moife expofé fur le bord dit Nil , Marie , qui étoit présente s'offrit pour aller chercher une nourrice à cet enfant. La princesse ayant aggré ses offres , Marie courut chercher fa mere , à qui l'on donna le jeune Moyfe à nourrir. On croit que Marie époula Liur, de la tribu de Juda; mais on ne voit pas qu'elle en ait en des enfans. Après le paffage de la mer Rouge & la deftruction entiere de l'aimic de Pharaon, Marie se mit à la tête des femmes de fa nation , & entonna avec elles le fameux cantique CANTE-MUS DOMINO, pendant que Moyfe le chantoit à la tête du chœur des hommes, Lorfque Séphora, femme de ce dernier, fut arrivée dans le camp, Marie ent quelques démêtés avec elle. & intéreffa dans fon différend fon frere Aaren. L'un & l'autre murmurerent centre Morfe : Dieu en fut irrice ; il frapa Marie d'une lèpre facheuse, dont il la guérit à la priere de Moyle , après l'avoir cependant con la muéc à demeurer 7 jours hors du camp. Elle mournt vers l'an 1553 avant J. C. âgée d'environ 126 ans.

II. MARIE, Vierge très fainte, Mere de N. S. JESUS-CHRIST, de la tribu de Juda, & de la famille royale de David , époufa S. Joseph que Dieu fui donna pour être le gardien de la virginité. Ce fut la

Nazareth que l'ange Gabriel fut envoyé de Dien pour lui annoneer qu'elle concevroit le Fils du Très-Haut. La Ste Vierge, furprife du difcours de l'Ange, lui demanda humblement: Comment ce qu'il difoit 1 ourroit-il s'accomplir , puifqu'elle ne convoiloit point d'homme ? L'auge Gabriel l'affuraqu'elle concevroit par l'opération du St. Efprit. Alors la Ste Vierge témoigna la foumission par ces paroles : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me foit fait selon votre par ole. Le fils de Dieu s'incarna dès lo s dans fon chafte scin-Quelque temps , après , elle a la vifiter Ste Elefabeth, fa coufine, qui étoit enceinte de S. Jean Baptifte. L'enfant d'Elifabeth treffaillit dans les flancs de fa mere, fentant approcher celui dont il devoit être le Pricerfeur. Ce fut en cette occafion que Marie prononça cet admirable Cantique, monument éternel de son humilité & de fa reconnois. fance. La même année elle fe rendit à Bethleem . d'où leur famille étoit originaire, pour le faire inf crire fur le rôle public, fuivant les ordres de l'empereur Auguste. Il se trouva alors dans cette petite ville une telle affluence de pouple ; qu'ils se virent torcés de se retirer dons une taverne. C'eft-là que 1. C. fortit du fein de fa ties - fainte Mere , fans rompre le fcean de fa virgirité qu'il confacts pour la naisfance. Marie vit avec admiration la visite des Paf teurs & l'adoration des Mages . & 40 jours après la naiffance de fon fils . elle alla le présenter au Temple, & observa ce qui étoit ordonné pour la punification des femmes. Marie fuivit enfnite Joseph, qui avoit eu ordre de se regirer en Egypte, pour fouftraire l'Enfant à la fureur d'Hérode. Ils ne revinrent à Nazareth qu'après la mort de ce tyran. Ils demourerent dans cette ville, & n'en fortoient que pour

aller tons les ans à Jérufalem, à la fête de Paques. Ils y menerent Jefus quand il eut atteint fa 12eanuée ; & l'avant perdu , ils le retronverent le 3e jour au Temple, affis au milieu des docteurs. Il n'est plus parlé de la Ste Vierge dans l'Evangile , jusqu'aux noces de Cana, où elle fe trouva avec Jesus, qui y fit fon premier miracle à la priere de sa mere. Elle fuivit fon fils à Capharnatim. & le voyant accable par la fonle de ceux qui venoient pour l'entendre, elle se présenta pour l'en tirer. L'Evangile dit encore que cette fainte Mere affifta an supplice de fon fils fur la Croix . & que Jefus-Christ la recommanda à son Disciple bien-aime, qui la recut chez lui, On croit qu'après l'Afcertion dont elle fut temoin , ce faint Apotre la mena a Ephèle, où elle mourut dans un âge avancé, (environ foixante-douze ans ) fans qu'on fache aucine particularité de fa mort. Ainfi tont ce qu'on en a dit , n'eft fondé que fur des monumens peu certains; il n'y a pas même de conjectures probable: pour déterminer l'année de cette mort. ( Voy. ce qu'en dit le fayant Tillemont ; dans le premier volume de ses Mémoires pour servir à l'bistoire de l'Eglife.) Nons n'en rerous point dans le détail des Fetes de la Vierge , du temps auquel elles ont été inftituées; mais pous devons ilire un mot de son Affomption. Cette fete n'eft pas moins folemnelle dans les églifes d'Orient que dans celles d'Occident , quoique l'Affomption corporelle de la Vierge ne foit point un article de foi. L'Egife n'a rien décide à cet égard. Les Peres des quatres premiers fiecles n'ont sien écrit non plus de précis sur cette matiere. Ujuard, qui vivoit dans le IXc, dit dans fon Martyrologe, que le corps de la Ste Vierge ne le trouvant point fur la terre, l'Eg ife , qui

elt fage dans fes jugemens , a mieux aimé ignorer avec niété ce que la divine providence en a fait, que d'avancer rien d'apocriphe & de mal fondé sur ce sujet. Cependant l'opinion de l'enlevement miraculeux au ciel, de la Vierge en corps & en ame, étant aujourd'hui généralement reque , ce feroit une rémérité de s'oppofer à ce fentiment pieux. Un prédicateur qui avanceroit en chaire des propositions contraires , feroit obligé de se rétracter, ou de s'expliquer publiquement, comme il arriva dans le dernier fiecle à Paris. En 1696, la Sorbonne ayant cenfuré Marie d'Agreda, protefta d'abord entr'autres chofes , qu'elle crovoit! Affomption. Ce qu'on peut recueillir de plus certain de la tradition depuis le Ixe fiecle, c'eft que parmi les églifes, que le pape Pafchal orna ou répara, il est fait mention de denx, où étoit repréfenté l'enlevement corporel de la Ste Vierge. Ces tableaux montrent qu'on le crovoit dès lors à Rome. ( Poyez l'Histoire Ecclésiastique de Fleuri, fous l'au 824.) Ajoutez qu'il est parlé de cette fête dans les Capitulaires de Charlemagne, & dans les décrets du concile de Mayence tenu en 813. On croit que l'Affomption a été célébrée beaucoup plus-tôt par l'église Orientale , & qu'elle l'étoit déjà fous Juftinien. Une loi de l'empereur Manuel-Comnène ordonna, au XIIc fiecle, qu'elle feroit établie dans tout l'empire; car elle ne l'avoit été d'abord que dans diverfes églifes. Il paroît par un Enitre de St Bernard aux Chanoines de Lyon , que cette fête étoit solemnisee des lors par toute l'Eglife d'Occident.

MARIE, autrement SALOMÉ.

Voy. ce dernier mot , no. III. III. MARIE DECLÉOPHAS, ainfi nommée parce qu'elle étoit épouse

de Cléophas, autrement Aiphés, est

appellée dans l'Evangile, Saur de la Mere de Jéfus. Elle avoit pour fils, S. Jacques le Mineur, S. Simon & S. Jude , & un nemmé Jofeph , freres, c'oft à - dire, confins-germains du Seigneur. Eile cru de bonne heure en Jesus-Christ , l'accompagna dans fes voyages pour le fervir , le fuivlt au Calvaire , & fut prefente à la fépulture. Etant allée à son tombeau le Dimanche de grand matin avec quelques autres femmes , elles apprirent de la bouche des Anges que J. C. étoit reffuscité. & elles coururent en porter la nouvelle aux Apôtres. Jéfus leur étant apparu en chemin, elles lui embrafferent les pieds & l'adorerent. On ne fait aucune autre particularité de la vic de Marie : ( Voy. MAGDELENE, nº, I. )

MAR

IV. MARIE, fœur de Marthe & de Lazare, étoit de Béthanie, bonrgade voifine de Jérufalem. J. C. avoit une confidération particuliere pour cette famille. Après la mort de Lazare, Marie fe jetta aux pieds de Jesus & lui dit : Seigneur , fi vous aviez été ici, mon frere ne feroit pas mort. \* Jésus la voyant qui pleuroit alla au monument & reffoscita Lazare. C'eft cette même Marie qui oignit les pieds de Jefus, & les effuya avec fes chevenx, lorfqu'il étoit chez Simon le Lépreux. On doit la diftinguer de MARIE Mardelène ; & de la Femme Péchereffe , qui oignit les pieds du Sauveur chez Simonle Parifies .. Voy. Mo-

DESTUS. V. MARIE, dame du bourg de Bathécor, fille d' Eléazar, s'é. toit refugiée avec fon mari dans Jérusalem; elle s'y tronva pendant le fiege de cette ville par Titus. Une horrible famine reduifit les habitans à se nourrir de corps morts. Un jour les foldats, après lui avoir volé tous fes bijoux , lui prirent encore tout ce qui lui étalt

\* Voy. X. Montmercnoy.

néceffaire pour la vie. Cette feanme, maurante de frim, arracte de famen, mourante de frim, arracte de fafa memmelle fon fils, le tua je. & gastia le refle pour une autre fois. Les foldus entrerent à Podent de ce meis cruel . & la forcetent de leur montre ce ou selle avoit de leur montre ce ou selle avoit de leur montre ce ou selle avoit de cuire. Elle leur offit d'en manger r mans its en curent and r'horret qu'ilsfe retircrent enfrémiffunt per qu'ilsfe retircrent enfrémiffunt per fonne n'igone que l'auseur de la Henrinde a bait entrer cettelen tertible dans le x-chant de fon p. ème.

rible dans le Xe chant de fon p. ëme. VI.MARIE-LGYPTIENNE (Ste) quitta fon pere & fa mere à l'age de 12 an : & mena une vie déréglée à Atexandrie, jusqu'à l'age de 17 aus. La curiofité l'ayant conduite a Jérufalem avec une troupe de pelerius, pour affifter à la fête de l'Exaltation de la Ste Croix , elle s'y livra aux derniers excès de la debauche. S'étaut melée dans la foule pour entrer dans l'église . elle fe fentit repouffer par 3 ou 4 fois fans pouvoir y entrer, Marie frappée d'un tel obstacle, prit alors la resolution de changer de vie, & d'expier ses désordres par la pénitence. Puis étant retournée à l'églife, elle y entra facil ment & adora la Croix. Le jour même elle fortit de Jerusalem, palla le Jourdain , & le retira dans la valte folitude qui est au-delà de ce flauve. Elle y paffa 47 ans, fans voir perfonne, vivant de ce que produifoit la terre, & menant la vie la plus austere. Un lolitaire, nommé Zozime, l'ayent rencontrée vers l'an 430; elle lui raconta fon hiftoire . & le pria de lui apporter l'Euchariftic. Zozime t'alla trouver l'année fniv. le jour du Jeudi faint, & lui administra ce facrement. Il y retourna l'année d'après , & trouve fon corps étendu fur le fable , avec une infcription tracee fur la terre : Abbé Zozime , enterrez ici le corps

to la mifrable Marie. Je fair morte to mifrable Marie. Je fair morte to many con any pair regularlyman. Myfires Priza pour moi. On ajoute que Zosinie stant emberraffe par creatier um Folfe, um lion vios fe chargerale or tervail. L'hifroire de Marie a été ceite, à ce que l'ou croit, par un anteur contemperains mais, comme elle contient bien des circontinares extraordinaires & peu croyables, plutieurs critiques de verquent un deux continaires.

VII. MARIE THERESE D'AV-TRICHE, imperatrice d'Allemagne, reine de Hongrie, fille de l'empereur Charles VI, naquit à Viennele 13mai1717,& époula en1736 François-Etienne de Lorraine , grand-due de Tofcane. (VoyezI. FRANÇOIS. ) L'empereur lon pere étant more en 1740 . Pele & ur de Baviere fut élu empereur à Francfort par les armes de la France, lous le nom de Charles VII. Ce qui reftoit des dépouilles de Charles 'VI, fut près d'être enlevé à fa fille & partage entre plufieurs puiffances. La France, la Pinffe, la Bavière, la Saxes'unirent pour l'accabler. Le roi de Prusse envahit la Silesie ; les troupes Francoifes allerent jufqu'aux portes de Vienne. Marie-Therefe fe vit une année entiere lans leconts & lans autre espoir que son conrage. Elle se mit à la tête de les armées, & s'étant fait un allié puiffant dans George II roi d'Angleterre , elle ent bientôt pour elle la Sardaigne, la Hollande, & julqu'à la Ruffie, qui envoya la derniere année de la guerre environ 20.000 hommes à fon feçours, La Hongrie, qui n'avoit été pour fes peres qu'un éternel objet de guerres civiles, de refiftances & de punitions, devint pour elle un royaume uni, affectionné , peuplé de fes defenfeurs. Après bien des combats livrés en Allemagne, en Italie, en Flandre, elle gouta le plaifir & la gloire de faire élire empereur aux grands." Je ne fuis qu'un guena fon époux en 1745, & elle fit renaltre la maifon d'Autriche de ses cendres. L'électeur de Baviere, empereur fans pouvoir, général presque fans troupes nationales, étoit mort la même année , l'un des plus malheureux princes de la terre, accablé de maladies &d'infortnnes.après avoir été élevé au faite des grandeur. La paix de 1748 fut avantageuse à Marie-Thérèfe. Le roi de Pruffe ayant enyahi laSaxe & attaqué laBohême. une nouvelle guerre défola l'Europe, &après des succès divers elle fut terminée en 1763. Marie- Thérèse de-Venue veuve en 1765,ne s'appliqua plus qu'à l'éducation de fes augustes enfans, au bonhenr de fes fuiets. & à l'exercice de tontes les vertus. (Voy. VAN-SWIETEN) ... Elle mourut le 29 novembre 1780 après avoir mérité le bean nom de MERE DE LA PATRIE, que lui ont donné les peuples attendris. Ses derniers momens ne furent employés qu'à répandre des bienfaits fur les pauvres & les orphelins, Parmi les paroles qu'elle dit quelques heures avant fa mort, on u'oubliera pas celles ci: S'il s'eft fait quelque chose de réprébenfible pendant mon regne , q'a été certainement à mon infu; car j'ai toujours eu le bien en vue ... " L'état où je suis , (dit elle à fon auguste fils,) , est l'éo cueil de ce qu'on appelle gran-, deur & force : tout difparoit dans o ces momens. La tranquillité où " vous me voyez, vient de celui qui " fait la pureté de mes vues. Penn dant un regne pénible de 40 années, j'ai aimé & recherché la vé-" rité ; pout-être ai-je été trompée and dans mon choix; mes intentions ont pont-être été mal compriles, n encore plus mal exécutées. Mais , celui qui fait tout, a vu le fond de mon cœur.La tranquillité dont je

miléricorde, qui m'en fait espérer » d'autres. Je n'ai jamais fermé le n eœur aux cris des malheureux; n c'est la plus consolante idée que " j'aie dans mes detniers momens." Marie-Thérèle étoit entrée, les l'âge de 14 ans , au conseil de Charles VI fon pere. Comme elle ne ceffoit pas de demander des graces : Je wois bien, lui dit un jour l'empereur . que vous ne wondriez être Reine que pour faire le bien. - Il n'y a que cette maniere de régner, répondit elle . qui puiffe faire freporter le poids d'une couronne ... Chaque jour de fon regne fut marqué par quelque bienfait. Ayant apperçu un foldat malade, qui étoit en faction à la porte d'une de fes maifons de plaisance . elle le fit relever tout-de-suite . & condnire dans une voiture jufqu'à l'hôpital. On lui dit que la miladie de ce jeune-homme n'avoit d'antre cause que l'indigence, & l'éloignement d'une mere qu'il ne pouvoit plus faire vivre du travail de ses mains. Elle envoya chercher cette femme jufqu'à Brinn en Moravie. distante de 40 lieues, pour la réunir à fon fils. " Je fui: charmée, lui dit Marie-Thérèfe, ,, de vous remettre " moi même un enfant qui vous n eft fi tendrement attaché. Je vous n donne une penfion pour fuppléer , à fon travail, & je vous ren commande à tous les denx de toun jours vous aimer. Ce font-la mes , recréations, disoit-elle., La bonne femme fut fi transportée d'entendre fa fouveraine lui parler avec tant de bonté, qu'elle s'écria: Je n'ai que

n ce fils , que vous me rendez ; &.

" quoique je l'aime plus que me

" vie , je voudrois tout à-l'heure

" le voir expirer fons mes youx .

pour le service de Votre Ma-

" jefté..., Marie Thérèfe, fans autre garde que le cœur de fes fujets, fe

rendeit accessible ava petits comme

MAR

n fouis eft la premiere grace de fa

<sup>\*</sup> Voyez IV. BROWN.

, Payfan, ( disoit un pauvre laboureur de la Bohême ; ) " mais je parlerai à notre bonne Reine quand je voudrai, & elle m'écou-, tera comme fi j'etois un MONSEI-" GNEUR.,L'impératrice rentrant un jour dans fon palais, apperçoit une femme & deux enfans qui se trainoient à ses pieds. La faim les arrachoit à leur chaumiere." Qu'aije donc fait à la Providence . s'écriat-elle , pour qu'un semblable muibeur arrive fous mes yeux! " Marie-The. rele affire qu'on va les foulager, & dans l'inftaut meme leur faitaut apporter fon diner, elle ne fe nourrit que des larmes qu'elle répand ; fans pouvoir se résoudre à manger, Ce font mes enfins, dit-elle, ils ne seront plus réduits à mendier ... n Je me reproche , difoit-elle un jout , le tems que se donne au fommeil, parce que c'est autant de dérobé à mon peuple... Quelque tems après la mort de l'empereur François I, son époux chéri, elle fit faire fon cercueil, & confut elle-meme fon habit mortuaire; & c'est dans cette robe funèbre, faite dans le plus grand fecret, de sa main royale, qu'elle a été ensevelie.

VIII. MARIE D'ARAGON, fille de Sanches II, roi d'Aragon, & prétendue femme de l'emper. Othon III, périt par une mort aussi honteuse que sa vie, si l'on en croit plufieurs hiftoricus, Ils prétendent que cette princeffe, ayant en vain sollicité un comte de Modème de fatisfaire ses defirs, l'accusa du crime qu'il n'avoit point voulu commettre. L'empereur trop crédule, fit trancher ia tête à cet innocent eru coupable. La femme du comte, ayant appris la vérité de son mari mourant, offrit de prouver son innocence par l'épreuve du feu. On apporta un fer dans un grand brafier, & lorfqu'il fut tout rouge la comteffe le prit fans s'émou-

voir, & le tint entre ses mains sans fe bruter. L'empereur, furpris & épouvanté, fit jetter dans un bûcher l'impératrice en 998, & expia par ce juste supplice la mort injuste du comte de Modène. Voilà ce que plus de vingt historicus, entr'autres Maimbourg & Moréri ne craignent pas de rapporter comme une vérité, quoique ce soit une fable destituée de tout fondement. Il est faux d'abord qu'Othon 111 ait été marié; il est encore auffi faux qu'une fille d'un roi d'Aragon ait donné des spectacles scandaleux en Allemagne. Le fage & favant Muratoria détruit ce roman mal-ourdi. Nous ne le rapportons ici que comme une fable accréditée, & pour donner une nouvelle preuve, que dans ce fiecle philosophique il se trouve encore des anteurs, qui répétent les fables absurdes des tems

IX. MARIE, fille de Henri III due de Brabaut, épousa Philippe le Hardi, roi de France, en 1274, Elle fut accusée, 2 aus après, d'avoir fait mourir par le poison l'ainé des fils que son mari avoit eus de sa premiere femme. Marie auroit courn risque d'être punie de mort tant les indices étoient forts; fi fon frere, Jean duc de Brabant n'eût envoyé un chevalier pour justifier par le combat l'innocence de cette reine. Son accufateur n'avant pas ofé foutenir fa calomnie, fut pendu. Marie furvécut à Philippe III 36 ans, & ne mourut que l'an 1321. Son corps est aux Cordelie's de Paris, & fon cœur aux Jacobius. Ces 2 convens se partageoient alors les triftes reftes des princes, comme pendant leur vie ils se disputoient leurs faveurs.

de mensonge & de crédulité.

X. MARIE D'AN JOU, fille aînée de Louis II, roi titulaire de Naples, & femme de Charles VII roi de France, mourut en revenant de

St.

MAR

8. Jacques en Galice, à l'abbrye de Chielersen Poiton, l'an 1463, à 59 ans. O'étoit une princelle-d'un raren erirle, siment fon mari qui ne l'aimoit point; travaillant à le fiire oit, tentis qu'il ne fonçeoit qu'à fes plaifres. & qu'il pontfoit l'adif-férence juiqu'à refuire de lui atrefier à parole. C'est elle principalement qui lui affura la couronne, par fon adrette, par fes confeils,

& par fon intrépidité. XI. MAR E, troifieme femme de Louis XII, étoit fille de Henri VII roi d'Angleterre. Elle fut reque à Bologne, à la descente du vaisse u, en 1514 par François comte d'Augoulenie , héritier presomptif & premier gendre de Louis XII. Le conte fut fi enchanté de les attraits, & la reine de fon côté parnt fi touchée des manieres affables & gracieuses du jenne prince , qu'ils se fussent peut-être trop aimés, fi le gouverneur de Franç is ne lui avoit fait entendre à propos, que jamais il uc régneroit, si la reine accouchoit d'un fils. Elle fut veillée de fi près , que ses amours n'eurent pas de fuire: (Voyez I. DUPRAT.) Brantome dit d'elle une chofe fi extraordinaire, qu'anenn de nos historiens de quelque nom, pas meme le romancier Varillas, ne l'a fuivi. Il affure qu'il ne tint pas à elle d'être-Reine-mere ; que n'ayant pus eu le tems d'y parvenir, elle fit courir le bruit, après la mort du Roi, qu'elle toit groffe , & que pour le faire croire , elle avoit eu recours à des linges, dont elle s'enfloit peu à peu ; & que , fon terme arrivant , elle avoit un enfunt suppose, que devoit avoir une autre femme groffe , & quelle devoit produire dans le tems de fon accouchement. Muis , ajoute til , madame la Régente qui étoit une Savoyenne, qui Suvoit ce que c'est que de faire des enfans , & qui voyoit qu'il y alloit trop de bon pour elle & pour fon file,

la fit fi bien tclairer & vifiter par mil decins & Sages femmes, & par la vue découverte de ses linges & drapeaux. qu'elle fut déconverte & faillie en fon deffein, & point Reine-mere : Ef renvoyée en son pays. Il fant avouer que les idées ordinaires ne s'accordent gueres avec la fuponfition dont parle Brantome; &. dans les circonftauces particulieres où Marie étoit, cette supposition ne paroit pas admiffible. Cependant, fitivant Mezerai, on crut que Marie étoit groffe; mais , dit-il , on fut incontinent affaré du contraire , par le rapport qu'elle en fit elle-même Il pourroit donc bien fe faire qu'en effet cet e princesse auroit en quel. que deffein d'avoir recours au stratageme dont parle Brantome; mais que la difficulté de l'exécution, & les menaces d'un examen férieux du fait par les voies d'uiage, déterminerent la jeune reine à faire une déclaration précife. Elle la fit, & elle ne penfa plus qu'à former un nouvel engagement avec un homme qu'elle avoit aimé. C'étoit Charles Brandon, duc de Suffolck, fon premier ament, qui étoit venu à la fuite avec le titre d'ambaffadeur. Ce feigneur, né fimple gentil - homme . étoit parvenu pen à peu aux plus houtes dignités, autant par fon mérite , que par la favour de Henri VIII. Marie l'éponsa dès qu'elle fut veuve, le 31 Mars 1575. Leur mariage fut tenu fecret, jufqu'à ce qu'on cut préparé Henri VIII à l'appronver. Elle en ent une fille , qui fut mariée à Henri Gray, duc de Suffolck , pere de l'infortunée Jeanne Gray. La duchesse Marie acheva fes aventures & fa vie en Angleterre l'an 1533, dans fa 37e année. Cétoit la femme la plus belle & la mieux faite de son tems. Son caraotére étoit donx, gai, plus vif que ne l'est ordinairement celui des An-Nn

Tome V.

gloifes; & fon cœur étoit moins ambitieux que tendre.

XII. MARIE Ire . reine d'Angleterre naquiten 1516.de Henri VIII & de Catherine d'Aragon, Edouard I'I avoit déclaré en mourant, héritiere du trône , la coufine Jeanne Grav. (Voy. 1 & 11. GRAY.) & en avoit écarté Marie à qui il appartenoit de droit ; elle v monta maleré lui, fit trancher la tête à sa rivale, au pere, au beau-pere & à l'époux de cette infortunée. La nouvelle reine étoit attachée à la religion Romaine : pour la faire triompher, elle épousa en 1554 Philippe II, fils de Ch. Quint. Ces deux époux travaillerent à ce grand ouvrage avec toute la hauteur, toute la dureté, toute l'inflexibilité de leur caractere. Le parlement entra dans leurs vues. Il avoit poursuivi sous Henri VIII les Protestans, dit Voltaire; il les encouragea fous Edouard VI, il les brula fous Marie. Sur l'avis que l'on eut que l'Angleterre étoit pleine de livres hérétiques & féditieux, la reine (dit M. Piuguet) donna un Edit, qui portoit que quiconque auroit de ces livres, & ne les brûleroit au plutôt, fans les lire , fans les montrer à personne , feroit estimé rebelle, & exécuté fur-le-champ felon le droit de la guerre. Elle fit défendre ensuite de parler aux Protestans qu'on conduisoit au supplice, de prier Dien pour eux, & même de dire Dien les bénife. " Plus de deux cens Pro-, teftans, (ajouteM.l'abbé Pluquet) " périrent dans les flammes; plus n de foixante moururent en prin fon , beaucoup fortirent d'Ann gleterre, & un plus grand nomn bre diffimula fes fentimens pour onferver fa liberté & fa fortune. Ces derniers éprouverent , les plus cruels remords. & conso qurent une haine mortelle contre les Catholiques qui les avoient

p réduits à ces extrémités. , I.s. cruauté fut extrême, lorfque les hérétiques furent livrés à des juges ou féveres ou prévenus. Une femme groffe accoucha dans le bûcher meme; quelques citoyens, touchés de pitié, arracherent l'enfant du feu: le juge l'y fit ( diton) rejetter. Le cardinal Polus, envoyé par le pape Jules III pour réunir l'Angleterre à l'eglise Romaine, désopprouva hautement ces rigneurs, que le Pere d'Orléans ne peut s'empêcher de trouver excelfives. Ce prélat disoit avec raison, " que le seul moyen d'éteindre l'hé-" réfie, étoit d'édiner les hérétiques, " & non pas de les égorger. " Marie d'Angleterre ne fut pas plus louée par les Anglois, d'avoir fecouru Philippe fon époux contre la France. Calais lui fut enlevé par le duc de Guife, & la flotte qu'elle envoya, n'arriva que pour voir les étendards de la France arborés sur le port. " En moins de trois semaines, (dit le P. Fabre) les Anglois perdirent tout ce qu'ils avoient confervé en France de leurs anciennes conquêtes, par l'incapacité d'une reine qui n'avoit en tête que la destruction des Protesians & par la négligence de son conscil. Ce fut-là le fruit de l'alliance entre l'Angleterre & l'Espagne, malgré le soin que le chancelier Gardiner avoit pris pour prévenir le mélange des intérêts des deux couronnes; ce qui fit dire affez ingéniculement au pape, que la perte de Calais étoit le douaire de cette Princeffe., Elle préparoit une 2e flotte de 120 vaiffeaux, lorfqu'elle mourut en 1558. laissant la mémoire d'une princesse active, courageuse, zélée, mais d'un zèle que M. l'abbé Millot appelle violent & fanguinaire. Ce zèle cut pen de fuccès, & les fuites en furent funeftes à la religion Catholique, qu'il fit hair par des.

MAR gens déjà injustement indisposés contre elle. Cependant Murie avoit des vertus & quelque teinture des belies-lettres. Elle proscrivit le luxe & le vice de sa cour. La perte de Calais hata fa mort. On n'apas connu mon mal, dit - elle dans fes derniers momens : fil'on veut le Savoir, qu'on ouvre mon cœur & on y trouvera Calais ... ( Voyez HA-

VIEL. )

XIII. MARIE II, reine d'Angleterre, fille aînée de Jacques II, roi d'Angleterre, naquit au palais de St-James en 1662, & fut élevée dans la religion Protestante. Elle époula , en 1677 , Guillaume-Henri de Nuffau , prince d'Orange, & passe en Hollande avec fon époux, où elle demeura julqu'en 1689. Ce prince avant détrôné fon beanpere, elle repaffa en Angleterre,& v fut proclamée reine conjointement avec fon époux, qui eut l'administration du gouvernement. La reine Marie prit les rênes en l'ablence du roi, & les dirigea avec beaucoup de prudenge & de gloire. Elle mourut de la petite vérole dans le palais de Kinfington en 1695, à 33 ans. Les arts perdirent une protectrice, & les malheureux une mere. On trouvoit en elle tous les agrémens de fon fexe & toute la f rmeté du nôtre. E le étoit sans humeur, & haïssoit la satyre & les satyriques. L'Hiltoire , & fur-tout celle de fon pays, lui plaifoit infiniment. Quand on blàmoit la févérité de certains historiens, qui ont traité trop durement quelques princes, elle répondoit: "Que fi ces princes étoient tels que l'histoire les représente. ils avoient bien mérité les cenfures de la postérité , & que ceux qui fuivoient leurs traces devoient s'attendre à être traités de même ; que la vérité, contrainte pendant la vie des rois, ne devoit pas être gênée après ieur mort ; & que l'incon-

vénient d'être expofé aux yeux de l'univers fous les véritables conleurs lorfqu'on n'étoit plus, étoit bien léger en comparaison des maux réels que certains monarques avoient fait fouffrir aux hommes lorfqu'ils étoient fur le trône.,

XIV. MARIE STUART, file de Jacques V roi d'Ecosse, & de Marie de Lorraine, hérita du trône de fon pere huit jours après fa naiffance , en 1542. Henri VIII, roi d'Angleterre, voulut la marier avec le prince Edouard fon fils, afin de réunir les deux royanmes. Mais ce mariage n'ayant pas eu lieu, elle éponfa un 1558 François dauphin de France , fils & focceffeur de Henri II. Ce monarque étant mort en 1560, elle quitta la France avec beaucoup de regret; & c'est ainsi qu'elle exprima fa douleur dans une chanson qui nous est restée :

Adieu, plaisant pays de France!
O ma patrie

La plus chérie. Qui as nourri ma jeune enfance : Adieu, France! adieu nos beaux jours! La nef qui déjoint nos ansours . N'a eu de moi que la moitié ; Une part te refle , elle eft tienne :

Je la fie à ton amitié . Pour que de l'autre il te souvienne.

De retour en Ecosse, elle se maria en (condes noces à Henri Stuart Darnlei , fon confin. Ce prince avoit tous les agrémens extérieurs, capables de féduire une jeune perfonne. Marie, dans les premiers transports de son amour, lui donna le titre de Roi, & joignit fon nom au fien dans tous les actes publics. Mais elle découvrit bien - tôt dans fon époux un homme infolent . violent , irréfolu , crédule , bas . groffier, brutal dans fes plaifirs . & qui, gonverné par les plus vils flatteurs, crovoit toujours mériter au-delà de ce qu'on faisoit pour lui.

Nnij

Elle voulut alors ufer de plus de réferve; il en fut indigné, & il prit en averfion tous ceux qui avoient la confiance de la reine. Un muficien Italien , nommé David Rizzo. étoit alors le confeil de cette princeffe, Henri, qui n'avoit que le nom de roi , méprifé de fon éponte, aigri & jaloux , quoique Riczofutun vieillard dégoùtant, entre par un escalier dérobé, suivi de quelques hommes armés, dans la chambre où la femme soupoit, n'avant auprès d'elle que le muficien & la comteffe d'Arrile. On renverse la table. & on tue Rizzo au yeux de la reine, enceinte alors de 5 mois, & qui fe mit en vain au-devant de lui. Rizzo n'avoit été probablement que le confident & le favori de Marie. Un homme plus dangerenx.lui fuccéda auprès de cette princesse; ce fut le comte de Bothwel Cette nouvelle liaison avec un homme ardent & vicieux, occasionna la mort du roi. affaffiné à Edimbourg dans une maison isolée, que les meurtriers firent fauter par une mine. Marie épouse alors fon amant, regardé univerfellement comme l'auteur de la mort de fon époux : ( Voyez HESBRUN comte de Bothwel. ) Cette union malheureuse souleva l'Ecosse contre elle. Abandonnée de fon armée, elle fut obligée de se rendre aux confédérés, & de céder la couronne à fon fils. On lui permit de nommer un régent, & clle choifit le comte de Murray, son frere naturel, qui ne l'en accabla pas moins de reproches & d'injures. L'humeur impétueuse du régent procura à la reine un parti. Elle se sauva de prison, leva 6000 hommes; mais elle fut vaineue & obligée de chercher un afyle en Angleterre . où elle ne trouva qu'une prison, & enfin la mort après 18 ans de mifere & de captivité. Elizabeth la fit d'abord recevoir avec honneur dans

-77

MAR Carlile;mais elle lui fut dire, qu'une étant accusée par la voix publique des meurtre de son époux, elle devoit s'en justifter. On nomma des commisfaires, & on la retint prisonniere à Teuksburi pour instruire cet important procès. Le grand malheur de la reine Marie, fut d'avoir des amis dans fa difgrace. Il fe formoit. où l'on disoit qu'il se formoit tous les jours des complots contre la reine d'Angleterre, dans le dessein de rétablir celle d'Ecoffe, ( Vovez l'art. II. PARR. ) Un prêtre nommé Jean Bullard, fut accusé d'avoir conseillé à un jeune gentilhomme nommé Babington, de travailler à l'exécution de ce projet. Quelques autres entrerent dans le complot. Leur procès fut instruit sur-lechamp, & il y en eut fept pendus & écartelés. Cette conspiration servit à accélerer le jugement de Marie. On faifoit courir tous les jours des bruits allarmans. Une flotte Espagnole (disoit-on) étoit arrivée pour la délivrer; les Ecoffois avoient fait une éruption; une armée conduite par le duc de Gui/c \*. avoit débarqué dans la province de Suffex. Elizabeth allarmée par ces bruits, ou feignant de l'être, fit juger Marie, son égale, comme fi elle avoit été sa sujette. " Quarante-, deux membres du parlement, & n eing juges du royaume, allerent " l'interroger dans fa prison à Fot-, teringhai. Elle protesta, mais elle " répondit. Jamais jugement ne fut n plus incompétent, & jamais pro-" cédure ne fnt plus irréguliere. On n lui représenta de simples copies n de fes lettres, & jamais les origi-, naux; on fit valoir contre elle les n témoignages de ses fecrétaires, & on ne les lui confronta point, on » prétendit la convainere fur la dép pofition de 3 conjurés qu'on avoit , fait mourir, dont on auroit pu n différer la mort pour les examiner

\* Voyez FITZ-MORITZ.

# MAR

avec elle. Enfin , quand on aunoit procédé avec les formalités p que l'équité exige pour le moin-30 dre des hommes, quand on au-3 roit prouvé que Marie cherchoit par-tout des secours & des vene grurs, on ne ponvoit la déclarer m criminelle. Elizabeth n'avoit d'aup tre jurifdict on fur elle, que celle n du puissant sur le foible & fur le malheureux. , HISTOIRE Générale, To. II. (Voyez ELIZABETH, no. VII. ) Mais sa politique cruelle exigenit le facrifice de cette illustre victime. Marie fut condamnée à mort, & elle la reçut avec un courage, dont les plus grands hommes ne font pas toujours capables. La. mort qui doit mettre fin à mes malbeurs , me fera , dit-elle , très agréables. Je revurde comme indizne de la félicité céleste, une ame trop foible pour Soutenir le corps dans ce paffaze au fijour des Bienbeureux. Dans Les derniers jours , elle joignit aux exercices d'une piété courageule, les fains les plus tendres à l'égard de ses domestiques. Après leur avoir diftribue des récompenses, & avoit écrit en leur favour à Henri III & au due de Guife, elle demanda qu'ils fusient témoins de son supplice. Le comte de Kent le refusoit avec dureté. Touchée d'un tel refus, elle s'écria : Je fuis coufine de votre Reine, je fuis du fang royal de Henti VIII , j'ai été Reine de France par mariage ; j'ai été sucrée Reine d'Ecoffe: paroles bien frappantes dans une telle conjoncture ! Au lieu de lui donner un confesseur Catholique qu'elle demandoit , on lui envova un miniftre Protestant, qui la menaçoit de la damnation éternelle. fi elle ne renonçoit à sa religion. Ne wous tourmentes pas fur ce point, lui dit. elle pluficurs fois avec vivacité : Je Suis née dans la religion Catholique , j'y ai vécu; je veux y menrir. Un grucifix qu'elle aveit

entre les mains , lui attira un autre reproche. Le comte de Kent veulut lui dire qu'il falloit avoir le CHRIST dans le cœur & non dans les mains; elle répliqua qu'il étoit diffcile d'avoir son Sauveur dans les mains, sans que le cœur, en fût vivement touché. On ne lui permit d'ètre accompagné que d'un petit nombre de domestique. Elle fit choix de quatre hommes & de deux de fes femmes, "Adieu, mon cher Melwill, dit-elle à l'un d'eux ! Tu vas " voir le terme lent & defiré de mes malheurs. Public que je fuis morte inébranlable dans la religion, & que je demande au ciel n le pardon de ceux qui ont été n altérés de mon fang. Dis à mon n fils qu'il le souvienne de sa men re. Adieu encore une foi , mon m cher Melvill, ajouta t-elle en " l'embraffant ! Ta maitreffe. ta " reine fe recommande à tes prien res... n Le 18 tévrier 1 c87 on la conquisit dans une falle où on avoit élevé un échaffand tendu de noir. Les spectateurs qui la remplitsoient furent frappés en voyant le maintien affuré de cette reine , qui avoit confervé une partie de fes charmes & de fes graces. Quand il fallut quitter ses habits, elle ne voulut point que le bourreau fit cette fonction , difant qu'elle n'étoit pas accontumée à se faire servir par de pareils gentilbommes, Après avoir fait quelques prieres, elle tendit la tête, fans montrer la moindre frayeur. Elle étoit dans la 46e année de son âge. Sa tête ne fut séparée du corps qu'au fecond coup ; & le bourreau montra cette tête qui avoit porté deux couronnes , aux quatre coins de l'échaffaud , comme celle d'un scélérat. Telle fut la fin tragique d'une des plus belles princesses de l'Europe. (Voy LAM-BRUN. ) Reine de France par son mariage avec François II, reine d'E-

coffe par la naiffance , elle paffa près de la moitié de sa vie dans les chalnes , & mourut d'une mort infame. Son attachement à la religion Catholique, & fes droits fur l'Angleterre, furent anx yeux d'Elizabeth une partie de sescrimes. Sa beauté, fes talons , la protection dont elle honora les lettres . le fuccès avec lequel elle les cultiva , la fermeté dans fes derniers instans, fon attachement à la religion de ses peres, ont fermé les yeux de la postérité fur les vices, dont la plupart ont é é exagérés, & on ne fe fouvient plus aujour d'hui que de ses malheurs. On a dorné un Recueil des Ecrivains contemporains qui ont écrit la Vie , Londres 1725 , 2 volumes in folio. Nous avons fuivi . dans cet article . non le fatvrique Buchanan , non le partial Rapin de Toiras; mais le véridique de Thou, le judicienx Hume & l'impartial abbé Millet, qui ont examiné avec foin les raitons des apologistes & des accusateurs de Marie. Nous ajouterons que l'abbé de Choifi , dans fon Histoire Ecclesiastique, où il ne devoit montrer Marie Stuart que par le bon côté , finit pourtant ainsi son portrait: Il faut avouer que la bonté mal-entendue . la foibleffe & fon inconstance lui attirerent la plupart de ses mulheurs. La fin de la reine d'Ecoffe fut d'une héroine chretienne a mais plufieurs traits de sa vie ne sont pas d'une femme chrétienne.

XV. MARIE DE Médores, fulle de François II de Médicis, gualduc de Tofcane, & femme de Herri-IV roide France, naquit à Herrice l'an 1573. Son mariage avec Herri IV le céticha en 1600; & sile fut nomme erjante du royaume eu 1610, après la mort de ce grand foi. Le duc d'Epermos, colonol-général de l'infanterie, força le parlemat à lui donner la ré-

gence : droit oui infau'alors n'avoit appartenu on'aux Etats - Généraux. Marie de Médicis, à la fois tutrice & régente, acheta des créatures, de l'argent que Henri le Grand avoit amiffé pour rendre la nation puilfante. L'état perdit sa considération au-dehors. & fut déchiré audedans par les princes & les grands feigneurs. Les factions furent appaifées par un traité en 1614 , par lequel on accorda aux mécontens tout ce qu'ils voulurent; mais elles fe reveillerent bientot après. Marie, entiérement livrée au maréchal d'Ancre & à Galigai fon érou . fe , les favoris les plus infolens qui aient approché du trône, irrita les rebelles par cette conduite. ( Voyez LUDE. ) La mort de ce maréchal , affaffiné par l'ordre de Louis X/11. éteignit la guerre civile. Marie fut réléguée à Blois, d'où elle se sanva à Angoulème. Richelieu , alors évêque de Lucon, & depuis cardinal, réconcilia la mere avec le fils en 1619. Mais Marie, mécontent de l'inexécution du traité, ralluma la guerre, & fut bientôt obligée de fe foumettre. Après la mort du connétable de Luynes, son perfécuteur, elle fut à la tête du confeil : & , pour mieux affermir fon autorité naillante , elle y fit entrer Richelieu , fon favori & fon furintendant. Ce cardinal, élevé au falte de la grandeur à la follicitation de fa bienfaitrice , affecta de ne plus dépendre d'elle , dès qu'it n'en eut plus befoin : Marie de Médicis indignée le fit déponiller du ministère. Le roi, qui l'avoit facrifié par foiblelle, lui facrifia fa mere à fon tour par une autre foiblesse. La reine se vit obligée de fuir à Bruxelles en 1631. Depuis ce moment elle ne revit plus fon fils , ni Paris, qu'elle avoit embelli de ce palais (uperbe, appollé Luxembourg, des Aquedues ignorés julqu'à elle ."

& de la promenade publique qui porte engore le nom de la Reine. Du fond de fa retraite, elle demanda justice au parlement de Paris, dont elle avoit tant de fois rejetté les remontrances. On voit encore aujourd'hui fa requête : \* Supplie , MARIE, reine de France & de Navarre, difant que depuis le 23 n février auroit été prisonniere au " château de Compiegne, fans être ni accufée ni foupconnée.... Quelle leçon, & quelle consolation pour les malheureux! La veuve de Henri le Grand , la mere d'un roi de France, la belle-merc de trois fouverains . manque du nécessaire & meurt dans l'indigence : ce fut à Cologne. en 1642, à 69 ans. La fource des malhours de cette princesse, née avec un caractere jaloux, opiniàtre & ambitienx . fut d'aveir recu un esprit trop an dessous de son ambition. Elle n'avoit pas été plus henrenfe fous Henri IV, que fous Louis XIII. Les maîtreffes de ce prince lui caufoient les plus grands chagrins, & elle ne les diffimuloit pas. Naturellement violente, elle excédoit le roi fon époux de ses reproches,& elle ponfia même un jour la vivacité au point de lever le bras. pour le frapper. Elle ne pouvoit fouffrir ni remontrances , ni obftacles. Le dépit la rendoit capable de tout , & quand quelque intérêt fecret la forçoit à se contraindre. la nature violentée s'expliquoit par l'alteration de fon vilage & de fa fanté. Ses pathons étoient extrêmes : l'amitié chez elle étoit un dévouement aveugle, & la haine une exécution indomptable. Cependant elle étoit dévote, ou affectoit de Pêtre. Elle avoit fondé en 1620 le

monaftere des religieuses du Calvaire. I oyez sa Vie., publiée à Pazisen 1774, 3 vol. in 8°. XVI. MARIE-THÉ «ESE d'Au-TRICHE, fille de Philippe I Vroid Es-

pagne, née à Madrid en 1622, éponfaen 1660 Louis XIV, & mourut en 1683, à 45 ans. Son époux la pleura & dit : Voilà le foul chagrin qu'elle m'ait donné. C'étoit une fainte: mais il falloit à Louis XIV une femme qui l'attachât à elle , & qui le détachat de ses maitresses. Carmelite par fon caractere, reine par fa naiffance, elle eut toutes les vettus, hormis celles de son état. Sa dévotion . dirigée par un confesseur Espagnol peu éclairé, la faisoit souvent aller à l'églife , lorfque le roi la demandoit. Cette princesse avoit d'ailleurs des fentimens très-élevés : témoin la réponse qu'elle fit(dit-on) un jour à une Carmelite, qu'elle avoit priée de lui aider à faire son examen de conseience pour une confession générale. Cettereligieuse lui demanda fi . avant fon mariace . elle n'avoit pas cherché à plaire aux jeunes-gens de la cour du roi fon pere; Ob non! ma Mere, réponditelle ; il n'y avoit point de Rois.

XVII. MARIE LECZINSKA, reine de France, fille de Stanislas roi de Pologne, duc de Lorraine, & de Catherine Opalinska, née le 22 juin 1703, fuivit fon pere & fa mere à Veissembourg en Alface. quand ils furent obligés de quitter la Pologne. Elle y demeuroit depnis 6 ans . lorfqu'elle fut demandée en mariage par le roi Louis XV. Elle éponfa le 5 leptembre 1725 ce monarque , dont elle ent 2 princes & & princestes. Instruite par un pere sage & éclairé, elle fut sur le trône le modele des vertus chrétiennes ; ne s'eccupant qu'à mériter la tendreffe du roi son époux, à inspirer des sentimens de feligion aux princes & princeffes fes enfans, & à répandre des bienfaits fur les églifes & dans le fein des malhenreux. La providence lui fournit une occafion bien propre à fignaler fa magnanimité, lorsque les intérêts poli-

Nn iv

rois, firent choisir pour l'épouse du dauphin, la fille du prince même qui avoit renver le du trone fon pere; mais la vertu généreuse de la reine de France, & l'ingénieuse délicaseffe de la jenne dauphine, triompherent des vains murmures de la nature. & elle la regarda toujours comme fa fille chérie. Ennemie des intrigues de cour. Hara couloit des iours tranquilles au milieu des exercices de piete. Mais la mort orématurée du Dauphin fon fils, pere de Louis XVI qui regne aujourd'hui. fuivic bientôt-après de celle du roi fon pere, la pénétra de la plus vive douleur. Cette princeffe fi digne des regrets de la France, y fuccomba le \$4 juin 1768, à l'âge de 65 ans. Voici, entre mille autres, un trait de bienfaisance de cette mere des pauvres, qui a été célébré par un poète de nos jours :

tiques qui préfident au mariage des

Un Trélorier disoit à notre auguste REINE:

Modérez les transports d'un cour fi généreux;

Les tréfor de l'Etat vous suffiroient à peine Pour seurnir aux besoins de tous les

malbeurenx....
- Ce discours ne sauroit, dit l'illustre

princesse,
Interrompre le cours de mes soins
bienfaisans.

Alez, conformes vous au vau de ma tendresse:

Tout le bien d'une Mere appartient aux Enfans,

MARIE-LOUISE-GABRIELLE
DE SAVOYE, femme de Philippe
V. roi d'Espagne; Voyez MARIEADELAIDE DE SAVOIE, n°. XIX.
MARIE DE GONZAGUE. Voyes

GONZAGUE, nº. VII. XVIII. MARIE: CHRISTINE.

VICTOIRE DE BAVIERE, fille de Ferdinand de Baviere , naquit à Munich en 1660; & époula en 1680, à Chalons en Champagne, Louis dauphin, fils de Louis XII'. Elle mourut en 1690, des fuites des couches du duc de Berry. Prête à expirer, elle embraffa fon fils en lui difant : C'eft de bon cœur , quoi jue tu me contes bien cher! Elle dit au duo de Bourgogne : N'oubliez jamais . mon fils,l'ét it on vous me voyez ; que cela vous excite à la crainte de Dien , à qui je vais rendre compte de mes actions. Aimes & respectes toujours le Roi & Monfergneur votre Pere; chériffez vos freres. Es confervez de la tendreffe pour ma mémoire. C'est à cette occasion que Louis XIV dit an Dauphin, en le tirant du chevet du lit de fon épouse mourante : Voilà ce que deviennent les grandeurs ! . . . Cette princesse avoit de l'esprit . aimoit les arts, s'y connoiffoit & les protégeoit. On se souvient toujours de plusieurs de ses réparties très-heureufes. Le roi lui difant: Vous ne m'aviez point dit , Madame, que la ducheffe de Toscane, votre four, étoit extrêmement belle .- Puisje me re fouvenir, tépondit-elle, que ma feser a toute la beauté de fa famille , lorsque j'en ai tout le bonheur ? Elle eut d'abord cette envie de plaire, qui, dans une particuliere, paroit coquetterie, & qui dans une princesse, supplée aux agrémens de la figure. Cette envie fe diffipa hien. tot. Made la Dauphine, livrée à fcs favorites, n'aimoit que la retraite ; & après les premieres fêtes. la maifon cut plutôt l'air d'un monastere que d'une cour : auffi elle ne fut pas

autant regrettée qu'elle le méritoit. XIX. MARIE ADELAIDE DE SAVOIE, fille ainée de Victor-Amédec II, naquit à Turin en 1685. Par le traité de paix conclu dans eette ville en 1696, elle fut promife au duc de Bourgogne, depuis dauphin. Co mariago se célébra l'année d'apres. La princelle étoit propte à faire le bonheur de son époux par fon caractere, fon efprit, fa beaute. & la fenfibilité, de fon cœur. En 1702 . le duc de Bourgogne nommé généralissime des armées en Flandres, ayant d'abord eu quelque défavantage, la ducheffe, qui entendit à Versailles blamer la conduite de fon époux , ne put retenir fes larmes, & s'abandonna à une douleur amere. Made de Maintenon, qui étoit présente, recueillit ses précienfes larmes fur un ruban, qu'elle envoya au prince, & ranima ainfi dans ion cœur l'amour de la gloire. La victoire de Nimègue en fut l'effet. La France perdit cette princeffe en 1712, dans la 26e aunée de fon age, tandis qu'elle annoncoit à la France les plus beaux jours. Je fens difoit-elle quelque tems avant fa mort, que mon cœur grandit à me-Jure que ma fortune m'élève. Une fievre ardente l'emporta en peu de jours. Cette princelle expirante fit appeller fes dames. & dit à la duch. de Guile : Adieu, ma bel'e Ducheffe ; aujourd'hui Darphine, & demainrien!

Sa four Mans-Lourse et Sooor, maries Philippe V, rol d'EC, pague, fest almen deles sipich par le ionn qu'elle prenviale de leur plaire & par une intresidié en-destins de fon fexe. Périspe synt pris le parti de le rendre en Italie pour se mottre à la tête de se armées, le Espagnol demanderen unanimément que leur jeune reine, quoque n'3yant pas encore quatorge ans, sitt nommée régente pendant l'ablence de son spoux. Envain elle voulut s'y oppofer : il fallut se rendre aux vœux de ses peuples. Eile gouverna avec au ant de sagesse que de dextérité. Au milien des cruels revers qui plus d'une fois mirent Philippe à la veille d'être forcé de descendre du trone, Mu it-Louise ailoit elle meme de ville en ville animer les cours , exciter le zèle. & recevoir les dons que lui apportoient les peuples. Elle fournit ainfi à fon mari plus de 200 mille écus en trois femaines. Philippe ne jouit pas long-tems de tant de vertus réunies. L'Elpagne perdit cette illustre princesse le 14 Avril 1714; elle n'étoit encore àgée que de 16 ans.

XX. MARIE - JOSEPHE DE SAXE, naquit à Dret le le 4 Novembre 1731 , de Fréderic-Auguste III, roi de Pologue & élefteur de Saxe. Elle fut marice, en 1747 , à Louis dauphin de France, mort à Fontainebleau en 1765. La tendreffe qui uniffeit ces deux époux étoit d'autant plus forte , que la vertu la plus pure en refferroit les liens. (Voy. 17 MARIE.) Les foins pénibles& affidus qu'elle donna à Mar. le Dauphin pendant la dern, maladie & les larmes qu'elle ne ceffa de répandre depuis la mort de ce prince, haterent la fienne. Une maladie de langueur, qui la confumoit depuis plus d'un an, l'emporta le 13 Mars 1767. Elle mourut avec la réfignation qu'inspirent la religion & la vertu. Son amour pour les princes & les princesses ses enfans; l'attention qu'elle a donnée, julqu'aux derniers momens de la vie , à toutes les parties de leur éducation ; son application à les fortifier dans les principes de la religion, & les autres qualités qui la diffinguoient, ont caufé de vifs

regrets à la cour & à la France. XXI. MARIE DE BOURGOGNE. fille de Charles le Téméraire, dus MAR

de Bourgogne, née à Bruxelles en 1457, étoit destinée par son pere au luc de Berry, frere de Louis XI, que ce tyran fit empoisonner par le pretre Verforis, pour rompre l'intelligence des denx ducs fes ennemis. Charles ayant été tué au fiege de Nanci en 1477, Marie hérita des l'âge de 20 ans de tous les états de fon pere. Louis XI, à qui les ambaffadeurs de Bourgogne la propolerent pour fon fils. la refusa par une mauvaile politique. Marie époula Maximilien, fils de l'empr. Fréderic & porta tous ses états des Pays Bas à la maifon d' Autriche : ( Voyez XII. MARGUERITE. ) On dit que ce prince étoit fi pauvre, qu'il fallut que la femme fit la dépenfe des noces, de fon équipage & de fes gens. Cette prince sie mourut à Bruges en 1482 . d'une chûte de cheval.

XXII. MAR'E MADELEINE

DE LATRINITÉ, fondatrice de l'Ordre de la Mujéricorde, avec le Pere Yvan, prêtre de l'Oratoire, naquit à Aix en Provence, en 1616, d'un pere foldat. Eile fut élevée avec grand foin par fa mere . & fut demandée en mariage à l'aze de quinze ans par un homme fort riche dont elle refufa la main. Pour marcher plus fû: ement dans la voie du falut, elle fe mit fous la direction du pere Yvan, qui composa pour elle un livre intitulé: Conduite à la perfection Cirétienne. Une maladie dont elle fut affligée en 1632, lui fit prendre la réfolution de fonder l'Ordre de la Miséricorde , pour y recevoir des filles de qualité faus bien & fans dot. Marie - Madeleine exécuta heureusement ce pieux deffein. Cette fainte fondatrice établit à Aix , en 1637 , la premiere mailon de fon inftitut . dont elie fut la premiere supérieure. Elle mourut faintement à Avignon en 1678, à 62 ans, après avoir fondé partieurs mailons de

fon ordre. Vovez fa Vie par le P. Croifet Jesuite , Lyon 1696 , in-8°. XXIII. MARIE DE L'INCAR-NATION . fondatrice des Carmeli-

tes Réformées en France. Voyez. AURILLOT.

XXIV. MARIE DE L'INCAR-NATION, célèbre religieuse Ursuline , nommée Marie Guyert naquit à Tours en 1599. Après la mort de son maii, e'le entra, à l'age de 32 aus chez les Urfulines à Tours, où elle compofa, pour l'instruction des noviees, un affez bon livre intitulé; L' Ecole Chrétienne. Appellée par la grace à la conversion des fill es du Canada, eile paffa à Québec en 1639, où elle établit un convent de son ordre, quelle gouverna avec brancoup de fageffe & de prudence. Elle v mourut en 1672, à 73 ans. Outre son Ecole Chrétienne, on a d'elle un volume in-4°. de Retraites & de Lettres. Dom Claude Martin, fon fils, a publie fa Vie; elle a été auffi écrite, parle P. de Charlevoix, Jefuite , 1724, in-12. Tous les écrits de cette religieuse respirent cette onction fublime qu'on ne trouve que dans les Saints.

MARIE ALACOOUE. Voy. MAR-GUERITE nº XIII.

MARIE D'AGREDA. Voyez

AGREDA. MARIETTE, (Pierre Jean)file de Jean Mariette, libraire & graveur de Paris, mort en 1741, &libraire lui-même, avoit reçu de fon pere le goût de la gravure, & l'avoit perfectionné dans ses voyages en Allemagne & en Italie. Il vendit fon fonds de librairie en 1750. & acheta une charge de fecrétaire du roi & de contrôleur de la chancellerie, Alors uniquement occupé du Recucil de ses Estampes, qu'il augmentoit & perfectionnoit lans celle, il jouissoit, dans la vie retirée, des plaifirs de l'efMAR

prit. Une maladie, longue & donloures (e. termina fes jours le 10 Septembre 1774. On ade lui: I. Traitid der Fierres graotes, Paris, 1750, 2 vol.in-fol. II. Letters in II. 4 Coplar. III. Letters für la Fontalne de la rue de Grenelle. IV. Les Def riptions qui le trouvent dans le Recueil des Planches gravées, d'après le, et holesur de M. Crozat, 1729, 2 vol. in-fol. Le Catalogue de fes Ethampes a tét dreffe 1775, in-s'a-Crét un des plus complete vi. Se

genre .... Vovez FUSTH. MARIGNAN , (Jean - Jacques Medichino, marquis de) célèbre capitaine du XVIc fiecle, naquit à Milan , de Bernadin de Médicis ou Medichino, admodiateur des fermes ducales. Ayant donné dans sa jeunesse diverses preuves de valeur. il s'acquit la protection de Térôme Morone , chancelier & principal ministre de François Sforce duc de Milan. Ce prince voulant se défaire d'Hector Vifcomti feigneur Milanois, Medichino fut choisi par le conseil de Morone, avec un autre officier. pour l'affaffiner. Mais le meurtre ne fut pas plutôt exécuté, que le duc refolut d'en facrifier les inftrumens à la crainte de paffer pour l'auteur d'un fi lache affaffinat. Le compagnon de Medichino fut le premier immolé; & la mort de l'un fut un avis pressant pour l'autre de mettre fa vie en fûreté. Il fortit promptement de Milan , & s'étant rendu à Muffo , place - forte fur le lac de Côme, & vo:fine du pays des Suiffes, il ent l'adreffe de s'en rendre maître. Pluseurs historiens, & entre autres de Thou , out écrit que fons un faux prétexte'il fut envoyé par le duc au gouverneur de Mullo, & chargé pour lui d'une lettre qui contenoit l'ordre de le faire périr ; mais que la défiance l'ayant porté en chemin à ouvrir

cette lettre, it y en fubititua une autre, contrefaite, par laquelle il étoit enjoint à cet officier de lui remettre le gouvernement de la place, & de partir fur l'heure pour Milan : ce qu'il fut exécuté. Mais Mellaglia, auteur de la Vie du marquis de Marignan, traite cette anecdote de fable. Quoi qu'il en foit, maître du château de Musio, Medichino obligea le duc, par l'intérêt qu'il avoit de tenir secret l'assassinat de Visconti, à diffimuler sa supercherie . & à lui laiffer le gouvernement de cette place. Il entra au fervice de l'empereur en 1528; & recut en échange de Musso la ville de Marignan , d'où il prit le nom de Marquis de Marignan. Dès-lors, chargés des emplois militaires les plus confidérables, il obtint la réputation d'un grand capitaine. Il défit en 1554, à la bataille de Marciano en Toscane . l'armée Françoise commandée par le maréchal Strozzi, & s'empara l'année fuivante, après un fiege de 8 mois, de la ville de Sienne qui s'étoit révoltée contre l'empereur. Le marquis de Marignan avoit autant d'esprit que de talent pour la guerre; mais la fourberie. fon avarice . & fur-tout fa crauté . ternirent la gloire de ses exploits militaires. Irrité de la longue réfistance des Siennois, il tourna fa rage contre les malheureux habitans de la campagne, & en fit pendre aux arbres, (disent les historiens du tems,) plus de 5000. de tout fexe & de tout age. Il prit pour prétexte de les barbaries, les contraventions à la défense qu'il avoit fait publier sous peine de la vie , de porter dans la ville ancune efpèces de vivres. Il prenoit quelquefois plaifir à les tuer lui-meme avec une béquille armée d'un fer pointu, dont il fe fervoit pour marcher à cause de la goutte. Il prit Porto-Hercole en 1555 , & mourut la même année à Milan . àgé d'environ 60 ans. Jean-Ange de Medicis, qui fut Pape fous le nom de Pie IV, étoir fon frere, Tous les historiens qui ont parlé du marquis de Marignan , s'accordent à dire qu'il n'étoit point de la maifon des Médicis de Florence, dont il n'avoit pris le nom que par vanité, à la favent de la reffemblance avec le fien ; mais , ce qui doit r ndre la chole au meins problématique , c'est le témoignage de l'auteur de fa Vie , qui le dit vraiment iffu d'one branche de Médicis, établie à Milan. Les preuves sur lefqueltes il fe fonde , font: 1°. Que du vivant même du marquis, c'està dire, avant que fon frere fut pape , Alexandre & Come de Médicis , gr. dues de Florence, l'avoient reconnu pour leur parent; & il cite de fuiet, une lettre du premier , par laquelle il le recommandoit comme tel an marquis du Guutt, 26neral de l'empereur. 2°. Qu'il a vu les armes de Médicis sculptées dans une maifon très-ancienne des ajeux du marquis à Milan. 3°. Enfin il dit avoir vu une Description, imprimée à Florence, des fêtes données en cette ville pour l'arrivée de Jeanne d'Autriche; onvrage qui fait mention d'une falle où se vovoient peintes les trares de 2 papes de la maifon de Medicis; Léon X, Clément VII , & Pie IV , frere du marquis de Marignan.

I. MARIGNY, (Enguerrade de) comte de Lonquetile, d'une famille noble de Normandie, fut grand-chambellan, principal minifité & coadjuteur du royaume de France fous Périnper te Bel. Il s'avança à la c-ur par fon efprit, de per fon mérite. Devenu capitaine du Louvre, intendant des finances de bâtiemes, i ula trêt-mal de la grandeur. Il pilla tes finances, acaible le quelle d'impéte, altéra les

monnoies dégrada les forêts du roi, & ruina plufieurs particuliers par des vexations inouies. Il étoit fans foi , fans pitié , le plus vain & le plus infolent de tous les hommes. Sa fierté irrita les grands, & fee rapines les petits. Le comte de Valois, à qui il avoit donné un démenti en plein confeil , profita de cette haine pour le faire con lamner au dernier fupplice, après la mort de Philippe le Bel. La veille de l'Afcention, en 1314, avant le point du jour , ( comme c'étort a'ors la courume) il fut pendu au gibet qu'il avoit fait lui-même dreffer à Montfaucon; Ef comme maitre du logis; (dit Mezeray, ) il eut l'honneur d'être mis au baut-hont , au-deffus de tous les autres voleurs. Le confesseur du comte de Valois, lui infoira des remords for la con-lamnation de ce ministre, dont le procès n'avoit pas été instruit lelon toutes les formalités requifes. Sa mémoire fut réhabilitée; mais cette réhabilitation ne l'a pas entiérement lavé dans l'efprit de la poltérité. Si on en croit cependant M. de B\*\*\*, Euvres diverfes, Laufanne (Paris) 1770. 2 vol. in-8°; ce ministre fut un grand homme d'état , injustement maitraité par Mezeray & par les autres historiens qui l'ont suivi fans examen. "Il y cut (dit M. du Ra-. dier ), de la peffion dans le comte , de Valois, cela eft certain. La " procédure fut violente & irrégun liere ; Marigny avoit rendu de " très - grands fervices à fon maiy tre ; cela eft encore vrai : mais n tout cela ne prouve pas que la " conduite fut irreprochable, & n fes mains pures; il avoit été l'au-" teur de très - grandes violences. " L'excuse qu'il portoit d'avoir dé-" livré au comte de Valois de très-" grandes fommes , méritoit un n examen: toute la nation l'accu-

n foit d'avoir trahi la France. Voy.

MAR

15 les Favoris de M. Dapay, les 26 Annales de M. Touchet, &c. Je 26 crois que c'eft un procès à re-27 mettre fur le tapis, pour en ju-28 ger fainement.

" ger fainement. Jacques Carpentier de ) fils du seigneur du village de ce nom , près de Nevers . [ & fuivant d' Aubery d'un marchand de fer ] fe fit ecclefiaftique & vecut en Epicurien. De retour d'un vovage en Suède, il s'attacha au cardinal de Reta, & eutra dans toutes les intrigues de la Fronde. Il fut un des principaux auteurs des plajfanteries qu'on publia contre Mazarin dans les tumultes de ces troubies. Le parlement avant mis à prix la tête de ce ministre, Marigny fit une répartition de la fomme affignee tant pour une oreille,tant pour un œil, tant pour le faire eunuque; & ce ridicule fut tout l'effet de la profeription. Après la détention du cardinal de Retz, Marigny suivit le prince de Condé en Plan less & le divertit par fes bons mots, & par le récit vrai ou faux des aventures de ses voyages. Ce poète étoit un de ces esprits plaisans & de ces hommes libertins, our facrifient tout à la failte & an platfic, & qui menrent dans la crapule, après avoir vécu dans la debauche. Une apoplexie l'emporta en 1670. On aimost fa convertation, parce qu'il contoit agréablement les choles rares & curicufes qu'il avoit remarquées en fes differens voyages, & qu'il flattoit la matignité par fes médilances continuelles : il auroit perdu un ami plutôt qu'un ben - mot. Ce penchant dangereux lui attira des corrections facheules en l'ollande . vn. Allemagne & en Suède. Sa lan/ue s'étant exercée à Bruxelles sur les amours d'un gentilhomme, on lui donna un rendez-vous un peu éloigné de la ville, où des gens apostés répondirent cruelle-

ment à les propos fatvriques. Quand Marieny fut de retour à Bruxelles. il porta ses plaintes à M. le prince de Conde, qui le tenant chez lui à titre de bel esprit, ne daigna pas les écouter. Marigny, loin de cacher l'affront qu'il avoit reçut, fit imprimer lui-même fon aventure dans une lettre à la reine de Bohême. qui étoit alors à la Haye. Il y avoit au bas de la lettre ; " Madame , de " Votre Majesté, le très bumble 89 w tres-obeiffant , & tres-batonne ferwiteer, MARIGNY ... , Il diloit quelquefois en plaifantant des chofes très-sensées. Dans une maladie qu'il eut en Allemagne, & dont il penfa mourir , l'évêque Luthérien d'Ofnabruck lui avant demandé fi la crainte d'être enterré avec les Luthériens n'ajoutoit pas à l'inquiétude que lui donnoit son état? " Monfeigneur, (lui répondit Marigny mourant, ) , il fuffira de creuser n deux ou trois pieds plus bas , & je n ferai avec des Catholiques. n On a de lui : I. Un Recueil de Lettres , en profe & en vers, imprimées à laHaie en 1673 in-12. Un n'y trouve quelques bonnes plaifanreries & quelques traits d'esprit. II. Un Poëme fur le Pain-benit , 1673 , in 125 dans lequel il y a plus de naturel que de fineffe, & plus de fales équivoques que de véritables faillies. Son homeur fatyrique lui attira des éloges & des cou s-de-cannes. Gui-Patin lui attribue un libelle devenu rare. Il est intitule : Traité politique, composé par Williams Alleyn, où il est prouvé par l'exemple de MOYSE . que tuer un Tyran , (titulo vel exercitio , ) n'eft pas un meurtre ; Lyen 1658 in-16. ( Voy. II. ALLEYN. ) On prétend que l'auteur de cette mauvaife production en vouloit à Olivier Cromwel , lorfqu'il la mit au

III. MARIGNY, (l'Abbé Augier de) mort à Paris en 176a, étoît 574

un écrivain du troifie me ordre. Nous avons de lui : I. Une Histoire du XIIme fiecle , en 5 vol. in. 12, 1750.II. Une autre Histoire des Arabes , 1756, 4 vol. in 12. III. Révolutions de l'Empire des Arabes, 4 vol. in-12. Ces ouvrages offrent des recherches; mais le style manque

de pureté & d'agrément.

I. MARILLAG, (Charles de) fils de Guillaume de Murillac, contrôleur général des finances du due de Bourbon, naquit en Auvergne vers 1510. Il fut d'abord avocat au parlement de Paris, & s'y fignala tellement par fon éloquence & par fon favoir, que le roi François I le chargea de diverfes ambaffades Importantes. Il devint abbé de St. Pierre de Melun , maitre - des - requêtes, évêque de Vannes, puis archevêque de Vienne, & chef du confeil-privé. Député par Henri II en 1559, avec Imbert de la Platiere à la diette d'Ausbourg, pour remettre la bonne intelligence entre Pempercur Ferdinand & le roi . fes discours furent très-applandis. Dans l'assemblée des Notables tenues à Fontainebleau en 1560, il fe fit encore admirer par une belle harangue. Elle roula entiérement fur la réformation des défordres de l'état, & fur les moyens propres à prévenir les troubles qui menacoient le royaume. La douleur que Ini canfa la vue des maux qui alloient innonder la France, le mit au tombeau en 1560, à 50 ans. On a de lui des Mémoires, manuscrits, qu'on trouve dans plusieurs bibliothèques. Le chancelier de l'Hôpital, fon ami intime, Jui adrella un Poëme , monument éternel de leurs liaifons.

II. MARILLAC, (Michel de) neveu dn precedent, avoit été dans sa jeunesse un des plus passionnés Ligueurs. Son inclination le portant à la piété, il se fit faire un appar-

tement dans l'avant - cour des Carmélites du fauxbourg S. Jacques . afin de paffer dans leur églife quelques heures la nuit & le jour. Devenu maître-des-requétes, il ne laifla pas de continuer à prendre foin des bâtimens & des affaires du couvent. C'est ce qui le fit connoître de Marie de Médicis, qui y alloit fouvent, parce qu'elle en étoit fondatrice. Cette princesse le recommanda au cardidinal de Richelieu. qui le fit directeur des finances en 1624 . & garde-des-fecaux 2 ans après. On verra dans l'article suivant la eause de sa disgrace auprès de ce miniftre , qui le fit enfermer au ehateau de Caen, puis dans cetui de Châteaudun. It y mourut en 1632, dans la pauvreté, quoiqu'il cut été pendant quelques tems à la tête des finances. Il ne fublista dans sa prilon que des libéralités de Marie de Creil, fa belle-fille, qui fit encore les frais de ses modiques funérailles. Jean-Francois de MARILLAC. brigadier des armées du roi, gouverneur de Béthune, tué à la bataille d'Hochftet en 1704, un an après fon mariage, a été le dernier rejetton de sa famille... Ce magistrat fe erovant un autre Tribonien , publia en 1628 une Ordonnance qui régloit presque tout. Mais ce Code, appellé par dérifion le CODE MICHAU, du nom de baptême de Marillac, fut rejeté par le parlement, & tourné en risicule par les plaifans du barreau. Comme ce n'étoit qu'un reeneil des anciennes ordonnances, & de celles qui avoient été faites aux derniers Etats - généraux, on voyoit bien que le méaris des officiers du parlement tomboit moins fur l'ouvrage que fur fon auteur. Marillac , homme vif, auftere, hautain, opiniatre, fut offensé de leurs railleries ; il avoit résolu d'humilier cette compagnie. ( Voyez l'art. de TOYRAS. )

## MAR

On a encore de lui : I. Une Traduction des Pleaumes, 1630, in-8". en vers francois, qui ne rendent que foiblement l'énergie de l'Hébren. II. D'autres Poésies, affez plates. III. Une Differtation fur l'auteur du livre de l'imitation, qu'il attribue avec plusieurs critiques à Gerfen.

III. MARILLAC, (Louis de) frere du précédent, gentilhomme ordinaire de la chambre de Henri IV., avoit époufé Catherine de Médicis, demoifelle Italienne, issue d'une branche de cette maifon, différente de celle du grand-duc. Ce mariage lui procura la protection de Marie de Médicis, il dut à cette protection & à ses services militaires, le bâton de maréchal deFrance, que Louis XIII lui accorda en 1629. Sonfrere, Michel de Marillac, s'étoit élevé, comme nous l'avons dit, de la charge de confeiller au parlement de Paris, à celles de garde-des-sceaux & d'intendant des finances. Ces deux hommes, qui devoient leur fortune au cardinal de Richelieu, fe flaterent de le perdre & de fuccéder à son crédit. Le maréchal fut un des principaux acteurs de la Journée des dupes. Il offrit, (diton ) de tuer de sa propre main son bienfaiteur. Richelieu ayant appris ce complot, fit arrêter en 1630 le maréchal an milieu de l'armée qu'il commandoit en Italie, pour 'e conduire en France, où il lui préparoit un supplice ignominicux. Son procès dura près de deux années, & ce procès fit bientôt voir que Richelieu le feroit traiter avec la derniere rigneur. " Le cardiual ne se fe contenta pas, (dit' lauteur de l'bistoire Générale ) ,, de priver le maréchal du droit d'être jugé par p les chambres du parlement aftemblées; droit qu'on avoit déja violé atant de fois. Ce ne fut pas affez

, commissaires dont il espéroit de , la févérité. Ces premiers juges n ayant, malgré les promelles & les menaces, conclu que l'accufé fe-" roit requ à se instifier; le ministre " fit caffer l'arrêt. Il lui donna d'an-, tres juges, parmi lesquels on comp ptoit les plus violens ennemis de Marillac, & fur-tout ce Paul Hay n du Chatelet, (Vo ez lart CHATE. , LET,) conu par une fatyre atroce contre les deux freres. Jamais on n'avoit méprifé davantage les p formes de la justice & les bien-» féance. Le cardinal leur infulta n au point de transférer l'accufé . " & de continuer le procès à Ruel n dans fa propre maifou de cam-, pagne ... Il fallut rechercher toun tes les actions du maréchal. On " déterra quelqs. abus dans l'exer-, cice de fa charge, quelques an-33 ciens profits illicites & ordinai-33 res, faits autrefois par lui ou par " fes domeftiques dans la conftrucn tion de la citadelle de Verdun : " Chofe étrange, disoit-il à ses juges , n qu'un homme demon rang foisperfe. o cuté avec tant de rigueur & d'injuf. " tice! Il ne s'agit dans mon procès 39 que de foin,de paille de pierre & de " chaux... Cependant ee général. n chargé de bleffnres & de 40 an-" nées de fervice, fut condamné à mort. , Les parens du maréchal cournrent se jetter anx pieds du roi pour demander fa grace; mais le cardinal de Richelien, importuné de la présence de quelques-uns . les fit retirer. Lorsque le greffi r de la commission lut l'arret au condamné, & qu'il en fut à ces paroles : Crame de Péculat , Concuffions , Exactions .- Cela eft faux, dit-il. Un homme de ma qualité accusé de Péculat ! Il étoit dit dans le même arrêt qu'on leveroit cent mille livres . sur ses bicus, pour l'employer à la reftitution de ce qu'il avoit ex-

torque. Mon bien ne le vant pas . s'écria-t-il; on ouva bien de la prine à les trouver. Le chevalier du Guet, qui l'accompagna fur l'échafand, lui dit: Pai très grand regret , Mon-Gent, de vous voir dans cet état! (Le bourreau venoit le lui lier les mains.) -- Ayez-en regret pour le Roi, & non pour moi, répondit le maréchal. Il eut la tête ttanchée à la place de Grève à Paris le dix Mai 1632. Plusieurs de ses amis lui avoient offert de le tirer de prifon; mais il avoit refusé, parce qu'il se reposoit sur son innocence. L'hiffoire de son jugement & de son exécution se trouve dans le Journal du cardinal de Richelieu, ou dans fon Hiftoire par le Clerc , de l'édition de 1753,5 vol. in - 12. Quelque tems après, le car. inal, promoteur de cette exécution rigoureule, railla les magistrats qui avoient condamné Marillac." Il faut avoner (lenr dit-il) ,, que Dieu donne aux , juges , des lumieres qu'il n'ac-" corde pas aux autres hommes. puifque vous avez condamné le marechal de Marillac à mort! " Pour moi, je ne croyois pas , que fe actions méritallent un fi " rude châtiment. " La mémoire du maréchal , coupable de quelques concustions trop févérement punies. & regardé par la plus grande partie du public comme une des victimes de la vengeance d'un ministre puiffant, fut rétablie par arrêt du parlement, après la mort de fon perfécuteur.

IV. MARILLAC, (Louise de) Vovez GRAS, nº. l.

MARIN. Vegez MARTIN II. &

MARTIN III. pape.

I. MARIN , (P. Carvilius MARIx us) prit la pourpre impériale dans la Moche à la fin du regne de l'empereur Philippe. Il s'étoit dillingué contre les Goths; c'est ce qui lui fit donner le titre de César par les troupes l'an 249 : mais il n'en jouit pas long -tems. Les foldats, indignées de sa mauvaife conduite, le maffacrerent, dans le tems que Philippe envoyoit une armée pour diffiper fon parti. Ce qu'il y a de remarquable, c'eft qu'il fut mis au rang des Dieux.

II. MARIN, (le Cavalier)

Poves MARINI.

III. MARIN, (Michel-Ange) religicux Minime, vit le jour à Mar. feille en 1697, d'une famille noble originaire de Genes, & fixée Toulon des le xite fiecle. Elle alla s'etablir à Marfeille vers la fin du xvie, & y fut diftinguée par fa probité & par ses places. Le frere du Pere Marin éto:t commiff ire général de la marine, & faifoit les fonctions d intendant à la Guadeloupe. M. Marin , ceufcur royal, homme cher aux arts & à l'amitié. que la calomnie a ténté vainement de noicir, est de la même famille. La P. Marin, dont il est question dans cet article, fut employé de bonne heure en son ordre dans les écoles, dans les chaires & dans la direction. Il fut quatre fois provincial. Fixe dès sa jeunesse à Avignon, il y précha la controverse aux Inifs avec un fuccès peu commun. C'eft auffi dans cette ville qu'il fit imprimer differens ouvrages, qui lui firent une réputation diffinguée parmi les écrivains afcétiques. Son nom pénétra jusqu'à Clément XIII, qui l'honora de trois Brefs pleins d'éloges flatteurs & mérités. Ce pontife le chargea de recueillir en un feul corps d'ouvrage les Actes des Martyrs. Il en avoit déja compofé 2 vol. in-12, lorfqu'une hydropifie de poitrine l'enleva à les amis, c'est-à-dire anx gens de bien, le trois Avril 1767, dans la 70c année de son âge. Sa conversation respiroit la vertu; elle étoit animée par cette douce chaleur d'imagination qui se fait sentir dans ses livres. Les principaux sont : I. Conduite de la Sœur Violet, décédée en odeur de fainteté, à Avignon, in-t2. II. Adelaide de Virtzburi, ou la pieufe Pensionnaire, in-12. III. La parfuite Religieuse; onvrage solide & lagement écrit , in-12. IV. l'irginie . on la Vierge Chrétienne ; 10man pienx, très-répandu, 2 vol. in-12. V. La Vie des Solitaires d' Orient, 9 vol. in-12, ou 3 in 4°. VI. Le Buron de Von - Helden, ou la République des Incrédules , 5 vol. in 12. VII. Théodule , on l'Enfant de bénédiction , in-16. VIII. Farfulla, ou la Comélienne convertie, in-12. IX. Agnès de Ste - Amour, ou la Fervente Novice, en 2 vol. in-12. X. Angélique , ou la Religiense selonte cam de Dieu, deux vol. in-12. XI. La Harquise de Los Valientes, ou la Dame Chrétienne, 2 vol. in. 12. XII. Retraite pour un jour de chaque mois, 2 vol. in- 12. XIII. Lettres Spirituelles , 2 vol. in-12 , 1769. Le P. Marin mar chant fur les traces du célebre Camus, évêque de Bellai, a fu dans fes Histoires romanesques conduire ses lecteurs à la vertu par les charmes de la fiction. Voy. fon Eloge historique, imprimé i Avignon en 1769, in-12.

MARINE, (Ste) Vierge de Bithyme, vivoit, à se qu'on croit, vers le huitieme fiecle. Son pere, nomme Eugene, fe retira dans un monastere, & la laissa dans le monde en l'âge de la diffination & des plaifirs. Cette conduite imprudente lui caufa des remords. Son abbé lui ayant demandé le sujet de sa triftelle, il lui dit qu'elle venoit du regret d'avoir laissé son enfant. L'abbé croyant que c'étoit un fils, lui permit de le faire verir dans le monaftere Eugène alla querir fa fille, lui coupa les cheveux & la revetit d'un habit de garçon, en lui recommandant le feeret de fon fexe jufqu'à fa mort. Elle fut recue dans le monaftere sous le nom de Frere Marin, & v vécut d'une manjere exemplaire. On dit qu'avant été acenfé d'avoir abulé de la fille de l'hôtel où elle alloit querir les provisions pour le monaftere, elle aims mieux le charger de cette faute, que de déclarer son sexe. On la mit en pénitence à la porte du monastere, & on la chargea de l'éducation de l'enfant. Enfin elle mourut, environ trois ans après. L'abbé avant reconnu. après fa mort, ce qu'elle étoit, cut beaucoup de douleur de l'avoir traitée avec tant de rigueur. On ne sait point au vrai dans quel tems ni dans quel pays cette vierge a vécu; & cette incertitule fembloient autorifer l'incrédulité des critiques qui reiettent cette hiftoire ... Vovez Eu-PHROSINE, à la fin.

MARINELLA, (Lucrèce) dame Vénitienne du XVIIe fiecle, avoit beaucoup d'esprit. On a d'elle quelques ouvrages en italien : I. La Nobilità delle Donne, Venise 1601, in-89: clie y foutient la prééminence de son fexe au-dessus des hommes. 11. La l'itadi Maria Virgine, en profe & en rimes, Venife 1602, in-4°. fig. III. Arcadia felice , 1705 , in-12. IV. Amore inamorato, Parme 1618, in-4°. V. Rime, 1693, in-12.

MARINELLO, (Jean) médecin Italien du xvie fiecle, eft auteur d'un ouvrage intitulé : Gli ornamentidelle Donne , tratti delle Scriture d'una Rena Greca, à Venise 1574, in-12. Il cft aufli fons ce titre : Le Medecine partenenti alle infermita della Donne. On a de meilleurs ouviages fur eette matiere.

MARINI, (Jean-Baptifte) connu fous le nom de Cavalier MARIN, maquit à Naples en 1569. Son pere jurifeonfishe habile . Youlut que ion fils le fut auffi; mais la nature l'avoit fait poète. Obligé de fuir de la mailon paternelle, it deviat fe578 erétaire du grand amiral de Naples, & paffa enfuite à Rome. Le cardinal Aldobrandin, neveu du pape Clément VIII, se l'attacha, & le mena avec lui dans fa légation de Savoie. Marini avoit l'humeur fort fatyrique ; il fe fit quelques partifaus à la cour de Turin, & beaucoup plus d'ennemis. La haine qu'il Infpira au poète Murtola par fa Mursoleide , fatvre fanglante , fut fi vive, que ce rimeur tira fur lui un coup de pistolet , qui porta à faux & bleffa un favori du duc. Murtola fut arrêté : mais Marini . fachant de quoi est capable l'amour - propre d'un poète humilié, demanda fa grace & l'obtint. Les antres ennemis du poète Italien viurent enfin entiérement à bout de le perdre à la sour de Savoie. Marini, appellé en France par la reine Marie de Médicis, se rendit à Paris, & mit au jour son poeme d'Adonis , qu'il dédia au jeune roi Louis XIII. On y trouve des peintures agréables, desallégories ingénieuses. Le ftyle a cette volnptueuse mollesse qui plait tant aux jeunes gens, & qui leur eft fi funefte ; mais cet ouprage manque de fuite, de liaison . & est femé de concetti & de pointes. Son ftyle , appellé Marinesco , corrompit la poélie italienne, & fut le germe d'un mauvais goût qui régna pendant tout le dernier Gecle. Le cavalfer Marini monrut à Naples en 1625, à 56 ans, dans le tems qu'il fe disposoit à revenir à Rome sous le pontificat d'Urbain VIII, protecteur des gensde-lettres. Lorfqu'il vit approcher fa derniere heure , il voulet qu'on brulat devant lui toutes fes Poffies ticentieufes; " & quoique les relim gieux qui l'affiftoient , moins ferupuleux que lui , lui difent n qu'il pouvoit conserver les amon-, reuses dans lesquelles il n'y avoit s rien de licentieux , il fut inexo-

## MAR

m rable à cet égard ... Marini étoit m d'une taille qui paffoit beaucoup' p l'ordinaire. Sa conversation étoit a des plus agréables . & il y disoit p librement ce qu'il penfoit : (Voy. MALHERBE. ) Il aimoit beau-, coup l'étude . & quand il fe con-, choit, il mettait toujours des n livres auprès de lui, parce qu'il ne dormoit jamais que deux houp res. C'étoit à ce peu de sommeil n qu'il attribuoit sa grande maim grenr. Il fe levoit cependant afn fez tard . & travailloit dans fon p lit. Son application à l'étude " étoit fi forte, qu'un jour traw vaillant auprès du feu . un char-35 bon qui étoit fauté fur une de fes n jambes , y fit , fans qu'il le fenn tit, une brulure fi confidérable. , qu'il fut long - tems à la guérir. .. Ses principaux ouvrages font : I. Le Poeme de Strage de gli Innocenti, Venife 1633 , in . 4°. Il. Rime , 3 parties , in - 16. III. La Sampogna, 1620, in- 12. IV. La Murtoléide, 1626 , in - 4°. & depnis in - 12. V. Lettere, 1627 , in - 8°. VI. Adone. Fen M. Fréron a imité le huitieme chant de ce dernier poëme dans une brochure intitulée : Les vrais Plais firs, on les Amoure de Vénus Ed d' Adonis. Il v a cu plulieurs éditions de l'original italien. On distingue celles de Paris 1623, in - folio; de Venise , 1623 , in . 4° ; d'Elzevir , 1651 , en 2 vol. in - 16; d'Amiterdant, 1678, 4 vol. in - 24, avec les figures de Sébastien le Clerc. Piufieurs littérateurs Italiens écrivirent la VIE du cavalier Marin. On peut voir les titres de leurs ouvra- . ges dans le tome 32 des Alémoires de Niceron ... Voyez Poussin ...

MARINIANA, feconde femme de l'empereur Valérien , & mere de Valérien le jeune , étoit auffi vertueufe que belle. Elle fuivit fon époux en Afie l'an 258, & fut faite prisonniere en même tems que lui .

## MAR

par Supor roi de Peric. Spekartie des affronts inouie que ce prince barbare failoit fouffirit à Vulerien, elle fut elle-même expofée aux infultes de Supor & à la rifie d'un peuple intenic. Elle fuccomba à tant de malbeure, & mourut dans la prifion où elle avoit été enfermée. On la mit au range for un de les médit elle marque for un de les médit elle propriet de la principal de la fiftie de principal de la principal de la fiftie de la principal de la principal de la fiftie de la finde principal de la principal de la fiftie de la finde principal de la principal de la finde principal de la principal de la finde principal de la

I. MARINIS, (Léonard de ) célebre Dominicain, fils du marquis de Cafa. Maggiore, d'une noble famille de Gènes , naquit dans l'isle de Chio'en 1609. Le pane Jules 111 l'envoya nonce en Espagne. Il y plut tellement au roi Philippe II par fon esprit de conciliation, qu'il le nomma archevêque de Lanciano. Il parut avec éclat au concile de Trente, & ce fut lui qui dreffa les articles qui concernent le facrifice de la Messe, dans la XXIIe session. Les panes Pie IV & Pie V. dont il avoit mérité l'estime, lui confierent diverses affaires importantes. Ses vertus & fes lumieres lui -acquirent l'amitié de S. Charles Borromée. Cet illustre prélat mourut évêque d'Alhe en 1573 , à 62 ans. Les Barnabites lui doivent leurs Constitutions. C'est l'un des évéques qui travaillerent par or tre du concile de Trente à dreffer le Catechifmus ad Parachos , Rome 1566, in-folio; & à rédiger les Bréviaire & Miffel Romains.

II. MARINIS, (Jean-Baptifte de)
petit-neveu du précédent, fecrétaire
de la congrégation de l'Index, puis
général des Dominicains, mort en
1669 à 72 ans, écrivoit bien en
latin, & étoit respectable par ses
mœurs.

III. MARINIS, (Dominique de) frere de ce dernier, se sit aussi Dominicain, & devint archevêque d'A- vignon, on il fonda deux chaires pour son ordre, & où il mourus en 1669. On a de lui des Commentaire, sur la Somme de S. Thomas: imprimés à Lyon en 1663, 1666 & 1668, 3 vol. in-fol.

MARINIUS. Voyez I. SACHS.

MARINONI, (Jran - Aktoria, MARINONI, (Jran - Aktoria, MARINONI, (Jran - Aktoria) mapit à Blufine dans la Faoqu vort la fin de dermier fiecle, & mourred à Vienne en Avrichel lan 1755. Le génie, l'architecture & l'attronomie remplieren fon tens & fie études. Ses fuccès lui mériterent une place dans l'académie de Berlin, & le lirent appeller à la cour d'Autorithe, qui employa à réparer des ouvrages de fortification. La réparent des productions de l'actronomie d

MARIO NUZZI, peintre, naquit l'an 160; à Penna dans le roysume de Naples. Il eft plus connu lous le loun de Mario di Fiori, parce qu'il excelloit à peindre des feurs. On almire dans fet ableaux un beau choix, une touche l'égere, un coloris brillant. Son pincau lui acquit une grande réputation, den amis puillans de un fortune confidérable. Il mourut à Rome en récrà à 6 au mourait prima de l'annue et au l'a

1673, à 62 ans. MARION, (Simon) avecat au parlement de Paris, natif de Nevers, plaida pendent 35 ans avee une réputation extraordinaire. Henrilll,instruit de son mérite, le chargea du réglement des limites d'Artois avec les députés du roi d'Espagne. Des lettres de noblesse fisrent la récompense de ses services. Il devint cufuite prélident aux enquêtes, puis avocat général att parlement de Paris ; & mourut à Paris en 1605, à 65 ans. On a de lui des Plaidoyers , qu'il fit imprimer en 1594, fous le titre d'Actiones Forenies. Ils eurent beaucoup

de fuccès dans leur tems. L'auteur fut respecté de tous les bons eitovens, par fon zèle pour les droits du roi, nour la liberté publique, & pour la gloire de la France. Catherine MARION, fa fille, mariée à Antoine Arnauld, cut vingt enfans, illustres par leurs talens & par leurs vertus. Après la mort de son époux, elle fe fit religiense à Port-toyal, dont la fille Marie - Angélique Arnauld étoit abbeffe. Elle v mourut faintement en 1641, à 68 ans , au milieu de ses filles ou de ses petites filles, qui s'étoient consacrées à Dieu dans ce monastere.

MARIOTTE, (Edmc) Bourguignon . & prieur de S. Martin - fous-Banne, fut recu à l'académie des feiences en 1666, & mourut en 1684, après avoir mis au jour pluficurs écrits, qui sont encore eftimés, & qui le furent beaucoup dans le ficele passé, Ce savant avoit un talent particulier pour les expériences. Il réitéra celles de Pafcal fur la pefanteur, & fit des observations qui avoient échappé à ce vaste génie. Il enrichit l'hydraulique d'une infinité de découvertes fur la mesure & fur la dépense des caux, fuivant les différentes hauteur des réservoirs. Il examina enfuito ce qui regarde la conduite des eaux, & la force que doivent avoir les tuyaux pour réfifter aux différentes charges. C'est une matiere affez délicate, qui demande beaucoup de fagacité dans l'esprit & une graude dextérité dans l'exécution. Mariotte fit la plupart de fes expériences à Chantilli & à l'Obfervatoire, devant de bons juges. Ses ouvrages font plus connus que l'histoire de fa vie. Celle d'un favant, réduit à fon cabinet, à ses livres & à ses machines, ne fournit nas des évenemens fort variés. On a de lui : 1. Traité du choc des Corps. II. Effui de Physique. III. Traité du

nouvement des Eaux., (publié par la Hirr.) IV. Nouvelles dis concerte touchons la Par. V. Truit du Nivelliment, VI. Truit du nivellier de Pendules. VII. Expérimes fur les 
Couleurs. Tous ce éreits fureur tes 
Couleurs. Tous ce éreits fureur tes 
Couleurs du Leyde en 1917, en 20d. 
in 4º. On loi untribue le diffique 
houreux fur les conquiets de Louis 
XIV. rapporte à l'article de ce 
monarque. On l'a rendu ainfi es 
vers françois:

Un seul jour a conquis la superbe Lorraine;

La Bourgogne te coûte à peine une semaine 3

Une Lune en son cours voit le Belge soumis... Que promet donc l'année à tous tes eunemis?

MARIVAULT. Voyez I. MA-

MARIVAUX . (Pierre Carlet de Chamblain de) né à Paris en 1688. d'un pere qui avoit été directeur de la monnoic à Riom en Auverque, étoit d'une famille ancienne dans le parlement de Normandie. La fineffe de fon efprit, foutenue par unc bonne éducation, lui fit un nom dès sa jeunesse. Le théâtre fut son premier gout; mais voyant que tous les sujets des Comédies de Caractere étoient épnifés, il fe livra à la composition des Fieces d'intrigue. Il fe fraya une route nouvelle dans ectte carriere fi battuc, en analyfant les replis les plus scerets du cœur huniain. & en mêlant le fentiment à l'épigramme. Marivaux foutint feul & long tems la fortune des Italiens, & il lenr donna 21 Pieces de l'héûtre, dont la plupart embellissent encore la seène. Les fuecès de ses pieces & de ses autres ouvrages, lui procurcrent une place à l'académie Françoise, qui devoit le rechercher autant pour Les talensique pour les qualités de

fun cour. Il étoit dans le commerce de la vie, ce qu'il paroiffoit dans fes écrits. Doné d'un caractere tranquille, quoique sensible & fort vif , il poffédoit tout ce qui rend la société sûre & agréable. A une probité exacte, à un nobie délinteressement, il réunisfoit une candeur aimable, une ame bienfaisante, une modestie sans fard & fans prétention . & fur-tout une attention ferupuleufe'à éviter tout ce qui pouvoit offenser ou déplairc. Il disoit qu'il aimoit trop fon repos pour troubler en rien celui des autres. Il disputoit rarement; maistorsque cela lui arrivoit il prenoit de l'humeur, & il la pouffoit quelquefois infqu'à l'aigreur. Ce qui régnoit principalement dans la conversation, dans ses Comédies & dans ses Romans, étoit un fonds de philolophie, qui, caché fous le voile de l'efprit & du fentiment, avoit presque toujours un but utile & moral. " Je voudrois rendre les bommes plus justes & plus humains , ditoit ilije n'ai que cet objet en oue., Son indifference pour les richeffes & les distinctions, égala son amour pour les hommes. Il ne follicita jamais les graces des grands; jamais il ne s'imagina que ses talens dussent les lui meriter. Il ne refula pas pourtant les faveurs de la fortune, lorfqu'eile les 'ui fit offrir par l'eftime &l'amitié , ou par les \* protecteurs definter ffes des arts & des lettres. Il auroit pu se faire une fituation aufli as. ée que commode, s'il eut été moins feniab e aux malheurs d'autrui. & moins prompt à les feconrir. On l'a vu plus d'une fois faerifier infau'a fon néceffaire pour rendre la liberté, & même la vie à de particuliers qu'il connoiffoit à,peine; mais qui étoient, ou pourfuivis par des créanciers impitoyables, ou réduits au défetuoir par l'indigence. Il avoit la même atten-\* Voy. 111. Helvetius.

tion à recommander le fecret à ceux qu'il obligeoit, qu'à cacher à ses plus intimes amis, fes chagrins domestiques & fes propres besoins. Certe fenfibilité pour les pauvres & les malheurs, avoit une fource bien noble: la religion. Marivaux la connoiffoit, l'aimoit & la pratiquoit fur-tout dans fes dernleres années. Son respect pour nos mysteres étoit fincere. Il ne comprenoit pas comment certains hommes fe montroient fi incrédules fur des chofes effentielles, & fi crédules ponr des futilités. Il dit un jour à Mylord Bolyngbrocke, qui étoit de ce caractere: Si vous ne croyez pas, ce n'est pos du moins faute de foi. Cet académicien fi estimable mourut à Paris le 11 Février 1763, à 75 ans.

Ses ouvrages font : 1. Des Pieces de Théatre, requeillies en 5 vol. in-12, parmi lefquelles on diftingue la Surprise de l'Amour, le Legs, & le Préjugé vaincu, au Théâtre François ; la Surprise de l'Amour . la double Inconftance , & l'Epreuve , au Théat e Italien: ( Voyez Hot-BERG. & KRUGER.) II. L'Homere travelti . 2 vol. in-12; ouvrage qui ne fit pas honneur à fon goût. III. Le Spectateur François, 2 vol. in-12 : écrit d'un ftyle maniéré ; mais eftimable d'ailleurs par un grand nombre de penfées fines & vrajes. IV. Le Philosophe indigent, 2 volumes in-12. Il offre de la gaieté & de la philosophie. V. Vie de Marianne , 4 vol. in-12: un des meilleurs Romans que nous ayons dans notre langue, pour l'intérêt des fituations, la vérité des peintures & la délicateffe des fentimens. Marianne a bien de l'esprit, mais trop de babil; une imagination vive. mais peu l'olide. La derniere partie n'est pas de lui. VI. Le Paysan parvenu. 3 vol. in 12. S'il y a plus d'esprit & de galté dans ce roman que dans celti de Marianne il y a auffi moins de fentimens & de ré. Acxions. On y trouve, malheu-seufement quelques peintures dan-gerenfes. VII. Phar Jamen, en 2 vol. autre roman fort inférieur aux précédens. C'est le même qui a reparu fons le titre de Nouveau Don Quichote. On y apperçoit, ainfi que dans les autres écrits de Marioaux:

Une Metaphysique où le jargon do-

Souvent imperceptible , à force d'être fine.

Mais cette métaphylique ne doit pas feimer les yeux sur les peintures du cœur humain, & sur les beautés de sentiment qui caractérisent la plupart de ses ouvrages. Voyez sa Vie, à la tête de l'Espris de Maricoux. 1769, Paris, in 8°.

I. MARIUS, (tans) célèbre général Romain , fut fept fois conful. Né d'une famille obscure dans le territoire d'Arpinum, & occupé dans fa jouneffe à labourer la terre . il embraffa la profession des armes pour se tirer de son obscurité. Il se fignala sous Seipcon l'Africain, qui vit en lui on grand hommede guerre. Sa valeur & fes brigues l'éleverent anx premieres dignités de la rénublique. Il paffa en Afrique dans fon prem, confulat , l'an 107 av. J.C.& vainquit Jugurtha toi de Numidie , & Bocchus roi de Mauritanie, On l'envoya enfuite en provence contre les Teutons & les Ambrons. On dit qu'il en tua 200,000 en deux batailles, & qu'il en prit \$0,000 prisonniers. En memoire de ce triomphe, le vainqueur fit élever ure pyramide, dont on voit encore les fondemens fur le grand chemin d'Aix à St-Maximin. Les femmes des Tentons fe voyant privées de leurs défenfeurs, avoient envoyé à Marius une députation pour le prier de conferver au moins leur chafteté & leur liberté. Le

barbare les avant refulées, ne trouva, quand il entra dans leur camp . que des monecaux de cadavres fanglans. Ces meres désespérées s'étoient poignardées, elles & leurs enfane, pour prévenir leur déshonneur. L'année fuivante 108 fut marquée par la défaite des Cimbres. Il y en eut (dit-on) 100.000 de tués & 60,000 faits prisonniers. Marius, devenu conful pour la fixieme fois. l'an 100 avant l'Etre Chrétienne, eut Sylla pour compétiteur & pour ennemi. Ce général vint à Rome à la tête de ces légions , & l'obligea de se cacher dans les Marais de Minturne en Campanie. Un foldat Gaulois, chargé d'apporter sa tête qui étoit mile à prix, le déconvrit dans fa retraite ; mais l'air fier & audacieux de Marius lui fit tomber les armes des mains. Les Minturnois, frappés de cette aventure, lui donnerent une barque pour paffer en Afrique : il y rejoignit fon fils, aux environs du lieu où fut Carthage. I à il regut quelque confolation, à la vue des ruines d'une ville autrefois fi redoutée . qui avoit éprouvé comme lui les cruelles viciffitudes de la fortune , mais bien - tôt il fut contraint de quitter cette trifte retraite. Le préteur d'Utique, vendu à Sylla, étoit résolu de le sacrifier aux vues ambitieufes de ce général. Marius, après avoir échappé à divers périls, fut rappellé à Rome par Cornel, Cinna, qui , privé par le fénat de la dignité confulaire, ne crut pouvoir mieux fe venger, qu'en faifant révolter les légions & en mettant à leur tête Mariss. Rome fit bientot affiégée& obligée de se rendre. Cinna y entra en triomphateur, & fit prononcerl'arrêt du rappel de Marius. Des ruiffeaux de fang coulerent auffi-tôt autour de ce héros vindicatif. On tuz fans pitié tous ceux qui venoient le faluer, & auxquels il ne rendoit.

Plas le falut. Tel étoit le fignal dont il étoit convenu. Les plus illustres fénateurs periffent par les ordres de ce cruel vieillard; on pille leurs maifons, on confifque leurs biens. Les fatellites de Marius, choisis parmi tout ce qu'il y avoit de plus détestables bandits en Italie, sc porterent à des excès si énormes, qu'il fallut enfin prendre la réfolution de les exterminer. On les enveloppa de nuit dans leur quartier, & on les tua tous à coups de flèches. Cinna se désigna consul pour l'année fuivante. & nomma Marius avec lui de sa propre autorité. C'étoit le septieme consulat de ce vieillard Darbare; mais il n'en jouit que 15 ou 16 jours. Une maladie, eaufée par la grande quantité de vin qu'il prenoit pour s'étourdir fur les remords de ses crimes, l'emporta, Yan 86 avant Jefus-Chrift. Marius, élevé parmi des patres & des laboureurs conferva toujours quelque chose de fauvage & même de féroce. Son air étoit groffier. le fon de fa voix dur &impolant. fon regard terzible & farouche, fes manieres brufques & impérienfes.Sans autre qualité que celle d'excellent général . il parut long-tems le plus grand des Romains, parce qu'il étoit le plus nécessaire contre les Barbares qui inondoient l'Italie. Dès qu'il ne marcha plus contre des Cimbres & des Teutons, il fut toufours deplacé, tonjours cruel, & le fléau de fa patrie & de l'humanité. S'il parut sobre, austere dans ses mœurs, il le dut à la rusticité de fon caractere; s'il méprifa les richeffes, s'il préféra les travaux aux plaifirs, c'eft qu'il faerifioit tout à la passion de dominer; & fes vertus prirent leur fource dans fes vices. MARIUS le Jeune fon fils, tenoit du caractere féroce de son pere. Après avoir usurpé le sonfulat à l'âge de 2c ans . l'an sa

avant Jesus-Christ , il affiegea le fénat qui s'opposoit à ses entreprises, & fit périr tons ceux qu'il crovoit fes ennemis. Battu par Sylla, il s'enfuit à Préneste, où il se tua de

désespoir.

II. MARIUS , ( Marc-Aurelius) l'un des Tyrans des Gaules fons le regne de Gallien, étoit un homme d'une force extraordinaire, qui avoit été ouvrier en fer. Il quitta la forge pour porter les armes. Il s'avança par degrés, & se signala dans les guerres contre les Germains. Apres la mort de Victorin . il fut revêtu de la pourpre impériale par le crédit de Victorina, mere de cet empereur. Il n'y avoit que 3 jours qu'il portoit ce titre , lorfqu'un foldat, fon compagnon dans le métier d'armurier ou de forgeron l'affaffina. Ce qui feroit penfer cependant qu'il ré zna plus long tems. c'est qu'on a de lui un grand nom. bre de médailles. On a prétendu que fon affaffin, en lui plongeant fon épee dans le fein , lui dit ces paroles outrageantes : C'est toi qui l'as forgée ! Parmi les preuves de sa force extrême, on rapporte qu'il arrêtoit avec un de ses doigts, un chariot dans fa courfe la plus ra-

pide. III. MARIUS, évêque d'Avenche , dont il transféra le fiege à Laufanne en 590, mouruten 596, à 64 ans. Il eft auteur d'une Chronique que l'on trouve dans leRecueil des Historiens de France, de Duchefne. Cette Chronique , qui commence à l'an 445 & finit à l'an 581 a pêche quelquefois contre la chronologie.

IV. MĀRIUS ÆQUICOLA, ainfi nommé, parce qu'il étoit né à Alvéte , bourg de l'Abbruzze , qu'il croyoit être le pays des anciens Eques, fut l'un des beaux-esprits de la cour de François de Gonzague, duc de Mantoue. Il mourns 584

vers l'an 1526. En a de lui un livre De la nature de l'Amour, in-8º, en italien, traduit en françois par (bispuis, avili in-8°; & d'autres Ouvrages en latin & en italien, parmi lefujels on diffringue fon Hijloire de Mantoue; in-4°.

V. MARIUS, (Adrien) chonelier du due de Guel'ires, né à M'lines, frere du poète Joan Sicond, mourut à Braxelles en 1558. Il fe fit un nom par fon ta'ent pour la pofie latine. On trouve ce qu'il en a fait dans le Recneil de Gradins, de 1612. On a encore de lui, Ciroba Ameris, parni les Poéfies de Jean Second.

VI. MARIUS, (Léonard) matif de Goès en Zelaude, fitt doctur & profeiïeur en théologie à Cologne, vicieure-général du pitre de Harlem, & paiteur à Amjert de Harlem, & paiteur à Amterdam. Il fe renuit babile auler langues Grecque & Hebraique, & Jans Pécriture-fainte. Il laid un bon Commentaire fur le Pentateuque, infol; & la Diffright, te que contre direct discussione de que, contre direct destinations. Ces écrits font en latin: l'auteur mourt en 1620.

MARIUS de CALASIO. Voyez -

CALASIO.

MARIUS-MERCATOR. Voyez MERCATOR.

MARIUS - NIZOLIUS, Voyez NIZOLIUS.

MARLEBOROUGH. Jean Chwsbill, Jon & Zoonte le jn fâ Akhe
dans le Dévonshire en 1650. commença j potter les armes en France
lous Tarrance fon ne l'appelloit dans
Tarmée que le let d'angient ; " mais
geniral Francios, (dit Padapre,)
jugus que le bel Anglois fetoit
j, un jour un grand homme. , jil
farvit enditte lous Gualhame d'Dreger, qui vesoit de décipher fon

beau - pere Jacques II. Guillaume avant quitté l'Irlande quelque tems après la bataille de la Boine, donnée en 1690, laiffa au jeune Marleberough le foin de la foumettre, en disant : Je n'ai jamais vu personne qui eut moins d'expérience & plus de talens. Ses talens militaires éclaterent fur-tout dans la guerre de 1701. Il n'étoit pas comme ces généraux.auxquels un ministre donne par écrit le projet d'une campagne ; il étoit alors maître de la cour, du parlement, de la guerre & des finances, plus roi que n'avoit été Guillauane , auffi politique que lui , & beaucoup plus grand capitaine. Il avoit cette tranquillité de courage au milieu du tumulte, & cette férénité d'ame dans le péril , promier don de la nature pour le commandement. Guerrier infatigable pendant la campagne, Marlehorough devenoit un négociateur aussi agif, fant durant l'hiver : il alloit dans toutes les cours fusciter des ennemis à la France. Dès qu'il eut le commandement des armées confédérées, il forma d'abord des hommes, & gagna du terrein; prit Venlo, Ruremonde. Liége: & obligea les François quiavoient été julqu'aux portes de Nimège, de se retirer derriere leurs lignes. Le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, que son a reul avoit envoyé contre lui, se vit forcé de revenir à Versailles, sans avoir remporté aucun avantage. La campagne de l'an 1703 ne lui fut pas moins glorieuse; il pritBonn, Hui, Limbourg , fe rendit maitre du pays entre le Rhin & la Meufe. L'année 1704 fut encore plus funeste à la France. Marleborough , après avoir force un détachement de l'armée de Baviere, s'empara de Donnawert, paffa le Danube, & mit la Baviere à contribution. La bataille d'Hochstet se donna dans le mois d'août de cette année. Le

prince Eugene & Marleborough remporterent une victoire complette, qui ôta cent lieues de pays aux François, & du Danube les ietta for le Rhin. Les vainqueurs y carent près de 5 mille morts & environ 8 mille bleffes; mais l'armée des vaincus fut presqu'entiérement détruite. Après la bataille, Marlehorough avant reconnu parmi les prifonniers un foldat qu'il avoit remarqué pendant l'action, lui dit: Si ton Maître avoit beaucoup de Soldats comme toi . il seroit invincible. - Ce ne font pas des Soldats comme moi qui lui manquent, répondit ce brave homme, mais des Généraux comme vous. La dépêche qu'il envoya à la reine Anne étoit laconique; elle portoit en fubstance: " Nous avons combattu, & la vicn toire a été pour nous. J'ai en ce moment avec moi dans ma voiy ture M. le maréchal de Tullard. " Voilà tout ce que pent en apprendre actuellement Votre Ma-, jesté. Elle en faura le détail le , plus tot possible. , (Voyez TAL-LARD. ) L'Angleterre érigea à la gloire dn vainqueur un Palais immeusc qui porte le nom de Bleinbeim, parce que la bataille de Hochftet étoit connue fous ce nom en Allemagne & en Angleterre. La qualité de Prince de l'empire, que l'empereur lui accorda, fut une nouvelle récompense de sa victoire. Les fuccès d'Hochstet furent suivis de ceux de Ramillies en 1706, & de Malplaqueten 1709. Merichorough, ayant désapprouvé trop ouvertement la paix concluc avec la France. perdit tous fes emplois, fut difgracié, & se retira à Anvers. Le peuple, (dit un historien, ) ne regretta point un citoyen, dont l'épée lui devenoit inutile & les confeils pernicicux. Les sages se souvinrent que Marleborough avoit été l'ami de Jacaues II. au point d'en favoriser les

amours pour Mile thursbill fa fœur & qu'il l'avoit trahi plutôt que quit té; qu'il avoit perdu la confiance de Guillaume, & avoit mérité de la perdre; & qu'enfin, comblé de bicus & d'houneurs par la reine Anne, il avoittoujours cabalé contr'elle. A l'avénement du roi George à la courounc en 1714, il fut rappellé & rétabli dans toutes ses charges. Oneloues années avant sa mort il fe déchargea des affaires publiques, & mourut dans l'enfance en 1722, agé de 73 ans, à Windforlodg. On vit le vainqueur d'Hochftet jouer au petit palet avec fes pages, dans ses dernicres années. Guillatone III l'avoit peint d'un feul mot, lorfqu'en mourant il conscilla à la princesse Anne " de , s'en fervir, comme d'un homme n qui avoit la tête froide & le cœur " chand. " Ses intérêts lui étoient encore plus chers que fa gloire. Il disoit à un seigneur François, qui lui faifoit compliment fur fes campagnes de Flandre : Vous favez ce que c'eft que les succès de la guerre; J'ai fait cent fautes . & vous en avez fait cent une. Sa veuve a vécu jusqu'en 1744 ... Voycz PETERSBO-ROUGH, à la fin.

MARLORAT , (Augustin) né en Lorraine l'an 1506, cutra ieune chez les Augustins: mais il sortit de cet ordre pour embraffer le Calvinifine. Il s'acquit beaucoup de réputation dans fon parti, par fes prédications & par fon favoir. Il parut avec éclat au colloque de Poissi en 1561. Les guerres de religion avant commencé l'année fuivante. le roi prit Rouen fur les Calviniftes. Marlorat , qui étoit ministre en cette ville, y fut penduen 1362, à 56 ans. Ou a de lui des Commentaires fur l'Ecriture fainte, peu effimés; & un livre qui a été plus confulté que ses Commentaires : il est intitulé: Thefaurus locorum communium S. Scripture 1574, in-fol.

MARLOT. (Guillaume) nd A Reims, fe fit Bréddidin, fut grandpriur de S. Nicaife à Reims, & montre de S. Nicaife à Reims, & prier de Lille en Flandres. Il a donné: 1. Mitopolii Remerfit Hijtoria, Lille 1666, & Reims 1679, 2 volumes in-folio. Il. Le Tricture & Chomuser de magnificence, préparé au Sacre des Reis, 1654, in-4°, & d'autres ouvrages.

MARLY, (MACHINE de) Voyez les art. RANNEQUIN; & VILLE n°. 111.

MARMARES: c'est le nom du prince Scythe qui périt avec grand nombre de ses lujets massacrés en trahison par les Médes, sous le roi Cyaxre: Voyez cemot:

MARMOL, (Louis) célebre écrivain du xvie fiecle, natif de Grenade, laiffa plufieurs ouvrages. Le principal & le plus connu eft la Description générale de l'Afrique. ene Nicolas Perrot d'Ablancourt a traduite d'espagnol en françois. Cet ouvrage peu exact n'a été estimé pendant long tems, que parce qu'on n'avoit rien de mieux fur cette matiere : (Voyez LÉON, n°. XXII.) La version françoise parut à Paris en 1667, en 3 vol. in-4°. L'original efpagnol fut imprimé à Grenade en 1573, en 3 vol. in folio. Cette premiere édition eft fort rare. L'auteur s'étoit trouvé au fiege de Tunis en 1536, & avoit été 8 ans prisonnicr en Afrique.

MARNIX, (Philippe de) feigneur du Mont Sainte Adageonde, nicà Bruxelles en 1538, fitt dificiale de Cardonia Genère, & fe rendit très-habile dans les langues, alans les feiences & dans les foinces & dans les from de retour aux Pays-Bas, il tut contraint d'en fortir, & fe re-bira dans le Palsetinat, où il fut comfaint d'en fortir, de frechiate dans le Palsetinat, où il fut confeilles cesfeifaffique de l'étes

feur. Mais Charles- Louis-Guillaume, prince d' Orange . l'avant redemande quelque tems après, l'employa avec utilité dans les affaires les plus importantes. Ce fut lui qui dressa le Formulaire de la confédération, par laquelle plufieurs feigneurs des Pays Bas s'opposerent, en 1 566, au tribunal de l'Inquifition. Elu conful d'Anvers, il défendit cette ville contre le duc de Parme, en 1584; & mourut à Leyde en 1598, à 60 ans , dans le tems qu'il travailloit à une verfion flamande de la Bible. On a de lui des Thefes de Controver-Se, Anvers 1580, in-folio; des Epitres circulaires aux Protestans & des Apologies; & un Tableau des différentes Religions , 1603 & 1605 . 2 vol. in-8°. L'église Romaine y est

pen ménagée. I. MAROLLES, (Claude de ) gentilhomme de la province de Touraine, mérita par sa valeur, fon adreffe & fa probité, d'être fait gentilhomme ordinaire du roi. lieutenant des Cent-Suiffes, & maréchal-de camp. Il porta les armes de bonne heure, & fe fignala dans diverses occasions fur - tout dans un combat fingulier contre Marivault en 1589. Celui-ci avant defie Marolles , le combat fe donna avec grand appareil aux portes de Paris, le lendemain de l'affaffinat du roi Henri III. Marivuult étoit Royalifte,& Marolle: Ligneur. Le premier rompit fa lance dans la cuiraffe de fon adverfaire, qui en fut fanffée; & l'autre porta fi adroitement fon coup dans l'œil de fon ennemi. qu'il y laissa le fer de sa lance avec le trouçon ; pénétraut jufqu'au derriere de la tête. Le Royalifte renverlé par terre expira dans un demi-quart-d'heure, en proférant ces générenfes paroles : Que le plaifir de vaincre auroit été contrebalancé par la douleur de survivre au Roi son maitre... Marolles a'exigea d'auine

marque de fa victoire, que l'épée & le cheval du vaineu. On le ramena à Paris en triomphe, au fon des trompettes & au milieu des acelamations publiques. Les fanatiques prédicateurs de la Ligue firent fon panégyrique en chaire, & ne craignirent pas de le comparer à David vainqueur de Goliath, Marolles fignala fou courage en Franee, en Italie, en Hongrie & ailleurs ; & mourut en 1633 à 67 aus. regardé comme un héres qui mêloit la rodomentade à la bravoure. Il ue se faisoit jamais saigner que debout & appuyé fur fa pertuifanne, fous prétexte qu'un homme de guerre ne doit répandre fon fang que les armes à la main.

II. MAROLLES, (Michel de) fils du précédent, entra de bonne heure dans l'état eccléfiastique, & obtint par le crédit de son pere denx abbayes, celle de Beaugerais & celle de Villeloin. Il étoit né avec une aideur extrême pour l'étude, & il la conferva infqu'à fa mort. Depuis l'année 1619, qu'il mit au jour la traduction de Lucain, jufqu'en 1681 qu'il publia in - 40 l' iliftoire des Comtes d'Anjou\*, il ne ceffs de travailler avec une application infatigable. Il s'attacha furtout à faire paffer les auteurs auciens dans notre langue; mais il les travestit en moderne, qui n'a ni le gout, ni les graces de l'antiquité. Les fleurs les plus brillantes des poètes se fanerent entierement entre ses mains. S'il ne fut ni le plus élégant, ni le plus fidele des tradu@eurs , on luia du moins l'obligation d'avoir fravé le chemiu à ceux qui vinrent après lui. La plupart le traiterent avec indécence dans leurs Préfaces . après avoir profité de son travail. L'abbé de Marolles avoit beaucoup d'erudition, & il se fignala dans tout le cours de fa vie par son amour

pour les arts. Il fut l'en des premiers qui rechercherent avec foin les Estampes. Il en fit un Recueil de près de 100,000, qui est aviourd'hui un des ornemens du cabinet du roi. Il se mêla d'erre poète, & enfanta en dépit d'Apollon 133124 vers , parmi leiquels it y en a 2 ou 3 de bon. Il disoit un jour à Liniere: Mes vers me coutent peu. -Ils vous coutent ce qu'ils valent, lui répondit ce fatyrique... L'abbé de Murolles prétendoit "que la multitude des mauvailes verlions qu'il avoit faites, devoit le meitre au niveau de ceux qui n'en avoient fait que pen, mais bonnes. " J'aimerois autant la vanité d'un manœuvre , qui prétendroit avoir droit de prendre place parmi les habiles architectes , parce qu'il auroit bati un grand nombre de chaumieres. Son ame étoit male, autant que fon fivle étoit rampant. Il écrivoit pour le plaisir d'écrire, sans penfer à aller par cette voie à la fortune. Dans l'Epître dédicatoire de fis Mémoires, il détourne ses parens & fes amis de s'appliquer comme lui à l'étude, s'ils pensent qu'elle ferve à leur gloire & à leur avancement. " Croyez-moi , (leur dit-il , )

... Mefficurs: pour prétendre aux , faveurs de la fortune , il ne faut n que se rendre utile & complai-" fant à ceux qui ont beaucoup de " crédit & d'autorité; être bien , fait de fa personne, flatter les puiffances; fouffrir de leur part, , en riant, toutes fortes d'injures & de mépris , quand ils troun vent bon d'en agir de la forte ; .. ne se rebuter jamais de mille obsn tacles qui se presentent; avoir un front d'airain & un cœur de , rocher; infulter les gens de-bien n injustement perfécutés; dire rarement la vérité, & paroître dé. y vot, même avec ferupule, quoim que l'on abandonne toutes che-

MAR p fes pour fes intérêts : après cela . n tout le refte eft presqu'inntile. " Mais quoi qu'il en foit, ne faip fons pas le mal, afin qu'il en arn rive du bien. Reverons les puif-. fances fouveraines avec tons les , respects qui leur sont dus , & , fouvenons - nous que la conrte u durée de notre vie nous défend " de concevoir ici - bas de longnes espérances, & que nos jours s'écoulent tandis que nous par-, lons. , Ces reflexions marquent affez la façon de penfer de l'abbé de Marolles & la trempe de son caractere, il mourut à Paris en 1681. à 81 ans. Il avoit eu foin de faire imprimer avant la mort , à l'imitation du président de Thou , ses Mémoires , publiés en 1755 par l'abbé Gonjet, en 3 vol. in 12. Ces Mém. font à ceux du celèbre historien . ce que Limiers eft à l'oltaire. C'ett un mélange de quelques faits intéreffans . & d'une infinité d'anecdotes minutieules & infipides. Une naïveté baffe & plate est le caractere de fon fivle. On a encore de Ini : I. Des Traductions de Plaute : de Terence; de Lucrèce; de Catulle; de Tibulie ; de Virgile; d' Horace ; de Juvenal; de Perfe; de Martial, 1655, 2 vol. in-8°, (à la tête duquel Ménuge min: "EPIGRAMMES CON-" TREMARTIAL ... )de Stace;d' Aurelius-l'ictor, d'Ammien Marcellin; de Grégoire de Tours, 2 vol , iu- 8°; d' Athenée : celle-ci eft très-rare. Les moins estimées de ces versions sont selles des poètes, quoiqu'elles lui aient beaucoup plus coûté. Lestang, dans fes Regles de bien traduire, malgraita un peu l'abbé de Marotles, qui s'en plaignit vivement. Le cenfeur prit le moment où il alloit faire fes Paques pour l'appailer. Marolles ne put s'empêcher de lui accorder for pardon; mais quelques jours après, il fui dit, " qu'il le lui , aveit extorqué. Monfieur l' Abbé,

MAR (Ini repliqua Lestang, ) ne faites per tant le difficile; on peut bien, quand on a befoin & un purdon général, en accorder un particulier. II. Une Suite de l' Hiftoire Romaine de Coefferenn, in fol. C'est Virgile continué par Stace. III. Une version du Bréviaire Romain , 4 vol. in 8°; & d'antres ouvrages, qui sont l'écume de nos bibliotheques, IV. Les Tableaux du Temple des Muses, tirés du cabinet de L'avereau , sont prifés des ourieux. Ils virent le jour à Paris en 1855, in-folio; mais cette édition a été effacée par celle d'Amfterdam 1733, in-fol. Les planches de la premiere furent deffinées par Diépenbeck, & gravées la plupart par Bloemaërt. V. Cet infatigable écrivain avoit commencé à traduire la Bible. Surpris, dit on, par le famenx Ifaac la Peyrére, Marolle, infera dans la version les Notes de ce visionnaire, L'archevêque de Paris . de Harley, en fit feifir & broter prefque tous les exemplaires. C'eft pour cela qu'il ne nous reste que la traduction des livres de la Genefe, de l' l' xode, & des 23 premiers chapitres du Lévitique Cette verfion fut imprimée à Paris en 1671, infol. IV. Deux Catalogues d'Eftampes, curienx & recherchés, publiés en 1666, in-8°. & 1672 in- 12. Voy. TIBULLE.

MARON. Voyez VIRGILE. MARON, un des héros Grees qui se tacrifierent au paffige des Thermophyles, fous Leonidas, Il fut réveré comme un dien.

MARONI. Foy & LITOLPHI. MAROSIE, Dame Romaine , fille de Theodora, monfire d'impudicité & de scélérateffe, ne fut pas inférieure à la mere en méchanceté. Sa beaute, fes charmes & fon efprit lui foumirent les cœurs des plus grands seigneurs de Rome. Elie se servit d'eux pour faire réuffir ses deffeins ambitieux , s'empara du

château St-Auge, & deftitua les papes à sa fantaifie. Elle fit déposer & périr Jean X en 928; & placa en 631 , fur le trone pontifical , Jean XI, qu'elle avoit eu du duc de Spolette. Elle avoit d'abord époufé Adelbert ; & après la mort de fon époux, elle se maria à Gui, fils du même Adelbert, Gui étant mort, elle contracta un 3e mariage avec Hugues, bean-frere de Gui. Alberic fon fils. qu'elle avoit en d'Adelbert, avant reçu un foufflet de ce Hugues, affimbla fes amis en 632, le chaffa de Rome, mit Jean XI, fon frere utérin, en prison avec sa mere, laquelle mourut miférablement.

I. MAROT, (Jean) né à Matthieu près de Caen l'an 1463, mort en 1523, fut pere de Clément Marot. Jean Marot prenoit la qualité de Secrétaire Er de Poète de la magnanime Reine ANNE de Bretagne.Il vécut fous Louis XII & fons Francois J. Ses Poéfies furent fort goûtées de fon tems. Ses ouvrages en vers font : La Description des deux Voyages de Louis XII à Gênes & à Venife; le Doctrinal des Princestes 87 Nobles Dames, en 24 rondeaux; Epitres des Dames de Paris au Roi François I : autre Epitre des Dames de Paris aux Courtifans de France étant en Italie : Chant - Royal de la Conception Netre- Dame : cinquante Rondeaux, &c. Ces ouvrages ont été imprimés à Paris en 1732. in-8°. Marot avoit de l'imagination. fans avoir ni l'enjouement, ni la facilité de fon fils, Il peint affez bien . & s'exprime quelquefois avec force; mais fonvent austi il fe néglige trop : le tour de sa phrase en devient obfenr, & l'on trouve choz lui pluficurs vers où le mauvais arrangement des mots détruit ablolument la versification. Un autre défant, c'est qu'il emploie des rimes infuffifantes, & qu'il se sert de proverbes bas dans des fujets relevés

Il est néanmoins exempt de ces pointes & de ces jenx-de-mots dont les poètes de son tems faisoient tant d'usage. La plupart de ses rondeaux font bons, & il y en a quelquesuns d'excellens.

II. MAROT, (Clément) fils du précédent, naquit à Cahors en Querci l'an 1495. Il fut, comme fon pere valet-de-chambre de François I. & page de Marqueritede France, femme du duc d' Alençon. Il fuivit ce prince en 1521, fut bieffe & fait prilonnier à la bataille de Pavie. Clément Marot s'appliqua avec ardeur à la poéfie . & s'y rendit infiniment fupérieur à fon pere. De retour à Paris . il fut accufé d'héréfie & mis en prifon: fon irreligion & fon étourderie lui mériterent ce chatiment. On a conté , que donnant à diner à Diane de Poitiers un jour maigre, il s'avifa d'enfreindre la loi de l'abstinence; & fa maîtreffe, piquée de l'indiferétion de fon amant. le dénonça (dit-on) à l'Inquifiteur . qui le fit enfermer au Chatelet : mais ce conte paroît pen vraifemblable. Quoi qu'il en foit, il fut obligé de comparoître devant le lieutenant criminel. On lui entendit reprocher fes écrits licencieux & les hiftoires les plus fcandaleules de fa vie. Tont ce qu'il obtint, après bien des follicitations. fut d'être transféré, des prifons obleures & mal-faines du Châtelet, dans celles de Chartres, C'eftlà qu'il écrivit son Enfer , fatyre fauglante contre les gens de inftice, & qu'il retoucha le Roman de la Rofe. Il ne fortit de fa prifon qu'après la délivrance de François I. en 1526. A peine fut il libre . qu'il reprit fon ancienne vie. Une nonvelle intrigue avec la reine de Navarre, qu'il ne cacha pas davantage que la premiere . lui caufa des chagrins non moius cuifans. Toujours fougueux , toujours impril-

\* Voy. VII. Margocerite.

dent, il s'avisa de tirer un criminel des mains des archers. Il fut mis en prison; obtint son élargissement, donna dans de nouveaux travers, & fut obligé de s'enfuir à Genève. On prétend, mais fans preuves, que Marot corrompit dans cette ville la femme de fon hôte; & que la peine rigoureuse qu'il avoit raison d'appréhender, fut commuée en celle du fouet, à la recomandaion de Calvin. De Genève il passa à Turiu, où il mourut dans l'indigence en 1544, à 50 ans. Ce poète avoit un esprit enjoué & plein de faillies, fous un extérieur grave & philosophique. Maret a fur-tont réuffi dans le genre épigrammatique, Du Verdier dit, en parlant de lui " qu'il a été le Poète des Prin-" ces & le Prince des Poètes de , fon tems. " Cette autithele puérile est vraieù quelques égards. Les inges les plus féveres feront forcés de convenir, qu'il avoit beaucoup d'agrément & de fécondité dans l'imagination : s'il eut vécu de nos jours, le goût la lui auroit réglée. On a de lui des Epitres des Elégies, des Rondeaux, des Ballades, des Sonnets, des Epigrammes. L'ouvrage de Maros qui fit le plus de bruit, est sa Traduction en vers des Pseaumes, chantée à la cour de François I, & censurée par la Sorbonne. Cette faculté porta des plaintes au roi au sujet de cette version; mais François n'y eut aucun égard, & engagea même le poète à continuer, comme Maret le témoigne dans cette épigramme:

Puisque voulez que je poursuive, 6 SIRE.

L'auvre royal duPfautier commencé, Et que tout eaur aimant Dieu le defire, De besogner ne me tiens dispensé. S'en fente donc, qui voudra, effenfe; Car ceuxàqui un tel bien nepent plaire.

Doivent penfer , fi ja ne l'ont penfe, Qu'en vous plaisant me plait de leur déplaire.

Maret n'avoit pas cependant lieu de s'enorgneillir de sa version. Comparée à l'original, elle étoit bien loin d'y atteindre. Elle est dénuée de cette sublimité ravissante & de cette poésie d'exprellion qui le caracterisent. Et it il postible que Marot, dont tout le mérite confifte dans l'art de plaifanter avec un tour épigramatique, dans un naturel unique à la vérité; mais dont les grands défauts sont un style le plus fouvent comique, trivial & bas; rendit l'harmonie & la noble fimplicité de l'Hebreu? C'eft un tableau de Raphaël, copié par Callot. Il chante les louanges de l'Etre-suprême du même ton dont il avoit célébré les charmes d'Alix. Le ftyle des Pfaumes de Marot plut aux François, parce que celui de fes Epigrammes leur avoit pln. 11 eut des imitateurs; on écrivit, en Ryle Marotique , les tragédies , les poemes, l'histoire, les livres de morale. La Fontaine dans le fiecle dernier & Rouffeau dans celui-ci, ne contribuerent pas peu à le répandre. Tous les genres de la littérature furent avilis par cette bigarrure de termes bas & nobles, furannés & modernes. On entendit, dans quelques pieces de morale, les fons du fifict de Rabelais parmi ceux de la flute d'Horace. Le bon goût a diffipé cette barbarie, supportable dans un Conte & dans le tems de François I; mais déteftable dans un ouvrage noble , & fous le règne de Louis XIV & les fuivans. Michel MAROT, fou fils , eft auffi auteur de quelques vers; mais ils ne font pas comparables à ceux de Jean & de Clément. Les Œuvres des trois Marots ont été recueillies & imprimées enfemble à la Haie, en 1731.

en 4 vol. in 4°. & en 6 vol. In 12. (Voyez LENGLET, u°. II.) L'abbé Irail a parlé des amours de Marot pour Diane de Poitiers, d'après cet auteur. M Gonget prétend que ces amours font imaginaires : confultez le ton. XIe de la Biblioth, franç.

III MAROT, (François) peintre, né à Pais de la même famille que le poère, fut l'éleve de la Fosse, & personne n'approcha plus de son maitre. On voit plusiques de les euvrages à Notre. Dame de Paris, qui prouvent son habileté. L'académie de peinture se l'associa en 1702; il sut ensuite professeur, & mourtet en 1719, à 52 aux nouve

gelbeim Ini écrivit de la Haye une lettre, qui , par les ane. dotes qu'elle reuferme, mérite d'être rapportée. " Il est glorieux pour moi sans 30 doute de recevoir, dans cette 23 extrémite du consinent, une letn tre écriteau milieu de la Sarma-33 tie. N'allez pas croire cependant y qu'il y ait là de quoi furprendre mes Bataves : ils fe font dejà un » jeu de naviguer dans les deux In-20 des. Scaliger a demandé de vos n nouvelles avec un très-vif intép rêt; il dit vous avoir écrit. Gros tius & d'autres favans vons aiment tendrement. Meurjus fe

plaint que vons ne lui avez pas

repondu. Donza oft d'une don-

se cour admirable, & fon sommerce merite d'etre recherche Rien de " plus prodigieux que la fcience, p également vafte & contominée . de Grotius, jeune homme à peine " ågé de vingt ans. " Frehert mourut à Heidelberg, en 1614, à 49 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font : I. Origines Palatine , in-fol. très - favant. II. De Inquisfitionis processu. 1679 , in 4° . curieux. III. De re Monetaria veterum Romanorum, & bodierni apud Germanos imperii . Lugduni , 1605, in-4°; traité utile , qu'on trouve auffi dans le tom. Xle. des Antiquités Romaines de Gravius. IV. Rerum Bohemi; arum Scriptores. Hanoviz, 1602, in fol.; ce reeueil contient les meilleurs historiens de Bohême, V. Rerum Germanicarum Scriptores , in-fol. 3 vol. à Francfort & à Hanovre; le premier en 1600. le 2e en 1602, le 3e en 1611. Cette collection , réimp. en 1717 . est utile, & même nécessaire pour l'hittoire d'Allemagne, VI. Corpus Historia Francie, in-fol. moins estimé, &c. Freber joignoit à une vaste littérature, beaucoup de gout pour la peinture antique & pour la science numifinatique. Il eft différent de Jean FREHER, qui a écrit contre Francus.

MARQUEMONT, (Denys Simon de ) carcimal, a robevê que de Lyon en (612, né Paris, fe trenhi celebrar l'incade et de l'artis, fe l'entil celebrar l'incade et de la colonia del la colo

MARQUES, (Jacques de) habile chirurgien, né à Paris d'inde

famille originaire de Nantes, monrut dans cette capitale en 1622. On a de Ini une excellente Introduction à la Chirurgie, qu'il composa en favent des jennes éleves ; & un Traité des Bandages de Chirurgie, à Paris, 1618, & 1662, in-8°. La clarté & la foli:lité étojent le caractere de son esprit, & sont celui de ses

ouvrages. I. MARQUETS, (Anne des) native du comté d'Eu . religieule Dominicaine à Poiffi, poffedoit les langues greeque & latine, & faifoit affez bien des vers. On a d'elle I. Une Traduction en vers françois, des Poéfies pientes & des Epigrammes de Flaminio, le latin à côté; à Paris 1569 , in-so. 11. Traduction , d'après les vers latins de Claude d'Espense , des Collectes de tons les Dimanches. Elle entretenoit un commerce littéraire avec et favant, qui dans fon testament fit une gratification à fon ame. III. Sonnets & Devifes , Paris 1562. Anne perdit la vue quelque teins avant la mort, arrivée vers 1588.

II. MARQUETS, (Charles des)

Voyez DESMARQUETS. MARRIER, (D. Martin) religieux de Cloni, fut pendant 1 c ans prieur de S. Martin- des-Champs. Il étoit né à Paris en 1572, & mourut dans la même ville en 1644 à 72 ans. On lui doit un recueit curieux & très-utile aux historieus cocléfiaftiques: il le publia in-fol. en 1614, fous le titre de Bibliotheca Cluniacenfis avec des notes que lui fournit Andre Duchefue , fon ami. C'eft une collection de titres & de pieces concernant les abbés de l'ordre de Ciuni: & non une histoire des hommes illustres de eet ordre. comme le d.t le continuateur de Ladvocat. On a encore de lui l'Hiftoire latine du Monaftere de S. Martin-des-Champs , où il avoit fait profellion , in-4° , Paris 1637.

MARS, Dieu de la Guerre . & fils de Imon. Citte déeffe . piquée de ce que Jupiter avoit mis au monde fans elle Pallas, voulut auffi enfanter fans la participation de son époux. Flore lui indiqua nne fleur, für laquelle nue femme s'affeyant . concevort for le champ. Junon donna ainfi te jour à Mars , & le nomma le Dieu de la Guerre. Ce dieu préfi loit à toes les combars. Il aima pastionnément l'énus, avec laquelte Vulcain le furprit. On lexeprelente toujours aimé de pied - encan. & un con anprès de fui, parce qu'il métamorphola en coq Alectrion fon favori, qui faitant fentinelle pendant qu'il étoit avec Vénus. le laiffa furprendre. On batit beaucoup des temples en fon honneur . particuliérement dans la Thrace . dans la Scythie, & chez les Gètes. Il préfidoit aux jeux des glaciateurs & à la chaffe , parce que ces exercices avoient quelques chofes de belliqueux. On lui donnoit pour fœur BELLONE , Déeffe de la Guerre , que l'on reprélentoit avec un cafque en tête , une pique & un fouet dansles mains, & quelquefois tenant une torche ardente pour allu-

mer la guerre. MARSAIS, (Célar Chefneau du) né à Marfeille en 1676, entra dans la congrégation de l'Oratoire; mais le defir d'une plus grande liberté la lui fit quitter bientot après. Il vint à Paris, s'y maria, fut reçu avocat, & commença à travailler avee succès. Des espérances flatteules l'avoient engagé dans cette profession; mais, trompé dans ces espérances, il ne tarda pas à l'ahandonner. L'humeur chagrine de la l'emme, qui crovoit avoir acquis par une conduite lage le droit d'ètre infociable, l'obligea de se séparer d'elle. Il le chargea de l'éducation du fils du préfident de Mai-Jons. La mort du pere l'ayant privé

de la récompense que méritoieut fes foins, il entra chez le fameux Law, pour être auprès de son fils. Après la chûte de ce fameux charlatan, il entra chez le marquis de Beaufremont , & fit des élèves dignes de lui. Ouoiqu'il fut accufé d'irreligion , & que cette accufation fut fondée, il ne leur inspira que des princi; es capables de former un Chartien & un honnetehomme. L'éducation de MM. de Beaufremoni finie, il prit une poufion , dans laquelle il éleva , fuivant fa in thode, un certain nombre de jeunes-gens. Des circonftances imprévues le forcerent de renoncer à ce travail utile. Obligé à donner quelques legons pour fubliftet , fans fortune , fans elpérange & prefque fans reffource . il se réduisit à un genre de vie fort étroit. Ce fut alors que les auteurs de l'Encyclopédie l'affocierent à leur grand ouvrage. Les articles, dont il l'enrichit lur la Grammaire & int d'autres parties, respirent une philosophie faine & lumineuse, un favoir peu commun, beaucoup de précision dans les rèzles. & non moins de justesse dans les applications. M. le comte de Lauraguais, touché de la fituation & du mérite du grammairien philosophe, lui affura que pention de mille livres. Ce bienfaiteur de l'humanité & des talens, en a continué une partie à une personne qui avoit eu soin de la vieillesse de son protégé. Il mourut en 1756, à 80 ans, après avoir requiles Sacremens. Le compliment qu'il fit au pretre qui les lui administra, fut différemment interprété. Mais pourquoi enlever à la religion ce triomphe, & an philosophe la gloire d'un retour sincere ? Il oft certain que du Marjais donna plus d'une fois des scènes d'irréligion; mais on a ajouté mille comes abfurdes , à quelques traits Tome V.

vrais & pen édifians. On a prétendu que le philosophe, appellé pour préfider à l'éducation des trois freres dans une des premieres maifonts du royaume, avoit demande: Dans quelle Religion on wouloit qu'il les el vat? Propos peu vrailemb able . qui répété, & même orné en palfint de bouche en bouche, nuifit infiniment à la fortune. Du Marfais s'en confola facilement. Sen caractere doux & tranquille . & fon ame toujours égale, étoient peu agités par les différens événemens de la vie, même par les plus triftes. Quoiqu'aecoutumé à recevoir des louanges, il en étoit très · flatté. Peu jaloux d'en imposer par les dehors d'une fautle modeftie, il laifloit entrevoir, fans peine, l'opinion avantageuse qu'il avoit de ses ouvrages; mais fon amour-propre fe rendoit justice, fans choquer colui des autres. Son extérieur & ses difcours n'annonçoient pas toujours ce qu'il étoit. Il avoit l'esprit plus fage que brillant, la marche plus fare que rapide, & étoit plus propre à difenter avec lenteur qu'à faifir avee promotitude. Les qualités dominautes de son esprit étoient la nettete & la justesse, portées l'une & l'autre an plus haut degré. Son peu de conneissance des hommes, son peu d'usage de traiter avec eux , & fa facilité à dire li---- ment ce qu'il pensoit, lui donnoient cette naïveté, cette fimplicité qui s'allient si bien avec le génic. Fontenelle difoit de lui : " C'eft le nigaud le plus Spirituel, & l'hom. me desprit le plus nigand que je connoiffe. , C'ctoit le la Foncaine des philo ophes. Par une suite de ce caractère, il étoit sensible au natnrel, & bleffe de tout ce qui s'en éloignoit. Il ne contribua pas pou par les confeils à faire acquérir à la célèbre le Convreur , cette déclamation fimple, d'où dépendent les

594 plaifir & l'illufion des spectateurs, Ses principaux ouvrages font : I. Exposition de la Doctrine de l'Eglise Gallicane par rapport mex prétentions de la Cour de Rome , in 12. Cet ouvrage estimable, commencé à la priere du prélident de Maifons, n'a paru qu'après la mort de l'anteur, 11. Exposition d'une Méthode raisonnée pour apprendre la langue Latine . in-12, 1722, rare, Rien ne paroit plus philosophique que eette Méthode , dit d'Alembert , ni plus conforme au développement naturel de l'esprit , & plus propre à abréger les difficultés; mais elle avoit deux grands défants aux veux du public peu éclairé : elle étoit nonvelle, & elles attaquoit les auciennes. III. Traités des Propes, 1730. in-8°; réimprimé en 1771 . in-12. Cet ouvrage explique les differens fens qu'on peut donner au même mot. C'est un chef - d'œnvre de logique, de justesse, de clarté & de précifion. Les observations & les regles font appuyées d'exemples Frappans fur l'ufage & l'abus des Tropes, Il développe, en grainmairien de génie; ce qui conftitue le style figuré. Croira-t-on qu'un ouvrage fi excellent fut pen vendu & prefqu'ignoré? Quelqu'un voulant un jour lui faire compliment fur ce livre, lui dit qu'il avoit entendu dire bezaconp de bien de fon Histoire des Tropes : il prenoît cette figure de rhétorique pour un nom de pemple ! IV. Les véritables Principes de la Grammaine, ou Nouwelle Grammaire vaifonnée pour upprendre la laugue Latine , 1729 , in-4°. Il n'a paru que la preface de cet ouvrage, dans lequel il mettoit dans tout fon jour la Methode raifonnée. V. L'Abrévé de la Fable du Pere Jouvenci , disposé suivant sa Méthode, 1731, in-12. VI. Uue Réponfe manufcrite à la Critique de l'histoire des Oracles, par le Pore

Baltu. On n'en a trouvé que des fragmens imparfaits dans tes papiers. VII. Logique, on Réflétions fur les opérations de l'efprit: ouvrage fort court, qui contient tout ce qu'on peut livoir fur l'art de raifonner & fur la métaphyfique. On l'a réimprimé avec les articles qu'il avoit fountis à l'Encyclopéin; à Paris, 1762. a parties in-12.

MARSHAM, (Jean) chevalier de la Jarretiere, né à Londres en 1602 , etudia avec diftinction à l'école de Westminster & à Oxford. Il vovagea enfuite en Italie . en France & en Allemagne, & fe perfectionna par la vue des différens monumens antiques dans l'histoire ancienne & lans la chronologie. De retour à Londres . il revient en 1628 l'un des fix Clercs de la conr de la chancellerie. Le parlement le priva de ectte place , parce que , dans le premier feu de la guerre civile, il fuivit le roi & le grand-sceau à Oxford. Sur le déclin des affaires de l'infortuné Charles I , il retourna à Londres. Ne pouvant , comme la plupart des autres royalistes, avoir aucun emploi, il se renferma dans fon eabinet, & fe livra tout entier à l'étude juiqu'à fi mort, arrivée à Loudres en 1/85 , à 83 ans. Charles Il honora ce bon citoyen du titre de cheva!ier & de baronnet. Il laiffa deux fils , dont l'un (Jean ) étoit très-favant, & l'antre (Robert) lui fucceda dans fon office de clere de la chancellerie. On a de Mur/ham: I. Diatriba Chronologica, in-4º. Londres, 1645. L'anteur y examine affez légérement les principales difficultés qui se rencontrent dans la chronologie de l'ancien Testament. II. Canon (bronicus Expetiacus , Hebraicus , Gracus , in-folio . 1672 . Londres : ouvrage cher & recherché. L'autour y a fendu une partie du livre précédent. On fait quelle obscurité couvre les com-

## MAR

mencemens de la monarchie des Egyptiens, Le chevalier Marsham a taché de débrouiller ce chaos. Il montre que les dynafties étoient non pas fuccessives, mais collatérales. Il a éclairci, autant qu'on le peut faire, l'histoire de l'antiquité la plus reculée. On lui reproche d'avoir mêlé aux vérités qu'il a mifes au jour, plusieurs opinions fausses. Il prétend, par exemple, que les Juifs ont emprunté des Egyptiens la circoncision & les autres cérémonies, & que l'accomplissement des 70 femaines de Daniel finit à Antiochus Epiphanes. Ces errenrs, refutées par Prideaux, n'empéchent pas que Marsham ne fût un prodige d'erudition. On lui doit encore la favante Preface qui est à la tête du Monatticon Anglicanum, Lond. 1655, in - fol.

MARSI. Voyez MARSY & MARCY.

MARSIAS. Voyez MARSVAS.
I. MARSIGLI, (Antoine-Feix)
Évêque de Péroufe, mort en 1710,
à 61 ans, est auteur d'un Traité De
ovis Cochtearum, 1684, in-4°. Il

étoit frere du suivant, & se montra digne de lui par son savoir.

II. MARSIGLI, ( Louis' - Ferdinand) d'une aucienne maifon patricienne de Bologne, naquit dans cette ville en 1658. Dès fa premiere jounesse, il fut en rolation avec les plus illustres favans d'Italie, mathématiciens, anatomiftes, phyficiens, historiens & voyageurs. Un voyage qu'il fit à Confrautinople en 1679, avec le baile de Venife lui donna le moyen de s'inf trnire par lui-même de l'état des forces Ottomanes. Après onze mois de féjour en Turquie, il revint à Bologne , & ramaffa les différentes observations faites dans ses courfes. L'empereur Léopold étoit alors en guerre contre les Turcs. Il en-

tra à son service, & montra, par

ø

1

ğ

1

fon intelligence dans les fortificetions & dans la science de la guerre, combien il étoit au-deffns du fimple officier. Bleffe & fait prifonnier au passage de Raab, en 1683, it fe crut heureux d'être acheté par deux Tures, avec qui il fouffroit beaucoup; mais plus (dit Fontencle) par leur mifere, que par leur cruauté. La liberté lui ayant été renduc l'année d'agrès, il fut fait colonel en 1683. Ce fut dans la même année qu'il fut cuvoyé deux fois à Rome, ponr fairc part aux papes Innocent XI & Alexandre VIII des grands succès des armes Chrétiennes. Lorsque les puissances helligérantes songerent à terminer une gnerre crucile par une paix durable. entre l'empereur & la république de Venife d'une part, & la Porte Ottomane de l'autre; le C.de Marfigli fut employé comme homme de gnerre, & comme négociateur pour établir les limites entre ces trois puissances. Cette négotiation l'ayant obligé de se rendre dans le pays où il avoit été esclave, il demanda si ses ratrous vivoient encore, & fit donner à l'un d'eux un Timar , espèce de bénéfice militaire. Le grandvisir, charmé de sa générosité, lui en accorda un beaucoup plus confiderable qu'il n'eut ofé l'efpérer . & avec la meme ardour qu'auroit pu avoir le premier ministre de la nation la plus exercée à la vertu. La succession d'Espagne ayant rallumé en 1601 une guerre qui embrasa l'Europe, l'importante place de Brifach fe rendit par capitula. tion an due de Bourgogne, après 12 iours de tranchée ouverte, le fix Septembre 1703. Le comte d'Arco y commandoit , & fons lui Marfigli, parvenu alors au grade de général de hataille. Une si prompte capitulation furprit l'empereur : il nomma des juges, qui condamnerent le comte d'Arco à être déca-

pité; & Marfigli à être dépolé de tous les honneurs & charges, avec la rupture de l'épée, malgré les Mémoires qu'il publia pour fa défenfc. Un coup fi terrible eut du Ini faire regretter l'esclavage chez les Tartares, fi cette flétriffure avoit pu ternir sa réputation dans l'Europe. On penfa affez généralement que ce jugement n'étoit qu'un effet de la politique de la cour Impériale, qui vouloit fanver l'honneur du prince de Eade , commandant en chef. Prince, qui avoit fuit la faute de laiffer une nombreufe artilleric dans une mauvaife place avec one garnison très-foible, fut récompenie, & les innocens furent punis. Louis XIV rendit plus de inflice an comte de Murfigli: l'avant vu à fa cour fans épée, it lui donna la fienne & l'affura de ses bonnesgraces. Le comte de Marfigli ne fe crut pas flétri, parce que la voix publique le raffuroit. A la tête de fes apologies, il mit pour vignette une espèce de devise finguliere . qui avoit rapport à son aventure. C'étoit une M. premiere lettre de fon nom, qui portoit de part & d'antre entre fes denx jambes, les deux troncons d'une épée rompu, avec ces mots : FRACTUS INTIGRO. Eat-il imaginé cette représentation affligeante, l'eût-il publice, s'il fe fût cru coupable?Le comte de Marfigli chercha dans les sciences la confofation, que les agitations du monde ne lui avoient pas procurée. Il avoit étudié, les armes à la main, au milieu des fatigues & des périls; il étudia en fimple particulier, & n'en fit que plus de progrès Il parcourut la Suisse pour connoître les montagnes ; il paffa enfuite à Marfeille pour étudier la mer. Etant un jour fur le port, il y trouva le galérien Ture qui l'attachoit à un pieu dans fon efclavage, & obtint sa liberté de la cour de France.

On le renvova à Alger, d'où il ferivit à son libérateur on'il avoit obtenn du bacha des traitemens plus doux pour les esclaves chrétiens, Il femble , dit Fontenelle , que fa fortune imitat un auteur de roman. qui auroit ménagé des rencontres imprévues & fingulieres en faveur de lon héros. Le pape Clément XI le rapella de Marfeille en 1709. pour lui donner le commandement d'une armée qu'il devoit oppofer aux troupes de l'empereur loseph. Il comptoit finir ses jours en Provence, où il étoit retourné en 1728; mais des affaires domestiq. l'ayant rappellé à Bologne, il v mourut d'apoplexie en 1730. Sa patrie lui doit l'etabliffement d'une académie des feiences & des arts, avantageusement connue dans l'Europe fous le nom d'Institut. Cette compagnie prit naiffance en 1712, & s'onvrit en 1714. Six professeurs y donnent des leçons réglées. Il y a un riche cabinct & une belle imprimerie. L'acidémie des feiences de Paris s'affocia le fondateur, ainfi que la fociété royale de Londres, & l'académie des sciences de Montpellier. Ces honneurs l'immortalife. ront moins que fa bienfaifance. Se souvenant de ses malheurs utilement pour les autres maheureux. il fit établir un tronc dans la chapelle de son Institut pour le rachat des Chrétiens , & principalement de fes compatriotes esclaves en Turquie. On a de lui : I. Effai Phyfique de l' Histoire de la Mer, traduit en frangois par le Clerc, & publié à Am C terdam en 1725, in-folio, avec 40 planches, II. Opns Danubiale, en 6 vol. in-fol. C'est la description du cours du Dannbe, depuis Vienne jusqu'à Belgrade. On a traduit cet ouvrage en françois. On y tronve tout ce qui peut avoir rapport à la topographie & à l'histoire naturelle. III. De potione Afiatica CAPE,

Vienne 1685 , in-12. IV. De fongorum generatione , Roma, 1714 , in-fol. V. Etat des forces Ottomames, in-fol. 1732, en françois & en italien ; curieux & intéreffant. VI. Traité du Bofphore , in-4° , qu'il composa en italien, & qu'il dédia en

1681 à la reine Christine de Suède. I. MARSILE DE PADOUE, furnommé Menandrin, fut rectour de l'université de Paris, dans laquelle il avoit étudié & professé en 1312 la théologie. On a de lui plufieurs ouvrages fur les droits du Sacerdoce & de l'Empire; mais, en voulant défendre les empereurs contre les entreprises des papes, il tombe quelquefois dans l'extrémité opposée, & écrit plutôt en jurisconfulte qu'en théologien. Ses principales productions font: I. De Tranflatione Imperii Romani, qu'on trouve dans la Monarchie de Goldaft. II. Un Traité De Jurisdictione Imperiali in caufis matrimonialibus, in-folio. III. Defenfor Pacis, en faveur de Louis de Baviere, contre le souverain pontife. Jean XXII condamna cet ecrit un peu violent , quoiqu'intitulé le Défenseur de la Paix. Le pontife réduit ses erreurs à cinq principales. Les voici : 1°. Quand Jefus-Christ pava le tribut de deux dragmes , il le sit parce qu'il y étoit oblizé; & par conféquent, les biens temporcls font founis à l'empereur. 2°. S. Pierre ne fut pas plus chef de l'Eglise que les autres apôtres ; il n'eut pas plus d'autorité qu'eux. & Jésus-Christ n'en fit aucun, en particulier, son vicaire, ni chef de l'Eglife. 3°. C'eft à l'Empereur de corriger & de punir le Pape, de l'inftituer ou le destituer. 4°. Tous les prêtres, le Pape, l'archevêque, le fimple prêtre, out une égale autorité, par l'institution de Jésus-Christ même, pour la jurifdiction; & ce que l'un a de plus que l'autre, vient de la concession de l'Empereur, qui

peut la révoquer. 5°. Le Pape ni toute l'Eglise ensemble ne pent punir personne, quelque méchant qu'il feit, de peine coactive, fi l'Empereur ne lui en donne l'autorité. Le Pape condamna ces cinq articles comme hérétiques , & Marfile comme héréfiarque. Il faut remarquer . avec Fleury, que la condamnation du dernier article tend à la confusion des deux puissances. la spirituelle & la temporelle. Les peines coadives appartiennent à la puilfance temporelle, que Jéfus-Christ n'a point donnée à son Eglise ... Marale avoit aussi exercé la médecine.

II. MARSILE DE INGHEN, ain & nommé du lieu de sa naissance, qui eft un bourg dans le duché deGueldres ; fut chanoine & trésorier de S. André de Cologne, & fondateur du college d'Heidelberg. Il mourut dans cette ville en 1394, après avoir mené une vie extrêmement pénitente. Ou a de lui des Commentaires fur le Maitre des Sentences . imprimés à Strasbourg en 1501, in-fol.

MARSILE FICIN. Voy. FICIN ... ET MARCILE. MARSILLAC. POSEZ ROCHE-

FOUCAULT , 11º. III.

MARSIN. Poyez MARCHIN. MARSOLLIER, (Jacques) né à Paris en 1647, d'une bonne famille de robe, prit l'habit de chanoine régulier de Sainte-Geneviève. Il fut envoyé à Uscz pour rétablir le bon ordre dans le chapitre de cette ville, pour lors régulier. Marfollier s'y fixa & en fut ensuite prévôt : dignité dont il se démit en faveur de l'abbé Poncet, depuis évêque d'Angers. On travailloit alors à fécularifer la cathédrale d'Ufcz; mais cette affaire n'ayant pas été terminée dans ce tems-la , Marfollier fut fait archidiacre. Il mourut dans cette ville en 1724, à 78 aus, après avoir publié plusieurs Histoires

qu'on lit encore avec plaifir. Son ftyle eft, en général, affez vif & affez coulant. Quoiqu'il emploie quelquefois des expressions très-familieres & meines baffes, il est pourtant facile de fentir qu'il cherche Pornement. Il y a un air trop oratoire dans la plupart de fes difcours : extrêmement long dans fes récits, il ne les finit qu'à regret, & v mêle fouvent des eircouftances minuticules. Ses digreffions font trop fréquentes & trop prolixes, Ses portraits ont une espèce d'uniformité ennuveuse, & plus de vérité que de finesse. Il a encore le défaut d'annoucer fréquemment ce qu'il doit dire dans la fuite de fon Histoire; & ees annouces interrompent la narration. & enlèvent le plaifir de la furprise. On a de lui t I. L'Histoire du Cardinal XIMENÈS 1693, deux vol. in-12, & réimprimée plufieurs fois depuis. Ce qu'on peut v critiquer, c'est que l'auteur s'attache trop à l'homme publie, & ne parle pas affez de l'homme privé. Quoique la guerre des Maures foit un évifode intérestant, le récit en est trop long, & Ximenes n'v avoit pas en affez de part pour occuper fi long-tems la plume de l'historien : ( Poyez FLE-CHIER.) II. Hiftoire de HENRI VII. roi d'Angleterre, réimprimée en 1727, en 2 vol. in-12. C'eft, fuivant quelques critiques, le chefd'œuvre de l'auteur. III. Histoire de l'Inquisition & de son origine, in-12, 1693. Cet ouvrage, enrieux & affez bien traité. & dans lequel l'auteur parle affez librement, a été repro duit depnis quelques années à l'aris, avec des augmentations, en 2 vol. in 12. IV. La Vie de St. FRANcois de Sales, en 2 vol. in-12. Elle a été réimprimée plusieurs fols, & traduite en italien par l'abbé Salvini. V. La Vit de madame de CHAN-TAJ., 2 vol. in-12, VI. La l'ie de

Dom RANCE, Abbé & Réformateur de la Trappe , 1703 , 2 vol. in-12. La vérité n'a pas toujours conduit faplume, comme Dom Gervaife le prouve dans un Jugement critique . &c. imprimé à Troyes en 1744, in-12: ( Voyez II. GERVAISE. ) La conduite de l'abbé Marfollier est peinte d'une maniere pen avantageuse dans la préface de cet ouvrage. Mais, comme D. Gervaise étoit fort fatyrique, il ne faut pas prendre à la lettre tont ce qu'il dit. Nous nous contenterons de rapporter le parallèle que les Journalistes de Trépoux firent de la Vie de l'abbé de Rancé par Marfollier , avec celle que M. de Maupeou avoit donnée pen de tems auparavant. " L'un " & l'autre auteur, (difent-ils, ) a , fuivi fon earaftere. M. Marfol-" tier paroit plus historien ; & M. n de Manpeon plus orateur. Celuin ei prêche la vie de M. de la Trap-. se , & celui-là la raconte. L'un minfife fur tous les reproches n qu'on a faits au vertueux abbé; " l'autre les diffiniule ou les enve-10 loppe. M. Marfollier a beaucoup o de politeffe; M.de Maupeou beau-" coup de franchife. Celui-ei prend , feu pour son ancien ami; & cen lui-là narre de fang froid & fans , émotion., VII. Entretiens fur pluficurs devoirs de la Vie civile, in-12, 1715. Sa morale est verbeufe. Le fonds de quelques-uns de ces Entretiens est tiré d' Erasme, qui lui avoit fervi de modèle. VIII, L'Hiftoire de Henri de la Tour-d'Auvergne, Due de Bouillon, en trois vol. in 123 pen estimée, IX. Une Apologie d'ERASME, in-12, qui fouffrit quelques contraditions. L'autenrentreprend d'y prouver la catholicité d' Erafme, non par des raifonnemeus recherchés, mais par des faits & par des passages tirés de fes ouvrages. Bellarmin , Poffer.s. Selmeron ne veuloient pas

qu'on placât le théologien de Rotterdam parmi les anciens de l'Eglife. Mais la profession qu'il fit toujours de la religion catholique, les disputes qu'il foutint pour elle contre les Protestans, les éloges que lui donnerent les évêques, les cardinaux & les papes même, doivent tempérer (felon le P. Bertbier ) le ingement defavantageux qu'on feroit quelquefois tenté de porter de lui. C'étoit une tête remplie de problémes, d'argumens pour & contre les diverses matieres de controverse. Il raifonna quelquefois en homme indécis, en docteur qui menage tous les tentimens. Mais quand il défeudit la doctrine de l'Eglise contre Luther . il s'expliqua en théologien très-orthodoxe. X. Histoire de l'origine des Dixmes & autres biens temporels de l'Eglise, Paris 1689, in 12. C'est le moins commun & le plus curieux de tous les ouvrages de Marfollier.

I. MARSY. Voyez MARCY.

II. MARSY, (François - Marie de ) né a Paris, entra de bonne heure chez les Jésuites, où il cultiva avec fruit le goût qu'il avoit pour la littérature. A peine avoit-il 20 ans, qu'il donna au public de petits Poemas latins , qui lui firent un nom dans les colleges de la fociété, Obligé de quitter l'habit de l'éluite, il n'abandonna pas la carriere de lettres; mais s'il se fit estimer par quelques ouvrages utiles, il fe couvrit d'opprebre par fou Analyse de Bayle, qu'il publia en 1754, en 4 vol. in-12, & qu'on a depuis réimprimée en Hollande avec une fuite de quatre autres vol. Cette compilation des orduies & des impiétés, répandues dans les ouvrages du 'philosophe Proteftant, fot proferite par le parlement de Paris, & l'auteur enfermé à la Bastille. Dès qu'il eut obtenu fa liberte , il continua l'Histoire Moderne , dont il avoit déià publié

plufieurs volumes. Il travailloit an douzieme , lorfqu'une mort précipitée l'enleva, en décemb. 1763. Qutre les ouvrages dont nous avons parlé , on a de lui : I. L'Histoire de Marie Stuart , 1742 , 3 vol. in-12. M. Fréron travailla avec lui à cet ouvrage élégant & affez exact. II. Mémoires de Melvill , traduite de l'Anglois, 1745, 3 vol, in-12. ( V. MELVILL. ) Cette traduction paroit faite avec foin. III. Diclionnai. re abrézé de Peinture & d'Architecture, 2 vol. in. 12, affez bien fait, IV. Le Rabelais moderne, ou les Œuvres de Rabelais mises à la portée de la plupart des lecheurs, 1752, 8 vol. in 12. Dès que l'abbé de Mur-Sy vouloit réformer Rabelais, il ne falloit pas tant de vol. pour des turlupinades. Toutes fes corrections confiftent à avoir abrégé ou supprimé les endroits obscurs de son anteur. Il a auffi ajouté quelques mots plus intelligibles dans le texte, & corrigé un peu l'orthographe. Ce qu'il auroit fallu changer ou adoncir, étoient les obscénités, les allufions indécentes : mais l'abbréviateur de Bayle ne vouloit pas faire de pareils facrifices. Oucl domniage ( dit Clément de Genève ) qu'un éle. ve de Virgile ait été chercher quelques pailletes d'or dans ce tas d'ordures. V. Le Prince traduit de Fra-Paolo , 1751 , in 12.VI. L'Hiftoire Moderne , pour servir de suite à l'Histoire Ancienne de M. Rollin . en 26 vol. in-12. Cette Hiftoire eft écrite avec ordre, mais avec pen d'élégance. Le continuateur de l'abbé de Marfy s'est quelquefois écarté de fon plan. Il écrit avec moins de précifion ; mais fes recherches. furtout dans ce qui regarde la Ruffie & l'Amérique, font plus approfondies. Au refte, le livre de l'abbé de Marly eft meins une hiftoire, qu'une description géographique & historique. VII. PICTURA . 1736, in 12. P p iv

M. Clément de Dijon , qui a com. paré ce Poème à celui de Dufresnoy, donne la préférence à celui · ci. " L'abbé de Marfy, (dit ce judip cieux critique a fu rendre la lecture moins difficile, en écartant no les préceptes qui tiennent à l'art méchanique de la peinture.Otez-20 en deux ou trois endroits qui re-39 gardent particuliérement cet art , >, le refte peut s'appliquer égale-39 ment à la poésie. Il a fait une n galerie de tableaux; mais il n'a pas fait de Poeme proprement. Auffi l'Art de peindre de Dufrefnoy, malgré la féchereffe, eft - il 30 un onvrage plus original, plus 30 dans le genre de la poéfic didactique. Son ftyle eft, auffi, plus 30 convenable à ce genre. Il man-3) que quelquefois de grace & de , loupleffe ; mais il est fain , précis , s fobrement poétique; il fait pen-39 fer. Celui de l'abbé de Marfy est so chargé d'oruement ambitieux. 30 Son élégance oft trop pompeuse ; of fcs fleurs trop recherchees; il ne so vous laiffe guere que des mots 30 dans la tête. Le ftyle de Dufref-30 noy eft à lui : il s'est formé sur 20 Lucrèce & fur Horace; mais il ne 30 les met pas à contribution. L'abbé n de Marjy a le ftyle de tous les , poëtes Latins de college; ce font en des membres pris çà & là dans " Virgile , dans Ovide : voità pour-3) quei il a préféré les descriptions 30 & les tableaux , au raifonnement & à la critique. Avec les secours o des anciens poètes, il est facile a de faire des images dans tenr lanen gue ; mais , pour raitonner & pour doaner des leçons de gout, n il faut fe renfermer plus en fo même, & tirer davantage de fon propre fouds ; puifqu'il n'y 2 y qu'Horuce qui ait écrit en vers fur ces matieres , & qu'il n'eft pas facile de prendre la maniere m timple & ailée d'Horace. Le Pos-

me de l'abbé de Marfy ne peut donc plaire qu'aux jeunes gens, , qui font comme lui des vers , fans , fans fonger dans quel genre ils travaillent ; qui courent après les 😠 tirades , mais qui ne rechercheut point l'ensemble d'un ouvrage ; m qui effleurent tout, & n'ont rien a à eux. Si le Poëme de Dufresnoy .. est lu de peu de gens, au moins " fera-t-il étudié avec fruit de ce petit nombre d'artiftes & de connoiffeurs : il leur laiffera dans "l'esprit des réflexions utiles. Mais n le Poème de l'abbé de Marfy ne u fera goûté que par des lecteurs 30 très - fuperficiels, & ne peut » être utile à personne. Si vous vonlez entrer un pen dans le dé-, tail de fon Poëme, vous verrez , qu'il n'a pas de marche à lui s point d'idées neuves, rien qui lui appartienment & qui lui foit pro-, pre. , Cette critique est motivée; mais elle a para févere à plufieurs égards; & fi les peintres étudient avec plus de fruit le Poeme de Dufresnoy, les amateurs des Mufes latines lifent avec plus de plaifir celui de l'abbé Marfy , dont plufieurs tableaux font d'un coloris brillant & respireut les graces. On a encore de cet ex - Jéfuite un Poème latin fur la Tragédie. MARSYAS, né en Phrygie,

excelloit à jouer de la fâthe, si misle prémire un chant les Hymnes confiarées aux Dieux. Etna atrivé à Nyla avec (pèrel, odont il étoit aimé, si ofa difiputer à Apellon le pix de l'harmoine. Son orqueil tui fuctatal, & faillit l'être suffi à fon ferre Baby. En vainti déploya toute. les refliurces de fon at à emyant unité avec grace fa voix méloiteule aux fons de fa lyre, enlevatons les fiftinges, hormis cui de MIDAS: (Poyze ce met.) Le vainqueur indique fat attealer es Fival téméraire à un chêne, où il fut écorché vif. Le dieu le changea ensuite en un fleuve de Phrygie, qui porte le nom de Marsyas, selon la Fabie.

Fable. MARTEL. Voyez CHARLES,

no. XXI. I. MARTEL, (François) chirurgien de Henri IV vers l'an 1590. Il étoit à sa snite dans les guerres du Dauphiné, de Savoie, du Languedoc & de Normandie. Il fauva la vie de ce prince à la Mothe - Frelon. Henri avoit secouru une place de son parti, appellée la Ganache, que fes ennemis affiégeoieut. Il effuya tant de fatigues , que le foir , il eut une forte douleur de côté, accompagnée d'une fievre violente, qui rendoient fa respiration difficile. Martel fut le faigner à propos . & le feptieme jour il n'avoit plus de fievre. Cette guérison lui attira la confiance de Henri IV , dont il devint le premier chirurgien. Francois Martel est auteur de l'Apologie pour les Chirurgians , contre ceux qui publient qu'ils ne doivent se mêler de remettre les os rompus & démis. Dans cet ouvrage il rapporte plu-Seurs guérisons qu'il avoit faites à la cour, fons les yeux des médecins & chirurgiens que le roi avoit nommés pour examiner son habileié. Il a oncore écrit des Paradoxes sur la pratique de Chirurgie, où l'on trouve beaucoup de chofes que les chirurgiens modernes ont introduites dans leur art, comme les penscmens à froid , l'abus des sutures, les bandages, &c. Ses Œuvres font imprimées avec la Chirurgie de Philippe de Flaffelle, médecin, à Paris, chez P. Trichard, in. 12 , 1635.

II. MARTEL, (Gabriel) Jéfuite, né au Puy en-Velay le 14 avril 1998, remplit avec fuccès les différens emplois de fa compagnie, jusqu'à fa mort, arrivée le 14 février 1656. Il est contu par 'un couvrage initiule: Le Chrétien dirigé dans les sercices d'une Retraite spirituelle, 2 vol. in-12. Ce livre a été réimprimé en 1764 avec des augmentations considérables. On a encore de lui : Exercice de la préparation à la Mort, 1715, in-12.

MARTELLIERE , (Pierre de la) célcbre avecat au parlement de Paris , & enfuite confeiller - d'état . étoit fils du lieutenant - général au bailliage du Perche, & mournt en 1631. Il eut une grande réputation dans le barreau , & y parut avec éclat , fur-tout dans la canfe de l'univerlité de Paris contre les Jéluites qui sollicitoient leur rétabliffement. Après ce que les Pasquier & les Arnauld avoient dit contre la Société. il fembloit que la fature devoit être épuilée ; mais la Martelliere montra qu'ils avoient été réservés. Il appelle les Jésuites Faux , Ambitieux, Politiques, Vindicatifs, Af-Suffins des Rois, Corrupteurs de la Morale . Perturbateurs des Etats de Venife , d'Angleterre , de Suiffe , de Hongrie, de Transilvanie, de Pologne , de l' Univers entier. Il les peint tous comme des Châtel & des Barriere , portant le flambeau de la difcorde depuis treute ans dans la France, & y allumant un feu qui ne devoit jamais s'éteindre. Son Plaidoyer, extrêmement applandi au barreau , le fut également à l'impresfion lorfqu'il vit le jour en 1612. in-4°. On le mit à côté des Philippiques de Démosthènes & des Catilinaires de Cicéron; mais il n'est comparable aux ouvrages de ces grands hommes que pour l'emportement. C'est un amas de toutes les figures de la rhétorique, raffemblées fans beaucoup de choix; avec tous les traits de l'Histoire ancienne & moderne que sa mémoire pût lui fournir. Les acculations qu'il intente contre les Jésuites, sont pour la plupart fans preuves; &, ent-il été en état de les prouver, son esprit de fatyre & de déclamation lui auroit fait per dre toute confiance.

I. MARTELLI, (Louis) poète Italien, né à Florence vers 1500. mort à Salerne dans le royiume de Naples en 1 527, agé de 28 ans, fit des vers férieux & bouffons. Les premiers furent imprimée à Florence , 1548 , in -8°. Les autres se trouvent dans le fecond tome des Poélies à la Berniefque. Cet auteur fut compté parmi les princes du theatre Italien. Sa Tragédie de Tullia est fameuse parmi ses compatrio-· tes. On la trouve dans le Recueil de fes vers, de l'édition de Florence, Vincent MARTELLI, fon frere, fe fit auffi connoître par le talent de la verlification. En 1607 on publia à Florence, in - 80, le recueil de scs Lettres & de ses Poépes Italiennes.

II. MARTELLI, (Hugolin) de Florence, fut amené en France par la reine Catherine de Médicir, se nommé en 1672 évêque de Glandeves. On a de lui I. De anni integrá in integrum refinitaione, Florence 1578. Il. Sucroum temporam affertio. III. La Chiare del Ca-Rudario Gregoriamo.

III. MARTELLI, ou MAR-TELLO, (Pierre-Jacques) secrétaire du fenat de Bologne & professeur en belles lettres dans l'université de cette ville au dix-septieme fieele, a écrit en vers & en profe avec un très grand succès. Ses Verfi e Profe out été recueillis en 7 vol. in-8°, & imprimés à Rome en 1729. Ce requeil renferme diverfes Tragedies . qui furent jouées avec applandiffement, & quelques Romans, Martelli eft place par le marquis Maffei dans la classe des meilleurs poètes Italieus. M. Marin a donné, dans fa Fleur d'Agathon , nue traduction on imitation d'une petite Paltorale,

inférée dans l'Euripide laterato de

Martelli. MARTENNE, (Edmond) Benedictin de S. Mour , né en 1654, à St. Jean - de - Losne au diocèse de Langres, se siguala dans sa congrégation par des vertus éminentes & par des recherches laborienfes. La valte étendue de ses connoissances n'ôta rien à la fimplicité de les mœurs . & fon amour pour l'étade ne raientit point fon affiduité aux offices & aux autres exercices clauftraux. Une attaque fubite d'apoplexie l'enleva à la république des lettres en 1739, à 85 ans. La recherche des monumens eceléfiaftiques , avoit été l'objet de presque tontes ses études. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, aussi savans qu'exacts. Les principaux fent: I. Un Commentaire latin fur la Regle de S. Benoit, in - 4°, Paris, 1690. C'est une compilation , mais elle eft bien faite; & c'eft en partie dans ce livre que D. Calmet a puifé le sien sur la même matiere. Dom Martenne a inféré dans le corps de l'ouvrage plufieurs favantes Differtations, sur l'usage de la volaille. fur la justomefure de l'Hémine , fur le travail des mains , fur les études monastiques. Il y réfute le réformateur de la Trappe. II. Un Traité De antiquis Monachorem ritibus . 2 vol. in-4°, à Lyon 1690 , & 1738. in-fol. Quoique ce livre paroiffe fe borner aux ulages monastiques, on y trouve une infinité de choses qui peuvent servir à l'intelligence des anciens historiens ecclésiastiques, & même des historiens profanes. III. Un autre Traité fur les anciens Rits Ecclésiastiques touchant les Sacremens, en latin, 3 volumes in-4°, Reims 1700 & 1701. Il y a un tome vie, publié en 1706; & le tont fut réimprimé à Milan, en 1736 . 3 vol. in fol. Co hvre no fe borne pas an détail & à l'hilloire

des cérémonies observées dans les Sacremens. Les théologiens y feront encore avec plaifir pluficurs éclaireiffemens relatifs au dogme,& qui servent à l'établir & à le défendre. IV. Un Traité latin fur la discipline de l'Eglise dans la célébration des offices divins, Lyon 1706, in-4°. V. Un Recueil d'Ecrivains & de Monumens Ecclé fiuftiones, qui peut fervir de continuation au Spicilege du P. d'Achery. Il parut en 1717 fous ce titre: The faurus novus Anecdotorum , 5 vol. in-fol. VI. Voyages Littéraires , Paris , 1717 & 1724. en 2 vol. in 4°. VII. Veterum Scriptorum ... ampliffina Colli clio , Paris , 9 vol. in fol., &c. Tous fes onvrages sont des trésors d'érudition. L'anteur y ramaffe avec heaueoup de foin tout ce que des recherches laborienses & nne lecture immense ont pu lui proeurer; mais il se borne à recueillir, & il ne se pique pas d'orner ce qu'il écrit. Il a laissé en manuferit des Mémoires pour fervir à l'Histoire de sa congrégation ; &il avoit publié en 1697 in-8°, la Vie de D. Claude Martin, fon confrere, où il entre dans des détails un'on pourroit trouver puérils. Il y a cependant quelques particularités eurieuses sur l'édition de St. Augultin.

MARTENS. Voyez MARTIN,

MARTHE, fœur de Lesare & de Maris. C'étoit elle qui recevoit or dinnierment. No. M'fas-Christ dans fon château de Béthanie. Un jour qu'elle fe doundit bien de la peine pour préparer à manger, elle fait prince de No. & viceir doundit prieds de N. & viceir de N.

teurs Grees & Latins ont toujours ers qu'elle mourut à Jérufalem avec fon frere & sa sœur. & qu'ils v furent enterres. Ce n'eft qu'au xe fieele qu'on imagina le roman de leur arrivée en Provence. On prétendit qu'après la mort de JESUS, Marthe, Marie & Lazure furent expofés dans un vaiffcau fans voiles. qui aborda heurensement à Marfeille . dont Lazare fut évêque;que Marthe se retira près du Rhône . dans un lieu où est présentement la ville de Tarascon; & qu'enfin Madelène, que l'on confondoit avec Murie, paffa le refte de fes jours dans un défert, appellé aujourd'hui Sainte-Banme. Mais rien n'eft plus apoeryphe. Il n'est plus permis de le eroire, qu'à ecux qui gardent les prétendues reliques de la Madelene.

MARTHE, (Seévole de Ste.) Vouez Sainte-Marthe.

MARTIA. Poses COMMODE. MARTIA, dame Romaine, femme d'un certain Fulvius favori d'Auguffe. Son mari étant venn lui dire qu'il avoit encouru la difgrace de l'empereur, pour avoir laissé transpirer un feeret important. & qu'il étoit réfolu de se donner la mort: Tu as raison, ( Ini répondit-elle, ) puisant avant éprouvé souvent l'intempérance de ma langue, tu t'es confié à moi; mais je dois mouvir la premiere : & à l'instant même elle se poignarda. Les femmes de nos jours feroientà coup for plus discrettes. fi elles étoient obligées de racheter leur indiferétion au même prix que fit Martia.

I. MARTIAL, (Marc-Valere)
de Biblis, aujourd'hui Bubiéra,
dens le royaume d'Arragon en Efpague, viut à Rome à l'âge de 20
ans, & y ent tont le fincés qu'un
elprit faiyrique peut avoir dans
une grande ville, livrée à l'oirveté
de à la maignité. Il y demeura 25

ans fous le regne de Galba & des empereurs fuivans, qui lui donnerent des marques d'amitié & d'eftime. Domitien le créa tribun; Martial fit un Dieu de cet empereur pendant sa vie . & le traita comme un monstre après sa mort. Trajan. ennemi des fatyriques, ne lui ayant pas témoigne les mêmes bontés, il fe retira dans fon pays. Paffant de Rome, le centre des arts, à une petite ville fans goût & fans génie, il n'y trouva que de l'ennui, des jiloux & des cenfeurs. Pline le jeune qu'il avoit célébré dans ses vers, lui donna une fomme d'argent lorfqu'il quitta la capitale de l'empire. Marrial avoit befoin de ce fecours; il étoit peu riche. Ce poète mourut vers l'an 100 de Jésus-Christ. Il est principalement connu par ses Epigrammes, dont il a dit lui-meme avec raifon :

Sunt bona, Sunt quedam mediocria, Sunt mala plura.

Par un faux goût, fuite de la décadence des belles-lettres, il chercha dans le contraste des mots de quoi faire une pointe. Cette chûte . a laquelle on ne s'attend pas, & qui présente un sens double à l'esprit, fait toute la finesse de ses faillies. Quelques anciens l'ont appellé un Sophisme agréable , & nos gens · de · goût modernes lui ont donné le nom de Jeux de moes. C'est l'ornement de la plupart de fes Epigrammes. (Voyez FANNIUS ... TY-RON .. SILIUS.) On en trouve quelques-uncs, mais en plus petit nombre, pleines de graces & d'esprit, & affaisonnées d'un sel véritablement attique. L'auteur n'y respecte pas toujours la pudeur, & en peignant des mœnrs vicienfes, il pent enseigner le vice aux jeunes-gens. M. Fréron a fait un parallèle de ce poète avec Catulle, dont le lecteur nous faura gré d'avoir orné cet article. " MARTIAL, (dit ce

eritique ) " fe fert,avec une affectan tion continue, de mots extrap ordinaires & reeherchés. Il faut ,, plus d'étude & de mystere pour " l'entendre lui feul, que pour expliquer tous les poètes du fien cle d'Auguste. CATULBE excelle adans le même genre (l'Epigramme):il a du fentiment, de la finef-" fe , de l'aménité. Son ouvrage n'eft pas confidérable ; mais il eft " exquis, élégant, varié : c'est la " nature qui lui dicte des vers; it , a de l'ame & du gout. MARTIAL " n'a que de l'esprit & de l'art. En un mot, MARTIAL feroit peutetre plus admiré dans notre fie-" ele, ou regne le bel-esprit; CAn TULLE auroit été plus applaudi n fous Louis XII', où regnoit le génie. (Vovez NAVAGERO.) Les meilleures éditions des XIV livres d'Epigrammesde Martial, font; Cclle de Venise par Vendelin de Spire, 1470, in-fol; celle cum notis Variorum, Leyde, 1670, in-8°; celle ad ufum Deiphini , 1680, in 4°; celle d'Amsterdam, 1701, in-8°. L'abbé le Mascrier en donna une élégante en 1754, in-12, 2 vol. ehez Constelier, avec plusieurs eorrections. On attribue divers ouvrages à Martial, qui ne sont pas de lui. L'abbé de Murolles a traduit fes Epigrammes en 2 vol. in-8°, & comme il a rendu cet auteur fort platement. Ménage appelloit cette verfion, des Epigrammes contre Martial ... Foyez PONCOL. II. MARTIAL, (Saint) évêque

II. MARTIAL, (Saint) évêque & apôtre de Limoges fous l'empire de Dèce, est plus counu par la tradition que par les anciens historiens. On lui attribuc deux Epitres, qui ne sont pa: de lui.

III. MARTIAL D'AUVERGNE, (c'étoit son nom de famille) sut procureur au parlement & notaire au châtelet de Paris, sa patrie. Il mourut en 1508, regardé comme

a section

un des hommes les plus aimables & des esprits les plus faciles de son fiecle. Ses ouvrages font: I. Les Arrêts d' Amour ; les poètes Provengaux lui en avoient fourni le modèle. Ce font des pieces badines, affez ingénieuses, & dont le principal mérit. eft une grande naiveté. Renoft de court , favant jurisconfulte, a commenté fort férieusement ces badinages. Il étale une très grande érudition dans fon Commentaire, où il développe fort bien plufieurs questions du droit civil, que l'on ne seroit pas tenté d'v aller chercher. Cependant quelques-uns des arrêts de Martial d' Auvergne auroient, aux oracles du barreau, de quoi parler longuement. Son trentieme arret par exemple, eft de ce nombre. Il est ainsi intitulé: " Un ami se plaint de ce que, n pour fervir à fa dame, il a tout , defpendu; laquelle, depuis, n'a n tenu compte de lui: concluant n à ce qu'elle fût condamnée à " l'entrenir comme devant. , Ce Commentaire , avecles Arrêts , fut imprimé chez Gryphe, à Lyon, in-4°, 1533; in - 8°; à Rouen . 1587; & en Hollande, 1731, in-12. CesArrêts , au nombre de 53 , font écrits en profe , au commencement près qui est en vers , ainsi que la Voici un échantillon de fa fin. poéfie.

Environ la fin de Septembre Que faillent violettes & flours, Je me trouvai en la grand chambre Du noble parlement d'Amours.

Pluseurs amans S amoureux Ikce orinrent de divers tieux, Qui telsius drivits (contoient, Dani leurs caust toient tant ravis Qu'ilsne savoient au ils étoient. Les maires, paus s'ordens drivits Les autres, étunt S ardens, d'remblanccommétafeuilleuri arbre. Nui n'est fi sur, par sur s'un in s'est fi sur, par sur sur s'est sur s'est fi sur, par sur s'est s Que, quand il oit son jugement, Il ne soit à moitié dess'ait Et troublé à l'entendement.

 Un Poëme historique de Charles VII. en 6 ou 7000 vers de différentes mefures, fous le tittre de Vigiles de la mort du Roi, &c. Paris, 1493 . in-fol. L'auteur lui a donné la forme de l'Office de l'Eglife, que l'on nomme Vigiles. Au lieu de Pfeaumes, ce font des récits hiftoriques, dans lefquels le poète raconte les malheurs & les glorieux exploits de fon héros. Les Lecons font des complaintes fur la mort du roi. Le cœur du poète parle dans tous fes récits avec beaucoup de naïveté. Il seme sur fa route des portraits fidèles, mais groffiers ; des peintures énergiques, mais baffes, de tous les ét ts qu'il nasse en revue; des maximes solides, qui respirent l'amour de la vertu & 12 haine du vice. Il y a de l'invention & du jugement dans le poëme; mais peu d'exactitude dans la versification. III. L'amant rendu Cordelier de l'Observance d' Amour , Poëme de 234 strophes, in - 16. C'est un tablean des extravagances où jette la passion de l'amour. La fcène se passe dans un convent de Cordéliers, où l'auteur est transporte en fonge. IV. Dévotes Louanges àla Vierge Marie, in-8°: Poeme historique de la vie de la Ste. Vierge, rempli de fables pieufes que le peuple adoptoit alors & qui n'est qu'une légende mal verfifiée. Les Poéfies de Martial d'Auverene ont été réimprimées à Paris chez Coustellier, en deux volumes in -8° , 1724.

MARTIANAY, (Jean) né à S. Sever Cap, au diocète d'Aires, ea 1647, entra dans la congrégation de 32 Maur. U s'y diftingua par fon application à l'étude du Grec & de l'ktélyeu; il s'attacha fur-tout à la 606

erfiique de l'Erriture-Gainte, & meffà de travailler judqu'à la mort, arrivée à S. Germain-des-Prés en 1777, à 70 ans. Quoiqu'occupé à repouffer les traits de critiques qu'il s'écht faits, & toutraunté de qu'il s'écht faits, & toutraunté de faits de la perfection. Sa couverfaiton écoit honnére, & la doueur écht peinte fart fa figure. Il n'en écoit pas moins mordant; & "il reprendit les autres avec une s'ul president de sur les des présidents de la contra del la contr

a il reprenoitles autres avec une liberté qui n'étoit pas toujours réglée par la diferétion , n'epars gnant pas même les conferes les plus refipectables. On peut y voir comment il les traite dans fes Prolégomènes fur la Bibliothèque divine etc St. Jérôme. , l'Hist , littéraire de la Congrée, de St. Marr., Jusq. 383.) On a de lui :

I. Une nouvelle édition de St ./6rôme , avec le P. Ponget , en 5 vol. in-fol. , dont le premier parut en 1693 & le dernier en 1706. Cette édition offre des Prolégoniènes favans; mais elle n'est ni aush méthodique, ni auffi bien exécutée que celles de pluficurs antres Peres donnée par quelques-uns de fes confreres. Elle cut divers cenfeurs parmi les Protestans & parmi les Catholiques. Simon & le Clerc da critiquerent avec vivacité, & fouvent avce justesse. On lui réprocha principalement de n'avoir pas orné fon texte de notes grammaticales & théologiques, & d'avoir distribué dans un ordre cmbarraffant les Lettres de St Jérôme, qu'il mêla tantôtavee ses Commentaires, tantót avec fes ouvrages polémiques. Le style de ses Prefaces, de ses Prolégomènes & de ses Notes n'est pas affez naturel. Il y fait des applications forcées & meme indécentes de l'Ecriture-fainte. Il dit, en parlant d'une de ses maladies qui l'avoit réduit à l'extré-

mité, que le Seigneur avoit semblé lui dire , comme au Lazere : MAR-TIANE, VENI FORAS .... De telles applications ne penvent partir que d'une imagination ardente : celle du P. Martianay l'étoit. Il sembloit. (dit Dom de la Viéville, dans sa Bibliothèque des Auteurs de la Congrégotion de St Manr) avoir hérité du zèle qu'avoit St Jérôme pour la religion, de sa vivacité à défendre fes fentimens , & du mépris qu'il témoignoit pour ceux qui ne les adoptojent pas. II. La Vie de St Jérome , 1706 , in 4°. L'auteur l'a tirée des propres écrits du Saint : auffi est elle un tableau affez fidèle. " En la lifant, (difent les Jour-" nalistes de Trévoux,) on a le " plaifir de voir que c'eft St 16n rome lui même qui fait le récit n de fa vie. Car ce qu'il en a marp qué en différens endroits de fes onvrages, est ici rapporté & " placé fi à propos, qu'il semble , que le P. Martianay lui alaiffé , toute la narration, & ne lui a preté que l'ordre & l'arrange-... ment. .. Il tache de juftifier ce Pere de l'Eglife du reproche d'avoir été trop vif & trop caustique . & il doune un précis exact de fa doctrine, III. Deux Ecrits en françois, 1689 & 1693, deux vol. in-12, dans leiquels il défend, contre le P. Pezron, Bernardin, l'autorité de la chronologie du texte hébreu de la Biole. He font favans, mais mal écrits. ( Poyez PEZ-RON. ) IV. Vie de Magdelène du St Sacrement, Carmelite , 1714, in-12. V. Un Commentaire manuferit fur l'Ecriture-fainte. Ce favant auteur se proposoit d'y expliquer le texte facré par lui-même; mais il n'ent pas le tems d'achever cet ouvrage

MARTIEN. Voyez MARGIEN. MARTIGNAC, (Etienne Algai, ficur de ) commença, vers l'an

utile.

1620 , à donner en français diverfes Traductions en profe de quelques Poëtes Lat-ns. Elles font meilleures que cel'es qu'on avoit publiées avant lui fur les mêmes auteurs ; mais elles font fort au - deffons de celles qui ont vu le jour après lui. Il a traduit : Les trois Comédies de Térence auxquelles les folitaires de Port - Royal n'avoient pas voulu toucher. II. Horace. III. Perfe & Invenal. IV. Virgile. V. Ovide tout entier , en 9 vol. in-11. Ces vertions font en général fidelles , exactes & claires; mais elles manquent d'élégance & de correction. L'auteur a foin , dans fes notes , de faire accorder l'ancienne géographie avec la moderne. On a auffi de lui une Traduction de l'Imitation de J. C. Il avoit commencé celle de la Bible. Son dernier ouvrage fut la Vie des Archevêques & derniers Evêques de Paris, du XVII fiecie, in 4°. Ce laborieux écrivain mourut en 1698, âgé de 70 ans. Martignac avoit été l'un des confidens de Jean-Baptiste Gaston, duc d'Orléans; & ce fut lui qui rédigea les Mémoires in-12 de ce prince , qui s'étendent depuis 1608, julqu'à la fin de Janvier 1636.

I. MARTIN, (St., ne vers 316, à Sabarie dans la Pannonie, (a préfent Stain dans la baffe Hongrie ) d'un tribun militaire, fut force de porter les armes , quoiqu'il cût beaucoup de goût pour la tolitude. Il donna l'exemple de toutes les wertus, dans une profession qui est ordinairement l'aiyle des vices. Il conpa fou habit en deux, pour couvrir un panvre qu'il rencontra à la porte d'Amiens. On prétend que l'ESUS CHR. fe montra à lui la nuit fuivante, revêtu de eette moitié d'habit. Martin étoit alors catéchumène; il reçut bientô:-apiès le baptême, & renonça à la milice féculière, pour entrer dans la milice

ecclésiastique. Après avoir passé plusienrs années dans la retraite . S. Hilaire , évêque de Poitiers , lui conféra l'ordre d'exorelite. De retour en Pannonie , il convertit fa mere, & s'oppela avec zele aux Ariens qui donnoient dans l'Illyrie. Fouetté publiquement pour avoir rendu témoignage à la divinité de JESUS CHR., il montra su miljen de son topplice la constance des premiers Martyrs. Cet illustre confesseur de la foi, ayant appris que S. Hilaire étoit revenu de fon exft, alla s'établir près de Poitiers. Il y raffembla un nombre de religieux, qui se mirent sous sa conduite. Ses vertus éclatant de plus en plus, on l'arracha à fa folitude en 274. Il fut ordonné eveque de Tours, avec applaudiff ment genéral du clergé & du penple. Sa nouvelle dignité ne shangea point sa maniere de vivre. Au zele & à la charité d'un evêque, il joignit l'humilité & la pauvreté d'un auashorete. Pour vivre meins avec le monde, il bâtit auprès de la ville, entre la Loire & une roche escarpée, le célebre monastere de Marmoutier , qui subfifte encore , & que l'on croit être la plus ancienne abbave de France. S. Martin v raffembla 80 moines, qui retraçoient dans leur vie celle des folitaires de la Thébaïde. Après avoir converti tont fon diocèfe, il fut l'Apôtre de toutes les Gaules ; il diffipa l'incrédulité des Gentils, détruifit les temples des Idoles, & confirma ses prédications par des miracles fans nombre : les élémens lui obéiffoient comme au Dieu de la nature. L'empereur Valentikien . ctant venu dans les Gaules, le recut avec honneur. Le tyran Maxime , qui , après s'êtro révolté contre l'empereur Gratien , s'étoit emparé des Gaules , de l'Angleterre & de l'Espagne, l'accueillit d'une ma-

niere non moins diftinguée. Le faint évêque se rendit auprès de lui à Trèves vers l'an 382, pour en obtenir quelques graces. Maxime le fit manger à sa table, avec les plus illuftres personnes de sa cour . & le fit affeoir à fa droite. Quand on douna à boire, l'officier présenta la coupe à Mexime, qui la fit donner à Martin pour la recevoir enfuite de sa main; mais l'itlustre prélat la donna an prêtre qui l'avoit accompagné à la cour. Cette fainte hardiesse, loin de déplaire à l'empercur , obtint fon fuffrage & ce-1:ii des courtifans. Martin , ennemi des hérétiques, mais ami des hommes , profita de fon crédit auprès de ce prince, pour empêcher qu'on ne condamnat à mort les Prifcillianiftes, pourfuivis par Ithace & Idace évêque d'Espace. L'évêque de Tours ne voulut pas communiquer avec des hommes qui se faisoient une religion de répandre le fang humain , & obtint la vie de ceux dont ils avoient demandé la mort. Revenu à Tours, il s'y prépara à aller jouir de la récompense de ses travaux. Il mourut à Candes le 11 Novembre de l'an 400. On a confervé , fous fon nom , une Profession de Foi touchant le mystere de la Sainte Trinité. St. Martin eft le premier des faints confesseurs, auxquels l'Eglife Latine a rendu un culte public. Sulpice Severe fon disciple . & Fortunat, out écrit la l'ie : ou ne pent confeiller une meilleure leeture anx preires & anx évèques.

II. M'ARTIN ler, (Št.) de Todi dans le duché de Spolète, pape aprè: Théodore, en 649, mérita la chaire pontificale par ses vertus & ses lumieres. Il tint un nombreux concile à Rome, dans lequel il condamna l'hérfie des Monothélites, avec l'Echhèle d'Héraclins & le Type de Conflant II. Ce fut la cusié de fi digrates auprès de ce derajet prince. Après qu'on cut vainement cutte de l'alicifiner, on l'euleva fanalaculement du militu de Rome pont le conduire à Conflantinople: Martin y effuya la prifon, les fers, la calomaie & toutes fortes d'outrages. Conflant Pesille en foite dans la Cherfonnée, où le faint pape mourut dans les Gouffennees, le 16 Septembre 655, après plus deux ans de captivite & partin de la Bibliothe de Labie.

L'aliver dans la Bibliothe luc Ct. Leve, & dans l'édition des Conciles de Labie.

III. MATIN II. ou MARIN Ier, archidiacre de l'Egife Romaine, trois fois légat à Confiantinople pour l'affaire de Pobsius, occupa le faint fiètge après le pape Jean VIII, en 882. Il condamna Photains, retablik Formefe, dans son liege de Porto, & mourest en 884, avec la réputation d'un homme

pienx & éclairé.

IV. MARTIN III, ou MARIN II, Romain de naissance, succesfeur du pape Ettenne VIII, en 942, mourut en 946, après avoir ignalé fon zèle & sa piété dans la reparation des église & le soulage-

ment des pauvres.

V. MARTIN IV. appellé Simon de Brion, & non de Brie, né au château de Montpencien dans la Touraine, d'une famille illustre, fut successivement garde-des sceaux du roi S. Louis, cardinal, & enfin pape après la mort de Nicolas III en 1281. Il avoit été chanoine & tréforier de l'églife de St. Martin de Tours, ce qui l'engagea à prendre le nom de Martin en l'honneur de ce Saint. Il réfifta à fon élection , julqu'à faire déchirer fon manteau , quand on voulut le revêtir de celui de pape. Il fut élu entuite fénateur de Rome . & il eft étrange qu'il acceptât cette charge , qu'il ne lui donneit qu'une fimple magifirature dans Rome, dont zard n'avoient point d'autres armes, les papes se prétendoient seigneurs se servoient de pierres, en disant temporels depuis pres de deux fiecles. dans leur jargon barbare : Je jette cette Ce pontife, ne avec un genie fevere, pierre contre Pierre d'Aragon, pour ga-Egnala fon regne par plusieurs ana gner l'Indulgence. Le ridicuie, les ma-thème. Après avoir excommunié ladles & la haine contre Rome, ful'empereur Michel Paléologue, com- rent tout le fruit des dématches imme fauteur de l'ancien schisme & de prudentes de Martin IV. Ce pontife l'hérefie des Grecs ; il lança fes fou- mourut à Pérouse en 1285, apres dres sur Pierre III roi d'Aragon, avoir tenn le siege 4 ans & 5 jours usu pateur de la Sicile, après le mas- depuis sa consécration. facre des Vépres Sicilientes , dont ce riens rapportent que ceux qui par ha- yes, les impôts des papes fur le cler-Tome V.

VI. MARTIN V, Romain, nomprince avoitété le promoteur. Le pa-mé auparavant Othon Colonne, de pe le priva non-feulement de la Six- l'ancienne & illustre mailon de ce le, mais encore de l'Aragon qu'il nom, cardinal diacre, fut intronifé donna a Charles de Valois, 2º nis du fur la chaire pontificale en 1417, après voi de France. Ces censures , suivies l'abdication de Giégoire XII, & la déd'une déposition solemnelle pronon-position de Benost XIII, pendant la cécen 1282, furent méprisées non-tenue du concile de Constance. Jaseulement par le roi & par le sei- mais pontife ne fut inauguré plus sogueurs, mals encore par les ec. lé- lemnellement : il marcha à l'églife fiaftiques & par les religieux de tous monté fur un cheval blanc, dont l'emles ordres. Pierre se moqua de la pereur & l'électeur Palarin à pied tedéfense qui lui avoit été faite de por- noient les rênes. Une foule de printer le titre de roi d'Aragon, en se ces & un concile entier fermoient la qualifiant dans tous les acles , Che- marche. On le couronna de la triple valier Aragonois, Pere de deux Rois, couronne, que les papes portoient & Maitre de la Mer. Le pape n'en depuis environ deux fiecles : après fut que plus irrité : il fit pre her une l'avoir ordonné prêtre & éveque. Croifade contre lui, comme con- Son premier foin fut de donner une tre un Infidele, & donna fes états Bulle contre les Huffites de Bohême, à Philippe le Hardi pour l'un de ses dont les ravages s'étendoient tous fils. Ce prince obtint du pontife la les jours. Le premier article de cette décime des revenus eccléfiaitiques, Bulle est remarquable, en ce que le pour faire cette guerre factee. Sil'on pape y veut que a celui qui fera fufdoit être furpris que les papes don- ped d'héréfie , jure qu'il reçoit les paffent des royaumes qui ne leur ap- conciles généraux, & en particulier partenoit pas , faut-il l'être moins celui de Conftance, représentant l'Een voyant des princes accepter de glife univerfelle; & qu'il reconnoisse pareils présens? N'étoit-ce pas conque tout ce que ce dernier concile a yenir, que les papes avolent le droit approuvé & condamné, doit être apde disposer des couronnes, & de prouvé & condamné par tous les déposer les monarques à leur gre ? fideles ». Il paroît suivre naturelle-L'expédition de Philippe fut mal- ment de-là , que Martin V approuve heureufe; il mourut en 1285 , d'une la supériorité du Concile sur les Papes contagion qui s'étoit mise dans son qui fut décidée dans la 5º session. Il armée. Elle fut regardée par les Ara- tardoit à Martin de voir terminer le gonnois comme une punition des ex- concile de Conftance; il en tint les cès & des profanations des Croifés, dernieres fessions au commencement qui s'imaginoient qu'il fuffisoit de se de 1418. On avoit crié pendant deux battre pour gagner l'Indulgence & ans dans cette affemblée contre les pour laver leurs crimes. Les hifto- Annates , les exemptions , les réfer-

gé au profit de la cour de Rome; en l'une pour les devoirs des clerce; un mot, contre tous les vices dont l'autre pour ceux des laïques. l'Eglife étoit inondée. Quelle fut la réforme tant attendue? Le pape Mar- CABRERA. zin, après avoir promis de remédier à tout, congédia le concile, fans avoir apporté aucun remede efficace aux différens maux dont on se plaignoit. La joie du retour du pape à Rome fut si grande, qu'on en marqua le jour dans les fastes de la ville. pour en conserver éternellement la mémolre. Le schisme n'étoit pas encore bien éteint. L'antipape Benoit XIII vivoit encore, & après sa mort, arrivée en 1424, les deux feuls cardinaux de sa faction élurent un chanoine Espagnol, Gilles de Mugnos, qui prit le nom de climent VIII. Ce prétendu pape se démit quelque tems après, en 1429; & pour le dédommager de cette ombre de pontificat qu'il perdoit, le pape lui donna l'évêché de Majorque. C'est sinsi que Marzin termina heureusement leschifme funefte, qui avoit fait tant de plaies à l'Eglife pendant un demi-fiecle. Le pape, toujours pressé par les piinces de réformer l'Eglife, avoit convoqué un concile à Pavie, transféré enfuite à Sienne, & enfin diffous fans avoir rien flatué. Martin crut devoir appaifer les murmures des gens de bien : il indiqua un concile à Bâle, qui ne devoit être tenu que fept ans après. Il mourut d'apoplexie dans cer intervalle en 1431, à 63 ans. Ce pape avoit les qualités d'un prince, & quelques vertus d'un évêque. L'Etife lui fut redevable de fon union. PItalie de son repos, & Rome de fon rétablissement. On a de lui quelques ouvrages.

VII. MARTIN . (St.) évêque de Brague en Portugal, convertit un grand nombre d'Infideles, fonda des monafteres, & mourut comblé de bénédicions en 580. Nous avons de lui dans la Bibliotheque des Peres : mes-utile. Elle eft en deux parties; l'art de l'imprimerie dans les Pays;

MARTIN, roi de Sicile. Voyes

VIII. MARTIN DE POLOGNE Martinus Polonus , Dominicain , pénitencier & chapelain du pape, fue nommé à l'archeveché de Gnefne par Nicolas III. li mourut à Belogne, lorfou'il alloit en prendre poffession. l'an 1278. On a de lui des Sermons. 1484, in-40, & une chronique, qui finit au pape Jean XXI inclusivement. La meilleure édition est celle que Jean Fabricius, Prémontré, publia à Cologne en 1616. On en a une traduction . françoife , 1503 , in-folio. Cet hiftorien manquoit de critique & de philosophie; mais fon ouvrage ne laife pas d'être utile. Il eft connu fous le nom de chronique Martinienne, &c n'eft pas commun. On y trouve des particulatités curieufe , qu'on chercheroit valnement ailleurs.

IX. MARTIN ( Raimond ) Dominicain de Subarat en Catalogne . fut employé l'an 1264 par Jacques I roi d'Aragon, pour examinet le Talmud, & envoyé à Tunis vers 1268, pour travailler à la conversion. des Maures. Ce pieux & favant religicux mourut vers 1286. On a de lui un excellent Traité contre les Juifs , fruit de son zele & de son érudition. Il parut en 1651 à Paris , & à Leipfick en 1687, fous le titre de Pugio fidei chriftiana. L'édition de Leipfick est enrichie des remarques de Voisin, & d'une savante introduction par carpzovius. Cet ouvrage est divisé en trois parties. La premiere n'eft écrite qu'en latin ; les deux dernieres font en latin & en hébreu Nous invitons les eurieux à confulter ce que dit, fur ce livre & fur fon auteur , le Pere Touren dans le tome premier de son Hifteire des Hommes illuftres de l'ordre de St. Dominique.

X. MARTIN, MARTENS, & MER-I. Un Livre fur les 14 Vertus Cardi- tens, (Thierri) d'Aloft en Flandres, nales. II. Une Collection de Carons, fut un des premiers qui cultiverent feffion à Anvers , & mourut à Aloft rendit habile dans l'Ecriture-fainte , en 1534, avec la réputation d'un fa- dans la théologie & dans la philosovant honnête-homme. On a de lui, phie. Il devint célebre parmi les Prooutre les impressions de plusieurs li- testans. Après la révocation de l'évres, quelques ouvrages de sa com- dit de Nantes, il passa en Hollande, Leyde 1611.

XI. MARTIN, (André) prêtre de l'Oratoire, Poitevin, mort à Poigrégation par fon favoir. On a de lui : La Philosophie Chrétienne, imprimée en 7 vol. sous le nom d'Ambroife vidor, & tirée de St. Augustin, dont cet Oratorien avoit fait une étude particuliere. II. Des Thèfes fort recherchées, qu'il fit imprimer à Saumur in-4°. Jorfqu'il y profesfoit la théologie.

Bénédicin de la congrégation de S. offices, il n'y prenoit pas garde. La Maur, naquit à Tours en 1619, d'une nature lui avoit donné une pénétramere pieuse, qui fut dans la suite tion vive,un esprit facile,une mémoipremiere supérieure des Ursulines re heureuse, un jugement solide. Il Martenne , Tours 1697 , in-80.

Bas , & en particulier à Aloft & à Revel dans le dioecfe de Lavaur Louvains. Il exerça austi cette pro- en 1639, d'une bonne famille, se position, moins estimés que ceux qui & fut pasteur à Utrecht.On lui offrit sont sortis de ses presses. Il eut des plusieurs autres églises, qu'il resusa amis illustres , entr'autres , Berland, par modestie. Occupé à donner des lole célebre Erafine, & MARTIN DORF: cons de philosophie & de théologie, ce dernier étoit un savant professeur il eut la satisfaction de compter parmi de Louvain, mort en 1525, dont on fes disciples des filsmême de Souve-Ad Hollandos suos Epistola, in-4°. rains. Les travaux du ministere, & un commerce de lettres avec plufieu \$ favans, ne l'empêcherent pas de faire de laborieuses recherches. Il connoisfoir affez blen notre langue, & lorfque l'académie Françoise fit annoncer la feconde édition de fon Didionnaire, Il lui envoya des remarques qu'elle reçut avec applaudissement. Ce savant respectable mourut à Utrecht d'une fievre violente, en 1721, à 82 ans. Sa probité, sa modestie, sa douceur le firent univerfellement regretter. Son cœur étoit tendre, affectueux, compatifiant. Il rendoit service sans qu'on XII. MARTIN , ( Dom Claude ) I'en priat , & fi I'on oublioit fes bons de Québec, où elle mourut fainte-écrivoit, il parloit avec aifance, & ment : ( royet Maria de l'Incarna-cependant d'une maniere un peu dution , no. xxiri. ( Le fils , héritier de re. Sou ftyle n'a ni affez de douceur, fes vertus, se confacta à Dieu de ni affez de correction. On a de lui : I. bonne heure , & devint supérieur du Une Hiftoire du Vieux & du Nouveaumonaftere des Blancs-Manteaux à Pa- Teffament, imprimé à Amsterdam en ris, où il demeura fix ans. Il mourut 1707, en 2 vol. in-fol. avec 424 belles en odeur de fainteté, en 1696, agé estampes. Elle est appellée Bible de de 78 ans, dans l'abbaye de Marmou- Mortier, du nom de l'imprimeur. Il tier , dont il étoit prieur. On a de faut faire attention que la derniere lui plufieurs ouvrages de piété : I. planche ayant été caffée , a été r'atta-Des Meditations Chrétiennes, 1669, à chées avec des cloux qui paroiffent Paris, en 2 vol. in-40. peu recher- au tirage: quand on ne les voit pas, chées à préfent. II. Les Lettres & la on juge que ce livre est des premie-Vie de la mere , 1677. in-40 : ouvra- res épreuves. II. Huit Sermons , fur ge édifiant. III. La Pratique de la Re- divers textes de l'Erriture fainte gle de St, Benofe , plufieurs fois reim- 1708 , vol. in-80. III. Un Traise de la primée ... Poyet fa Vie, par Dom Religion Naturelle, 1713, in-80. IV. Le vrai fens du Pfaume cx,in-80.1719, XIII. MARTIN , ( David ) ne à contre Jean Maffon, V. Deux Differtatione Critiques, Utrecht 1722.in-80; eiens Gaulois , in-40 . 2 vol. Patis l'une fur le y. 7 tu chap. V de la rre. 1727 Ce livre offre des recherches ge estimable fut trad, en anglois.

font : L. Traité de la Religion des an- l'honoroit de fon estime & de fa con-

Epino de S. Jean. Tres funt in Ca- profondes & des nouveautés curieulo, & .. dans laquelle on prouve l'au- fesimais fon auteut paroli avoir trop the meité de ce texte ; l'autre fur le bonne opinion de lui-même , & ne possage de Joseph touchaut J. C. où rend pav affez de justice aux au-l'on fan vai une ce paniage n'est point tres. Il presend que, la religion des fupor fé. VI Une Bible, Amtte dam Gaulois n'etant qu'un écoulement de 1707, a vol. in-fol. & avec de plus celle des parriarches, l'explication courtes Notes , in 44. Vil. Une edit. des objers de leur culte fervira à l'indu N uveau- l'eft.me it de la trad. de terprésation de divers paffages de l'E-Geneve, Urrecht 1695, in-40 VIII. ctiture. Ce fyffeme eft plus fingulier Traite de la Religio : réveles. ou l'on que vrai. 11. Hiffoire des Gaules & des fait voir que les livres du Viera & du conquetes des Gaulois depuis leur ori-Nouveau - Teftement font d'inpira- gine jufqu'a la fornation de la Monartio .- divine . &c. reimprime a Amit, chie Francoife , 1754, 2 vol. in 40. en 1723, en a vol in-8º. Cet ouvra- mife au jour & continuée par D. de Biegilar , neveu de l'auteut. Ce livte eft enricht de monnmens antiques & XIV MARTIN (Jean-Baptifte) de differtations, qui font honneur peintte, né à Paris d'un entrepreneur a l'oncle & au neveux. III. Explicade bâtimens, moutut dans la même tion de plufieurs Textes difficiles de ville en 1735, agé de 75 ans. Apres l'Ecriture , 2 vol. in-40. Paris 1730. avoir appris le deffin fous Philippe I Si Dom Martin ne s'étoit pas attade la Hire, il fut envoyé en qualité ché à compiler de nombreuses citad'ingénieur pour servit sous le céle-tions, sut des riens, ce livre servit bre Vauban Ce grand homme sut si moins long & plus agréable. On y content de lui , qu'à sa tecommanda- trouve le même feu , la même force tion, Louis XIV le plaça chez Fander- d'imagination , le même ton de hau-Meulen, peintre de batailles, qu'il rem- teut & d'amertume, que dans l'ouplaça aux Gobelias, & lui accorda vrage précédent. Son esprit vif & péune pension. Martin fit plusieurs cam- nétrant a découvert dans une infinipagnes sous le Grand Dauphin, & té de passages ce qui avoit échappé à fous le toi même. Il peignit plusieurs des favans moins ingénieux que conquêtes de ce monarque a Verfail- lui. Plusieurs estampes indécentes les.& les plus belles actions de char- dont il fouilla ce Commentaire fur les v duc de Lorraine, dans la gale- l'Ecritute - fainte, & une foule de rie du château de Lunéville, que le traits satyriques, austi déplacés que duc Léopold son fils avoit fait bâtir. les estampes, obligerens l'autori-té séculiere d'en artèrer le débit. XV. MARTIN, (Dom-Jacques) IV. Explication de divers Monu-Benedictin de S. Maut, ne à Fanjaux mens singuliers , qui ont rapport à la petite ville du haut Languedoc en Religion des plus anciens Pcuples , 1694, entra dans cette favanre con- avec l'Examen de la derniere édition grégation en 1709. Après avoir pro- des Ouvrages de St. Jeiome, & un fesse les humanités en province, il pa Traité su l'Astrologie judiciaire; enrirut en 1727 à la capitale. Il y fut re- chie de fig. en taille-douce ; à Paris gardé comme un homme bouillant & 1739 , in-40. La vafte érudition de cet fingulier , nn favant bizarre, un écri- ouv. est ornée de traits agréables , & vain indécent à présomptieux. Quel- le style en est animé. Une partie des ques-uns de ses ouvrages se ressen- monument expliqués lui avoient été tent de son caractere. Les principaux communiqués par le duc de Sully, qui

Bibliothey. Alphabenque. L'érudition qui offre de la fimplicité & quelques & les mauvaifes plaifanteries font pro- bonnes thrades, eft en général foible diguées dans cet écrit , qui ne plaira & négligé: il fut attribué par quelques point à ceux qui aiment le choix & la critiques malins à un certain Pinchefic, précision. VI. Une Trad. des Confef- dont le nom étoit passé en proverbe sions de St. Augustin, qu'on lit peu. pour défigner un mechant poëte, mais Elle parut à Paris en 1741 , in-80. & cette imputation étoit doublement in 12: elle ell casde & les notes font injuffe, parce que la vetfion n'étoit judicieufes. Il avoit fait collationner ni de Pinchpfte, ni à la Pinchpfte en Flandres & en Angleterre quelques Quojqu'elle ne foit pas fans mêrite , manuferts que les derniers éditeurs elle ne trouve plus de ledeurs, dendrates manuferts que les derniers éditeurs elle ne trouve plus de ledeurs, dendrates monthlyes. Dem Merite parties M. Dell'ille, de Monthlyes de l'acceptance de l'a n'avoient pu consulter. Dom Martin mourut à S. Germ.-des-Prés en 1751, à 69 ans. C'étoit un des plus favans & des meilleurs écrivains qu'ait produits la congregation de St-Maur; il n'auroit fallu qu'un ami éclairé pour diriger fon gout & fon imagination. La gravelle & la goutte affligerent ses ce dernier motderniers années. Malgré la lécheresse inféparable de fes études, il avoit con-Servé un fonds de piété. Un dépériffement journalier lui annoncant une mort prochalne, il renonça à tout travail & ne penfa plus qu'à mourir HERACLEONAS.

en chrétien & en religieux. compagne du vrai mérite.

François, né en 1616, mott en 1750, Pfeaumes de la Pénitence, avec ces Ré-

fiance : la plupart sont nouv. Quant à la n'eft connu que par une Tradudion en Critique de l'édit. de St. Jérôme faite vers François des Géorgiques de Virà Véronna, elle est dure & amere. V. gile, qui vit le jour après la mort de Eclaireissemens Littér sur un projet de son auteur, en 1713. Cet ouvrage, puis que M. Delille, de l'académie Françoife, a publié la sienne.

MARTIN D'ANVERS , peintre ,

Voyez Maso. MARTIN de Vos. Voyez Vos.

MARTIN DE HEERMSKERK. VOY-MARTIN RUAR. Vovez RUAR. MARTIN GUERRE. Voves

GUERRE. MARTINE, (l'Impératrice) Voya

MARTINEAU, (Ifaac) Jéfulte XVI. MARTIN, (Gabriel) libraire d'Angers, né en 1640, mort en 1780, de Paris, mort en Fév. 1761, est un professa dans son ordre, & y occupa de ceux qui ont potté le plus loin la les premieres places. La petite vérole connoiffance des livres, & l'art de dif- l'avoit défiguré. En 1682, le jeune pofer une bibliotheque. Il avoit formé duc de Bourbon devant paffer de rhéune grande parties des plus célebres torique en philosophie dans le collège cabiners de l'Europe, & on le conful- de Louis le Grand , les Jéfnites dirent toit de toutes parts. Les gens-de let. au prince de Condé a qu'ils avoient un & les amateurs conservent ses nom- excellent professeur de philosophie breux Catalogues, & les mettent au pour M. le Duc; mais qu'ils n'oficient zang des bons livres. Ceux de Colbers, le faire venir à Paris, parce qu'il teoft de Bulteau, de Bolifier, de Dufray, horriblement luid. » M. le prince voit de Hoym, de Robelin, de Brechars, lut qu'on Tappellak, & des qu'il l'eux de la connectile de Frunc, de Bellanger, v. 11 dit: 11 ne doit pas faire paur à de Boge , & bien d'autres , font tou- qui connoît Pelisson. Qu'il vienne cheg jours recherches par les curieux. A moi ; on s'accoutumera à le voir , & on une grande netteté d'esprit, à une sa- le trouvera beau. Il plut effectivement gacité finguliere, Martin joignoit des à la cour. Si sa figure étoit désagréqmœurs douces & pures , la probité ble , fon ame étoit belle. On le choifit la plus exacte, & cette simplicité, pour confesseur du duc de Bourgogne, qu'il affifta de ses conseils pendant sa XVII. MARTIN, (N...) poëte vie & à sa mort. On a de lui : I. Les

pour une Retraite, in. 12. 111 Les Vertus latin de la Guerre des Tartares contre du Duc de Bourgegne, in-40. 1712.

un grand Commentaire latin fur la Ge- Chretiens chez les Chinois. nefe, en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage

ques de près de 200 Peres. Dominicam Espagnol, né à Segovie baraille à leur compériteur. Elle se d'une famille noble, devint provin- donna le 18 Septembre auprès de cial de fon ordre en 1662, apres avoir Chalcedoine. Conflantin ayant été professé avec beaucoup de succès. vainqueur, fit périr Licinius & Mar-Sé à la loi imposée aux prédicateurs représentent agé d'environ 50 ans , Espagnols, de louer l'Immaculé Con- avec une physionomie pleine de seption au commencement de leurs douceur & de gravité. Sermons. Il n'obrint sa liberté, qu'à condit. qu'il écriroit aux prédicateurs dont il étoit supérieur, de suivre l'exemple des autres. Il mourut à Ségovie en 1668. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les plus connus font : I. 2 vol. in fol. fur la Théologie Morale. 11. Trois autres infol. fur les Sacremens. Ces productions font méthodiques, mais trop diffuses. MARTINÍ, (Martin) Jesuite, né

à Trente, & missionaire à la Chine, instruisit les savans de ce pays, & s'instruisit lui même. Il revint en Europe l'an 1651, & il rapporta plufieurs marques curieufes fur l'histoire de la Géographie du pays où il avoit

flexions, in-12. 11. Des Méditations Halde. 111. Une bonne Hiffoire ex la Chine. Elle a été rraduite. Paris MARTINENGI. (Afcagne) natif 1654, in-80. On la trouve encore à la de Berne , fut chanoine régulier , & fuite de l'Hiftoire de la Chine du P. abbé général de l'ordre de S. Augus- Semedo, Lyon 1667, in 4º. IV. Une tin , & mournt en 1600. On a de lui Relation du nombre & de la qualité des

MARTINIEN , (Martius Martieft une compilation favante, mais nianus) s'avança par fon courage dans affez mal digérée. On y trouve toutes les armées de Licinius, qui lui avoit les différentes éditions . les phrases donné le titre de maître des officiers & le. exptessions hébraiques, avec du palais. Cet empereur, poursuivi les explications littérales & myfti- par Canflantin prit Martinien pour collegue en Juillet 323. Ces deux MARTINES DE PRADO, (Juan) princes réunis réfolurent de livrer Philippe IV l'exila, pour s'être oppo- tinien. Les médalles de celui-ci le

MARTINIERE, Voy. BRUZEN . & I. PINSSON.

MARTINIUS, (Matthias) écrivain Protestant, né à Freinhague, dans le cointé de Waldec, en 1572, fut difciple du célebre Pifcator, & enfeigna avec réputation a Paderborn & à Brême. Il parut avec éclat au fynode de Dordrecht, & mourut en 1630, à 58 ans. Son principal ouvrage eft un Lexicon Philologicum, 1701, in-fol. 2 vol. C'est une source dans laquelle plufieurs favans ont puifé. Cet ou-vrage est fait avec assez de foin. Sa Vie est à la tête de son Dictionnaire.

MARTINOZZI, (Marie) niece du demeuré. On a de lui : 1. Sinica Hif- cardinal Magaria, née en 1638, époufa toria Decas prima , à gentis origine ad le prince de Conti ( Voyer ce mot , Chriftum natum, &c. in-40 & in-80, no I.) au mois de Fév. 1654. Deve-Cette Histoire, qui est assez curieuse, nue veuve en 1666, elle s'occupa de va jusques vers le tems de la naissance l'éducation de ses enfans, auxquels de J. C. Elle a cié traduite en françois elle donna le favant Lancelot pour par le Pelletier, 2 vol. in-12, 1692. précept. Ayant fait examiner avec. On y voit des choses qu'on ne trouve soin ce que le cardinal Mazarin lui pas ailleurs, 11. China illuftrata. Amft. avoit laiffé; elle en ôta 800 mille liv. 1649, in fol. C'est ce que nous avions qu'elle fit distribuer dans les endroits de plus exact pour la description de où la restitution pouvoit être applil'empire de la Chine, avant le P. du quée avec plus de justice. La cour lei

& prit chaudement leurs intérêts. Elle mourut en 1672 à 35 aus. Vovez le tome x1º de l'Hifloire Ecclefiafti-

que, par l'abbé Racine. L'excommunication ne fit ni bruit, mens, elles renferment des détails ni effet. C'étoit pourtant une occasion, exacts fur l'Histoire du xve siecle. (dit l'aureur des Annaixs de l'Empire.) où les hommes qui parlenr au Novare en Italie, eft auteur d'un

devint alors infupportable : elle régla les fouverains qui abufent à cet excès la maifon comme un monaftere, fut de leur pouvoir... Bechet, chanoine tres-liée avec MM. de Port-Royal, de l'Egliffe d'Ufez, a écrit fa Vie. MARTIO. Voyer II. GALFOTI.

MARTOUREAU. V. BRECOURTS I. MARTYR, (Pierre) d'Anghiera dans le Milanois, né l'an 1455, le 1en-MARTINUSIUS, (George) cardidit célebre par la capacité dans les nénal & ministre d'état du royaume de gociations. Ferdinand V le Catholique, Hongrie, est comparable aux Ximenes roi de Castille & d'Aragon, lui confia & aux Richelieu pour fa gr. capacité l'éducation de ses enfans, & l'envoya dans la science de gouverner les hom- ensulte en qualité d'ambassadeur exmes. Il naquit l'an 1482 en Dalmatie, traordinaire, d'abord à Venise; & & fe fit Benedicin. Son merite l'éleva de-là en Egypte. Il fe fignala dans aux premieres charges de fon ordre. l'exercice de les fonctions par fon in-Jean Zapol, roi de Hongrie, instruit tégrité & son intelligence. Il obtine de ses talens, le fit son premier mi- de Soudan la liberté de réparer les nistre, & lui confia à sa mort, arrivée lieux faints à Jérussiem, & aux envien 1540, la rutelle de fon fils. Il attira rons la diminution des caphars qu'on à lui tonte l'autorité, & régna, pour augmentoit tous les jours pour les ainsi dire, en Hongrie, randis que la pélerins, & la cessation des avanies. le nom de reine, gouvernoit la Tran- penfions & des bénéfices confidéra-filvanie au nom de son fils, Erienne- bles. Il mourut, âgé de 70 ans, en Sigifmond , fous la protection des 1525. On a de lui : 1. Une Hiftoire en Turcs, protection tyrannique dont latin de la découverte du Nouveauelle étoit lasse. Martinufius , qui cher- Monde , intitulée : De Navigationne , choit à fe faire des protecteurs puif- & Terris de novo repertis , 1587, in-40. fans, porta la reine à céder la Tranfil- Il y rapporte affez fidellement ce que vanie à Ferdinand frere de l'emp. Char- les Espagnols firent de bien & de mal les-Quint, pour quelques terres en par terre & par mer pendant 34 ans. Silélie, comme Opelen & Ratibor. Les détails dans lesquels il entre sur Jamais reine ne fit un auffi mauvais les faits & fur les lieux , dédommage marché. Martinufius fut déclaré, par de ce qu'il peut y avoir de rude dans Ferdinand, vaivode de Transilvanie. le style. Il. Une Relation curieuse de Ce cardinal la gouverna, su nom de son ambassade en Egypte, 1500, ince prince , avec fermeté & avec cou- fol. Elle est estimée , parce qu'elle rage. Il se mit lui même à la tête des renferme l'histoire d'Egypte de ce Tranfilvains, contre les Turcs. Il aida tems-là. Comme le Soudan qui comles Impériaux à les repouffer ; mais mandoit dans ce pays , s'appelloit le Ferdinand étant entré en défiance de Soudan de Babylone, il a intitulé son lui , le ficassassiner en 1551 par Palla- livre : De legatione Babylonica. III. vicini, dans le château de Vintz. Le Un Recueil de Lettres, 1530, in folio; pape Jules III, lié alors avec l'empe- & Amfterd. 1670, in-folio; fous le tour , n'ofa pas d'abord demander titre de , Epiftola de rebus Hispanicis , raifon de cet all'affinat; mais il excom- très-rare. Quoique la plupart aient été munia Ferdinand l'année suivante, composées long-tems après les événe-

II. MARTYR , (Pierre) natif de nom de la Divinité, semblent être en lière intitulé : De ulceribus & vulne, droit de s'élever en fon nom . contre ribus Capitis . in-49, Ticini . 1584.

## MAR 616

III. MARTYR, (Pierre) Espagnol, dont on a: Summarium Co-ffitutionum pro regimine ordinis Pradicatorum, in- l'emper. Tibére fur un mot qu'il avoit 40. Paris 1619. Cer écrivain & le pré- laiffé échapper ; & comme capiton , cedent vivoient dans le xvie fiecle.

MARTYR , (Pierre) fameux hérétique. Voyez PIERRE , no. XXV. MARTYRS, (Barthelemi des) voit bien donner le droit de bour-

Voyet BARTHELEMI , no. III.

MARVELL, (André) natif de Kingfton , mort en 1673 , à 58 ans , eft auteur d'un Petit Effai hiftorique souchant les Conciles Genéraux, les Symboles , &cc. en anglois. Il eft estimé. On a encore de lui d'autres ouvrages, moins connus. MARVIELLE, (N... de) feigneur

de la paroille de se nom , près de Loches en Tourraine, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre militaire de S. Louis, eft mort en 1777. Les Mules latines & franc. recurent les hommages dans les inftans de loifir qu'il put derober à Beilone. Les fruits de fa veine ont paru fous ce titre : Mélanges & Fragmens Poétiques, en françois & en latin, a Paris 1777, petit in-12. Les pieces franç. offrent en général, une poélie facile, vive & legere. Elles confiftent en Fable, en Vers de fociété, en perits Contes épigrammatiques (e'eft le plus grand nombre), dont fes amis lui fourniffoient la matiere, & qu'il rimoit à l'inftant di calore. Les pieces latines , (qui font partie d'une collection beaucoup plus confidérable non imprimée ) fe font remarquer, par une harmonle variée & pleine de verve, par une latinité pure, & font très-fupérieures aux trançoifes. L'auteur a mis en vers latins les 2 premiers Chants de la Henriade, dont ce petit recueil n'offre que l'exposition. Le public, dont on a voulu pressentir le fuffrage, espere que l'éditeur ne lui fera pas un demi-prefent. MARVILLE, (Vigneul) de) Poy-

ARGONNA.

I. MARULLE, (Pompée) habile grammairlen de Rome, ofa reprendre l'un de ses courtifans, soutenoit par flatterie que ce mot étoit latin, Marulle répondit : « Que l'Emper. pougeoffie à des hommes, mais non pas

a des mots ».

II. MARULLE, (Tacite) poëte de Calabre au ve fiecle, préfenta un Poëme à Attila, dans lequel il le faifolt descendre des Dieux. Il ofa même traiter de divinité ce conquérant barbare. Attila ne répondit à ses baffes flatteries, qu'en ordonnant qu'on brûlat l'ouvrage & l'auteur. Il adoucit pourtant cette pelne, de peur que sa sévérité n'arrêtat la verve des poëtes qui suroient voulu célébrer fa

III. MARULLE, (Michel) favant Grec de Conftantinople, se retira en Italie, après la prife de cette ville par les Tures. Il s'adonna enfuire au métier des armes, & fe noya l'an 1500, en traverfant à cheval la Cecina, riviere près de Volterre, où il eft enterré. On a de lui des Epigrammes , & d'autres Pieces de Poefie , en grec & en latin, plelnes d'images licentieufes. Elles furent imprimées à Florence en 1497, in-40, à Paris en 1561 , in-16 , & avec les Poéfics de Jean Second , Paris 1582 , in-16. On a encore de lui : Marulli Nania 1518, in-80, peu commun.

IV. MARULLE, (Marc) natif de Spalatro en Dalmatie, donr on a plufieurs ouvrages recueillis en 1610 à Anvers. Le plus connu est un Traité, De religiose vivendi infiiritutione per exempla. Cet auteur floriffoit dans le x vie fiecle.

MARZENADO. Povez l'article SANCTA-CRUX.

Fin du Tome V.

MAG 2018397



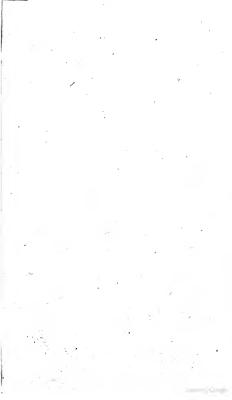





